

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



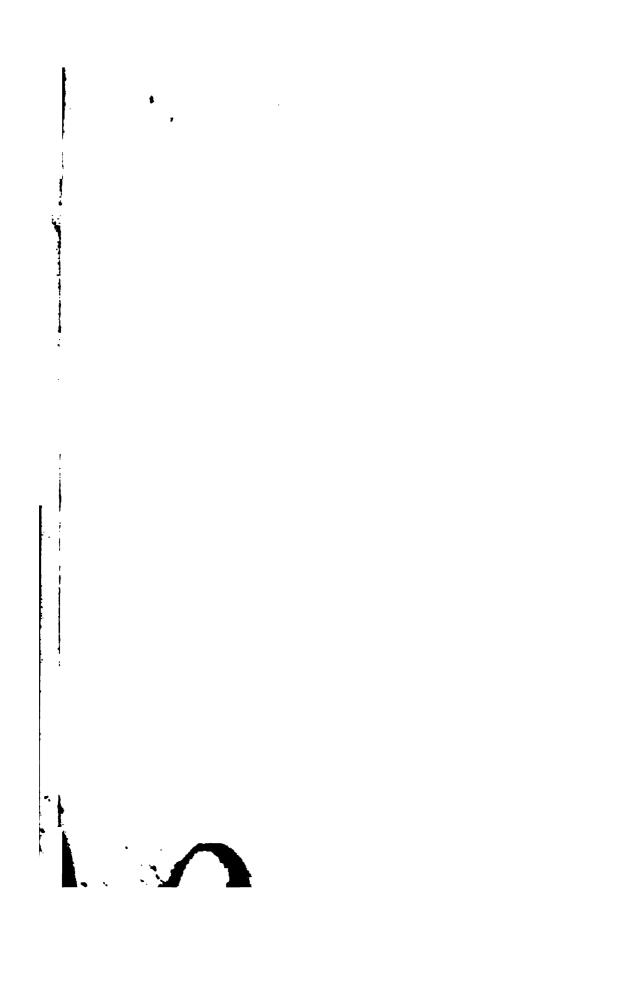

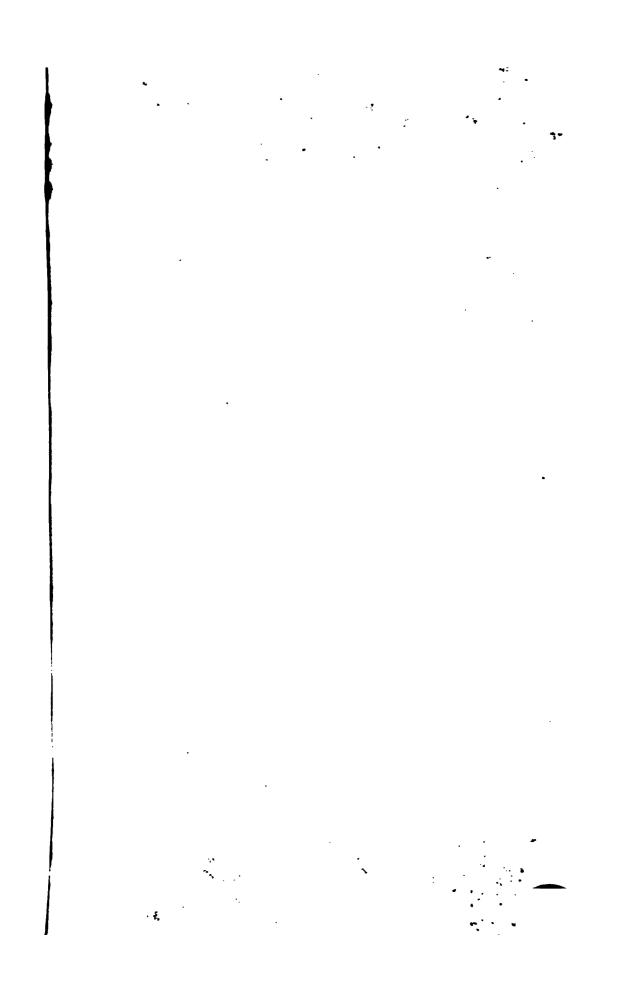



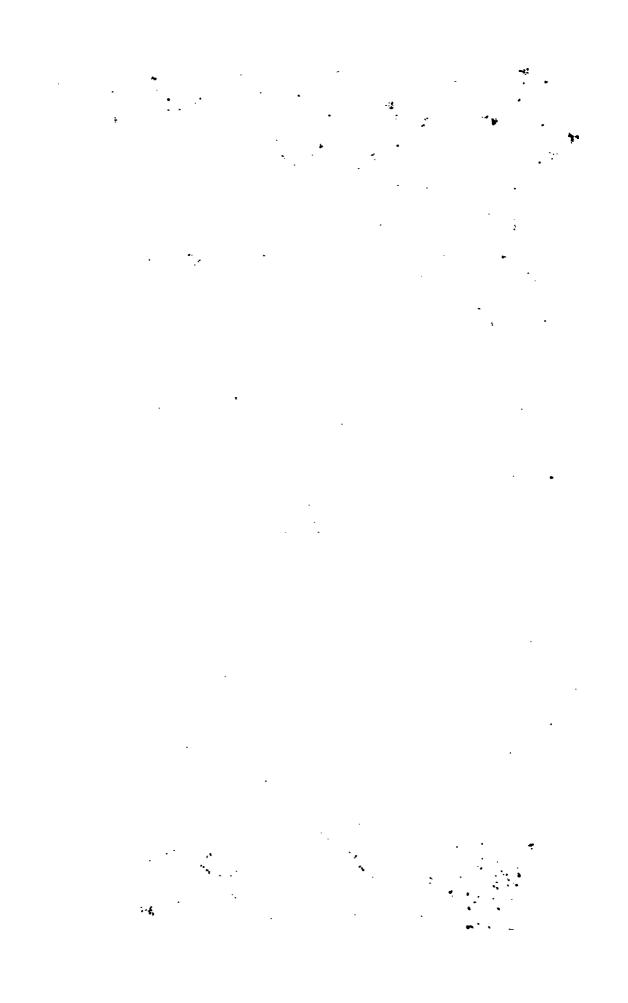

|   | -   | · | · |  |  |
|---|-----|---|---|--|--|
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
| , | . • |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |

# JACOB STEINER'S GESAMMELTE WERKE.

HERAUSGEGEBEN AUF VERANLASSUNG DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN ARADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

ZWEITER BAND.

MIT 28 FIGURENTAPELN.

BERAUSGEGEBEN

- 940%

K. WEIERSTRASS.

BERLIN.
DRUCK UND VERLAG VON G. REIMER.
1882.

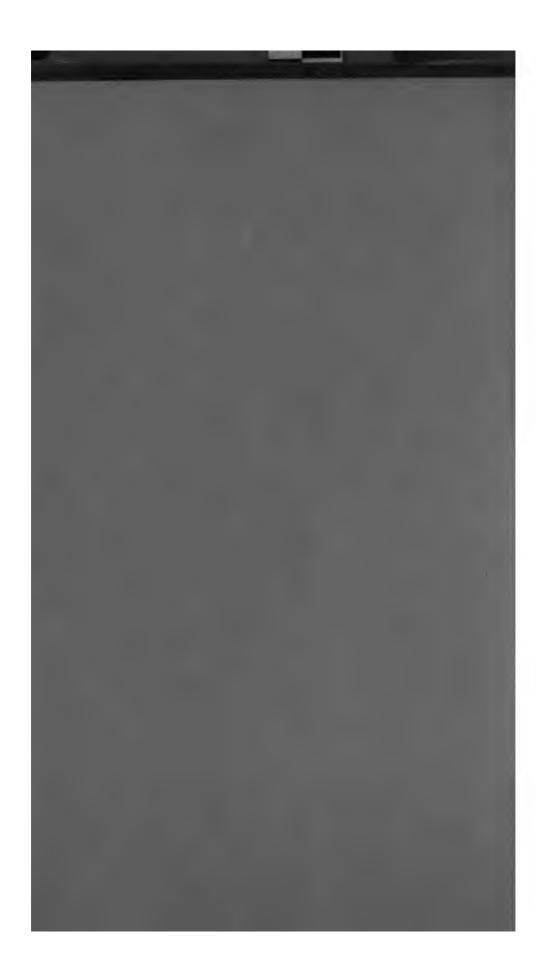

## JACOB STEINER'S GESAMMELTE WERKE.

sollte, war also ausgeschlossen. (Vergl. die Vorrede zum ersten Bande von Jacobi's gesammelten Werken.) Nur einige Zusätze, die von Steiner mehreren Abhandlungen nach deren Herausgabe handschriftlich beigefügt und von Herrn Geiser mir mitgetheilt worden sind, konnten in die diesem Bande angehängten "Anmerkungen und Zusätze" aufgenommen werden. Ausserdem habe ich mir erlaubt, eine schon früher nach einer mündlichen Mittheilung Steiner's von mir veröffentlichte Notiz über die seitdem so bekannt gewordene "Steiner'sche Fläche" wieder abdrucken zu lassen, sowie bei dieser Gelegenheit eine nicht uninteressante, auf eine andere Fläche vierten Grades sich beziehende und von Steiner mir vorgelegte Aufgabe mitzutheilen.

Zwei der bedeutendsten Abhandlungen Steiner's, in denen er die Ergebnisse seiner langjährigen Untersuchungen "über Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raum überhaupt", niedergelegt hat, waren bisher nur in französischen Uebersetzungen bekannt. Steiner hatte nämlich diese Arbeiten der Pariser Akademie vorgelegt, und zwar in deutscher Sprache, auf Liouville's, des Berichterstatters, Wunsch aber in dessen Journal die erste Abhandlung in französischer Sprache erscheinen lassen. was zur Folge hatte, dass nicht nur diese, sondern auch die zweite Abhandlung später im Crelle'schen Journal in derselben Sprache veröffentlicht wurde. Glücklicherweise ist aber Steiner's Originalmanuscript erhalten geblieben und mir von Herrn Geiser mit dankenswerthestem Entgegenkommen zur Verfiigung gestellt worden. Die Vergleichung desselben mit den genannten Uebersetzungen liess sofort erkennen, dass es vor diesen, in denen an nicht wenigen Stellen der Sinn verfehlt. oder der Ausdruck nicht klar und bestimmt genug ist, hie und da auch Fehler vorkommen, die das Original nicht hat.

Vorrede. VII

bedeutende Vorzüge besitze. Ich habe es deshalb für geboten erachtet, bei der neuen Ausgabe der in Rede stehenden Abhandlungen den ursprünglichen Steiner'schen Text wieder herzustellen, um so mehr, als das gedachte Manuscript so sorgfältig ausgearbeitet ist, dass es mit Ausahme sehr weniger Stellen ganz unverändert abgedruckt werden konnte.

Sämmtliche Abhandlungen dieses Bandes sind — in ähnlicher Weise, wie es bei denen des ersten Bandes geschehen ist — vor dem Abdrucke theils von Herrn Professor Kiepert (Bogen 1—20), theils von Herrn Dr. Schur (Bogen 21—42), und dann bei der Correctur noch einmal von dem ersteren sorgfältig revidirt worden. Indem ich beiden Herren für die Hülfe, die sie mir geleistet, meinen aufrichtigsten Dank ausspreche, habe ich noch hinzuzufügen, dass von Herrn Kiepert — ohne dessen eifrige Mitwirkung es mir überhaupt unmöglich gewesen wäre, mit der übernommenen Aufgabe in verhältnissmässig kurzer Zeit fertig zu werden — auch sämmtliche zu diesem Bande gehörigen Figuren neu gezeichnet worden sind.

Berlin, 6. März 1882.

Weierstrass.

## Inhaltsverzeichniss des zweiten Bandes.

|     |                                                                                                                                           | Seite                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Démonstration géométrique d'un théorème relatif à l'attraction d'une couche ellipsoidique sur un point extérieur. Avec 1 figure (Tabl I). | 1- 5                   |
| 2.  | Ein neuer Satz über die Primzahlen                                                                                                        | 7 12                   |
| 3.  | Aufgaben und Lehrsätze. Hierzu Taf. I, Fig. 2                                                                                             | 13— 18                 |
| 4.  | Einfache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniskate.<br>Hierzu Taf II, Fig. 1                                                 | 19— 23                 |
| 5.  | Aufgaben und Lehrsätze. Hierzu Taf. II, Fig. 2 und 3                                                                                      | <b>25</b> — <b>3</b> 2 |
| 6.  | Aufgaben und Lehrsätze. Hierzu Taf. III, Fig. 1 und 2                                                                                     | <b>33</b> — <b>4</b> 0 |
| 7.  | Aufgaben und Lehrsätze                                                                                                                    | 41 50                  |
| 8.  | Maximum und Minimum des Bogens einer beliebigen Curve im Verhältniss zur zugehörigen Abscisse oder Ordinate. Hierzu Taf. III und IV,      |                        |
|     | Fig. 3—6                                                                                                                                  | <b>51</b> — 61         |
| 9.  | Aufgaben und Lehrsätze. Hierzu Taf. V, Fig. 1-5                                                                                           | 63— 74                 |
| 10. | Einfache Beweise der isoperimetrischen Hauptsätze. Hierzu Taf. VI, Fig. 1-5                                                               | <b>75</b> – 91         |
| 11. | Ueber den Punct der kleinsten Entfernung                                                                                                  | 93— 95                 |
| 2.  | Von dem Krümmungs-Schwerpuncte ebener Curven. Hierzu Taf. VII und VIII, Fig. 1-11                                                         | <b>97</b> —159         |
| 3.  | Ueber einige allgemeine Eigenschaften der Curven von doppelter         Krümmung                                                           | 161 165                |
| 4.  | Ueber ein einfaches Princip zum Quadriren verschiedener Curven                                                                            | 167 170                |
| 5.  | Ueber parallele Flächen                                                                                                                   | 171—176                |
| 6.  | Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der<br>Kugelfläche und im Raume überhaupt. Erste Abhandlung. Hierzu           |                        |
|     | Taf. IX—XI, Fig. 1—19                                                                                                                     | 177-240                |

Eigenschaften der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer Doppeltangenten

Steiner's Werke, II.

603 - 612

613—620 621—637

| X   | Inhaltsverzeichniss des zweiten Bandes.                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | •                                                                          | 8eito   |
| 43. | Ueber eine besondere Curve dritter Classe (und vierten Grades)             | 639—64  |
| 44. | Ueber die Flächen dritten Grades                                           | 649—659 |
| 45. | Vermischte Sätze und Aufgaben                                              | 661-68  |
| 46. | Geometrische Betrachtungen und Lehrsätze                                   | 687—710 |
| _   | 5                                                                          | 001-110 |
| 47. | Construction der durch neun gegebene Puncte gehenden Fläche zweiten Grades | 717—72  |
| 48. | Zwei specielle Flächen vierter Ordnung                                     | 721—72  |

·

•

·

## Démonstration géométrique d'un théorème relatif à l'attraction d'une couche ellipsoïdique sur un point extérieur.

Crelle's Journal Band XII. S. 141-143.

Avec 1 figure (Table I).

·

.

### Démonstration géométrique d'un théorème relatif à l'attraction d'une couche ellipsoïdique sur un point extérieur.

Le numéro du 12. Oct. 1833 du Journal "l'Institut" contient l'extrait d'un mémoire sur l'attraction d'un ellipsoïde homogène que M. Poisson a lu à l'Académie des sciences de Paris. On y trouve l'énoncé d'un théorème remarquable par sa simplicité et qui consiste en ce "qu'une couche infiniment mince et comprise entre deux ellipsoïdes concentriques, semblables et semblablement placés exerce sur un point extérieur une attraction, dirigée suivant l'axe du cône circonscrit à la couche et ayant pour sommet le point attiré". C'est ce théorème que nous allons démontrer par des considérations géométriques fort simples.

#### Lemme.

"L'ellipse ABCD (Tab. I, fig. 1) étant touchée par les côtés PA, PB de l'angle APB, si l'on divise cet angle en deux parties égales par la droite PQ qui coupe en Q la corde de contact AB, polaire du point P, je dis que PQ formera des angles égaux avec les droites PC, PD qui joignent le point P aux deux extrémités d'une corde quelconque passant par le point Q."

Démonstration. Si l'on mène PR perpendiculairement à PQ, on sait que PR, PA, PQ, PB seront quatre droites harmoniques. Par conséquent les quatre points R, A, Q, B de même que les suivants P, G, Q, F sont harmoniques, et PR est la polaire du point Q; il suit de là que D, Q, C, E sont quatre points harmoniques et par conséquent PD, PQ, PC, PE quatre droites harmoniques, et comme les droites conjuguées PE et PQ sont perpendiculaires entre elles, on en conclut qu'elles doivent

partager en deux parties égales l'angle formé par les droites conjuguées PD, PC de sorte que

DPQ = CPQ

c. q. f. d. \*).

#### Théorème.

"L'attraction, exercée par une couche homogène infiniment mince et comprise entre deux ellipsoïdes concentriques, semblables et semblablement placés sur un point extérieur P, est dirigée suivant l'axe du cône qui a son centre au point attiré et qui enveloppe la couche attirante."

Démonstration. Concevons sur la surface extérieure de la couche un élément infiniment petit, et soit C un point de cet élément. Le plan déterminé par ce point et par l'axe du cône circonscrit à la surface extérieure coupera cette surface en une ellipse ACBD qui sera touchée par les deux arêtes PA, PB du cône comprises dans ce plan. Il est évident en même temps que la droite AB est l'intersection du plan en question et de celui qui contient la courbe de contact du cône et de la surface extérieure, et que Q est le point de rencontre de ce dernier plan et de l'axe du cône. Comme l'axe PQ divise en deux parties égales l'angle APB formé par les deux arêtes, comprises dans un même plan avec lui, on conclura en vertu du lemme précédent que les angles CPQ, DPQ sont égaux. Si l'on conçoit maintenant une droite mobile autour du point Q et parcourant le contour de l'élément de surface précédemment nommé, cetté droite déterminera dans la couche ellipsoïdique deux éléments de volume situés de part et d'autre du point Q et dont nous allons considérer l'attraction d'abord sur le point intérieur Q et ensuite sur le point extérieur P. Quant à l'attraction exercée par ces éléments sur le point Q, on sait qu'elles sont égales et opposées, et c'est sur la destruction mutuelle des attractions exercées par deux éléments ainsi opposés qu'est fondé l'équilibre d'un point quelconque dans l'intérieur de la couche ellipsoïdique, comme Mac-Laurin l'a fait voir par la simple géométrie, et comme Lagrange l'a confirmé depuis par l'analyse. En supposant ce résultat, on en conclut que les deux éléments de volume que nous désignons pour un instant par (C) et (D) vérifient la proportion

 $(C):(D)=(QC)^2:(QD)^2.$ 

<sup>\*)</sup> On trouve les démonstrations des propriétés sur lesquelles nous nous appuyons ici dans les ouvrages suivants: La Perspective de Lambert; les Mémoires de M. Brianchon; le traité des propriétés projectives par M. Poncelet; ou mes deux ouvrages intitulés: "Systematische Entwickelung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten von einander" (Cf. Bd. I. S. 229 dieser Ausgabe) et "Die geometrischen Constructionen, ausgeführt mittelst der geraden Linie und Eines festen Kreises" (Cf. Bd. I. S. 461 dieser Ausgabe).

Il suit d'un autre côté de l'égalité des angles CPQ et DPQ, précédemment établie, qu'on a

$$QC: QD = PC: PD$$

et par conséquent, en comparant:

$$(C):(D)=(PC)^2:(PD)^2,$$

proportion qui prouve que les deux éléments attirent également le point P, et partant que la résultante de ces deux actions est dirigée suivant l'axe PQ. Ce résultat étant applicable a tous les éléments de la couche qui se correspondent deux à deux, le théorème énoncé se trouve rigoureusement établi.

La démonstration précédente fournit en outre le corollaire suivant:

"Un plan quelconque passant par le point Q partage la couche ellipsoïdique en deux parties qui exercent des attractions égales sur le point P."

On peut également tirer des considérations précédentes plusieurs vérités géométriques, dont je me contenterai d'énoncer une seule:

"Si par l'ellipse, intersection de l'ellipsoïde et d'un plan quelconque passant par le point Q, l'on conçoit un cône ayant son sommet au point P, l'axe de ce cône coïncidera avec la droite PQ."

Berlin, au mois de Janvier 1834.

|   |  |   | · |
|---|--|---|---|
| · |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | · |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

## Ein neuer Satz über die Primzahlen.

Crelle's Journal Band XIII. S. 356-360.

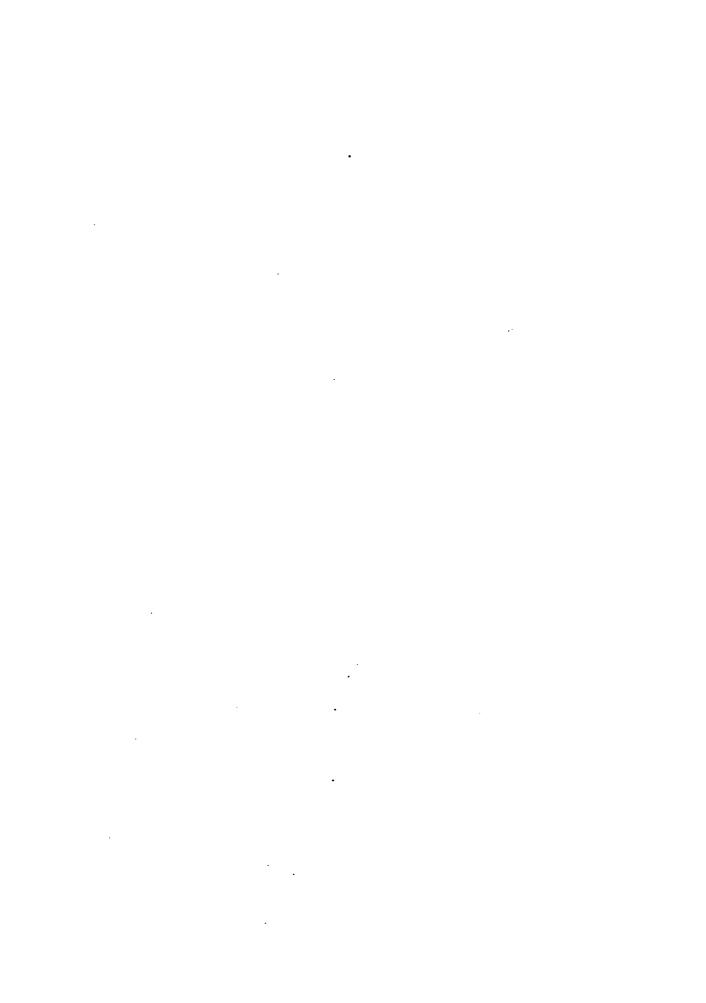

#### Ein neuer Satz über die Primzahlen.

1. Der Satz, welcher hier bewiesen werden soll, lautet, wie folgt:

"Hat man irgend eine Primzahl p und p-1 beliebige andere Zahlen, welche durch p nicht theilbar sind, sondern nach irgend einer Ordnung die verschiedenen Reste 1, 2, 3,...p-1 geben, oder auch, was im Grunde auf dasselbe hinauskommt, nach irgend einer Ordnung genommen, diese Reste selbst sind, combinirt man von diesen Zahlen irgend eine Anzahl n zur  $(p-n)^{\text{ten}}$  Classe mit Wiederholung aber ohne Versetzung und multiplicirt die Zahlen jeder Complexion in einander, so ist die Summe aller dieser Producte immer durch p theilbar, die Zahl n mag sein, von 2 bis p-1 inclusive, welche man will."

Beweis. Wird jeder Theil der identischen Gleichung

$$x = (x-a_1)+a_1$$

mit x multiplicirt, nämlich der Theil links mit x, das erste Glied rechts mit  $(x-a_1)+a_2$  und das zweite mit  $(x-a_1)+a_1$ , so erhält man nach gehöriger Ordnung

$$x^2 = (x-a_1)(x-a_2)+(a_1+a_2)(x-a_1)+a_1^2$$

Werden die Glieder der letzten Gleichung ähnlicher Weise beziehlich mit

$$x = (x-a_3)+a_3 = (x-a_2)+a_2 = (x-a_1)+a_1$$

multiplicirt, so kommt

$$x^{2} = (x-a_{1})(x-a_{2})(x-a_{2})+(a_{1}+a_{2}+a_{3})(x-a_{1})(x-a_{2}) + (a_{1}^{2}+a_{1}a_{2}+a_{3}^{2})(x-a_{1})+a_{1}^{3}.$$

Gleicherweise gelangt man zu der Gleichung

$$x^{4} = (x-a_{1})(x-a_{2})(x-a_{3})(x-a_{4})$$

$$+ (a_{1}+a_{2}+a_{3}+a_{4})(x-a_{1})(x-a_{2})(x-a_{3})$$

$$+ (a_{1}^{3}+a_{1}a_{2}+a_{1}a_{3}+a_{2}^{3}+a_{2}a_{3}+a_{3}^{3})(x-a_{1})(x-a_{2})$$

$$+ (a_{1}^{3}+a_{1}^{3}a_{2}+a_{1}a_{2}^{3}+a_{3}^{3})(x-a_{1})+a_{1}^{4},$$

und durch Wiederholung desselben Verfahrens zu der allgemeinen Gleichung

oder in einfachen Zeichen

(1)  $x^{p-1} = X_{p-1} + A_1 X_{p-2} + A_2 X_{p-3} + A_3 X_{p-4} + \dots + A_{p-2} X_1 + A_{p-1}$ . Das Gesetz, wonach die Glieder dieser Gleichung gebildet werden, fällt in die Augen. Nämlich der Coefficient  $A_1$  des zweiten Gliedes rechts ist die Summe der Zahlen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ...  $a_{p-1}$ ; der Coefficient  $A_2$  des dritten Gliedes ist die Summe der Producte, die entstehen, wenn man die p-2 Zahlen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ...  $a_{p-2}$  mit Wiederholung aber ohne Versetzung zu zweien combinirt und in einander multiplicirt; u. s. w.

Wird nun angenommen, p sei irgend eine Primzahl, und die Zahlen  $a_1, a_2, a_3, \ldots a_{p-1}$  seien nicht durch p theilbar und lassen, durch p dividirt, verschiedene Reste, also, nach irgend einer Ordnung genommen, die Reste 1, 2, 3, ... p-1; und wird ferner auch die willkürliche Zahl x als nicht durch p theilbar vorausgesetzt, so ist, wenn man das letzte Glied rechts auf die linke Seite bringt, die Differenz

$$x^{p-1}-a_1^{p-1}$$

vermöge des Fermat'schen Satzes durch p theilbar. Giebt man nun dem x für einen Augenblick einen solchen Werth, dass x-a, durch p theilbar wird, so sind alle Glieder rechts, welche x-a, zum Factor haben, durch p theilbar; daher muss auch das nunmehrige letzte Glied

$$A_{p-2}X_1 = (a_1^{p-2} + a_1^{p-3}a_2 + a_1^{p-4}a_2^2 + \cdots + a_2^{p-2})(x-a_1)$$

durch p theilbar sein; und zwar muss es nothwendig der erste Factor dieses Gliedes sein, da vermöge der Voraussetzung der andere,  $x-a_1$ , es nicht sein kann.

Bringt man nun ferner auch dieses letzte Glied  $A_{p-2}X_1$  auf die linke Seite der Gleichung, so ist der erste Theil derselben durch p theilbar; und giebt man sodann dem x einen solchen besondern Werth, dass der Factor  $x-a_2$  durch p theilbar wird, so folgt ähnlicherweise wie vorhin, dass nun auch das gegenwärtige letzte Glied rechts,  $A_{p-3}X_2$  durch p theilbar sein muss, und zwar, da von den zwei Factoren  $x-a_1$ ,  $x-a_2$  jetzt keiner durch p theilbar sein kann, dass sein Coefficient, nämlich

$$A_{p-3} = a_1^{p-3} + a_1^{p-4}a_2 + a_1^{p-4}a_3 + a_1^{p-5}a_2^2 + \dots + a_2a_3^{p-4} + a_3^{p-3},$$
durch  $p$  theilbar ist.

Gleicherweise folgert man, dass jeder der übrigen Coefficienten  $A_{p-4}$ ,  $A_{p-5}$ , ...  $A_1$ ,  $A_1$  durch p theilbar ist, wodurch die Richtigkeit des oben stehenden Satzes dargethan wird.

Um den Satz durch ein Beispiel anschaulich zu machen, sei

$$p = 7$$
,  $n = 3$  und  $a_1 = 5$ ,  $a_2 = 4$ ,  $a_3 = 3$ ,

also

$$p-n=7-3=4$$

so sind die Zahlen 5, 4, 3 zur 4<sup>ten</sup> Classe mit Wiederholung aber ohne Versetzung zu combiniren, sodann in einander zu multipliciren und die

Producte zu addiren. Dies giebt

$$5^4+5^3.4+5^3.3+5^2.4^2+5^3.4.3+5^2.3^2+5.4^3+5.4^2.3+5.4.3^2+5.3^3+4^4$$
  
 $+4^3.3+4^2.3^2+4.3^3+3^4$ 

$$=625+500+375+400+300+225+320+240+180+135+256$$
  
 $+192+144+108+81=4081=583.7,$ 

ein Resultat, welches, wie man sieht, dem obigen Satze genügt.

2. Aus dem ersten Gliede rechts in der Gleichung (1), nämlich aus dem Gliede

$$X_{p-1} = (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)\dots(x-a_{p-1}),$$

lassen sich, mit Rücksicht auf den vorstehenden Beweis, leicht zwei andere bekannte Sätze ableiten. Wird nämlich dieses Glied entwickelt, so hat man

$$\begin{array}{c} X_{p-1} = x^{p-1} - (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{p-1}) \ x^{p-2} \\ + (a_1 a_2 + a_1 a_3 + \cdots + a_{p-2} a_{p-1}) x^{p-3} - \cdots + a_1 a_2 \dots a_{p-1}, \end{array}$$
 oder

 $X_{p-1} = x^{p-1} - \mathfrak{A}_1 x^{p-2} + \mathfrak{A}_2 x^{p-3} - \mathfrak{A}_3 x^{p-4} + \cdots - \mathfrak{A}_{p-2} x + \mathfrak{A}_{p-1},$  wo, wie man sieht, die Coefficienten  $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \mathfrak{A}_3, \ldots \mathfrak{A}_{p-1}$  die einfachen Combinationen ohne Wiederholung und ohne Versetzung der Zahlen  $a_1, a_2, \ldots a_{p-1}$  zur ersten, zweiten, dritten, ...  $(p-1)^{\text{ten}}$  Classe vorstellen. Hierdurch lässt sich die Gleichung (1), wie folgt, umändern:

(2) 
$$\begin{cases} (\mathfrak{A}_{1} x^{p-2} - \mathfrak{A}_{2} x^{p-3} + \mathfrak{A}_{3} x^{p-4} - \dots + \mathfrak{A}_{p-2} x) \\ -(A_{1} X_{p-2} + A_{2} X_{p-3} + A_{2} X_{p-4} + \dots + A_{p-2} X_{1}) = \mathfrak{A}_{p-1} + A_{p-1}. \end{cases}$$

Wird nun angenommen, x sei durch p theilbar, oder, was dasselbe bewirkt, es sei x gleich O, so ist der erste Theil der gegenwärtigen Gleichung durch p theilbar, (weil jedes Glied in der ersten Klammer den Factor x enthält, und die Coefficienten der Glieder in der zweiten Klammer zufolge des obigen Beweises einzeln durch p theilbar sind); daher muss auch der zweite Theil derselben, d. i.

$$\mathfrak{A}_{p-1} + A_{p-1}$$
, oder  $a_1 a_2 a_3 \dots a_{p-1} + a_1^{p-1}$ ,

durch p theilbar sein; und da nach dem Fermat'schen Satze das eine Glied  $a_1^{p-1}$ , durch p dividirt, den Rest +1 giebt, so muss das andere

$$a_1 a_2 a_3 \dots a_{p-1},$$

durch p dividirt, den Rest p-1 oder -1 geben, oder, in der einfachsten Form, es muss

$$1.2.3.4...(p-1)+1$$

durch p theilbar sein, d. h. "wird dem Product aus allen Zahlen 1, 2, 3, ... (p-1), welche kleiner als eine gegebene Primzahl p sind, 1 zugezählt, so ist die Summe allemal durch p theilbar"; welches der bekannte *Wilson*'sche Satz ist.

Werden ferner alle Glieder, welche in der Gleichung (2) auf der linken Seite in der zweiten Klammer stehen, nämlich die Glieder

$$A_1X_{p-2}+A_2X_{p-3}+A_2X_{p-4}+\cdots+A_{p-2}X_1$$

nach Potenzen von x entwickelt, so erhält man ein Aggregat von der Form

wo die Grössen  $B_1, B_2, \ldots B_{p-2}; C_1, C_2, \ldots; D_1, D_2, \ldots$  u. s. w. kein x enthalten, sondern, vom Zeichen abgesehen, nur bestimmte Combinationen der Zahlen  $a_1, a_2, \ldots a_{p-2}; a_1, a_2, \ldots a_{p-3}; \ldots$ 

Werden diese Werthe in die Gleichung (2)

$$\begin{cases}
(\mathfrak{A}_{1} x^{p-2} - \mathfrak{A}_{2} x^{p-3} + \mathfrak{A}_{3} x^{p-4} - \dots + \mathfrak{A}_{p-2} x) \\
-(A_{1} X_{p-2} + A_{2} X_{p-3} + A_{2} X_{p-4} + \dots + A_{p-2} X_{1}) = \mathfrak{A}_{p-1} + A_{p-1}.
\end{cases}$$

substituirt, und wird bemerkt, dass diese Gleichung für jeden Werth, welchen man dem x beilegen mag, stattfinden muss, so folgt, dass die Coefficienten gleich hoher Potenzen von x einander gleich sein müssen, dass also, absolut genommen,

$$\mathfrak{A}_1 = A_1; \quad -\mathfrak{A}_2 = A_1B_1 + A_2; \quad \mathfrak{A}_3 = A_1B_2 + A_2C_1 + A_3; \quad \dots$$
 sein muss. Da nun vermöge des obigen Beweises von den Grössen  $A_1, A_2, A_3, \dots A_{p-2}$  jede, einzeln genommen, durch  $p$  theilbar ist, so folgt aus den letzten Gleichungen, dass auch jede der Grössen

$$\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \mathfrak{A}_3, \mathfrak{A}_4, \ldots \mathfrak{A}_{p-2}$$

durch p theilbar sein muss. Das heisst:

"Hat man eine Primzahl p und p-1 beliebige andere Zahlen  $a_1, a_2, a_2, \ldots a_{p-1}$ , welche nicht durch p theilbar sind und auch nicht gleiche Reste geben, oder welche, in einfachster Form, die Zahlen 1, 2, 3, 4, ... p-1 selbst sind, so ist sowohl die Summe dieser Zahlen  $\mathfrak{A}_1$ , als die Summe ihrer Producte, wenn sie zu 2, oder 3, oder 4, ... oder p-2 ohne Wiederholung und ohne Versetzung combinirt werden, d. i.  $\mathfrak{A}_2$ ,  $\mathfrak{A}_3$ ,  $\mathfrak{A}_4$ , ...  $\mathfrak{A}_{p-2}$  durch p theilbar."

Diesen Satz hat bekanntlich Lagrange zuerst bewiesen.

Ich will noch bemerken, dass die Grösse  $\mathfrak{A}_2$ , d. i. die Summe der Producte zu dreien, nicht nur durch p, sondern auch allemal durch  $p^2$  theilbar ist, was leicht zu beweisen ist. Ferner lässt sich beweisen, dass die Summe der Producte aus den Zahlen  $a_1, a_2, a_3, \ldots a_{p-1}$  zu 2, oder 3, oder 4, ..., mit Wiederholung aber ohne Versetzung combinirt, stets durch p theilbar ist; und dass dasselbe stattfindet, wenn man die zweiten, oder dritten, oder vierten, ... Potenzen derselben Zahlen auf gleiche Weise, oder nach einer der oben angegebenen Arten combinirt.

Berlin, im December 1834.

## Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XIII. S. 361-364.

Hierzu Taf. I Fig. 2.

|   |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

### Aufgaben und Lehrsätze.

Die Summe aller Brüche von der Form

$$\frac{1}{(2+x)^{2+y}-1}$$
,

wo sowohl für x als für y jede ganze positive Zahl von O an gesetzt werden muss, ist gleich 1, jedoch mit der Bedingung, dass jeder Bruch, welcher mehrmals durch diese Form erhalten wird, wie z. B.  $\frac{1}{63}$ , welcher dreimal sich unter dieser Form darstellen lässt, nämlich als

$$\frac{1}{2^{4}-1}$$
,  $\frac{1}{4^{3}-1}$ ,  $\frac{1}{8^{2}-1}$ 

nur einmal gerechnet wird, was auch durch die Einschränkung erreicht werden kann, dass 2+x keine höhere Potenz (d. i. zweite, dritte, vierte u. s. w.) von irgend einer Zahl sein darf, woraus hervorgeht, dass x nicht 6, 7, 14, 23, 25, 30, 34, 47, 62, 79 u. s. w. sein darf. In Zeichen heisst dies also:

$$1 = \sum \frac{1}{(2+x)^{2+y}-1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} + \frac{1}{31} + \frac{1}{35} + \frac{1}{48} + \frac{1}{63} + \frac{1}{120} + \frac{1}{124} + \frac{1}{127} + \cdots$$
 in infin.

2. Die Summe aller negativen Potenzen, von der zweiten an, aller ganzen positiven Zahlen, von 2 an, ist gleich 1, oder in Zeichen:

$$1 = \sum_{x=0}^{3} (2+x)^{-3} + \sum_{x=0}^{3} (2+x)^{-4} + \sum_{x=0}^{3} (2+x)^{-5} + \cdots \text{ in infin.},$$

wo unter jedes Summenzeichen für x alle ganzen positiven Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, ... zu setzen sind.

Hieraus folgt insbesondere der bekannte Satz:

"Dass die negativen zweiten Potenzen aller ganzen positiven Zahlen eine convergirende Reihe bilden."

Ferner folgt daraus, dass, da man bekanntlich die Werthe der einzelnen Summen

$$\Sigma(2+x)^{-2}$$
,  $\Sigma(2+x)^{-4}$ ,  $\Sigma(2+x)^{-6}$ , ...  $\Sigma(2+x)^{-2n}$ 

angeben kann, man auch, wenn gleich nicht die Werthe der einzelnen Summen

$$\Sigma(2+x)^{-3}$$
,  $\Sigma(2+x)^{-5}$ , ...  $\Sigma(2+x)^{-2n+1}$ ,

so doch den Werth der Summe dieser Summen darstellen kann, indem zufolge des vorstehenden Satzes

$$\begin{split} \Sigma(2+x)^{-8} + \Sigma(2+x)^{-6} + \Sigma(2+x)^{-7} + \cdots \\ &= 1 - [\Sigma(2+x)^{-2} + \Sigma(2+x)^{-4} + \Sigma(2+x)^{-6} + \cdots]. \end{split}$$

3. Durch Verbindung der beiden vorstehenden Sätze 1 und 2 gelangt man zu dem folgenden Satze:

"Die Summe aller Brüche von der Form

$$\frac{1}{(2+x)^{2+y}[(2+x)^{2+y}-1]}$$

ist gleich der Summe aller Brüche (oder negativen Potenzen) von der Form

$$(2+z)^{-(2+y)}$$
,

wo für y jede ganze positive Zahl, von 0 an, gesetzt werden muss, für x aber nur diejenigen ganzen positiven Zahlen, für welche die Summe 2+x keine (höhere) Potenz von irgend einer Zahl wird (wie oben Lehrsatz 1), für z dagegen alle diejenigen ganzen positiven Zahlen, welche für x ausgeschlossen sind, so dass also die Summe 2+z allemal irgend eine höhere Potenz sein muss. Unter diesen Bedingungen ist also

$$\sum_{\frac{(2+x)^{-(2+y)}}{(2+x)^{2+y}-1}} = \Sigma (2+z)^{-(2+y)},$$

oder

$$\begin{array}{l} \frac{1}{12} + \frac{1}{16} + \frac{1}{72} + \frac{1}{240} + \frac{1}{600} + \frac{1}{702} + \frac{1}{992} + \cdots \text{ in infin.} \\ = \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{64} + \frac{1}{81} + \frac{1}{256} + \frac{1}{256} + \cdots \text{ in infin.}^{\circ} \end{array}$$

Die vorstehenden drei Sätze lassen sich durch eine ganz elementare Betrachtung beweisen.

4. Bezeichnet man die Geraden, welche drei feste Puncte A, B, C mit irgend einem vierten Puncte P in ihrer Ebene verbinden, durch a, b, c, und die Winkel, die sie mit einander bilden, durch (ab), (bc), (ca), so müssen, wenn der Punct P die Eigenschaft haben soll, dass die Summe der xten Potenzen der Geraden a, b, c ein Minimum, also

$$a^x + b^x + c^x = \min$$
m.

sei, im Allgemeinen die folgenden zwei Bedingungen stattfinden:

$$a^{x-1}\sin(ca) = b^{x-1}\sin(bc)$$

und

$$a^{x-1}\sin(ab) = c^{x-1}\sin(bc).$$

Dieser Satz umfasst insbesondere zwei bekannte Sätze\*), die man erhält, wenn man

1) x gleich 2 setzt, oder wenn die Summe der Quadrate  $a^2+b^2+c^2$  ein Minimum sein soll. Für diesen Fall ist P der Schwerpunct des Dreiecks ABC, und man hat als Bedingungen

$$a\sin(ca) = b\sin(bc)$$

und

$$a\sin(ab) = c\sin(bc);$$

2) wenn man z gleich 1 setzt, oder wenn die Summe der drei Abstände a+b+c ein Minimum, also P der Punct der kleinsten Entfernung von den drei festen Puncten A, B, C sein soll. Für diesen Fall reduciren sich die obigen Bedingungen auf

$$\sin(ab) = \sin(ca) = \sin(bc),$$

oder auch

$$(ab) = (ca) = (bc).$$

- 5. Wenn man bei dem vorigen Satze (4) dem Exponenten x alle möglichen Werthe giebt, oder wenn man x sich stetig verändern lässt: welches ist alsdann der Ort des Punctes P, und welche eigenthümliche Beziehung hat dieser Ort zu den drei festen Puncten A, B, C?
- 6. Für beliebige Puncte eines Kegelschnittes lässt sich der Krümmungshalbmesser auf folgende sehr einfache Weise construiren.

Es sei z. B. eine Ellipse ABC (Taf. I, Fig. 2) gegeben, man soll den Krümmungshalbmesser für irgend einen Punct C finden.

Man ziehe eine Axe AB der Ellipse (gleichviel welche), lege in dem Puncte C die Tangente CD, die von der Axe in D begrenzt wird, und errichte auf derselben in C die Normale CM. Mit der Tangente CD beschreibe man um C einen Kreis, welcher die Axe AB zum zweiten Male in E schneidet, ziehe die Gerade CE, welche der Ellipse zum zweiten Male in F begegnet, errichte auf der Sehne CF in ihrer Mitte G die Senkrechte GM, so wird diese die Normale CM im Krümmungsmittelpuncte M schneiden, so dass MC der verlangte Krümmungshalbmesser ist.

<sup>\*)</sup> Andererseits ist er ein besonderer Fall eines mehrfach allgemeineren Satzes, welchen ich bei einer anderen Gelegenheit beweisen werde.

Bemerkung zu dem Aufsatze No. 14 in Band XIII des Crelle'schen Journals. Das hier gefundene Resultat: "dass die geordneten Verbindungen mit Wiederholungen aus geordneten Verbindungen ohne Wiederholungen abgeleitet werden können," findet sich auch in der "Analysis" von Schweins, vom Jahre 1820, und besonders klar und umfassend hat dieser nämliche ausgezeichnete Combinatoriker denselben Gegenstand in seiner neueren Schrift "Grössenlehre, systematisch bearbeitet", Leipzig, bei Leop. Voss, 1833, behandelt.

## Einfache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniscate.

Crelle's Journal Band XIV. S. 80-82.

Hierzu Taf. II Fig. 1.

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Einfache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniscate.

1. Da in neuerer Zeit die Lemniscate bei gewissen physikalischen Untersuchungen mehrfach in Betracht gekommen ist, so halte ich es nicht für unnütz, nachstehende einfache Construction ihrer Tangente in einem beliebigen Puncte hier mitzutheilen.

Eine charakteristische Bestimmung der allgemeinen Lemniscate ist bekanntlich folgende:

"Wenn die Grundlinie AB (Taf. II, Fig. 1) eines Dreiecks der Grösse und Lage nach und das Rechteck unter den beiden anderen Seiten AC, BC der Grösse nach gegeben ist, so ist der Ort der Spitze C eine Lemniscate." Oder umgekehrt:

"In der Hauptaxe einer Lemniscate giebt es allemal zwei Grundpuncte A, B, welche die Eigenschaft haben, dass, wenn man aus denselben nach irgend einem Puncte C des Umfanges Strahlen zieht, das Rechteck unter je zwei solchen Leitstrahlen AC, BC einen constanten Inhalt hat."

Aus dieser Bestimmung folgt unmittelbar, dass die in Rede stehende Curve einen Mittelpunct hat, der in der Mitte zwischen den zwei Grundpuncten A, B liegt, und dass die Curve auf einen endlichen Raum beschränkt ist. Angenommen, es seien D, E die Endpuncte oder Scheitel der Hauptaxe. Man setze 1) die Hauptaxe

$$DE = 2d$$
, also  $d = MD = ME$ ,

2) den Abstand der Grundpuncte von einander

$$AB = 2c$$
, also  $c = MA = MB$ ,

und 3) den constanten Inhalt des Rechtecks unter je zwei zusammengehörigen Leitstrahlen AC, BC, oder a, b, gleich  $h^2$ , so ist

$$h^2 = ab = (d+c)(d-c) = d^2-c^2$$

und die drei verschiedenen Gestalten, welche die Curve im Allgemeinen haben kann, lassen sich durch folgende Bedingungen bestimmen:

- a) wenn  $h^2 > c^2$ , dann ist die Curve in allen ihren Theilen zusammenhängend und hat im Allgemeinen in den Scheiteln ihrer zweiten Axe eine Einsenkung;
- β) wenn  $h^2 = c^2$ , dann schneidet sich die Curve in ihrem Mittelpuncte M, so dass also dieser Punct ein Doppelpunct der Curve ist, und zwar ist er für jeden Zweig ein sogenannter Wendungspunct; die beiden Tangenten in diesem Puncte sind auf einander senkrecht, und die Curve wird durch ihn in zwei geschlossene, congruente Theile getheilt, welche in Scheitelwinkeln jener Tangenten liegen;
- $\gamma$ ) wenn  $h^2 < c^2$ , so besteht die Curve aus zwei isolirten, congruenten Theilen, wovon jeder sich dem Auge als eine geschlossene Curve darstellt, und wovon der eine den Grundpunct A, der andere den Grundpunct B umschliesst.

Häufig wird die Curve nur unter der Form (β) "Lemniscate" genannt\*).

2. Mit Rücksicht auf die vorgenannte charakteristische Eigenschaft der allgemeinen Lemniscate gelangt man nun durch folgende Betrachtung zur Construction ihrer Tangente in einem beliebigen Puncte.

Zieht man nach den Endpuncten C,  $C_1$  eines beliebigen Bogens der Curve die Leitstrahlen a und b,  $a_1$  und  $b_1$ , so ist nach dem Vorhergehenden (1)

$$ab = a_1 b_1 = h^2$$

und daraus folgt

$$a:a_1=b_1:b.$$

Zieht man ferner die Secante  $CC_1$  und hälftet in dem Dreieck  $CAC_1$  den Winkel an der Spitze A mittelst der Geraden  $AA_1$ , so wie dessen Nebenwinkel mittelst der Geraden  $AA_2$ , hälftet man ebenso in dem Dreiecke  $CBC_1$  den Winkel an der Spitze B und dessen Nebenwinkel mittelst der Geraden  $BB_1$ ,  $BB_2$ , so wird die gemeinschaftliche Grundlinie  $CC_1$  der beiden Dreiecke von diesen Geraden bekanntlich so getheilt, dass sich die Abschnitte wie die zwei übrigen Seiten verhalten, d. h. dass sich verhält

$$CA_1: C_1A_1 = CA_2: C_1A_2 = a: a_1$$

und

$$C_1B_1: CB_1 = C_1B_2: CB_2 = b_1:b$$

woraus vermöge der obigen Proportion

$$a:a_1=b_1:b$$

<sup>\*)</sup> Ueber diese besondere Lemniscate vergleiche man den ersten Lehrsatz der nächsten Abhandlung (S. 27).

leicht folgt, dass

$$CA_1 = C_1B_1$$

und

$$CA_2 = C_1B_2$$
.

Da die Geraden  $AA_1$  und  $AA_2$ , weil sie Nebenwinkel hälften, zu einander rechtwinklig sind, und aus dem gleichen Grunde die Geraden  $BB_1$  und  $BB_2$  auf einander senkrecht stehen; und da ferner, wenn man die Secante  $CC_1$  so bewegt, dass ihre Durchschnitte C,  $C_1$  mit der Curve einander immer näher rücken, z. B. wenn man sie um C sich drehen lässt, bis endlich  $C_1$  mit C zusammenfällt, in welchem Falle die Secante in eine Tangente übergeht, und die Geraden  $AA_1$ ,  $BB_1$  sich beziehlich mit den festen Strahlen AC, BC vereinigen, so wird die Tangente in irgend einem Puncte C der Curve durch folgendes einfache Verfahren gefunden.

"Man ziehe die beiden Leitstrahlen AC, BC nach dem gegebenen Puncte C, errichte auf denselben in den Grundpuncten A, B die Perpendikel  $AA_2$ ,  $BB_2$  und ziehe zwischen diesen diejenige Gerade  $A_2CB_2$ , welche durch jenen Punct C gehälftet wird, so dass

$$CA_2 = CB_2$$

so ist diese Gerade die verlangte Tangente."
Berlin, im December 1834.

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

Crelle's Journal Band XIV. S. 88-92.

Hierzu Taf. II Fig. 2 und 3.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

- 1. Le hrsatz. Bestimmt man in der Hauptaxe DE (Taf. II Fig. 2) einer gewöhnlichen Lemniscate\*) denjenigen Punct F oder G, welcher zu den Scheiteln dieser Axe D, E und dem einen oder anderen Grundpuncte A oder B der vierte, dem letzteren zugeordnete, harmonische Punct ist, und fällt man aus diesem Puncte auf irgend einen reellen Durchmesser der Curve, d. i. auf irgend eine Gerade HK, welche durch den Mittelpunct M der Curve geht und dieselbe ausserdem in zwei Puncten L, N schneidet, ein Perpendikel FH oder GK, so ist das Rechteck unter den Abständen des Fusspunctes dieses Perpendikels von den Endpuncten jenes Durchmessers, also das Rechteck HL. HN oder KN. KL, für alle Durchmesser von constantem Inhalt, und zwar ist dieser Inhalt gleich dem Quadrat der halben Hauptaxe, d. i. gleich  $MD^3$ , und somit gleich dem Flächeninhalte der Curve (wenn die von ihr eingeschlossenen Räume beide positiv genommen werden).
- 2. Fällt man aus einem willkürlichen Puncte p in der Ebene irgend einer gegebenen Curve A Lothe auf die Tangenten der letzteren, so liegen ihre Fusspuncte in irgend einer anderen bestimmten Curve B, und es ist die Frage:
  - a) wie lässt sich der Flächeninhalt der Curve B, und
  - b) wie ihre Länge ausdrücken, wenn die Curve A und die Lage des Punctes p gegeben ist? und ferner:
  - c) welche Lage muss der Punct p in Bezug auf die Curve A haben, damit der Flächeninhalt, oder
  - d) damit die Länge der Curve B ein Minimum wird? und endlich:
  - e) welches ist der Ort des Punctes p, wenn der Inhalt oder die Länge von B gegeben ist?

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die vorhergehende Abhandlung über die allgemeine Lemniscate  $(1, \beta)$  S. 22.

- 3. Angenommen es sei die gegebene Curve A (2) geschlossen und überall convex, und man lasse sie auf einer festen Geraden G rollen, bis sie sich ganz umgedreht hat, so wird jeder mit ihr fest verbunden gedachte Punct p (er liege in, innerhalb oder ausserhalb A), irgend eine Curve beschreiben, welche, wenn die Lage des beschreibenden Punctes am Ende seiner Bewegung  $p_1$  heisst, durch  $pp_1$  bezeichnet werden mag. Heissen ferner die Puncte, in welchen die feste Gerade G von der rollenden Curve A anfänglich und am Ende der Bewegung berührt wird, g und  $g_1$ , und zieht man die Geraden pg,  $p_1g_1$ , so entsteht ein gemischtliniges Viereck  $pgg_1$   $p_1$  p, von dessen drei geradlinigen Seiten zwei, nämlich pg und  $p_1g_1$ , gleich und parallel sind, und die dritte  $gg_1$  dem Umfange der Curve A gleich ist. (Die vierte Seite ist nämlich die genannte Curve  $pp_1$ .) Nun kann gefragt werden:
  - a) wie lässt sich der Inhalt des Vierecks pgg, p, p, und
  - b) wie die Länge der Curve pp, ausdrücken, wenn die rollende Curve A nebst der Lage des beschreibenden Punctes p in Bezug auf dieselbe gegeben ist? und ferner:
  - c) welche Lage muss der Punct p (in Bezug auf A) haben, damit der Inhalt des Vierecks, oder
  - d) damit die Länge der Curve  $pp_1$  ein Minimum wird? und endlich:
  - e) welches ist der Ort des Punctes p, wenn der Inhalt des Vierecks pgg, p, p, oder die Länge der Curve pp, gegeben ist?

Dieselben Fragen sind zu stellen, wenn die Curve A (statt auf der Geraden G) auf einem gegebenen festen Kreise oder auf irgend einer anderen gegebenen festen Curve rollt.

Wenn bei dieser und bei der vorigen Aufgabe (2) eine und dieselbe Curve A und der nämliche Punct p zugleich betrachtet werden, welches merkwürdige Verhältniss findet dann zwischen den Flächeninhalten der Curve B und des Vierecks  $pgg_1 p_1 p$  statt, und welches zwischen den Längen der Curven B und  $pp_1$ ? Durch dieses Verhältniss sind nämlich beide Aufgaben von einander abhängig, so dass sie im Grunde in eine einzige zusammenfallen.

4. Wenn die Grundlinien zweier Dreiecke, einzeln genommen, ihrer Grösse nach gegeben sind, und wenn die Summe der vier übrigen Seiten gegeben ist, so sollen die letzteren einzeln so bestimmt werden, dass die Summe der Flächeninhalte beider Dreiecke ein Maximum wird. Oder umgekehrt: Wenn die Summe der Flächeninhalte zweier Dreiecke und ihre Grundlinien einzeln gegeben sind, so soll man ihre übrigen vier Seiten finden für den Fall, wo die Summe derselben ein Minimum ist.

Die nämlichen Fragen sind auf Vierecke, Fünsecke u. s. w. anzuwenden. Sie führen zuletzt auf nachstehende Fragen:

- 5. Wenn von zwei Kreis-Segmenten (von verschiedenen Kreisen) die Grundlinien (oder Sehnen) einzeln gegeben sind, und wenn entweder α) die Summe ihrer Bogen, oder β) die Summe ihrer Flächeninhalte gegeben ist, so soll das Verhältniss der Radien der beiden Kreise, oder das Verhältniss der Bogen, oder das Verhältniss der Inhalte der Segmente gefunden werden, welches stattfinden muss, damit im Falle (α) die Summe der Inhalte der Segmente ein Maximum, oder im Falle (β) die Summe der Bogen ein Minimum wird.
- 6. Wenn die Grundflächen zweier dreiseitigen Pyramiden der Form und Grösse nach gegeben sind, und wenn ferner entweder  $\alpha$ ) die Summe ihrer übrigen sechs Flächen, oder  $\beta$ ) die Summe ihrer Körperinhalte gegeben ist, so ist die Frage: wie müssen sich ihre Oberflächen, oder wie ihre Körperinhalte zu einander verhalten, damit im ersten Falle ( $\alpha$ ) die Summe ihrer Körperinhalte ein Maximum, oder im anderen Falle ( $\beta$ ) die Summe ihrer Oberflächen (also auch ihrer 6 Seitenflächen) ein Minimum sei?

Dieselben Fragen bei 4, 5, 6, ... n-seitigen Pyramiden; desgleichen bei Kegeln, wenn z. B. die gegebenen Grundflächen Kreise sind.

- 7. Wenn die Grundflächen (oder Grundkreise) zweier Kugel-Segmente einzeln gegeben sind, und wenn entweder α) die Summe ihrer Oberflächen, oder β) die Summe ihrer Körperinhalte gegeben ist, so ist die Frage: wie müssen sich die Radien der zugehörigen Kugeln, oder wie müssen sich die Oberflächen, oder die Körperinhalte der Segmente zu einander verhalten, damit im Falle (α) die Summe der Körperinhalte ein Maximum, oder im Falle (β) die Summe der Oberflächen ein Minimum sei?
- 8. Sind zwei gegenüberstehende Kanten einer dreiseitigen Pyramide der Grösse nach gegeben und liegen sie in zwei gegebenen festen Geraden A,  $A_1$ , so ist bekanntlich der Körperinhalt der Pyramide constant, man mag jene Kanten auf diesen festen Geraden annehmen, wo man will. "Dagegen ist die Oberfläche der Pyramide ein Minimum, wenn man die Kanten so annimmt, dass die Gerade, welche ihre Mitten verbindet, auf beiden senkrecht steht."
- 9. Wenn im Raume irgend drei unbegrenzte feste Geraden, wovon beine zwei in einer Ebene liegen, gegeben sind, so soll erstens unter allen Dreiecken, deren Ecken beziehlich in den drei Geraden liegen, dasjenige gefunden werden, a) dessen Umfang, oder b) dessen Flächeninhalt, oder c) dessen umschriebener Kreis ein Minimum ist\*); oder es soll

<sup>\*)</sup> Das verlangte Dreieck mit dem kleinsten Umfange hat nothwendigerweise die Eigenschaft, dass die Geraden, welche seine Winkel hälften, beziehlich auf den drei regebenen festen Geraden senkrecht stehen.

zweitens unter allen Kugeln, welche die drei Geraden berühren, die kleinste gefunden werden.

- 10. Sind die Grundlinien dreier Dreiecke im Raume der Grösse und Lage nach gegeben, und sollen ihre Spitzen in irgend einem Puncte vereinigt sein, so soll diejenige Lage dieses Punctes gefunden werden, für welche die Summe der Flächeninhalte der drei Dreiecke ein Minimum ist. Wenn ferner die drei Grundlinien der Grösse nach gegeben sind, und wenn sie respective in irgend drei der Lage nach gegebenen unbegrenzten Geraden im Raume liegen sollen, so soll ihre Lage in diesen, so wie die Lage ihrer gemeinschaftlichen Spitze gefunden werden, für welche die Summe ihrer Flächeninhalte ein Minimum wird.
- 11. Wenn irgend eine Curve C von doppelter Krümmung gegeben ist, und man zieht aus einem beliebigen Puncte P im Raume nach allen Puncten derselben gerade Linien, so erfüllen diese irgend eine kegelförmige krumme Fläche F. Es soll derjenige Punct P gefunden werden, für welchen die Fläche F ein Minimum wird.

Diese Aufgabe wird einfacher, wenn statt der Curve C irgend ein geradliniges schiefes Vieleck (Viereck, Fünfeck u. s. w.) im Raume gegeben ist.

12. Wenn die Seiten (oder ihre Verlängerungen) eines beliebigen gleichseitigen n-Ecks in der Ebene beziehlich durch irgend n gegebene Puncte gehen, so soll der Ort seiner Ecken, einzeln genommen, gefunden werden\*). — Giebt es unter den verschiedenen n-Ecken im Allgemeinen ein solches, welches die Eigenschaft hat, dass, wenn man in den gegebenen n Puncten auf seinen Seiten Lothe errichtet, diese einander in irgend einem und demselben Puncte treffen?

Die nämlichen Fragen finden statt, wenn die Seiten des n-Ecks, anstatt gleich zu sein, irgend ein gegebenes Verhältniss zu einander haben sollen, z. B. sich verhalten sollen, wie irgend n gegebene Grössen.

- 13. Wenn die Ecken eines  $\alpha$ ) gleichseitigen, oder  $\beta$ ) gleichwinkligen ebenen n-Ecks nach der Reihe in irgend n festen unbegrenzten Geraden liegen: welche Curven umhüllen dann seine Seiten, einzeln genommen, in dem einen  $(\alpha)$  und in dem anderen  $(\beta)$  Falle?
- 14. Lässt man bei einem gegebenen Kreise ADBE (Taf. II, Fig. 3) einen Bogen AB, von dessen Endpuncten der eine A fest ist, von Null an stetig wachsen, so beschreibt sein Schwerpunct C irgend eine krumme Linie ACM. Welche Eigenschaft hat diese barycentrische Linie? Es ist leicht zu sehen, dass dieselbe so oft durch den Mittelpunct M des

<sup>\*)</sup> Die Grösse der Seiten des in Rede stehenden n-Ecks ist natürlicherweise willkürlich; ebenso braucht es nicht convex zu sein, sondern es ist im allgemeinsten Sinne zu nehmen.

Kreises geht, als der bewegliche Endpunct B des Bogens seine Peripherie durchläuft, oder zu dem festen Endpuncte A zurückkehrt, dass sie daselbst (in M) den festen Durchmesser AME ebenso oft berührt, und dass sie ausserdem bei jedem späteren Umlaufe des Punctes B eine Schleife beschreibt, die sich immer mehr zusammenzieht, so dass jede Schleife die darauf folgende einschliesst. Ferner bemerkt man leicht die Eigenschaft, dass jede Tangente BC der barycentrischen Curve durch den beweglichen Endpunct B des jedesmaligen Bogens AB geht, welcher den Berührungspunct C der Tangente zum Schwerpunct hat.

Dieselbe Frage ist allgemein zu stellen, wo statt des Kreises irgend eine Curve gegeben ist.

Auch kann die Frage umgekehrt werden, d. h. es kann zu einer gegebenen barycentrischen Curve die ihr zugehörige Curve gesucht werden. Wenn z. B. die barycentrische Curve ein Kreis ist: welches ist dann die zugehörige Curve? Oder wenn ferner die Tangente BC zum Bogen AC ein constantes Verhältniss haben soll, etwa wie 2:3: welches ist alsdann die gegebene Curve ADBE?

15. Es finden ähnliche Fragen statt, wie bei der vorigen Aufgabe (14), wenn man den Schwerpunct des Segmentes (anstatt des Bogens) ADB berücksichtigt; wobei nämlich ebenfalls der Punct A fest bleibt und der andere B sich in der gegebenen Curve fortbewegt. — Ferner finden gleiche Fragen in Rücksicht auf den Schwerpunct eines veränderlichen Sectors AMB statt, wenn nämlich M irgend ein fester Pol (nicht nothwendig der Mittelpunct der gegebenen Curve, welche beliebig ist), und wenn der eine Schenkel MA des Sectors fest ist, dagegen der andere MB sich um den Pol M dreht\*). Uebrigens lässt sich die gegenwärtige Aufgabe auf die vorige (14) zurückführen, oder sie fällt im Grunde ganz mit ihr zusammen.

Es darf wohl kaum erwähnt werden, dass ähnliche Fragen über krumme Flächen, so wie über Linien von doppelter Krümmung aufzustellen sind.

16. In der Elementargeometrie wird gelehrt, unter welchen Bedingungen ein n-Eck in der Ebene bestimmt sei, welche und wie viele von seinen Elementen, Seiten und Winkeln, gegeben sein müssen, damit die übrigen dadurch bestimmt sind.

Es käme nun darauf an, zu untersuchen, unter welchen Bedingungen ein schiefes n-Eck im Raume bestimmt sei, d. h., welche und wie viele von seinen 3n Elementen oder Stücken (nämlich n Seiten, n Winkeln und R Flächenwinkeln) gegeben sein müssen, damit alle fehlenden dadurch be-

<sup>\*)</sup> Es ist leicht zu sehen, dass der bewegliche Schenkel MB des Sectors (oder im esten Falle die Sehne AB des Segments) von derjenigen Tangente, welche die barycentrische Curve in dem Schwerpunct des jedesmaligen Sectors berührt, in einem constanten Verhältniss geschnitten wird, dass nämlich der dem festen Puncte M (oder A) whiegende Abschnitt sich zum anderen verhält, wie 2:1.

stimmt sind. — Wenn z. B. im Allgemeinen nur 6 Stücke fehlen dürfen, so würde folgen, dass ein schiefes n-Eck nur bis zum Sechsecke durch bloss zwei Arten von Elementen, z. B. bloss durch Seiten und Winkel, bestimmt ist, und dass dagegen zur Bestimmung der folgenden schiefen Vielecke, vom Siebenecke an, nothwendig dreierlei Elemente erforderlich sind. Durch nur zweierlei Elemente, etwa durch Seiten und Winkel, ist unter anderen z. B. das schiefe Viereck bestimmt, wenn die vier Seiten und zwei an einer Seite liegende Winkel gegeben sind; das schiefe Fünfeck, wenn alle 5 Seiten und 4 Winkel, und das schiefe Sechseck, wenn alle Seiten und alle Winkel gegeben sind.

Das Wort "bestimmt" ist hier in der allgemeineren Bedeutung zu nehmen, dass es nämlich nicht unendlich viele, sondern nur irgend eine bestimmte Zahl von verschiedenen Vielecken mit den gegebenen Elementen giebt. In den Fällen, wo mehr als ein Vieleck möglich ist, müssen der Aufgabe, damit auf die Congruenz zweier, aus den nämlichen gegebenen Stücken gebildeten Vielecke zu schliessen sei, noch Nebenbedingungen hinzugefügt werden, ebenso wie bei einigen Fällen der Congruenz ebener Vielecke.

Crelle's Journal Band XV. S. 373-378.

Hierzu Taf. III Fig. 1 und 2.

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

1. Sind n beliebige Ebenen A, B, C, D, ... gegeben (z. B. die Ebenen, in welchen die Seitenflächen irgend eines Polyëders liegen), und legt man durch irgend einen festen Punct K eine willkürliche Ebene P, nennt die Winkel, welche diese mit ihnen bildet, beziehlich  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , ... und multiplicirt die Cosinus dieser Winkel beziehlich mit beliebigen gegebenen Grössen a, b, c, d, ..., so wird die Summe dieser Producte irgend einen bestimmten Werth S haben, so dass

$$a\cos\alpha + b\cos\beta + c\cos\gamma + d\cos\delta + \cdots = S$$

ist. Soll nun die Ebene P um den festen Punct K sich so bewegen, dass (wenn auch die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... sich ändern) die Summe S constant bleibt, so berührt sie stets irgend einen geraden Kegel K (zweiten Grades), dessen Axe Q fest ist, d. h. die unzähligen Kegel K, welche auf diese Weise entstehen, wenn man die beschreibende Ebene in immer anderer ursprünglicher Lage annimmt, wobei sich zugleich der Werth S ändert, haben eine gemeinschaftliche Axe Q. Die Grenzen der Kegelschaar sind einerseits die Axe Q, wo der Erzeugungswinkel des Kegels gleich O ist, und andererseits diejenige Ebene R, welche im Puncte K auf der Axe Q senkrecht steht, und wo der Erzeugungswinkel gleich  $\frac{1}{2}\pi$  ist. In diesen Grenzen erreicht der Werth S sein Minimum und Maximum. (Die Ebene R ist demnach einzig in ihrer Art, indem ihr allein ein bestimmter Werth  $S_1$  entspricht; andererseits entspricht allen Ebenen, welche durch die Axe Q gehen, gemeinschaftlich ein eigenthümlicher Werth  $S_2$ , und diese zwei Werthe sind also unter allen der kleinste und der grösste, oder die Grenzen von S.)

Nimmt man statt K irgend einen anderen festen Punct  $K_1$  an, so sind natürlicherweise die neuen Grenzen Q und R den vorigen parallel, d. i.

$$Q_1 \parallel Q$$
 und  $R_1 \parallel R$ .

2. Wenn in der Ebene irgend ein Netz von geradlinigen convexen Vielecken gegeben ist, dessen Grenze selbst ein convexes Vieleck ist, so

soll gezeigt werden, ob allemal ein analoges Netz möglich sei, welches in der Zahl, Gattung und Zusammenfügung der Vielecke mit jenem übereinstimmt, aber die Eigenschaft hat, dass sich um jedes Vieleck insbesondere ein Kreis beschreiben lässt.

3. Es seien AB (Taf. III Fig. 1) die grosse Axe, C, D die Brennpuncte und M der Mittelpunct einer Ellipse. Wird die Axe durch irgend einen Punct X, der zwischen den Brennpuncten liegt, in zwei Abschnitte AX, BX getheilt, und beschreibt man mit denselben beziehlich um die Brennpuncte C, D Kreise, so schneiden sich diese bekanntlich in zwei Puncten a, b der Ellipse; und beschreibt man umgekehrt mit AX, BX beziehlich aus D, C Kreise, so schneiden sich auch diese in zwei Puncten  $\alpha$ ,  $\beta$ , die in der Ellipse liegen, und es sind sowohl  $\alpha$  und  $\alpha$ , als  $\beta$  und  $\beta$ Endpuncte eines Durchmessers derselben; und zwar sind die Durchmesser  $a\alpha$ ,  $b\beta$  einander gleich und bilden mit der Axe AB gleiche Winkel. Gleicherweise entsprechen jedem anderen Puncte Y der Axe, der zwischen C und D liegt, in der Ellipse vier bestimmte Puncte  $a_1, b_1, \alpha_1, \beta_1$ , oder zwei einander gleiche und gegen die Axe AB gleich geneigte Durchmesser  $a, \alpha, b, \beta$ . Verlangt man nun zu wissen, welche Lage zwei Puncte X, Y in der Axe haben müssen, damit die ihnen entsprechenden Durchmesser einander gegenseitig zugeordnet sind, d. h. damit sowohl aa und  $a_1a_1$ , als  $b\beta$  und  $b_1\beta_1$  conjugirte Durchmesser der Ellipse sind, so wird man finden, dass sie nach einem bestimmten Gesetze von einander abhängig sind, welches durch folgende Construction übersichtlich und klar sich darstellt. Ueber dem halben Abstande der Brennpuncte von einander, z. B. über MD, beschreibe man einen Halbkreis MED, nehme in demselben einen beliebigen Punct E, ziehe die Sehnen ME, DE und trage diese vom Mittelpuncte M aus in entgegengesetzter Richtung auf der Axe ab, z. B.

#### ME = MX und DE = MY,

so werden die Puncte X, Y allemal der verlangten Bedingung genügen. (Ist der Punct E die Mitte des Halbkreises, so fallen die zwei Paare conjugirter Durchmesser in eines zusammen, und diese sind alsdann die gleichen conjugirten Durchmesser. Aehnliches findet statt, wenn der Punct E in einem Endpuncte M oder D des Halbkreises angenommen wird, in welchem Falle ihm die Axen der Ellipse entsprechen.)

Wie lautet der analoge Satz für die Hyperbel?

4. Man denke sich eine beliebige Hyperbel; C und D (Taf. III Fig. 2) seien ihre Brennpuncte, A ein Scheitel ihrer Hauptaxe und M ihr Mittelpunct. Nimmt man in der Hyperbel irgend einen Punct E an, z. B. in dem Zweige, welcher den Brennpunct C umschliesst, zieht die Leitstrahlen CE, DE, trägt auf jedem von E aus die halbe Axe MA ab, jedoch beim ersten CE auf dessen Verlängerung über E hinaus, so liegen die End-

puncte F, G der abgetragenen Strecken (EF = EG = MA) allemal in demjenigen Durchmesser der Hyperbel, welcher dem Durchmesser ME zugeordnet ist. Oder: Bewegt sich ein gleichschenkliges Dreieck FEG, dessen Schenkel FE, GE der Grösse nach constant sind, so, dass seine drei Seiten FE, FG, GE, oder deren Verlängerungen, stets beziehlich durch drei feste Puncte C, M, D einer Geraden gehen, von denen der eine M, um welchen die Grundlinie FG sich dreht, in der Mitte zwischen den zwei anderen C, D liegt, so beschreibt seine Spitze E eine Hyperbel, welche M zum Mittelpunct und C, D zu Brennpuncten hat, deren halbe Hauptaxe (MA) den constanten Schenkeln des Dreiecks gleich ist, und von welcher endlich der Strahl ME stets der zu der Grundlinie MGF conjugirte Durchmesser ist.

Wie lautet der analoge Satz für die Ellipse?

Auch bei den sphärischen Kegelschnitten findet ein analoger Satz statt, der nur in Hinsicht der conjugirten Durchmesser (ME, MGF) von den Sätzen in der Ebene abweicht.

5. Zwei Seiten ac, bc eines beliebigen gegebenen Dreiecks acb beziehlich durch zwei Puncte x, y so zu theilen, dass

$$ax:cy = ac:bc$$

(wo dann immer auch

$$cx:by=ac:bc$$
,

und also der untere Abschnitt der einen Seite sich zum oberen der anderen verhält, wie jene Seite zu dieser), und dass zugleich die Gerade xy, welche die Theilungspuncte verbindet, ein Minimum ist. (Diese Aufgabe ist geometrisch zu lösen.)

6. "Sind von zwei beliebigen geradlinigen ebenen Vielecken, einem N-Eck und einem  $N_1$ -Eck, die Grundlinien a,  $a_1$  nebst der Summe ihrer Umfänge  $U+U_1$  gegeben, so ist die Summe ihrer Flächeninhalte  $F+F_1$  dann am grössten, wenn 1) jedes Vieleck einem Kreise eingeschrieben ist; wenn 2) die unbestimmten Seiten in jedem, für sich betrachtet, einander gleich sind, so dass also diese Seiten in jedem Vieleck von einem Kreise berührt werden können; und wenn endlich 3) diese beiden, zum Theil eingeschriebenen Kreise einander gleich sind." Und umgekehrt: "Sind die Grundlinien a,  $a_1$  nebst der Summe der Inhalte  $F+F_1$  gegeben, so ist die Summe der Umfänge  $U+U_1$  ein Minimum, wenn die Vielecke den nämlichen drei genannten Bedingungen genügen."

Dieser allgemeine Satz findet natürlicherweise auch für den Fall statt, wo die beiden Vielecke von gleicher Gattung sind, d. h., wo die Seitenzahl N gleich  $N_1$  ist.

Wird insbesondere

$$N = N_1 = 3$$

angenommen, so entspricht der Satz derjenigen Aufgabe (4), welche ich im XIV. Bd. S. 89 von *Crelle*'s Journal vorlegte\*), von der aber bis jetzt, wie es scheint, noch keine befriedigende Lösung eingegangen ist.

Der vorstehende Satz hat unter anderen auch die zwei nachstehenden Sätze zur Folge.

- 7. "Sind die geraden Grundlinien a,  $a_1$  nebst der Summe der Umfänge  $U+U_1$  zweier beliebigen Figuren A,  $A_1$  (deren Begrenzung nämlich, ausser jenen Grundlinien, ganz beliebig, gerad-, krummoder gemischtlinig sein darf) gegeben, so ist die Summe ihrer Flächeninhalte  $F+F_1$  dann am grössten, wenn beide Figuren Segmente gleicher Kreise sind." Und umgekehrt: "Sind die Grundlinien a,  $a_1$  nebst der Summe der Flächeninhalte gegeben, so ist unter der nämlichen Bedingung die Summe der Umfänge beider Figuren ein Minimum."
- 8. I. "Sind die Grundlinien  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ... und die Summe der Umfänge  $U_1+U_2+U_3+\cdots$  beliebig vieler ebenen geradlinigen Vielecke  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$ , ... gegeben, so ist die Summe ihrer Flächeninhalte  $F_1+F_2+F_3+\cdots$  ein Maximum, wenn 1) jedes Vieleck einem Kreise eingeschrieben ist; wenn 2) die unbestimmten Seiten eines jeden unter sich gleich sind, und somit (vermöge 1) von einem Kreise berührt werden; und wenn 3) alle diese zum Theil eingeschriebenen Kreise einander gleich sind." Und umgekehrt: "Wenn die Grundlinien der Vielecke nebst der Summe ihrer Inhalte gegeben sind, so ist unter den nämlichen drei Bedingungen die Summe ihrer Umfänge ein Minimum."
- II. "Sind die geradlinigen Grundlinien  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ... und die Summe der Umfänge  $U_1 + U_2 + U_3 + \cdots$  beliebiger Figuren  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ... gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte ein Maximum, wenn sie sämmtlich Segmente gleicher Kreise sind. Sind die Grundlinien und die Summe der Flächeninhalte gegeben, so ist unter derselben Bedingung die Summe der Umfänge ein Minimum."

Anmerkung. Die Schwierigkeiten, welche die Sätze über Maximum und Minimum bei geometrischen Gegenständen häufig darbieten, und die nicht selten der Art sind, dass sie den gewöhnlichen allgemeinen Regeln Trotz bieten, reizten mich zu dem Versuche, solche Sätze rein geometrisch zu behandeln, um auf diesem Wege ihren eigentlichen Grund zu erforschen. Meine Bemühungen wurden bei vielen Sätzen mit dem besten Erfolge

<sup>\*)</sup> Cf. Band II. S. 28 dieser Ausgabe.

belohnt; und blieben sie auch in Rücksicht anderer Sätze vor der Hand noch fruchtlos, so bin ich doch der Meinung, dass es in den meisten Fällen gelingen werde, ein günstiges Resultat zu erhalten; damit wird dann zugleich der Vortheil verbunden sein, dass das wahre Wesen der Sätze mehr aufgeklärt, d. h. ihr Ursprung oder die nothwendige Bedingung ihrer Existenz nachgewiesen wird, welches Alles bei der anderen Methode weder gefordert, noch in derselben Einfachheit erlangt werden Freilich wird die letztere Methode jeden aufgestellten Satz sofort auch leicht beweisen, sobald man nämlich sieht, worauf es eigentlich ankommt, welche Grössen in Rechnung zu bringen sind u. s. w. Aber dieses ist unstreitig weniger wichtig als jenes, nämlich den Satz aus seinen primitiven Gründen auf die einfachste Art herzuleiten und dadurch seinen natürlichen Zusammenhang mit anderen Sätzen, oder die Abhängigkeit der Sätze von einander nachzuweisen. Zudem giebt es viele Sätze. die ausschliesslich nur durch geometrische Betrachtungen und als Folgen einer stufenweisen Entwickelung sich mit gehöriger Eleganz beweisen So z. B. ergab es sich, dass die vorstehenden Sätze (6, 7 und 8) im Grunde nur auf dem einfachen Elementarsatze beruhen: "Dass unter den Sehnen eines Kreises der Durchmesser die grösste sei", wiewohl sie beim ersten Anblick viel schwieriger zu sein scheinen, und besonders, als Aufgaben gestellt, noch eher zu verwickelten Rechnungen Anlass geben könnten, aus denen die einfache Bedingung, welche die Sätze enthalten, schwer zu erkennen sein dürfte. Jetzt mögen sie leichter zu beweisen sein.

Da meine Untersuchungen über die oben genannten Gegenstände sich zu sehr ausdehnten und mich theilweise auf Hindernisse führten, deren Ueberwindung mir noch nicht gelungen ist, so habe ich mich entschlossen, vorerst nur einen Abschnitt, welcher insbesondere das "Isoperimetrische" (in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume) enthalten wird, auszuarbeiten und demnächst in einer kleinen Schrift bekannt zu machen. Die genannten Sätze sind dem Inhalte dieser Schrift entnommen, wo sie auf die angedeutete Art bewiesen werden. Gleicherweise werden in derselben durch ebenso elementare, als der Natur des Gegenstandes angemessene, geometrische Betrachtungen mehrere andere interessante Sätze bewiesen werden, welche jeder anderen Betrachtungsweise, wie es wenigstens nach den bisherigen Leistungen den Anschein hat, weniger leicht zugänglich sein möchten. Dahin rechne ich, — ausser den obigen Sätzen and denen, welche den Aufgaben im XIV. Bande von Crelle's Journal (S. 88, Aufg. 2 a, c, e; 3 a, c, e; 6, 7)\*) entsprechen — namentlich die Sätze über regelmässige sphärische Figuren, indem bis jetzt, so viel mir

<sup>&</sup>quot;) Cf. Band II. S. 27-29 dieser Ausgabe.

bekannt, noch auf keine Weise die Frage erledigt ist, ob bei diesen Figuren, wenn sie gleichen Umfang haben, diejenige, welche mehr Seiten hat, auch grösseren Inhalt habe, wie solches bei den regelmässigen Figuren in der Ebene der Fall ist; ja nicht einmal für das sphärische Dreieck und Viereck ist diese Frage entschieden. In der genannten Schrift wird die Frage allgemein, und ich darf wohl sagen, auf die einfachste Art beantwortet, was ohne Zweifel auch jeder Unparteilsche zugestehen wird. Uebrigens sind die in Rede stehenden sphärischen Sätze, nebst den neuen Beweisen der analogen Sätze in der Ebene, der Gegenstand einer am 7. Dec. v. J. in der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.

Crelle's Journal Band XVI. S. 86 - 94.

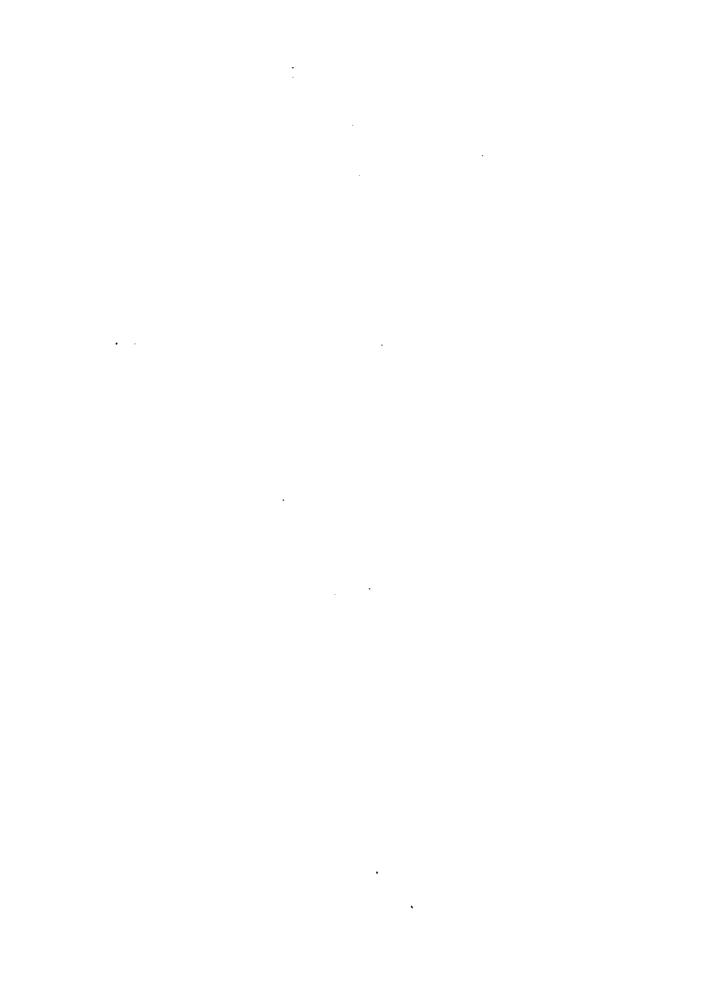

Die nachstehenden Sätze stehen zum Theil, wie man bemerken wird, mit den drei letzten, die in der vorhergehenden Abhandlung von mir gegeben worden, in eigenthümlicher Beziehung. Was in der dortigen Anmerkung gesagt worden, gilt daher zugleich auch für einige der hier folgenden Sätze.

- 1. Wenn ein Winkel und der Umfang eines ebenen oder sphärischen n-Ecks gegeben sind, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn  $\alpha$ ) alle übrigen Winkel einander gleich und wenn es  $\beta$ ) einem Kreise umschrieben ist.
- 2. Ist von zwei beliebigen Vielecken, einem n-Eck und einem  $n_1$ -Eck, von jedem ein Winkel  $\alpha$ ,  $\alpha_1$ , und ist die Summe ihrer Umfänge  $U+U_1$  gegeben, so ist die Summe ihrer Flächeninhalte  $F+F_1$  dann ein Minimum Maximorum, wenn jedes Vieleck, für sich betrachtet, den Bedingungen  $(\alpha, \beta)$  des vorigen Satzes (1) genügt, und wenn die ihnen eingeschriebenen Kreise einander gleich sind. (Das heisst: Wird die gegebene Summe  $U+U_1$  auf alle möglichen Arten unter die Umfänge U,  $U_1$  vertheilt, so ist für jeden Fall insbesondere die Summe der Flächeninhalte  $F+F_1$  am grössten, wenn jedes Vieleck den Bedingungen des Satzes (1) genügt; und nun ist unter allen diesen grössten Summen diejenige die kleinste (Minimum Maximorum), welche stattfindet, wenn die den Vielecken eingeschriebenen Kreise einander gleich sind.)

Dieser Satz gilt gleicherweise für drei, vier, fünf, ... Vielecke.

- 3. Sind von einem ebenen oder sphärischen n-Eck die Summe von n-1 Seiten und die dazwischen liegenden n-2 Winkel (einzeln) gegeben, so ist sein Inhalt dann am grössten, wenn die übrigen zwei Winkel einander gleich, und wenn jene n-1 Seiten von einem Kreise berührt werden, dessen Mittelpunct in der  $n^{\text{ten}}$  Seite liegt.
- 4. I. Wenn von einem ebenen oder sphärischen Vierecke zwei Winkel, eine Seite und die Summe der drei übrigen Seiten gegeben sind, so sind dabei vier Fälle zu unterscheiden, nämlich 1) die gegebenen Winkel liegen an der gegebenen Seite, oder 2) keiner liegt an derselben, oder 3) sie stehen einander gegenüber, oder endlich 4) sie liegen beide an einer Seite, die der gegebenen anliegt. Es ist die Frage, unter welcher Bedin-

gung der Inhalt des Vierecks in jedem der vier Fälle, für sich betrachtet, ein Maximum oder Minimum sei. Für den ersten Fall (1) findet dies z. B. statt, wenn die nicht gegebenen zwei Winkel einander gleich sind; und zwar findet dabei ein Maximum oder Minimum statt, je nachdem die Summe der gegebenen zwei Winkel grösser oder kleiner als  $\pi$  (2 Rechte); ist sie gerade gleich  $\pi$ , so ist die Aufgabe unbestimmt, d. h. alle Vierecke haben gleichen Inhalt.

- II. Die analoge Aufgabe, wenn ein Winkel, zwei Seiten und die Summe der zwei übrigen Seiten gegeben sind.
- 5. Heissen die Seiten eines ebenen oder sphärischen Dreiecks a, b, c, die ihnen gegenüberstehenden Winkel beziehlich  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , und bezeichnet man den Inhalt des Dreiecks durch  $\Delta$ , den Umfang durch u, die Summe der Seiten a, b durch s und die Summe der Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  durch  $\sigma$ , so finden für diese verschiedenen Grössen, in Hinsicht auf Maximum und Minimum, unter anderen folgende Sätze statt (von denen aber einige nur für das sphärische Dreieck gelten):

|     | Gegeben.              | Maximum.               | Minimum.             | Bedingung.                               |
|-----|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1.  | <i>u</i> , <i>c</i>   | Δ, γ                   |                      | a = b.                                   |
| 2.  | u                     | Δ                      |                      | a=b=c.                                   |
| 3.  | Δ, γ                  |                        | <i>u</i> , <i>c</i>  | $a=b$ , oder $\alpha=\beta$ .            |
| 4.  | Δ                     |                        | u                    | a=b=c.                                   |
| 5.  | a, b                  | Δ                      |                      | $\gamma = \alpha + \beta$ .              |
| 6.  | α, β                  |                        | u                    | $c+\pi = a+b.$                           |
| 7.  | 8                     | Δ                      |                      | $a=b$ und $\gamma=\alpha+\beta$ .        |
| 8.  | σ                     |                        | u                    | $\alpha = \beta$ und $c + \pi = a + b$ . |
| 9.  | $\triangle$ , c       | ΥΥ                     | o, u, s              | a=b.                                     |
| 10. | и, ү                  | s, △, σ                | c                    | $\alpha = \beta$ .                       |
| 11. | △, 8                  |                        | $\gamma$ , $u$ , $c$ | a = b.                                   |
| 12. | <i>u</i> , σ          | $c, \triangle, \gamma$ |                      | $\alpha = \beta$ .                       |
| 13. | <i>c</i> , γ          | $\triangle$ , u        |                      | $a=b$ , oder $\alpha=\beta$ .            |
| 14. | ε, γ                  | Δ                      | c                    | a = b.                                   |
| 15. | σ, <i>c</i>           | Υ                      | u                    | $\alpha = \beta$ .                       |
| 16. | $u, \Delta$           | <i>c</i> , γ           | <i>c</i> , γ         | $a = b$ , oder $\alpha = \beta$ .        |
| 17. | s, a                  | Δ                      |                      | $\gamma = 2\beta$ .                      |
| 18. | <b>σ</b> , a          |                        | u                    | $c+\pi=2b.$                              |
| 19. | s-c, γ                | Δ                      | u                    | a = b.                                   |
| 20. | <b>σ—γ</b> , <i>c</i> | u                      | Δ                    | $\alpha = \beta$ .                       |

Viele von diesen Sätzen sind allgemein bekannt, namentlich in Beziehung auf das ebene Dreieck. Man wird sie leicht in Worten aussprechen können, z. B. der Satz No. 17 lautet, wie folgt:

- "Wenn ein Winkel ( $\alpha$ ) eines ebenen oder sphärischen Dreiecks und die Summe s zweier Seiten (a, b), wovon die eine dem Winkel gegenüberliegt, gegeben sind, so ist sein Flächeninhalt ( $\triangle$ ) dann am grössten, wenn der Winkel ( $\gamma$ ), welcher der dritten Seite gegenübersteht, doppelt so gross ist, als der andere nicht gegebene Winkel ( $\beta$ )."
- 6. I. "Die unbegrenzten Schenkel eines gegebenen Winkels mit einer beliebigen krummen Linie so zu verbinden, dass die dadurch entstehende Figur bei gegebenem Umfange den grössten Inhalt, oder bei gegebenem Inhalte den kleinsten Umfang habe. Welche Form muss die genannte Linie haben, und welche Lage gegen die Schenkel des Winkels?"
  - II. Die analoge sphärische Aufgabe.
- III. Die analoge Aufgabe im Raume, wenn z. B. (statt jenes Winkels) ein gerader Kegel gegeben ist, von welchem ein Stück (dem Scheitel anliegend) abgeschnitten werden soll, das bei gegebener Oberfläche den grössten Körperinhalt hat.
- 7. Unter allen sphärischen Dreiecken, welche irgend einem gegebenen sphärischen Dreiecke eingeschrieben sind, hat dasjenige den kleinsten Umfang, dessen Ecken in den Fusspuncten der (sphärischen) Perpendikel liegen, welche aus den Spitzen des gegebenen Dreiecks auf die gegenüberstehenden Seiten herabgelassen werden. (Beim ebenen Dreieck findet bekanntlich ein gleichlautender Satz statt.)
- 8. Unter allen sphärischen Dreiecken, welche irgend einem gegebenen sphärischen Dreiecke umschrieben sind, hat dasjenige den grössten Inhalt, dessen Seiten auf die Quadranten fallen, welche zwischen den Seiten des gegebenen Dreiecks und den ihnen gegenüberliegenden Ecken sich ziehen lassen.
- 9. Unter allen sphärischen Vierecken, welche einem gegebenen sphärischen Vierecke um- oder eingeschrieben sind, die besondere Eigenschaft desjenigen anzugeben, dessen Inhalt ein Maximum, oder dessen Umfang ein Minimum ist.
- 10. Unter allen dreiseitigen Pyramiden, welche einer gegebenen dreiseitigen Pyramide eingeschrieben sind, diejenige zu bestimmen, deren Oberfläche ein Minimum ist. (Desgleichen bei anderen Polyedern.)
- 11. I. Unter allen Kreissectoren (verschiedener Kreise aber) von gleichem Umfange, denjenigen zu finden, der so beschaffen ist, dass der ihm eingeschriebene Kreis (der die beiden Radien und den Bogen berührt) ein Maximum, oder der ihm umschriebene Kreis ein Minimum ist.
  - II. Desgleichen die analoge sphärische Aufgabe.
- 12. Unter allen Kugelsectoren (d. i. ein gerader Kegel, dessen Grundfäche ein Theil der aus seinem Scheitel beschriebenen Kugelfläche ist)

von gleicher Oberfläche denjenigen anzugeben, in welchen sich die grösste, oder um welchen sich die kleinste Kugel beschreiben lässt.

- 13. I. Unter allen sphärischen Kreissectoren auf der nämlichen Kugelfläche und von gegebenem Umfange hat derjenige den grössten Flächeninhalt, dessen Centriwinkel (den die zwei sphärischen Radien am Pol des Kreises bilden) gleich  $\frac{4}{\pi}$  Rechte, und zwar ist dieser grösste Inhalt dem Quadrat der Sehne gleich, welche einem der beiden sphärischen Radien, die den Sector bilden, zugehört (d. i. diejenige Gerade, welche die Endpuncte eines der genannten Radien innerhalb der Kugel mit einander verbindet).
- II. Wenn der Umfang des Sectors gegeben ist, die Kugel aber nicht, so soll diese so bestimmt werden, dass der Inhalt des Sectors ein Maximum Maximorum wird.
- 14. I. Unter den verschiedenen Geraden, welche die Fläche eines gegebenen Dreiecks in zwei gleiche Theile theilen, die kleinste oder grösste anzugeben. Desgleichen, wenn sich die Theile verhalten wie n:m.
- II. Desgleichen, wenn statt des Dreiecks irgend ein Vieleck, oder irgend eine ebene geschlossene Curve gegeben ist.
  - III. Desgleichen bei den Figuren auf der Kugelfläche.
- 15. I. Unter allen Ebenen, welche den Körperraum einer gegebenen dreiseitigen Pyramide in zwei gleiche Theile theilen (oder im Verhältniss n:m) diejenige anzugeben, bei welcher die Durchschnittsfigur den kleinsten oder grössten Inhalt oder Umfang hat.
- II. Desgleichen, wenn statt der genannten Pyramide irgend ein anderer Körper, von ebenen oder krummen Flächen begrenzt, gegeben ist.
- 16. I. Wird eine unbegrenzte prismatische (oder cylindrische) Säule von beliebigen Ebenen, die nicht mit den Kanten derselben parallel sind, geschnitten, so liegen die Schwerpuncte der Flächen der Durchschnittsfiguren alle in einer bestimmten Geraden A, welche den Kanten der Säule parallel ist. Diese Gerade A soll die "barycentrische Axe" der Säule heissen.
- II. "Nimmt man in der barycentrischen Axe A einer prismatischen Säule irgend zwei Puncte b, c an, legt durch jeden eine Ebene B, C, welche die Säule und ihre Kanten schneidet, so dass ein schief oder parallel abgeschnittenes Prisma (oder Cylinder) entsteht, so hat dieses Prisma immer den nämlichen Inhalt, welche Lage man auch den schneidenden Ebenen oder Grundflächen B, C geben mag, wenn dieselben nur stets durch die festen Puncte b, c gehen."

Oder:

III. "Der Körperinhalt jedes beliebigen, schief oder parallel abgeschnittenen Prismas (oder Cylinders) ist gleich dem

Product aus der einen (oder anderen) Grundfläche B oder C in das aus dem Schwerpuncte (c oder b) der anderen auf sie gefällte Perpendikel." (Daher folgt auch, dass der Inhalt jeder Grundfläche oder jeder ebenen Durchschnitts-Figur um so kleiner ist, je mehr der Neigungswinkel, den sie mit der barycentrischen Axe bildet, sich dem Rechten nähert; dass also jener ein Minimum wird, wenn letzterer diese Grenze erreicht.)

IV. "Sind von einem beliebigen Prisma (oder Cylinder) die eine Grundfläche (B), die Lage der Seitenflächen, oder die Richtung der Längen-Kanten und der Körperinhalt gegeben, so ist die Grösse und Lage der anderen Grundfläche (C) zwar unbestimmt, aber in allen ihren unzähligen verschiedenen Lagen geht sie stets durch einen und denselben bestimmten Punct (c), welcher zugleich ihr Schwerpunct ist und in der barycentrischen Aze des Prismas liegt."

In den besseren Lehrbüchern der Stereometrie wird ein Satz bewiesen, welcher der einfachste Fall des vorstehenden Satzes (III) ist; nur wird er mter einem anderen Gesichtspuncte aufgefasst, nämlich es wird gezeigt: ,dass der Inhalt des schief abgeschnittenen dreiseitigen Prismas gleich sei dem Producte aus der einen Grundfläche in ein Drittheil der Summe der drei Perpendikel, welche aus den Ecken der anderen Grundfläche auf jene herabgelassen werden." Durch den obigen Satz wird der eigentliche Grund dieses Ausdrucks aufgeklärt, nämlich er ist durch die besondere Eigenschaft des Dreiecks bedingt, dass der Schwerpunct seiner Fläche mit dem Schwerpunct seiner drei Eckpuncte zusammenfällt, denn diese Eigenschaft hat zur Folge, dass die Summe der vorgenannten drei Perpendikel gerade dreimal so gross ist, als das aus dem Schwerpuncte der zweiten Grundfäche auf die erste gefällte Perpendikel.

17. I. Wenn der Körperwinkel an der Spitze einer beliebigen Pyramide (oder eines Kegels) nebst dem Körperinhalte derselben gegeben ist, so kann zwar ihre Grundfläche der Grösse und Lage nach sich unendlichfach verändern, aber sie ist dabei dem Gesetz unterworfen: "dass sie in allen ihren verschiedenen Lagen eine bestimmte krumme Fläche berührt, und dass der Berührungspunct zugleich ihr Schwerpunct ist." Der Körperwinkel (oder Kegel) ist ein "Asymptoten-Körperwinkel" der krummen Fläche.

II. Es sollen die Gleichung und die Eigenschaften der genannten krummen Fläche gefunden werden \*).

<sup>\*)</sup> Ist der gegebene Körperwinkel insbesondere dreikantig, und werden seine Kanten 74 Coordinaten-Axen angenommen, so hat die Gleichung der in Frage stehenden Fläche

Aus der angegebenen Eigenschaft (I) folgt weiter:

- III. "Dass unter allen Pyramiden (oder Kegeln) von gleichem Inhalt und gemeinschaftlichem Körperwinkel an der Spitze, diejenige die kleinste Grundfläche hat, bei welcher das Perpendikel aus der Spitze auf die Grundfläche den Schwerpunct der letzteren trifft."
- IV. "Und dass unter allen Pyramiden (oder Kegeln) von gleich grossen Grundflächen und gemeinschaftlichem Körperwinkel an der Spitze diejenige den grössten Körperinhalt hat, welche die nämliche Eigenschaft (III) besitzt."
- 18. I. Wenn ein beliebiger Körper der Form und Grösse nach gegeben ist: von welcher krummen Fläche werden dann die gesammten Ebenen, die von demselben gleich grosse Segmente abschneiden, berührt? und in welchem Puncte wird jede Ebene, als Grundfläche des Segments betrachtet, von derselben berührt? (Ist z. B. die Oberfläche des gegebenen Körpers vom zweiten Grade, so ist die gesuchte Fläche ihr ähnlich, mit ihr concentrisch, und die Grundfläche des Segments wird in ihrem Schwerpuncte berührt.)
- II. Dieselben Fragen, wenn nicht das Segment, sondern die Grundfläche constanten Inhalt haben soll.
- 19. Es giebt drei Polyeder, wovon jedes entweder fünf Seitenflächen oder fünf Ecken hat, nämlich 1) die vierseitige Pyramide (hat fünf Ecken und fünf Flächen), 2) die abgestumpfte dreiseitige Pyramide (oder das Prisma) und 3) die sechsflächige Doppelpyramide (diese ist von sechs Dreiecken begrenzt und hat fünf Ecken). Angenommen diese drei Körper haben gleich grosse Oberflächen, und jeder sei so construirt, dass sein Inhalt ein Maximum ist, so wird, wenn man die Inhalte nach der Reihe durch a, b, c bezeichnet,

$$a:b=b:c$$
, oder  $b^2=ac$ , wobei  $c>b>a$ ;

und umgekehrt: haben die Körper gleichen Inhalt, und ist jeder so beschaffen, dass seine Oberfläche ein Minimum ist, so hat man, wenn diese Oberflächen durch  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  bezeichnet werden,

$$\alpha: \beta = \beta: \gamma$$
, wobei  $\alpha > \beta > \gamma$ .

(wie aus I leicht folgt) die einfache Form

$$xyz = A$$

woraus man sieht, dass die Fläche drei Systeme von Kegelschnitten enthält, nämlich dass sie von jeder Ebene, welche mit einer der drei Coordinaten-Ebenen (Seitenflächen des Körperwinkels) parallel ist, in einem Kegelschnitt, und zwar in einer Hyperbel geschnitten wird.

Ist ferner statt des Körperwinkels ein Kegel zweiten Grades gegeben, so ist die zugehörige krumme Fläche ebenfalls nur von diesem Grade, nämlich sie ist das zweitheilige Hyperboloïd.

- 20. Welche Relationen finden nach Analogie des vorigen Satzes (19) bei den verschiedenen Körpern statt, welche sechs Ecken oder sechs Flächen haben? Oder wenn die 7 verschiedenen sechsflächigen Körper gleich grosse Oberflächen haben, und wenn jeder so beschaffen ist, dass er den grössten Inhalt hat: in welcher Ordnung folgen dann diese Maxima ihrer Grösse nach auf einander? welches ist z. B. das kleinste? Und welches Verhältniss haben unter diesen Umständen die Inhalte der einzelnen Seitenflächen jedes Körpers, für sich betrachtet, zu einander?
- 21. "Wenn die Netzform eines Polyëders (d. h. die Anzahl, Gattung und Aufeinanderfolge seiner Seitenflächen) so wie seine Oberfläche (Summe aller Seitenflächen) gegeben ist: unter welchen Bedingungen ist dann sein Körperinhalt ein Maximum?"
- 22. "Wenn die Grundfläche einer vierseitigen Pyramide der Form und Grösse nach, und wenn die Summe der Seitenflächen gegeben ist, so soll die Bedingung gefunden werden, unter welcher der Inhalt der Pyramide ein Maximum wird."

Dieselbe Aufgabe in Rücksicht auf Pyramiden von beliebig vielen Seitenflächen.

Die Lösung dieser Aufgabe ist meines Wissens nur für den besonderen Fall bekannt, wo die Grundfläche der Pyramide einem Kreise umschrieben ist. Für den gegenwärtigen allgemeinen Fall ist die Lösung weniger leicht und einfach.

- 23. Wenn die Grundfläche einer beliebigen Pyramide der Form und Grösse nach nebst dem Körperinhalte derselben gegeben ist, so soll die Bedingung gefunden werden, unter welcher entweder 1) der Inhalt des Körperwinkels an der Spitze (d. i. die Summe seiner Flächenwinkel), oder 2) die Summe der Kantenwinkel an der Spitze, oder 3) die Summe der Körperwinkel an der Grundfläche ein Maximum wird.
- 24. Wenn von einer beliebigen Pyramide der Körperwinkel an der Spitze (der Form und Grösse nach) nebst dem Körperinhalte gegeben ist, so soll die Bedingung angegeben werden, unter welcher entweder 1) der Umfang der Grundfläche, oder 2) die Summe der Seitenflächen, oder 3) die ganze Oberfläche, oder 4) die Summe der Kanten, etc. ein Minimum wird.
- 25. Wenn die Grundfläche einer beliebigen Pyramide (oder eines Kegels) der Form und Art nach (d. h. sie ist einer gegebenen Figur ähnlich) und wenn die Oberfläche derselben gegeben ist: unter welchen Bedingungen ist dann ihr Körperinhalt ein Maximum?

Wenn insbesondere die Grundfläche ein Kreis, oder ein dem Kreise ungeschriebenes Vieleck ist, so ist bekanntlich der Inhalt der Pyramide ein Maximum, wenn die Summe der Seitenflächen dreimal so gross als die Grundfläche ist.

26. Wenn die Grundfläche einer Pyramide der Form und Grösse nach, und wenn die Summe der an der Spitze liegenden Kanten gegeben ist, so ist ihr Inhalt dann ein Maximum, wenn jede durch die Spitze der Grundfläche parallel gezogene Gerade mit jenen Kanten solche Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... bildet, für welche stets die Gleichung

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma + \cdots = 0$$

stattfindet.

27. "Wenn die Grundfläche einer abgestumpften dreiseitigen Pyramide der Form und Grösse nach, und wenn die Summe der vier übrigen Flächen gegeben ist: unter welcher Bedingung ist dann ihr Inhalt ein Maximum?"

Dieselbe Aufgabe für andere Pyramiden, oder für den abgestumpften Kegel, dessen gegebene Grundfläche ein Kreis ist.

28. "Besteht die Oberfläche eines Körpers aus zwei Theilen: aus einer der Form und Grösse nach gegebenen ebenen Figur A (als Grundfläche angesehen) und aus einer nur der Grösse nach gegebenen Fläche B, so soll man die Form der letzteren für den Fall finden, wo der Inhalt des Körpers ein Maximum wird."

Dieselbe Aufgabe für irgend einen besonderen Fall, z. B. wenn die gegebene Grundfläche A ein Dreieck, Viereck, etc. oder ein regelmässiges Vieleck, oder ein Kreissegment, oder eine Ellipse ist. (Ist A ein Kreis, so ist B ein Segment der Kugelfläche.)

Oder dieselbe Aufgabe allgemeiner, wo A eine beliebige (nicht ebene) gegebene Fläche, und wo ihre Grenze, die sie mit B gemein hat, irgend ein (gegebenes) schiefes Vieleck, oder irgend eine Curve von doppelter Krümmung ist.

- 29. Wenn die Grundlinie eines Dreiecks, so wie ihre Lage gegen eine in derselben Ebene liegende Gerade A, nebst der Summe der Schenkel desselben gegeben ist, so sollen die Schenkel so bestimmt werden, dass sie, wenn man das Dreieck um jene Gerade A (als feste Axe) herumbewegt, zusammen die kleinste oder grösste Fläche beschreiben.
- 30. Wenn der Radius einer Kugel und der Abstand ihres Mittelpunctes von einer festen Axe A gegeben sind, so wird, wenn man die Kugel um die feste Axe herumbewegt, jeder Durchmesser derselben irgend eine bestimmte Fläche beschreiben; dabei werden alle Durchmesser, welche mit der Axe in einer Ebene liegen, gleich grosse, und zwar unter allen die grösste, derjenige Durchmesser dagegen, welcher auf jener Ebene senkrecht steht, wird unter allen die kleinste Fläche beschreiben. Es ist nun die Frage, welchem Gesetze von den übrigen Durchmessern diejenigen unterworfen sind, welche gleich grosse Flächen beschreiben (d. h. in was für einer Kegelfläche sie liegen).

## Maximum und Minimum des Bogens einer beliebigen Curve im Verhältniss zur zugehörigen Abscisse oder Ordinate.

Crelle's Journal Band XVII. S. 83-91.

(Auszug aus einer am 23. Januar 1837 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

Hierzu Taf. III und IV Fig. 3-6.

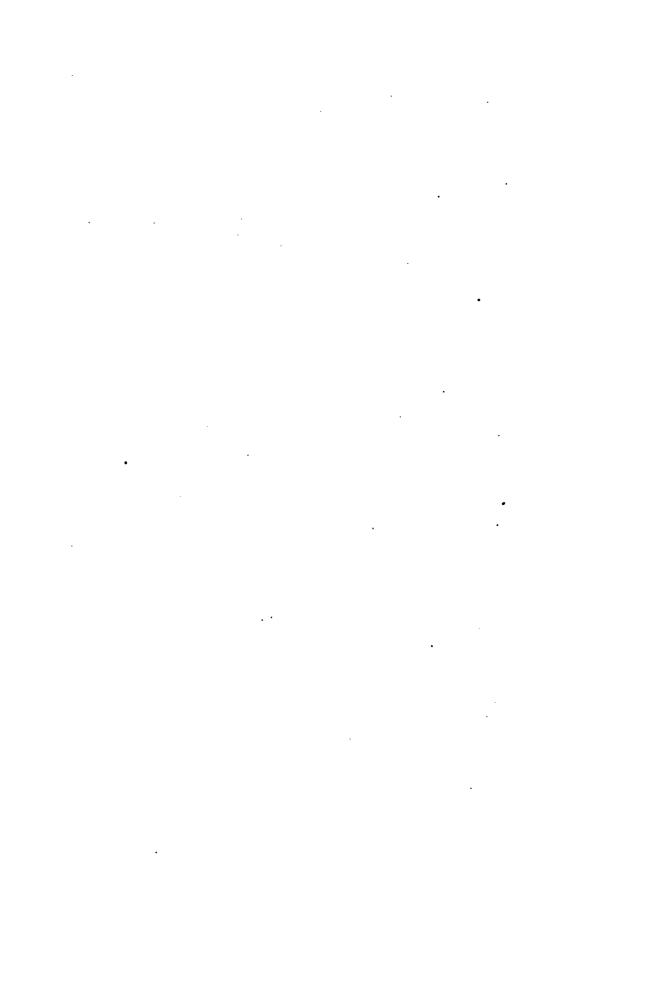

## Maximum und Minimum des Bogens einer beliebigen Curve im Verhältniss zur zugehörigen Abscisse oder Ordinate.

 Die nachstehenden Resultate gründen sich auf den folgenden Fundamentalsatz.

"Wenn die Ordinate y in irgend einem Puncte C einer beliebigen algebraischen oder transcendenten Curve BGCH (Taf. III Fig. 3) auf der zugehörigen Tangente ECF nicht normal steht, sondern auf der concaven Seite der Curve einerseits einen stumpfen Winkel  $(yt_1)$  gleich  $\alpha$ , und andererseits einen spitzen Winkel  $(yt_2)$  gleich  $\beta$  mit derselben bildet, so schneidet die im stumpfen Winkel zunächst folgende Ordinate  $y_1$  von der Curve ein kleineres Element CG gleich  $b_1$  ab als von der Tangente CE gleich  $t_1$ , dagegen ist bei der im spitzen Winkel zunächst folgenden Ordinate  $y_2$  das Curven-Element CH gleich  $b_2$  grösser als das der Tangente CF gleich  $t_2$ , also ist

$$b_1 < t_1$$
 und  $b_2 > t_2$ . "\*)

Die Richtigkeit des einen Theiles dieses Satzes, nämlich dass der Bogen CH im spitzen Winkel  $\beta$  grösser ist als die Tangente CF, oder  $b_2 > t_2$ , liegt klar vor Augen. Denn zieht man die Sehne CH, so ist sie, weil  $\alpha_1$  gleich  $\alpha$  ein stumpfer Winkel ist, die grösste Seite im Dreieck CHF, also CH > CF, und da offenbar

Bogen 
$$b_2 >$$
Sehne  $CH$ ,

so ist folglich um so mehr

$$b_2 > CF$$
 oder  $b_2 > t_2$ .

<sup>\*)</sup> Man vergleiche unter anderen die kleine Schrift von Crelle "Ueber die Anwendung der Rechnung mit veränderlichen Grössen auf Geometrie und Mechanik, Berlin, bei Maurer 1816", wo ein Satz, der mit dem gegenwärtigen nahe übereinkommt, ausführlich erörtert und begründet wird.

Was den anderen Theil des Satzes betrifft, so ist zunächst zu bemerken, dass, wenn die Curve in der Nähe des Punctes C nach G hin keinen singulären Punct hat, dann die Tangente von C bis G ihre Richtung in gleichem Sinne und zwar stetig ändert, so dass der anfänglich stumpfe Winkel  $\alpha$ , welchen die Tangente CE mit der Ordinate y bildet, stetig abnimmt; da aber diese Abnahme nur allmälig geschieht, so muss es nothwendig immer nahe bei C solche Puncte G geben, wo die zugehörige Tangente GL und Ordinate  $y_1$  nach derselben Seite einen Winkel  $\gamma$  einschliessen, welcher kleiner als  $\alpha$  und grösser (oder nicht kleiner) als  $\beta$  ist; dann aber ist in dem Dreiecke GKE Winkel

$$\gamma_1 > \beta_1$$

weil  $\gamma_1$  gleich  $\gamma$  und  $\beta_1$  gleich  $\beta$ , daher weiter Seite

und da zufolge des Archimedischen Grundsatzes

$$CK+GK>b_1$$

so ist folglich um so mehr

$$CK+KE>b_1$$

das ist

$$t_1 > b_1$$

was im Satze behauptet wird.

- 2. Der vorstehende Satz verliert unter anderen namentlich in folgenden drei Fällen seine Gültigkeit: 1) wenn y die Normale im Puncte C ist; 2) wenn C ein Wendungspunct, oder 3) ein Rückkehrpunct der Curve ist, oder einem solchen Puncte unendlich nahe liegt.
- 3. Durch Hülfe des obigen Satzes (1) ist die folgende Aufgabe leicht zu lösen:

"Die besondere Eigenschaft desjenigen Punctes C einer beliebigen, auf irgend ein (geradliniges) Coordinaten-System bezogenen Curve anzugeben, dessen Abscisse x im Verhältniss zu dem zugehörigen Bogen s, der von irgend einem gegebenen Puncte B der Curve bis zu jenem Puncte C genommen wird, ein Maximum oder Minimum ist."

Es sei  $BCC_1$  (Taf. IV Fig. 4) die vorgelegte Curve, B der in ihr gegebene Punct, von welchem der Bogen s anfangen und sich nach der Richtung  $C, C_1, \ldots$  erstrecken soll; ferner seien X, Y die Coordinaten-Axen, A der Anfangspunct, und die Abscisse werde nach Umständen durch x oder z bezeichnet.

Man denke sich in der Curve einen Punct C von der Beschaffenheit, dass, wenn man von der Tangente CD in demselben die Länge des entsprechenden Bogens BC abschneidet, und zwar nach der Seite dieses

Bogens hin, also etwa

$$CD = BC = s$$

macht, dann der Endpunct D der Tangente gerade in die Ordinaten-Axe Y fällt, so wird der Punct C im Allgemeinen der Aufgabe genügen. Denn unter diesen Umständen hat man, vermöge der Parallelität der Ordinaten  $y,\ y_1,\ y_2$  und ihrer Axe Y

$$x:DC=x_1:DE$$

oder

$$x:s = x_1:s-t_1,$$

und ist nun z. B. der Winkel  $(yt_1)$ , das ist yCD, spitz und  $y_1$  nahe an y, wo dann  $t_1 < b_1$  (1), so hat man

$$x: s < x_1: s - b_1$$

eder

$$(1) x: s < x_1: s_1,$$

wenn nämlich der Bogen BG gleich s— $b_1$  gleich  $s_1$  gesetzt wird. Ebenso hat man

$$x:DC = x_0:DF$$

oder

$$x:s = x_3:s+t_3,$$

und daher, da  $t_2 > b_2$  (1),

$$x: s < x_0: s + b_2$$

oder

$$(II) x: s < x_2: s_2,$$

wo s, den Bogen BH bezeichnet.

Demnach ist in der That unter den vorausgesetzten Umständen die Abscisse x des Punctes C im Verhältniss zum zugehörigen Bogen s (gleich BC) kleiner als zunächst vor oder nach diesem Puncte, nämlich kleiner als  $z_1:s_1$  (I) und auch kleiner als  $x_2:s_2$  (II), folglich ist x:s ein Minimum (oder s:x ein Maximum). Das charakteristische Merkmal dieses Minimums besteht darin, dass das Ende des Bogens s, in Rücksicht der beiden Winkel  $(yt_1)$ ,  $(yt_2)$ , welche die Ordinate auf der concaven Seite der Curve mit der Tangente bildet, in demjenigen Winkel  $(yt_1)$  liegt, welcher spitz ist. Findet nämlich das Umgekehrte statt, d. h. ist der Winkel, in welchem das Ende des Bogens s liegt, stumpf, wie etwa bei dem Puncte  $C_1$ , wo gleichfalls die Tangente  $C_1D_1$  gleich dem Bogen  $BC_1$  gleich s, und der Winkel  $(yt_1)$  stumpf sein soll, so folgt auf dieselbe Weise, wie vorhin, dass jetzt, wenn die Abscisse für einen Augenblick durch z bezeichnet wird,

$$(I) z: s > z_1: s_1,$$

und

$$(II) z: s > z_2: s_3;$$

dass also in diesem Falle das Verhältniss der Abscisse zum zugehörigen Bogen, das ist z:s, ein Maximum (oder umgekehrt s:z ein Minimum) ist.

Dass unter ganz ähnlichen Umständen die Ordinate y im Verhältniss zum zugehörigen Bogen s ein Minimum oder Maximum wird, ist einleuchtend und zwar durch den vorstehenden Beweis zugleich dargethan, wofern man nämlich die Namen der Coordinaten-Axen X, Y vertauscht.

- 4. Aus der vorstehenden Betrachtung (3) schliesst man zunächst folgende allgemeine Sätze:
- a. "Wird irgend eine Curve  $BCC_1C_1$ ... auf beliebige Coordinaten-Axen X, Y bezogen, und betrachtet man einen veränderlichen Bogen BC gleich s derselben, der von irgend einem festen Puncte B anfängt, so ist dieser Bogen im Verhältniss zu der Abscisse x (oder Ordinate y) seines beweglichen Endpunctes C unter anderen im Allgemeinen ein Maximum oder Minimum, wenn die Tangente in dem letzteren Puncte C, nach der Seite des Bogens hin und bis an die Axe Y (oder X) genommen, gerade dem zugehörigen Bogen gleich ist; und zwar findet ein Maximum oder Minimum statt, je nachdem der Winkel, welchen die Ordinate y (oder Abscisse x) in dem genannten Endpuncte mit der Tangente (nach derselben Seite hin) bildet, beziehlich spitz oder stumpf ist." Oder mit anderen Worten und anschaulicher:
- b. "Wird die gegebene Curve von dem Puncte B an, von welchem der Bogen anfängt, abgewickelt, so entspricht jedem Puncte D,  $D_1$ ,  $D_2$ , ... (oder d,  $d_1$ ,  $d_2$ , ...), in welchem die Evolvente  $BDD_1$  die Axe Y (oder X) schneidet, auf der gegebenen Curve ein solcher Punct C,  $C_1$ ,  $C_2$ , ... (oder c,  $c_1$ ,  $c_2$ , ...), dessen Abscisse (oder Ordinate) im Verhältniss zum zugehörigen Bogen ein Maximum oder Minimum ist. Ist die gegebene Curve insbesondere endlich und geschlossen oder in sich zurückkehrend, wo dann der Bogen grösser als ihr Umfang oder als ein beliebiges Vielfache desselben genommen werden kann, oder ist sie spiralförmig, so kann die Evolvente die Axe Y (oder X) unendlich oft schneiden, und alsdann giebt es in der gegebenen Curve auch unzählige Puncte C,  $C_1$ ,  $C_2$ , ... (oder c,  $c_1$ ,  $c_2$ , ...), denen die angegebene Eigenschaft zukommt." Es folgt ferner:
- c. "Wenn die Evolvente die Axe Y (oder X) in irgend einem Puncte berührt, so fallen in demselben zwei auf einander folgende Durchschnittspuncte, etwa D in  $D_1$ , zusammen, und dann vereinigen sich auch die ihnen entsprechenden Puncte C,  $C_1$  auf der gegebenen Curve, wovon dem einen ein Minimum und dem anderen ein Maximum entspricht; diese verschiedenen

Eigenschaften heben aber einander auf, so dass dem vereinigten Puncte  $(CC_1)$  keine von beiden zukommen kann, vielmehr besitzt er die Eigenschaft, dass die zugehörige Ordinate y zugleich die Normale ist. Wenn dagegen die gegebene Curve  $BCC_1$  die Axe Y (oder X) berührt, so ist der Berührungspunct zugleich einer der genannten Puncte C,  $C_1$ , ... (oder c,  $c_1$ , ...), und zwar ein solcher, für welchen x:s ein Minimum wird, und im Falle die gegebene Curve endlich und geschlossen ist (b), fallen unendlich viele solche Puncte mit jenem Berührungspuncte zusammen."

Sieht man die Curve  $BDD_1$ ... als gegeben an, so folgt durch Um-kehrung:

- d. "Wird eine beliebige Curve  $BDD_1$ ... auf irgend ein Coordinaten-System YX bezogen, so sind diejenigen Puncte in ihr  $(D, D_1, D_2, \ldots)$  oder  $d, d_1, d_2, \ldots)$ , deren zugehöriger Krümmungshalbmesser  $(DC, D_1C_1, D_2C_2, \ldots)$  im Verhältniss zu der Abscisse x oder Ordinate y des Krümmungsmittelpunctes  $(C, C_1, C_2, \ldots)$  ein Maximum oder Minimum sind, unmittelbar gegeben, nämlich sie sind die Puncte, in welchen die Curve beziehlich von der Ordinaten-Axe (Y) oder Abscissen-Axe (X) geschnitten wird."
- 5. Aus den vorstehenden Sätzen (4) lassen sich nun weiter unter anderen nachstehende besondere Sätze folgern:

Wird angenommen, die Coordinaten-Axen Y, X seien zu einander rechtwinklig, und irgend eine endliche, geschlossene, überall convexe Curve A & B C A (Taf. IV Fig. 5) sei in Bezug auf die Axe Y symmetrisch und werde von ihr in den Puncten A, B geschnitten, so dass also jede Sehne C &,  $C_1 \&$ , ..., welche der Axe X parallel ist, von der Axe Y gehälftet wird, und dass die Tangenten in A, B der Axe X parallel sind, so wird, wenn man den Bogen s von A anfangen lässt, der Punct C in dem Falle, wo die Tangente CD dem Bogen A & C gleich ist, der erste sein, dessen Abscisse CE gleich x im Verhältniss zum zugehörigen Bogen A & C gleich  $s_1$  ein Maximum wird (4). Dann ist aber auch zugleich vernöge der Symmetrie die Abscisse & E im Verhältniss zum Bogen A C & E ein Maximum, und folglich ist sofort die Sehne E im Verhältniss zur Summe beider Bogen

$$ACC+ACC = u+CBC$$

wo u den Umfang der Curve bezeichnet, ein Maximum. Gleicherweise folgt, dass, wenn bei der Sehne  $C_1\mathfrak{C}_1$  die Tangenten

 $C_1D_1+\mathfrak{C}_1D_1=\operatorname{Bog.}A\mathfrak{C}CAC_1+AC\mathfrak{C}A\mathfrak{C}_1=2u+C_1A\mathfrak{C}_1=s_2,$  dann das Verhältniss  $C_1\mathfrak{C}_1:s_2$  ein Maximum ist. Ebenso wird das Ver-

hältniss  $C\mathfrak{C}: s_{2n-1}$  oder  $C_1\mathfrak{C}_1: s_{2n}$  ein Maximum, wenn die Sehne  $C\mathfrak{C}$  oder  $C_1\mathfrak{C}_1$  so beschaffen ist, dass

$$CD + CD = (2n-1)u + CBC = s_{2n-1}$$

oder

$$C_1D_1 + \mathfrak{C}_1D_1 = 2nu + C_1A\mathfrak{C}_1 = s_{2n},$$

wo n irgend eine ganze positive Zahl (1, 2, 3, ...) bezeichnet. Aehnliche Resultate erhält man, wenn die Theile des Bogens s von B, statt von A, anfangen. Also:

a. Wenn eine geschlossene convexe Curve  $A \otimes BCA$  in Bezug auf irgend eine Axe Y senkrecht symmetrisch ist, so ist jede zur Axe senkrechte Sehne  $C \otimes C_1 \otimes C_1$  im Verhältniss zum zugehörigen Bogen s ein Maximum, wenn dieser Bogen der Summe der Tangenten in seinen Endpuncten, von da bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte D,  $D_1$  genommen  $(CD + \otimes D, C_1D_1 + \otimes_1D_1)$ , gleich ist; und zwar ist dabei der Bogen jedesmal grösser als der Umfang u der Curve, nämlich er besteht aus dem einfachen Bogenstück  $(CB \otimes C_1A \otimes C_1)$ , welches nach der Seite hin, wo die Tangenten sich treffen, über der Sehne liegt, und ausserdem aus n-mal dem Umfange u, wo n irgend eine ganze positive Zahl (die mindestens gleich 1 ist) bezeichnet."

Fügt man zu den obigen Annahmen noch die hinzu, dass die Axe X die Curve in A berühren soll, und denkt sich sofort den Punct C so beschaffen, dass Tangente Cd gleich Bogen AC, so ist die Ordinate y gleich AE dieses Punctes im Verhältniss zum Bogen AC ein Maximum (4), und weil vermöge der Symmetrie

$$A \mathfrak{C} = AC$$
 und  $\mathfrak{Cb} = Cd$ ,

so ist zugleich auch AE:AC ein Maximum und folglich auch AE:AC+AC oder AE:CAC ein Maximum, d. h. "sodann ist die Höhe AE gleich y des Curven-Segments CACC im Verhältniss zum Bogen CACC ein Maximum." Dasselbe trifft offenbar ein, wenn Tangente

$$Cd = \text{Bogen } AC \subseteq AC = u + AC$$

oder allgemein

$$Cd = nu + AC$$

wo dann zugleich

$$\mathfrak{Cb} = nu + A\mathfrak{C}$$

und mithin

$$Cd + \mathfrak{Cb} = 2nu + CA\mathfrak{C}$$

ist. Fangen dagegen die Theile des Bogens von B an, und ist z. B. Tangente Cd gleich Bogen  $B \in AC$  und Tangente Cd gleich Bogen  $BCA \in AC$ , mithin der ganze Bogen gleich  $u+CA \in AC$ , so ist ebenfalls das genannte

Verhältniss ein Maximum, so wie, wenn allgemein  $Cd+\mathfrak{Cb}=(2n-1)u+CA\mathfrak{C}$ 

ist. Also:

- b. "Ist eine geschlossene convexe Curve  $ACB \subseteq A$  in Bezug auf irgend eine Axe Y symmetrisch, und schneidet man durch eine zur Axe senkrechte Sehne  $C \subseteq A$  ein Segment ab, so ist die Höhe AE gleich y desselben im Verhältniss zum Bogen A im Allgemeinen ein Maximum, wenn die Tangente A im Scheitel der Curve (oder in der Mitte A des Bogens) von den Tangenten A bin den Endpuncten A des Bogens solche Stücke abschneidet, dass jedes dem halben Bogen gleich ist. Dieser Zustand kann unendlich oft eintreten, aber von dem einen Mal bis zum nächstfolgenden nimmt der Bogen zu, enthält den Umfang A der Curve einmal mehr, so dass er im Allgemeinen aus A und aus einem Stück A besteht; auch sind die Maxima der Reihe nach immer kleiner, so dass das erste, wo A gleich A und der Bogen A nur aus dem Stück A besteht, das grösste ist."
- 6. Wenn die gegebene Curve ACBEA insbesondere ein Kreis ist, so folgen, wenn man bemerkt, dass alle Kreise einander ähnlich sind, aus den vorstehenden Sätzen (5) unmittelbar die folgenden:
- a. "Unter allen Kreissegmenten (von verschiedenen Kreisen, aber) von gleich langem Bogen, ist bei demjenigen die Sehne (C) im Verhältniss zum Bogen (s) ein Maximum, bei welchem die Summe der Tangenten in den Endpuncten des Bogens, von da bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitt (D oder  $D_1$ ) genommen, dem Bogen gleich ist; dieser Zustand tritt bei unendlich vielen Kreisen ein, aber jedesmal ist der Bogen s grösser als der Umfang u des Kreises, nämlich er besteht aus nu und aus dem kleineren Bogenstück (CB oder  $C_1A$  ) über der Sehne (C oder  $C_1C_1$ ); auch werden die Maxima der Reihe nach, wenn C gleich 1, 2, 3, 4, ... ist, immer kleiner."
- b. "Unter allen Kreissegmenten von gleich langem Bogen hat dasjenige die grösste Höhe AE gleich y, bei welchem die Tangenten (Cd, Eb) in den Endpuncten des Bogens von derjenigen in der Mitte A desselben ein Stück db (gleich Cd+Eb) begrenzen, welches dem Bogen gleich ist; dieser Zustand kann bei unendlich vielen Kreisen eintreten, aber nur das erste Mal ist der Bogen CAE kleiner als der zugehörige Kreis; bei jedem späteren Male besteht er aus nu und aus dem grösseren Bogenstück (CAE) über der Sehne, wo n nach einander die Werthe 1, 2, 3, 4, ... hat; dabei werden die verschiedenen Maxima der Reihe nach immer kleiner."

7. Man denke sich die Schaar von Kreisen (d. i. alle möglichen), welche die Axe X (Taf. IV Fig. 6) in demselben festen Puncte A berühren und deren Mittelpuncte M, m,  $M_1$ ,  $m_1$ , ... auf einerlei Seite von X in der Axe Y liegen, nehme auf allen Kreisen, von A an und nach gleicher Richtung, Bogen AD, AC, Ac, ... von derselben gegebenen Länge s, so dass

$$AD = AC = Ac = \cdots = s$$

so werden die Endpuncte D, C, c, ... der Bogen in irgend einer bestimmten Curve DCcAc, C,... liegen. Die Gerade AD ist nämlich in dem Falle als Bogen anzusehen, wo der Kreis unendlich gross wird und mit der Axe X zusammenfällt. Die Curve fängt also von D an, geht von da, indem der erzeugende Kreis kleiner wird, aber sein Umfang u noch stets grösser als s ist, über C, c nach A, wo sie die Axe X berührt, und wo der Umfang u des zugehörigen Kreises gerade gleich s wird. Von A kehrt die Curve zurück, bildet die Schleife Ac, C, c, A, für welche s zwischen u und 2u liegt, berührt dann abermals die Axe X in A, wenn s gerade gleich 2u ist, u. s. w., nämlich die Curve enthält unendlich viele Schleifen, die sich immer enger zusammenziehen, so dass jede die nachfolgende umschliesst, und ebenso oft berührt sie die Axe X in A, wo jedesmal s gerade ein Vielfaches von u wird. Fragt man nun nach der Eigenschaft derjenigen Puncte der in Betracht stehenden Curve, für welche die Ordinate y oder die Abscisse x ein Maximum wird, so geben die obigen Sätze (6) unmittelbar folgende Antwort:

- a. "Die Abscisse x wird in allen denjenigen Puncten D, c,  $c_1$ ,  $c_2$ , ... ein Maximum, wo die Normale des zugehörigen Erzeugungskreises durch den festen Punct D geht, oder wo die Tangente (z. B. cd) des Kreises (m) bis an die Axe Y genommen, dem constanten Kreisbogen s (oder AD) gleich ist."
- b. "Die Ordinate y wird in allen denjenigen Puncten C,  $C_1$ ,  $C_2$ , ... ein Maximum, wo die Tangente  $(CD, C_1D_1, ...)$  an den zugehörigen Erzeugungskreis  $(M, M_1, ...)$  durch den festen Punct D geht, daher liegen alle Puncte, für welche die Ordinate ein Maximum wird, in einem Kreise  $CC_1C_2...A$ , welcher D zum Mittelpunct und DA gleich s zum Radius hat."

Dass in dem Falle, wo die Tangente

$$cd = DA = s$$
,

alsdann die Normale oder der Radius cm des Kreises durch D geht (a), oder auch umgekehrt, folgt aus der Congruenz der Dreiecke mcd und mAD.

Die in Rede stehende Curve  $DCcAc_1...$  ist übrigens dieselbe, welche in dem Satze 14, Bd. XIV. S. 91 des Crelle'schen Journals \*) durch eine

<sup>\*)</sup> Cf. Band II. S. 30 dieser Ausgabe.

scheinbar andere Bedingung bestimmt wird, und welche daselbst "barycentrische Curve" genannt worden. Beschreibt man nämlich mit dem Radius AD gleich s aus A den Kreis DGE und lässt in diesem von dem festen Puncte D an nach G, E hin einen Bogen stetig wachsen, so ist der Ort seines Schwerpunctes die oben beschriebene Curve  $DCcAc_1C_1...$  Denn angenommen, die Sehnen DE und AC irgend zweier Bogen DGE und AFC gleich AD gleich s stehen auf einander rechtwinklig, so liegt der Schwerpunct des Bogens DGE in AC, und dann sind die Kreissegmente DGED und AFCA einander ähnlich (weil DA nach der obigen Construction den Bogen AFC in A berührt), so dass man hat

$$DGE:DE=AFC:AC,$$

oder

$$DGE:DE = AD:AC,$$

woraus folgt, dass C der Schwerpunct des Bogens DGE ist.

Nun hat die Curve DCcA... nach Angabe des eitirten Satzes die Eigenschaft, dass für jeden Punct C derselben EC die zugehörige Tangente ist; wobei dann ferner EC gleich DC und Winkel  $\alpha$  gleich  $\alpha_1$ ,  $\gamma$  gleich  $\gamma_1$ . Daraus folgen die vorstehenden Sätze leicht. Denn in dem Falle, wo die Ordinate y irgend eines Punctes C ein Maximum werden soll, muss die Tangente EC der Axe X parallel sein; alsdann aber ist  $\beta$  gleich  $\alpha_1$ , daher auch  $\beta$  gleich  $\alpha$  und daher weiter DA gleich DC (weil DE auf AC senkrecht), folglich ist auch DC Tangente des Kreises AFC, weil DA es ist. Ebenso muss, wenn die Abscisse x irgend eines Punctes c ein Maximum werden soll, die zugehörige Tangente cx der Axe Y parallel sein; alsdann ist c gleich c0, und da stets c0 gleich c0, so ist also c0 gleich c0, daher me gleich c1, within c2 der Mittelpunct des entsprechenden Erzeugungskreises und folglich, vermöge der Congruenz der Dreiecke c3 gleich c4, die Tangente c4 gleich c5. Dies Alles stimmt mit den obigen Sätzen überein.

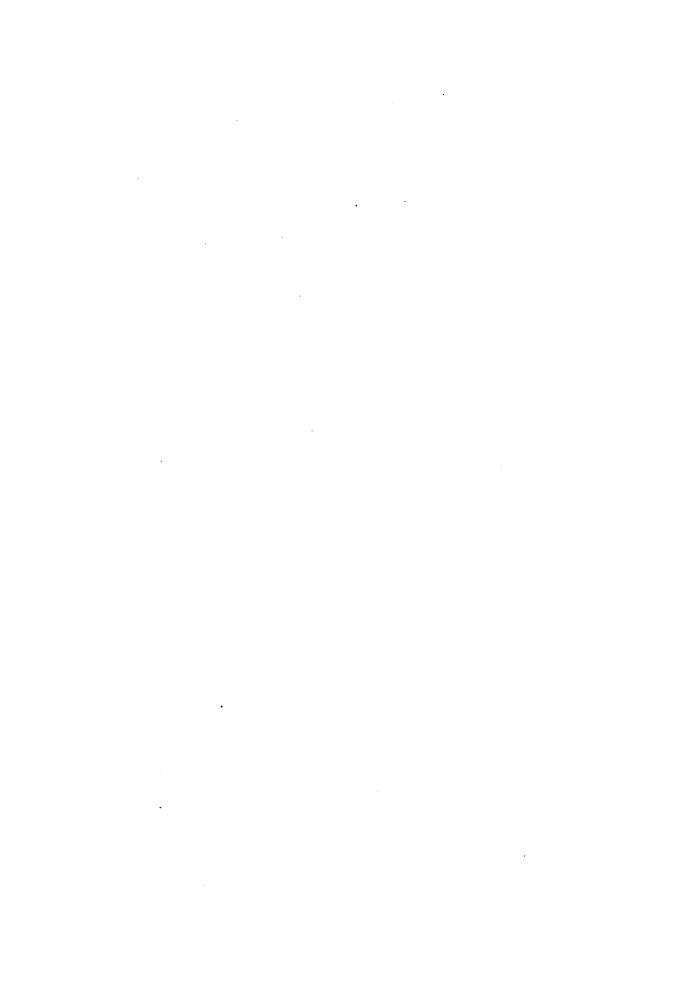

## Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XVIII. S. 278 - 280 und 369 - 375.

Hierzu Taf. V Fig. 1-5.

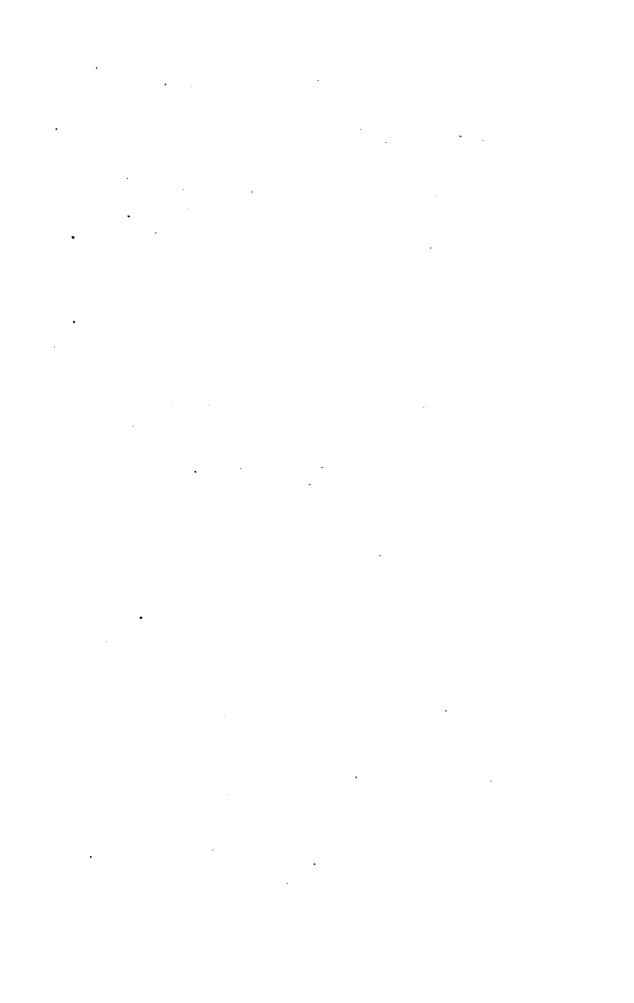

### Aufgaben und Lehrsätze.

Ist C irgend eine ebene geschlossene und überall convexe Curve in seter Lage, und rollt ein gegebener Kreis K in der nämlichen Ebene auf der convexen Seite derselben, so beschreibt jeder mit dem Kreise set verbunden gedachte Punct P irgend eine Curve V, welche, wenn K immer sortrollt, beliebig oft um C herumläuft, entweder nach einem oder nach mehreren l'mläusen in sich zurückkehrt, sich schliesst, oder nie in sich zurückkehrt (oder nur nach unendlich vielen Umläusen), je nachdem nämlich die Umsange von K und C beziehlich commensurabel oder incommensurabel sind. Für den ersten Fall, welcher hier allein betrachtet werden soll, sei

Umfang K: Umfang C = k : c,

wo k und c beliebige ganze Zahlen, jedoch relative Primzahlen sind; alsdann wird nach k Umläufen jede Curve V in sich zurückkehren. Nur die vom Mittelpuncte p des Kreises K beschriebene Curve v macht hierbei eine Ausnahme, indem sie nämlich schon nach dem ersten Umlaufe in sich zurückkehrt und dann diesen geschlossenen Theil von ihr k-mal wiederholt, bis sich die anderen Curven V schliessen. Der zwischen einer solchen geschlossenen Curve V und der Basis C liegende Flächenraum soll ebenfalls durch V bezeichnet und Inhalt der Curve V genannt werden. Dabei sind jedoch, wenn k>1 und mithin mehrere (k) Umläufe stattfinden, gewisse Theile der Ebene mehrfach zu nehmen und zu jenem Inhalte zu rechnen; so ist namentlich der Inhalt der Curve v gleich dem k-mal genommenen Raume, welcher zwischen dem einfachen Bogen derselben, der beim ersten Umlaufe beschrieben wird, und der Basis C liegt. Bezeichnet man ferner den Radius des Kreises K durch r und den Abstand des Punctes P vom Mittelpuncte p desselben durch a, so finden unter anderen nachstehende Sätze und Gleichungen statt:

1. "Die von dem Mittelpuncte p des Kreises K beschriebene Curve v hat unter allen den kleinsten Inhalt und zwar ist

\*\*Bielaer's Werke. IL.\*\*

5

derselbe

$$v = (2c+k)\pi r^2,$$

d. h. (2c+k)-mal so gross als die Fläche des rollenden Kreises."

2. "Puncte P, welche gleich weit vom Mittelpuncte p des Kreises entfernt sind, beschreiben Curven V von gleichem Inhalte, und auch umgekehrt; und zwar ist

$$V = (2c+k)\pi r^2 + (c+k)\pi a^2 = v + (c+k)\pi a^2,$$

d. h. der Inhalt jeder solchen Curve ist um die (c+k)-fache Fläche desjenigen Kreises, welcher mit dem rollenden concentrisch ist und durch den erzeugenden Punct P geht, grösser als der Inhalt der vom Mittelpuncte p beschriebenen Curve v." Liegt insbesondere der Punct P in der Kreislinie K, so dass a gleich r, so ist

$$V=(3c+2k)\pi r^2$$
.

3. "Die von dem Mittelpuncte p beschriebene Curve v ist unter allen die kürzeste und zwar ist ihre Länge

$$(v) = (c+k)2\pi r,$$

d. h. (c+k)-mal so gross als der Umfang des rollenden Kreises.") Die vorstehenden drei Sätze verlieren nur in dem ganz speciellen Falle ihre Gültigkeit, wo

$$k = c = 1$$
,

d. h. wo der Kreis K und die Basis C gleichen Umfang haben, denn in diesem Falle sind sie nur unter gewissen Bedingungen wahr, wie z. B. wenn die Curve C einen Mittelpunct hat. Dagegen finden aber andere Sätze statt, wovon der folgende einer der einfachsten ist:

4. "Rollt ein Kreis K um irgend eine geschlossene convexe Curve C von gleichem Umfange, bis er in seine anfängliche Lage zurückkehrt, so ist die Summe S der Inhalte der n Curven  $V_1, V_2, \ldots V_n$ , die von je n Puncten  $P_1, P_2, \ldots P_n$ , welche die Kreislinie K in n gleiche Theile theilen (also die

$$v_1 = \left(2 \cdot \frac{c}{k} + 1\right) \pi r^2,$$

und der Umfang (3)

$$(v_1) = \left(\frac{c}{k} + 1\right) 2\pi r.$$

Diese beiden Resultate folgen auch aus den Sätzen, welche Crette in den Gergonne'schen Annalen (tom. 12, pag. 1—36) bewiesen hat, wo er zuerst den Begriff paralleler Curven und die wesentlichsten Eigenschaften derselben aufstellte. Denn nach diesem Begriffe ist die Curve  $v_1$  der Basis C parallel.

<sup>\*)</sup> Betrachtet man von der Curve v nur einen Umlauf, nur den einfachen Bogen und bezeichnet ihn durch  $v_1$ , so ist der zugehörige Inhalt (1)

Ecken eines regelmässigen n-Ecks sind), beschrieben werden, constant, die Curve C mag sein, welche man will, nämlich die Summe ist allemal der 5n-fachen Kreisfläche K gleich, d. i.

$$S = 5n\pi r^2$$
."

Es kann noch bemerkt werden, dass im Allgemeinen analoge Sätze stattfinden, wenn der Kreis K auf der inneren concaven Seite der Basis  $\ell$  rollt, und dass man zum Theil die entsprechenden Gleichungen unmittelbar erhält, wenn in den obigen -k statt +k gesetzt wird.

Wenn insbesondere die Basis C ein Kreis ist, so reduciren sich die Sätze zum Theil auf bekannte Sätze über die Epicycloiden und Hypocycloiden.

Dagegen finden auch allgemeinere Sätze statt, wie z. B. die folgenden: 5. "Wenn K kein Kreis, sondern irgend eine geschlossene convexe Curve ist, die einen Mittelpunct p hat, und wenn bei denselben übrigen Voraussetzungen, wie oben, k eine gerade Zahl ist, so ist gleichfalls sowohl der Inhalt als der Umfang der vom Mittelpuncte p beschriebenen Curve v ein Minimum, und für den Inhalt der von irgend einem anderen Puncte P beschriebenen Curve V hat man, wie oben (2)

$$V = v + (c+k)\pi a^2$$
;

wobei a, wie früher, den Abstand des Punctes P vom Mittelpuncte p bezeichnet. Hier kehrt die Curve v nicht mehr früher als die übrigen V, also ebenfalls erst nach k Umläufen in sich zurück.

6. "Ist die rollende Curve K beschaffen, wie vorhin (5), hat dagegen die Basis C auch einen Mittelpunct und sind die Zahlen k und c beide ungerade (aber immerhin relative Primzahlen), so repräsentirt die von dem Mittelpuncte p erzeugte Curve v ebenfalls, in Rücksicht des Inhaltes sowohl als des Emfanges, ein Minimum, und für den Inhalt der von irgend einem Puncte P beschriebenen Curve V hat man denselben Ausdruck, wie vorhin (5)." — Dieser Satz gilt auch für den besonderen Fall, wo

$$k = c = 1$$
.

7. Sind die Curven K, C beschaffen, wie beim letzten Satze (6), wird die vom Mittelpuncte p der rollenden Curve K beschriebene Curve v grösseren oder kleineren Inhalt haben, je nachdem diejenigen Puncte, in welchen K und C anfänglich einander berühren, gewählt werden. Daher kann gefragt werden: "In welchen Puncten müssen K und C anfänglich einander berühren, damit der Inhalt (oder Umfang) der Curve v (für sich betrachtet) ein Maximum oder Minimum wird?" Offenbar wird damit zugleich auch der Inhalt der irgend einem

anderen bestimmten Puncte P entsprechenden Curve V beziehlich ein Maximum oder Minimum.

Ein einfaches Beispiel dieser Aufgabe wäre, wenn K und C Ellipsen von gleichem Umfange sind, oder noch beschränkter, wenn sie gleiche Ellipsen sind.

Ferner kann gefragt werden: wenn K und C gleichen Umfang haben und einander in beliebigen Puncten berühren, und wenn sodann das eine Mal K auf C und das andere Mal C auf K rollt, wie sich dann die von ihren Mittelpuncten beschriebenen Curven in Rücksicht des Inhaltes oder Umfanges zu einander verhalten? und ob namentlich, wenn der von dem einen Mittelpuncte beschriebenen Curve ein Maximum oder Minimum zukommt, dann auch die andere eine gleiche Eigenschaft habe?

8. "Sind K und C gleiche Ellipsen und berühren sie einander, während K auf C rollt, stets in entsprechenden oder homologen Puncten, so ist

$$v = 2\pi(\alpha^2 + \beta^2) - \pi\alpha\beta$$
 und  $V = 2\pi(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha^2) - \pi\alpha\beta$ ,

wo  $\alpha$ ,  $\beta$  die halben Axen der Ellipse sind, und v, V und  $\alpha$  die ihnen oben zugeschriebene Bedeutung haben. Oder bezeichnet man die von den Curven v, V allein eingeschlossenen ganzen Räume durch v, V, so ist

$$v_1 = 2\pi(\alpha^2 + \beta^3)$$
 und  $V_1 = 2\pi(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha^2)$ ."

9. Wenn von zwei beliebigen (algebraischen oder transcendenten) Curven AB, AB (Taf. V Fig. 1) in derselben Ebene die erste auf der anderen, die als fest betrachtet wird, rollt, bis etwa der Punct B mit B zusammentrifft, wo also die Bogen AB und AB von irgend einer bestimmten, gleichen Länge sind, aber keiner einen singulären Punct enthalten soll, so beschreibt jeder mit der rollenden Curve fest verbunden gedachte Punct P irgend ein gemischtliniges Viereck PP, BA, welches von zwei Geraden PP, P, die den Punct am Anfange und am Ende der Bewegung mit den respectiven Berührungspuncten A, B der Basis verbinden, und von den zwei Curvenbogen AB, PP, (wo PP1 der Weg des Punctes P ist) begrenzt wird. Der Inhalt dieses Vierecks werde durch PP, die Winkel, welche die Normalen in den Endpuncten der Bogen PP, AB unter sich bilden, durch PP, a bezeichnet; so findet folgendes Gesetz statt:

"Es giebt allemal einen bestimmten Punct p, welcher unter allen das kleinste Viereck  $\mathfrak{A}pp$ ,  $\mathfrak{M}$  gleich f beschreibt; Puncte P, welche gleich weit von p entfernt sind, beschreiben Vierecke von gleichem Inhalte F, und auch umgekehrt; so dass also allen Puncten, die in irgend einer um p beschriebenen Kreislinie liegen, gleich grosse Vierecke entsprechen; und zwar ist jedes

derselben gerade um einen Sector des zugehörigen Kreises, dessen Centriwinkel der Summe der zwei Winkel a, a gleich ist, grösser als jenes kleinste Viereck. Oder wird der Abstand eines beliebigen Punctes P von dem Puncte p durch r bezeichnet, so ist allgemein

$$F = f + \frac{1}{2}r^2(a + a)$$
."

Dieser Satz gestattet zahlreiche Folgerungen. Ist der eigenthümliche Punct p gefunden, so können sofort z. B. auch unter allen Puncten, welche in der rollenden Curve selbst liegen, diejenigen bestimmt werden, deren entsprechende Vierecke ein (relatives) Maximum oder Minimum sind; denn dieselben müssen offenbar in den Fusspuncten der aus p auf die Curve gefällten Normalen liegen. Die vorhergehenden Sätze sind theilweise besondere Fälle dieses Satzes; und ein sehr specieller Fall desselben führt zur Quadratur der verschiedenen Cykloiden.

"Welche charakteristische Eigenschaft hat aber der merkwürdige Punct p in Beziehung auf die gegebenen Curven AB, 49? wie wird er durch diese bestimmt?"

10. "Ist AB (Taf. V Fig. 2) ein beliebiger Bogen irgend einer ebenen Curve, der jedoch keinen singulären Punct enthält, und bewegt sich die veränderliche Tangente AC oder AD längs desselben unter der Bedingung, dass sie stets dem Leitstrahle AP gleich ist, welcher den jedesmaligen Berührungspunct mit irgend einem festen Pole P in der Ebene der Curve verbindet, so beschreibt die Tangente ein gemischtliniges Viereck ACC,BA oder ADD,BA, dessen Inhalt F grösser oder kleiner ist, je nachdem der Pol P gewählt wird; jedoch haben jedesmal die beiden Vierecke ACC,B, ADD,B unter sich gleichen Inhalt. Es giebt allemal einen bestimmten Pol p, welchem das kleinste Viereck AC,B gleich f entspricht. Auch findet die Gleichung statt

$$F = f + \frac{1}{2}r^2a,$$

worden Abstand des Poles P von p und a den Winkel zwischen den Normalen in den Endpuncten A, B des gegebenen Bogens AB bezeichnet."

Der Satz findet auf gleiche Weise statt, wenn die Tangente (AC) zu dem entsprechenden Leitstrahle (AP) ein gegebenes oder constantes Verhältniss haben soll, und zwar bleibt der eigenthümliche Pol p der nämliche.

Von dem vorstehenden Satze mögen folgende specielle Fälle hier erwähnt werden:

a) Es sei die gegebene Curve eine Ellipse; ihre halben Axen seien  $\alpha$ ,  $\beta$ ; der Bogen AB sei ihr ganzer Umfang, so dass B und A zusammen-

fallen, a gleich  $2\pi$  wird, und die von dem Endpuncte C oder c der Tangente beschriebene Curve  $CC_1$ , oder  $cc_1$ , sich schliesst und in sich zurückkehrt; der von dieser Curve umschlossene ganze Raum heisse  $F_1$  oder  $f_1$  (er besteht aus dem obigen Viereck F und dem Inhalte der Ellipse); so fällt der eigenthümliche Punct p mit dem Mittelpuncte der Ellipse zusammen, und es ist

$$f_1 = (\alpha^2 + \beta^2)\pi,$$
  
 $F_1 = f_1 + r^2\pi = (\alpha^2 + \beta^2 + r^2)\pi;$ 

das heisst: "der Inhalt  $(f_1)$  der dem Mittelpuncte p der Ellipse entsprechenden Curve  $cc_1$  ist gleich der Summe der zwei Kreisflächen, welche die Axen der Ellipse zu Durchmessern haben;" und "der Inhalt  $F_1$  der einem beliebigen Puncte P entsprechenden Curve  $(CC_1)$  ist so gross als drei Kreisflächen, welche beziehlich die halben Axen der Ellipse und den Abstand ihres Mittelpunctes von jenem Puncte zu Radien haben."

Liegt der Pol $\,P$  insbesondere in der Kreislinie, welche mit der Ellipse concentrisch ist und durch die Brennpuncte derselben geht, so ist

$$F_1 = 2\alpha^2\pi$$

d. h. "der Inhalt der ihm entsprechenden Curve  $CC_1$  ist gerade doppelt so großs als die Kreisfläche, welche die grosse Axe der Ellipse zum Durchmesser hat."

 $\beta$ ) Geht'die Ellipse in einen Kreis über, so dass  $\beta$  gleich  $\alpha$ , so hat man

$$f_1 = 2\alpha^2\pi$$
, und  $F_1 = 2\alpha^2\pi + r^2\pi$ .

Liegt der Pol P in der Kreislinie selbst, so ist

$$F_1 = 3\alpha^2\pi,$$

d. h. der Inhalt der ihm entsprechenden Curve ist dreimal so gross als die Kreisfläche.

11. "Sind AB, AB (Taf. V Fig. 3) gleich lange Bogen zweier beliebigen ebenen Curven, wovon jedoch keiner einen singulären Punct enthalten soll, und bewegt sich eine veränderliche Tangente DB längs dem Bogen AB unter der Bedingung, dass sie stets dem Leitstrahle QP gleich ist, welcher den ihrem Berührungspuncte D correspondirenden Punct Q im anderen Bogen AB mit irgend einem festen Pole P in der Ebene dieses Bogens verbindet, d. h. dass in jedem Augenblicke

$$\mathfrak{D}\mathfrak{P} = QP \quad \text{und} \quad \mathfrak{A}\mathfrak{D} = AQ$$

ist, so beschreibt die Tangente ein bestimmtes Viereck ACC, BA, dessen Inhalt F kleiner oder grösser ist, je nachdem der Pol P gewählt wird; jedoch bleibt für jeden einzelnen Fall der Inhalt der nämliche, wenn die Tangente nach entgegengesetzter Rich-

tung genommen wird, nämlich AD statt AC. Es giebt allemal einen bestimmten Pol p, welchem das kleinste Viereck  $Acc_1B$  gleich f entspricht. Auch findet die Relation statt

$$F=f+\frac{1}{2}r^2a,$$

wo a der Winkel zwischen den Normalen in den Endpuncten des gegebenen Bogens 2023 und r gleich Pp ist."

12. Fällt man aus einem beliebigen Puncte P in der Ebene irgend einer geschlossenen convexen Curve C, die keinen singulären Punct enthält (eines sogenannten Ovales), Perpendikel auf alle Tangenten derselben, so liegen die Fusspuncte in irgend einer neuen, in sich zurückkehrenden Curve, die allemal irgend einen bestimmten endlichen Inhalt gleich F haben wird, und welche "Fusspuncten-Curve" des Punctes P in Bezug auf die gegebene Curve C heissen mag.

"Sind in einer Ebene n beliebige Curven  $C_1, C_2, \ldots C_n$  von der eben genannten Art in beliebiger Lage gegeben, so giebt es allemal einen bestimmten Punct p, der die Eigenschaft besitzt, dass die Summe der Inhalte der ihm entsprechenden Fusspuncten-Curven,  $f_1+f_2+\cdots+f_n$  gleich s, ein Minimum ist. Für irgend einen anderen Punct (wenn die Summe der Inhalte der ihm entsprechenden Fusspuncten-Curven, d. i.  $F_1+F_2+\cdots+F_n$ , durch S und sein Abstand von p durch r bezeichnet wird), hat man

$$S = s + \frac{1}{2} n r^2 \pi$$
.

13. "Unter allen Fusspuncten-Curven, in Bezug auf eine gegebene Hyperbel, hat diejenige ihres Mittelpunctes p den kleinsten Inhalt gleich f." Diese Fusspuncten-Curve IKLM (Taf. V Fig. 4) hat ungefähr gleiche Form wie die Lemniscate, in welche sie in der That übergeht, wenn die Hyperbel gleichseitig ist; der Punct p ist ein Durchschnittspunct und zugleich ein zweifacher Wendungspunct derselben. Es seien A, B die Brennpuncte und C, D die Scheitel der Hauptaxe der Hyperbel. Ueber den Durchmessern Ap, pB und CD beschreibe man Kreise, so entstehen zwei krummlinige Dreiecke pEF, pGH, oder x,  $x_1$ , deren Summe gerade dem Inhalte f der Curve IKLM gleich ist, so dass

$$x+x_1=2x=f,$$

und auch, da die beiden Schleifen der Curve einander gleich sind,

$$x = IM = KL = \frac{1}{4}f$$
.

Auch ist jeder Sector der Curve, aus ihrem Mittelpuncte p genommen, einem bestimmten correspondirenden Abschnitte von einem der beiden Dreiecke x,  $x_1$  gleich.

Der Inhalt F der Fusspuncten-Curve eines beliebigen Punctes P (Taf. V Fig. 5), in Bezug auf die Hyperbel, kann (wenn er im gehörigen Sinne

genommen wird) unter anderem, wie folgt, dargestellt werden. Es seien RV, SU die Asymptoten der Hyperbel. Ueber Pp als Durchmesser sei der Kreis NPO und mit Pp um p der Kreis QPT beschrieben; ferner sei QT die Tangente des ersten Kreises im Puncte p, so entstehen die zwei Paar Räume p und p0, und p1, deren Grenzen sichtbar sind (nämlich sie sind gemischtlinige Dreiecke und Vierecke). Nun ist entweder

(I) 
$$F = j + 2y + 2z = 2(x+y+z)$$
, oder

$$(II) F = 2x + 2y_1 + 2z_1,$$

je nachdem nämlich P in einem äusseren oder inneren (wirklichen) Asymptoten-Winkel liegt, d. h. je nachdem beziehlich die Hyperbel in den Winkeln RpU und SpV, oder RpS und UpV liegt. Es sind besondere Fälle möglich, wo die Form der Räume y, z, y, z, etwas modificirt wird.

"Soll der Inhalt F der Fusspuncten-Curve constant sein so ist der Ort des Punctes P eine Ellipse, deren Axen auf die Axen der Hyperbel fallen, so dass beide concentrisch sind, und zwar fällt die grosse Axe der Ellipse auf die zweite Axe der Hyperbel. Alle Orts-Ellipsen, welche auf diese Weise stattfinden, wenn der Inhalt F der Fusspuncten-Curve grösser oder kleiner angenommen wird, sind einander ähnlich; also ist das Verhältniss ihrer halben Axen  $a_1$ ,  $b_1$  constant, und zwar ist

$$a_1:b_1=2ab^2+f:2aa^2-f=a(a^2+b^2)+ab:a(a^2+b^2)-ab,$$
 wo  $a_1$   $b_1$  die halben Axen der Hyperbel (beide reell genommen) sind, und wo  $a_1$  der Winkel ist, welchen die zweite Axe  $(b)$  der Hyperbel mit einer Asymptote bildet, oder  $a_1$  gleich arc  $\left(\tan a_2 = \frac{a_1}{b}\right)$ . Ist die Hyperbel gleichseitig, so hat man

$$a_1:b_1=\pi+2:\pi-2.$$

Die Gleichung der Ellipse in Bezug auf ihre Axen ist im Allgemeinen  $y^2(ac^2+ab)+x^2(ac^2-ab)=(F-f)c^2$ ,

wo  $c^2$  gleich  $a^2+b^2$ ; und für den besonderen Fall, wo die gegebene Hyperbel gleichseitig ist,

$$y^{2}(\pi+2)+x^{2}(\pi-2)=4(F-a^{2}).$$

14. Fällt man aus irgend einem Puncte P in der Axe einer gegebenen Parabel auf alle Tangenten der letzteren Perpendikel, so entsteht eine Fusspuncten-Curve, welche eine zu der Axe senkrechte Asymptote und P zum singulären Puncte hat. Der ganze Inhalt dieser Fusspuncten-Curve ist unendlich gross. (Beliebige Sectoren derselben aus dem Pole P sind leicht zu bestimmen.) Dagegen ist der Raum, welchen die Curve mit ihrer Asymptote einschliesst, von bestimmter endlicher Grösse. Be-

withnet man denselben durch F, den Abstand des Brennpunctes B der Parabel vom Scheitel A derselben durch a und die Entfernung des Punctes P von B durch 2x, so ist

$$F = x(2a \mp x)\pi,$$

wo das untere Zeichen (+) zu nehmen ist, wenn P innerhalb der Parabel, und zwar jenseits B liegt. Liegt P diesseits B, und namentlich ausserhalb der Parabel, so schneidet sich die Fusspuncten-Curve in P selbst und bildet eine Schleife, deren Fläche gleich S in dem Raume F mit inbegriffen, jedoch als negativ genommen ist; d. h. in diesem Falle ist F die Differenz zwischen dem Raume T, der von der Asymptote und den beiden Armen der Curve, welche von P aus nach entgegengesetzten Richtungen neben jener ins Unendliche fortlaufen, eingeschlossen wird, und der genannten Schleife S; so dass also

$$F = T - S = x(2a - x)\pi.$$

Die Räume S und T lassen sich aber auch einzeln angeben; nämlich es ist

$$S = (x+a)\sqrt{a(2x-a)} - x(2a-x)2a,$$
  

$$T = (x+a)\sqrt{a(2x-a)} + x(2a-x)(\pi-2a),$$

und mithin ist der ganze, von der Curve und Asymptote begrenzte Raum R, wenn beide Theile absolut genommen werden,

$$R = 2(x+a)\sqrt{a(2x-a)} + x(2a-x)(\pi-4a),$$

we a gleich arc 
$$\left(\tan x = \sqrt{\frac{2x}{a} - 1}\right)$$
.

Wenn insbesondere x gleich a, also P in der Leitlinie der Parabel liegt, so ist  $\alpha$  gleich  $\pm \pi$  und die vier Formeln reduciren sich auf folgende:

$$F = \pi a^2;$$
  $R = 4a^2;$   $S = 2a^2 - \frac{1}{2}\pi a^2;$   $T = 2a^2 + \frac{1}{2}\pi a^2.$ 

Wenn ferner x gleich 2a (also PB oder 2x dem Parameter der Parabel gleich ist), so ist  $\alpha$  gleich  $\frac{1}{2}\pi$  und die Formeln sind

$$F = 0;$$
  $R = 6a^2\sqrt{3};$   $S = T = 3a^2\sqrt{3}.$ 

Wird der Punct P in der Ebene der Parabel beliebig angenommen, so hat die ihm zugehörige Fusspuncten-Curve immer eine zur Axe der Parabel senkrechte Asymptote, deren Abstand von P constant ist.

"Welche Ausdrücke erhält man in diesem Falle für die Flächenräume F, S, T? und welches ist der Ort des Punctes P, wenn einer dieser Räume constant sein soll?"

15. "Wenn eine gegebene Ellipse E auf irgend einer geschlossenen convexen Curve C von gleichem Umfange, die kei-

nen singulären Punct, aber einen Mittelpunct hat, rollt, bis sie wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückkehrt, so beschreibt ihr Brennpunct B irgend eine in sich zurückkehrende Curve [B], deren Länge constant ist, d. h. die Basis C mag unter den vorausgesetzten Bedingungen sein, welche man will, und in welchen Puncten die Curven E und C einander anfänglich berühren mögen — die Curve [B] hat immer dieselbe bestimmte Länge; nämlich sie ist allemal dem Umfange des Kreises gleich, welcher die grosse Axe gleich 2a der Ellipse zum Radius hat; also ist stets

 $[B] = 4a\pi$ ."

# Einfache Beweise der isoperimetrischen Hauptsätze.

Crelle's Journal Band XVIII. S. 281 - 296.

(Auszug aus einer am 1. December 1836 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

Hierzu Taf. VI Fig. 1-5.

|   |     |   | · |   |
|---|-----|---|---|---|
|   |     |   |   | • |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   | • . |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   | •   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
| • |     |   |   |   |
|   |     | • | • |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
| • |     |   | · |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |

# Einfache Beweise der isoperimetrischen Hauptsätze.

Die Relationen zwischen dem Umfange und Inhalte der Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume geben zu einer Menge von Fragen über Maximum und Minimum Anlass, deren leichte und klare Beantwortung sich fast durchweg auf die Eigenschaften des Kreises, des geraden Kegels oder Cylinders und der Kugel stützt. Lhuilier hat dieses Gesetz (namentlich für die Figuren in der Ebene und im Raume) zuerst erkannt und in seinem Werke "De relatione mutua capacitatis et termiwrum figurarum etc. Varsaviae, 1782" ziemlich deutlich ausgesprochen. Alles, was vor ihm auf elementarem Wege hierin geleistet worden ist, hat er mit grosser Umsicht zusammengefasst und mit Scharfsinn verbessert und erweitert. Leider scheint sein Werk öfter citirt, als die darin herrschende Methode richtig verstanden oder gehörig gewürdigt und befolgt worden zu sein; denn alle seine Nachfolger sind mehr oder minder von seiner einfachen natürlichen Betrachtungsweise abgewichen, — abgesehen davon, dass sie sich auch auf eine viel geringere Zahl von Aufgaben und Sätzen beschränkten, — wodurch aber auch in gleichem Maasse die schöne Einfachheit der Beweise, der innige Zusammenhang der Sätze zusammt seiner inneren Begründung verschwand. Die rein geometrische Betrachtung ist indess weit davon entfernt, die ihr, als einer unbequemen und unzulänglichen, vielfältig wiederfahrene Missachtung zu verdienen; vielmehr macht gerade sie es möglich, die Eigenschaften, auf die es hierbei hauptsächlich ankommt, auf eine höchst einfache und zugleich elegante Weise darzustellen, und zeigt überdies jeder anderen Methode den Weg, auf welchem sie sich ohne grosse Schwierigkeit des Gegenstandes bemächtigen könne.

Das eigentliche Wesen des hier zu befolgenden Ganges besteht darin, dass nach den primitiven Ursachen und Umständen geforscht wird, welche das Maximum oder Minimum bewirken. Es zeigt sich hierbei, dass aus

wenigen einfachen Fundamentalsätzen leicht gewisse Hauptsätze folgen, aus denen sodann alle übrigen gleichsam wie blosse Zusätze sich stufenweise entwickeln lassen. Auf diese Weise giebt sich ein eigenthümlicher Zusammenhang zwischen allen denjenigen Figuren kund, welchen die Eigenschaft eines Maximums oder Minimums zukommt; es tritt nämlich klar hervor, dass dieselben nur verschiedene Theile derjenigen Figuren sind, auf welche sich die Hauptsätze beziehen, und dass die nämlichen Gründe, auf denen die letzteren beruhen, auch in jenen zusammengesetzteren, anscheinend schwierigeren Sätzen fortwirken.

Bei den von mir angestellten Versuchen, die genannten Gegenstände rein synthetisch zu behandeln, stellte es sich heraus, dass die drei Gattungen von Figuren, ebene, sphärische und körperliche, nicht gleichförmige Beweise gestatten, vielmehr die sphärischen ein ganz anderes Verfahren erheischen, als die körperlichen, während die ebenen beide Beweisarten zulassen. Hier wird, als eine kleine Probe, nur diejenige gegeben, welche für die Figuren in der Ebene und im Raume auf analoge Weise stattfindet.

### Von den ebenen Figuren.

§ 1. Fundamentalsatz. "Unter allen Dreiecken über gleichen Grundlinien und von gleicher Höhe (oder gleichem Inhalte) hat das gleichschenklige die kleinste Schenkelsumme; und auch umgekehrt." Oder mit anderen Worten:

"Jedes ungleichschenklige Dreieck ABC (Taf. VI Fig. 1) lässt sich in ein anderes (gleichschenkliges) abc von gleichem Inhalte und gleicher Grundlinie (AB gleich ab) verwandeln, welches kleinere Schenkelsumme hat und in Bezug auf eine bestimmte Axe X, die durch die Spitze c und die Mitte m der Grundlinie geht, symmetrisch ist."

Dieser allgemein bekannte Satz bedarf hier keines Beweises.

§ 2. "Sind die parallelen Seiten oder Grundlinien AB, DE eines Paralleltrapezes ADEB, so wie die Höhe oder der Inhalt desselben gegeben, so ist die Summe der übrigen zwei Seiten AD+BE dann am kleinsten, wenn sie einander gleich, oder, was auf dasselbe hinauskommt, wenn sie gegen jede der parallelen Seiten unter gleichen Winkeln geneigt sind." Oder:

"Jedes Paralleltrapez ADEB, welches an der einen oder anderen Grundlinie AB oder DE nicht zwei gleiche Winkel hat, kann in ein anderes adeb von gleichem Inhalte und gleichen Grundlinien (AB gleich ab, DE gleich de) verwandelt werden, in welchem die zwei übrigen Seiten eine kleinere Summe haben, und welches in Bezug auf eine Axe X, die durch die Mitten (m, h) der parallelen Seiten geht und auf diesen senkrecht steht, symmetrisch ist."

Wie leicht zu sehen, folgt dieser Satz unmittelbar aus dem vorhergehenden (§ 1). Denn ist DE < AB, so sind die Paralleltrapeze ADEB, adeb immer als Theile zweier Dreiecke ACB, acb anzusehen, von welchen sie mittelst der Geraden De abgeschnitten sind; und da vermöge der Parallelität der drei Geraden Aa, De und Cc die Seiten der Paralleltrapeze, nämlich AD und BE, ad und be, von den zugehörigen Seiten der Dreiecke AC und BC, ac und bc proportionale Theile sind, so muss folglich, wenn ac+bc < AC+BC, auch ad+be < AD+BE sein. — Wenn insbesondere die gegebenen Grundlinien einander gleich sind, also AB gleich DE, dann ist ADEB ein Parallelogramm, adeb ein Rechteck, und der Satz bleibt offenbar auch für diesen Fall gültig.

- § 3. Mittelst der beiden vorstehenden Sätze kann nun jedes beliebige convexe Vieleck V in ein anderes Vieleck  $V_1$  von gleichem Inhalte verwandelt werden, welches kleineren Umfang hat und in Bezug auf irgend eine Axe X symmetrisch ist. Dies mag durch folgende Beispiele anschaulich gemacht werden.
- I. Es sei ein Dreieck ABC (Taf. VI Fig. 2) gegeben. Aus den Ecken desselben fälle man auf die beliebig angenommene Axe X Perpendikel Aa, Be, Cc, trage das Stück BD des einen Perpendikels Be, welches innerhalb des Dreiecks liegt, symmetrisch auf die Axe X, so dass

$$eb = ed$$
 und  $bd = BD$ ,

so hat man das symmetrische Viereck abcd, welches mit dem gegebenen Dreieck gleichen Inhalt aber kleineren Umfang hat. Denn vermöge der Construction und zufolge § 1 ist

$$\triangle BAD = \triangle bad$$

aber im Allgemeinen ab+ad < AB+AD; ebenso

$$\triangle BCD = \triangle bcd$$

und cb+cd < CB+CD; mithin ist der Inhalt des Dreiecks ABC gleich dem Inhalt von abcd, aber ab+bc+cd+da < AB+BC+CA.

II. Durch eine neue Axe Y, welche zu der vorigen X senkrecht ist, wird das erhaltene Viereck abcd auf gleiche Weise in ein anderes Viereck app verwandelt, welches bei gleichem Inhalte wiederum kleineren Umfang hat als jenes, und welches in Rücksicht beider Axen symmetrisch, mithin gleichseitig oder eine Raute ist und den gegenseitigen Durchschnitt der Axen, nämlich μ, zum Mittelpuncte hat. Also wird mittelst zweier nach einander folgenden und zu einander senkrechten Axen X, Y jedes beliebige breieck ABC in eine Raute αβγδ von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt. Es kann aber auch mittelst der ersten Axe X allein

das Dreieck ABC in eine Raute verwandelt werden; denn wenn z.B. der Inhalt desselben durch das Perpendikel. Be gehälftet wird, so dass

$$\triangle BAD = \triangle BCD$$
,

so ist abcd eine Raute.

III. Es sei ferner das gegebene Vieleck V etwa ein Sechseck ABCDEF (Taf. VI Fig. 3), so wird dasselbe durch ein gleiches Verfahren mittelst der Axe X in ein symmetrisches Zehneck  $abf_1ce_1dec_1fb_1$  verwandelt, welches vermöge der correspondirenden Dreiecke und Paralleltrapeze, zufolge § 1 und § 2, gleichen Inhalt aber kleineren Umfang hat als jenes. — Es ist klar, dass durch eine neue, zu X senkrechte Axe Y das eben erhaltene Zehneck im Allgemeinen in ein 16-Eck verwandelt wird, welches bei gleichem Inhalte abermals kleineren Umfang hat, und welches in Rücksicht beider Axen X, Y symmetrisch ist, also deren Durchschnitt zum Mittelpuncte hat.

IV. Gleicherweise wird jedes gegebene Vieleck V von irgend einer Anzahl n Seiten mittelst einer ersten Axe  $X_1$  in ein symmetrisches Vieleck  $V_1$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt, welches, im Allgemeinen und höchstens, 2n-2 Seiten hat; ferner mittelst einer zweiten beliebigen Axe  $X_1$  in ein symmetrisches Vieleck  $V_2$  von höchstens 2(2n-2)-2 Seiten; und fährt man so fort, so gelangt man mittelst der  $x^{\text{ten}}$  willkürlichen Axe  $X_2$  zu einem symmetrischen Vieleck  $V_2$  von höchstens  $2^x(n-2)+2$  Seiten, welches bei gleichem Inhalte kleineren Umfang hat als jedes der vorhergehenden. — Wenn insbesondere die zweite Axe  $X_2$  zu der ersten  $X_1$  senkrecht ist, so hat das Vieleck  $V_2$  einen Mittelpunct M und zwei zu einander rechtwinklige Symmetral-Axen  $(X_2$  und  $X_1$ ), aber höchstens nur 2(2n-4) Seiten, und alsdann hat auch jedes folgende Vieleck  $V_3$ ,  $V_4$ , ...  $V_n$  einen Mittelpunct M und zwei zu einander senkrechte Symmetral-Axen, man mag die späteren Axen  $X_1$ ,  $X_2$ , ...  $X_n$  annehmen, wie man will, was leicht zu sehen ist.

§ 4. Diese Beispiele zeigen, dass durch Wiederholung desselben Verfahrens jedes gegebene convexe Vieleck V sich in ein anderes Vieleck  $V_x$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandeln lässt, welches so viele Seiten haben kann, als man will. Wird aber die Zahl der Seiten sehr gross, oder unendlich gross gedacht, so muss, da der Umfang nicht wächst, sondern schwindet, jede Seite einzeln sehr klein, oder unendlich klein werden, und mithin der Umfang des Vielecks  $V_x$  irgend einer Curve sehr nahe, oder unendlich nahe, kommen. Da in gleichem Sinne jede gegebene Curve V als Vieleck von unendlich vielen und unendlich kleinen Seiten angesehen werden kann, so folgt, dass dieselbe, durch das nämliche Verfahren mittelst einer beliebigen Axe  $X_1$  sich in eine andere Curve  $V_1$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandeln lässt, welche in Rücksicht der Axe  $X_1$  symmetrisch ist. Ebenso gelangt man

mittelst einer zweiten, zu  $X_1$  senkrechten Axe  $X_2$  zu einer Curve  $V_2$  von abermals kleinerem Umfange, aber demselben Inhalte, welche zwei zu einander senkrechte Symmetral-Axen  $X_1$ ,  $X_2$  und daher einen Mittelpunct M hat. Durch fernere beliebig gewählte Axen  $X_2$ ,  $X_4$ , ... entstehen neue Curven  $V_2$ ,  $V_4$ , ..., welche bei gleichem Inhalte nach der Reihe immer kleineren Umfang haben, und wovon jede einen Mittelpunct und irgend zwei zu einander rechtwinklige Symmetral-Axen hat; auch nähern sich dadurch die Durchmesser der Curve offenbar immer mehr der Gleichheit, d. h. der Unterschied zwischen dem kleinsten und grössten Durchmesser wird immer kleiner, indem durch die Verwandlung, wie auch die neue Axe gewählt werden mag (nur nicht dem grössten oder kleinsten Durchmesser parallel), der grösste Durchmesser verkleinert und der kleinste vergrössert wird, wie leicht zu sehen. Durch zweckmässige Wahl der neuen Axen können jedoch die Durchmesser rascher der Gleichheit näher gebracht werden\*).

Demnach kann jede geschlossene convexe Figur V, mag sie von geraden oder krummen, oder geraden und krummen Linien begrenzt sein, mit Beibehaltung ihres Inhaltes, so lange verwandelt und dadurch ihr Umfang verkleinert werden, als dieselbe nach irgend einer Richtung keine Symmetral-Hätte aber die Figur nach jeder beliebigen Richtung eine Symmetral-Axe, oder würde dieser Zustand nach einigen Verwandlungen berbeigeführt, so bliebe sofort bei allen folgenden Verwandlungen der Umfang sowohl als der Inhalt constant, oder vielmehr, es fände keine eigentliche Verwandlung mehr statt, sondern die neue Figur  $(V_i)$  würde stets mit der alten (V) congruent sein. Eine solche Figur aber, die nach allen Richtungen Symmetral-Axen hat, muss nothwendig einen Mittelpunct M haben, in welchem sich alle Axen schneiden; denn derselbe wird nach dem Obigen schon durch irgend zwei zu einander senkrechte Axen bedingt. Ferner müssen alle Axen oder Durchmesser der Figur einander gleich sein. Denn sind z. B. X, X, (Taf. VI Fig. 4) zwei beliebige Axen derselben und X diejenige dritte, welche mit jenen gleiche Winkel bildet, (also a gleich  $\beta$ ), so muss dem Endpuncte A der Axe  $X_1$  in Bezug auf die Axe I ein solcher Punct C entsprechen, welcher sowohl im Umfange der Figur V, als in der Axe X, liegt, folglich muss C der Endpunct der Axe

<sup>\*)</sup> So z. B. kann auf diese Weise eine gegebene Ellipse V mittelst einer einzigen Axe X in einen Kreis  $V_1$  verwandelt werden, dessen Durchmesser alle einander gleich sind, und welcher unzählige Paare zu einander rechtwinklige Symmetral-Axen hat. Nämlich und a, b die halben Axen der Ellipse, so construire man die Gerade r gleich  $\sqrt[3]{ab}$ , tage dieselbe als Halbmesser in die Ellipse ein und nehme sofort X zu diesem Halbmesser senkrecht an, so wird die neue Figur  $V_1$  ein Kreis sein. Da r nach zwei verschiedenen Richtungen sich als Halbmesser in die Ellipse eintragen lässt, so kann auch die Axe X in zwei verschiedenen Richtungen der Forderung genügen.

X, sein; daher sind ferner die halben Axen MA, MC und mithin auch die ganzen AB, CD einander gleich. Demzufolge giebt es nur eine einzige solche Figur, welche nach jeder Richtung eine Symmetral-Axe hat, und dieselbe ist der Kreis.

§ 5. Aus der vorstehenden Betrachtung schliesst man unter anderen den folgenden

#### Hauptsatz.

"Unter allen Figuren von gleichem Inhalte hat der Kreis den kleinsten Umfang;" und umgekehrt: "unter allen Figuren von gleichem Umfange hat der Kreis den grössten Inhalt."

Denn man denke sich diejenige Figur V, welche bei irgend einem bestimmten Inhalte den möglichst kleinsten Umfang habe, so muss dieselbe nach allen Richtungen symmetrisch sein. Denn wäre sie es nach irgend einer Richtung nicht, so liesse sie sich mittelst einer nach dieser Richtung gezogenen Axe X in eine andere Figur  $V_1$  verwandeln, welche denselben Inhalt, aber kleineren Umfang hätte; dann aber würde eine dritte Figur  $V_1$ , welche der zweiten  $V_1$  ähnlich und mit der ersten V gleichen Umfang hätte, offenbar grösseren Inhalt haben als die zweite, also  $V' > V_1$  und also auch V' > V, was der Annahme widerspräche; daher muss V nach allen Richtungen symmetrisch und folglich der Kreis sein.

Der umgekehrte Satz folgt nach bekannter Art indirect aus dem ersten.

- § 6. Aus dem vorstehenden Hauptsatze lassen sich, wie schon Eingangs erwähnt worden, eine sehr grosse Reihe von Aufgaben und Sätzen über Maximum und Minimum, welche bei ebenen Figuren unter mannigfaltigen Bedingungen stattfinden, meist fast unmittelbar beantworten und als blosse Zusätze herleiten, was ich bei einer anderen Gelegenheit ausführlich nachweisen werde. Uebrigens kann der Hauptsatz unter anderen noch auf zwei Arten einfach bewiesen werden, wovon die eine Art, ausser ihrer Strenge, sich dadurch auszeichnet, dass sie auf analoge Weise auch für die sphärischen Figuren stattfindet.
- § 7. In Bezug auf die obige Betrachtung (§ 4) lässt sich hier noch fragen:

"Welche Form kann eine Figur V möglicherweise haben, wenn sie zwei Symmetral-Axen X, Y hat, die sich unter einem beliebigen gegebenen Winkel  $\alpha$  schneiden, und von denen jede dem Umfange der Figur nur in zwei Puncten begegnet?"

Die Erörterung dieser Frage liefert folgendes Ergebniss. Die Figur hat ausser den beiden gegebenen Symmetral-Axen X und Y im Allgemeinen noch mehr, nämlich  $X_1$ ,  $Y_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_2$ , ... und zwar entweder 1) eine bestimmte endliche Anzahl, oder 2) unendlich viele, je nachdem nämlich beziehlich  $\alpha:\pi$  commensurabel oder incommensurabel ist.

- I. Wenn  $\alpha:\pi$  commensurabel, etwa gleich 1:m, wo m irgend eine ganze Zahl ist (wäre  $\alpha:\pi$  gleich n:m, und n ebenfalls eine ganze Zahl >1, so würden, in Bezug auf alle Axen, X und Y nicht unmittelbar auf einander folgen, sondern es lägen n-1 andere Axen zwischen ihnen), so hat die Figur V im Ganzen m Symmetral-Axen, die sich in demselben Puncte M schneiden, und deren Abschnitte nach der Reihe um den Punct M herum genommen, abwechselnd einander gleich sind. Der Umfang der Figur besteht aus 2m gleichen Theilen, nämlich zwischen den nach gleicher Seite hin liegenden Endpuncten je zweier unmittelbar auf einander folgenden Axen liegt ein solcher Umfangstheil; diese Theile bleiben unbestimmt, M0. M1. einer derselben kann willkürlich angenommen werden, kann eine beliebige Linie oder Curve sein, und dann sind alle anderen durch ihn bestimmt. Im übrigen sind dabei noch zwei Fälle zu unterscheiden, ob m gerade oder ungerade ist.
  - 1) Wenn m gerade, so ist M Mittelpunct der Figur V, und die m Axen sind abwechselnd einander gleich.
  - 2) Ist m ungerade, so sind alle Axen einander gleich, die Abschnitte aber, in welche sie durch den gemeinschaftlichen Durchschnittspunct M getheilt werden, sind nach ihrer Aufeinanderfolge abwechselnd einander gleich.
  - II. Wenn  $\alpha:\pi$  incommensurabel, so hat die Figur V unendlich viele Symmetral-Axen, so dass nothwendig nach jeder beliebigen Richtung eine solche stattfindet, woraus man schliesst, dass in diesem Falle die Figur nur der Kreis sein kann.

#### Von den Körpern.

§ 8. Fundamentalsatz. Wenn von einer dreiseitigen Pyramide die eine Kante, die daran liegenden zwei Seitenflächen, so wie deren Flächenwinkel der Grösse nach gegeben sind, so ist die Summe der beiden übrigen Seitenflächen dann ein Minimum, wenn dieselben zu jeder der ersteren, für sich betrachtet, unter gleichen Winkeln geneigt, und mithin einander gleich (congruent) sind. Oder mit anderen Worten:

"Eine beliebige dreiseitige Pyramide ABCD (Taf. VI Fig. 5) lässt sich in eine andere abcd mit einer gleichen Kante (ab gleich AB), gleich grossen daran liegenden Seitenflächen und gleichem anliegenden Flächenwinkel verwandeln, in welcher die Summo der beiden übrigen Seitenflächen kleiner ist als in jener, und welche eine Symmetral-Ebene hat, die nämlich die genannte Kante ab hälftet, auf ihr senkrecht steht und durch die zwei übrigen Ecken der Pyramide geht."

Beweis. Man bezeichne die unbegrenzte Gerade, in welcher die gegebene Kante AB liegt, durch P und denke sich durch die Ecken C, D die unbegrenzten Geraden Q, R parallel mit P, so können die Kante AB und die Ecken C, D beziehlich in diesen Geraden P, Q, R angenommen werden, wo man will, die Pyramide wird immer alle gegebenen Elemente enthalten und stets denselben Inhalt haben.

In P sei ab gleich AB und m sei die Mitte von ab, also ma gleich mb. Die Ebene X, welche in m auf P senkrecht steht, treffe die zwei anderen Geraden Q und R, zu welchen sie gleichfalls senkrecht ist, in c und d, so wird die Pyramide abcd alle gegebenen Elemente enthalten und nach der Behauptung des Satzes die Eigenschaft haben, dass die Summe der zwei Seitenflächen acd+bcd ein Minimum ist. Aus der Construction folgt (da nämlich die Dreiecke acd, bcd einander gleich sind, und ihre Ebenen mit der Ebene X gleiche Winkel bilden), dass die in den Puncten a, b auf den Flächen acd, bcd errichteten Perpendikel ax, bx einander in einem Puncte x treffen müssen, der in der Ebene X liegt, und dass

$$ax = bx = r$$

ist. Betrachtet man die vier Pyramiden, welche den Punct z zur gemeinschaftlichen Spitze und die vier Seitenflächen der Pyramide abcd beziehlich zu Grundflächen haben, so kann die letztere, wie man sieht, durch jene, wie folgt, ausgedrückt werden:

$$abcd = xacd + xbcd - xabc - xabd$$

Hält man die Kante ab fest, lässt dagegen die Ecken c, d in den zugehörigen festen Geraden Q, R beliebig rücken, bezeichnet sie in der neuen Lage durch  $c_1$ ,  $d_1$ , so hat die neue Pyramide  $abc_1d_1$  alle gegebenen Elemente, und es muss gezeigt werden, dass die Flächensumme

$$ac_1d_1+bc_1d_1 > acd+bcd.$$

Da gleicherweise, wie vorhin,

$$abc_1d_1 = xac_1d_1 + xbc_1d_1 - xabc_1 - xabd_1$$

und da von diesen fünf Pyramiden die erste, vierte und fünfte beziehlich den vorigen an Inhalt gleich sind, so muss auch

$$xac_1d_1+xbc_1d_1 = xacd+xbcd$$

sein. Diese beiden Pyramidenpaare haben die obigen beiden Flächenpaare, die mit einander verglichen werden sollen, zu Grundflächen. Die Pyramiden xacd, xbcd haben gleiche Höhe, nämlich xa gleich xb gleich r, und offenbar ist dieselbe grösser als die Höhe jeder der beiden Pyramiden  $xac_1d_1$ ,  $xbc_1d_1$ , weil deren Grundflächen  $ac_1d_1$ ,  $bc_1d_1$  nicht auch zu den festen Strahlen xa, xb senkrecht sein können; daher muss nothwendig die Summe der Grundflächen bei den letzteren zwei Pyramiden grösser sein, als bei den zwei ersteren. Oder, um diesen Schluss anschaulicher zu

machen, bezeichne man die Höhen der Pyramiden  $xac_1d_1$ ,  $xbc_1d_1$ , da dieselben kleiner als r sind, durch r-u, r-v, so hat man nach der letzten Gleichung

$$(r-u)ac_1d_1+(r-v)bc_1d_1=r.acd+r.bcd_1$$

daraus

$$r(ac,d,+bc,d,-acd-bcd) = u.ac,d,+v.bc,d,$$

und folglich

$$ac_1d_1+bc_1d_1 > acd+bcd$$

was die Wahrheit des obigen Satzes bestätigt.

§ 9. Ist die Grundfläche einer vierseitigen Pyramide DAEFB (Taf. VI Fig. 5) ein Paralleltrapez AEFB, dessen parallele Seiten AB, EF der Grösse nach gegeben sind, und sollen diese Seiten und die Spitze D der Pyramide beziehlich in drei festen parallelen Geraden P, S und R liegen, so bleibt der Inhalt der Pyramide constant, man mag die Elemente AB, EF, D in den festen Geraden P, S, R annehmen, wo man will; hingegen ist die Summe der beiden Seitenflächen, ADE+BDF, welche die nicht gegebenen Seiten (AE, BF) der Grundfläche zu Grundlinien haben, dann ein Minimum, wenn die Pyramide daefb eine Symmetral-Ebene X hat, d. h. wenn die Ebene, welche durch die Spitze d der Pyramide und durch die Mitten m, m, der gegebenen parallelen Kanten ab, ef geht, auf diesen Kanten senkrecht steht.

Dieser Satz folgt, wie der blosse Anblick der Figur zeigt, leicht aus dem vorhergehenden Satze. Denn die gegenwärtige vierseitige Pyramide DAEFB kann im Allgemeinen als ein bestimmter constanter Theil von der vorigen dreiseitigen Pyramide DABC angesehen werden, wobei dann die Summe der beiden Seitenflächen ADE + BDF, deren Minimum hier bestimmt werden soll, ebenfalls zu der Summe der Seitenflächen, ADC+BDC, welche dort betrachtet worden, ein bestimmtes constantes Verhältniss hat, so dass also beide Summen zugleich, und zwar unter der nämlichen Bedingung, ihr Minimum erreichen.

§ 10. Sind die parallelen Kanten AB, EF, GH eines schiefsbeeschnittenen dreiseitigen Prismas AEGHFB (Taf. VI Fig. 5) der Grösse nach gegeben, und sollen dieselben beziehlich in drei festen Geraden P, S, T liegen, so bleibt der Inhalt des Prismas constant, man mag die Kanten in den festen Geraden annehmen, wo man will, hingegen ist die Summe der beiden Grundflächen, AGE+BHF, dann ein Minimum, wenn das Prisma, wie etwa aeghfb, eine Symmetral-Ebene X hat, d. h. wenn die Ebene, welche durch die Mitten m, m, m, der gegebenen parallelen Kanten ab, ef, gh geht, auf diesen senkrecht steht,

Auch dieser Satz folgt, wie leicht zu sehen, ähnlicherweise wie der vorige fast unmittelbar aus dem obigen Fundamentalsatze (§ 8). — Wenn insbesondere von den drei gegebenen Kanten irgend zwei, oder alle drei einander gleich sind, so folgt aus anderen Gründen leicht, dass auch für diesen Fall der Satz unter den nämlichen Bedingungen stattfindet. Gleiches gilt von dem vorhergehenden Satze (§ 9), wenn die beiden gegebenen Kanten einander gleich sind.

Anmerkung. Es kann noch bemerkt werden, dass auch für das n-seitige schief abgeschnittene Prisma, wenn dessen parallele Kanten gegeben sind und in festen Geraden liegen sollen, der Satz auf analoge Weise stattfindet, nämlich: dass die Summe der beiden Grundflächen dann ein Minimum ist, wenn die Ebene, welche durch die Mitten jener Kanten geht, auf denselben senkrecht steht und mithin eine Symmetral-Ebene des Prismas ist. Denn auch hier bleibt der Inhalt des Prismas constant, wenn die gegebenen Kanten in den festen Geraden verrückt werden; jedoch ist durch die Lage je dreier Kanten die Lage aller übrigen bestimmt. Man schliesst daraus weiter, dass der Satz auch für einen beliebigen Cylinder gültig sei, wenn nämlich in irgend drei Geraden, welche in der Cylinderfläche liegen (etwa P, S, T), drei Kanten (AB, EF, GH) des Cylinders gegeben sind.

§ 11. Mittelst der vorstehenden drei Hülfssätze (§ 8—10) lässt sich jeder beliebige gegebene convexe Körper K unter Beibehaltung seines Inhaltes in einen anderen Körper  $K_1$  verwandeln, welcher kleinere Oberfläche hat, und welcher in Bezug auf irgend eine Ebene X symmetrisch ist. Die Verwandlung geschieht auf ganz analoge Weise, wie oben bei den ebenen Figuren (§ 3), nur kann sie nicht ebenso bequem durch Zeichnung veranschaulicht werden. Daher begnüge ich mich, das Verfahren durch folgende Beschreibung anzudeuten.

Es sei z. B. irgend ein convexes Polyëder K gegeben. Aus den Ecken desselben fälle man auf eine beliebig gewählte Ebene X Perpendikel, durch diese Perpendikel, in bestimmter Ordnung paarweise genommen, lege man Ebenen, so wird durch die letzteren das Polyëder K in solche Stücke zerschnitten, welche im Allgemeinen nur von dreierlei Art sind, nämlich nur Körper solcher Art, die den Gegenstand der obigen drei Sätze ausmachen; und zwar vertreten die Perpendikel hier die Stelle der dortigen festen Geraden P, Q, R, S, T, ...; die veränderlichen Seitenflächen der gegenwärtigen Körper sind Theile der Oberfläche des gegebenen Polyëders K, so dass die Summe aller jener Seitenflächen gerade aus dieser Oberfläche besteht, oder ihr gleich ist. Werden nun alle diese Körpertheile — jeder zwischen den zugehörigen drei Perpendikeln, als feste Gerade angesehen — in solche umgewandelt, welche die angenommene feste Ebene K zur Symmetral-Ebene haben, so bilden sie zusammen ein neues Polyëder K,

welches mit dem gegebenen K gleichen Inhalt, aber offenbar kleinere Oberfläche hat als dieses, indem nämlich seine Oberfläche die Summe jener veränderlichen Seitenflächen gerade für den besonderen Fall repräsentirt, wo von den letzteren zufolge der obigen Sätze die Summe je zweier zusammengehörigen ihr Minimum erreicht. Das neue Polyëder K. hat demnach eine Symmetral-Ebene X und nothwendigerweise im Allgemeinen mehr Ecken und mehr Seitenflächen als das gegebene Polyëder K. Die Vermehrung der Ecken und Seitenflächen hängt nämlich, wie man bemerken wird, von denjenigen Perpendikeln ab, welche durch das Innere des Polyëders K gehen, die also ausser einer Ecke auch noch irgend eine Seitenfläche desselben treffen; durch jedes solche Perpendikel nimmt die Zahl der Ecken um eine Einheit zu, und zwar auch in dem Falle, wo das Perpendikel eine Kante trifft, oder in einer Seitenfläche liegt; geht aber das Perpendikel insbesondere durch zwei Ecken, oder geht es nicht durch das Innere des Polyëders K, sondern nur durch eine Ecke desselben, so bewirkt es keine Vermehrung der Ecken. Die Zahl der Seitenflächen vermehrt sich rascher, nämlich durch jedes Perpendikel, welches eine Seitenfläche des Polyëders K trifft, kann sie um zwei oder mehr Einheiten zunehmen.

Auf gleiche Weise kann nun ferner das Polyëder  $K_1$  mittelst einer neuen beliebigen Ebene Y in ein anderes Polyëder  $K_2$  verwandelt werden, welches bei gleichem Inhalte abermals kleinere Oberfläche, dagegen mehr Ecken und mehr Seitenflächen hat, und welches in Bezug auf die Ebene Y symmetrisch ist. Ebenso lässt sich dieses neue Polyëder  $K_2$  wiederum verwandeln, wobei der Inhalt constant bleibt, dagegen die Oberfläche sich verkleinert, die Zahl der Ecken und Seitenflächen aber sich vermehrt, und wo das neu entstandene Polyëder  $K_2$  gleichfalls eine Symmetral-Ebene hat; u. s. w.

Wird insbesondere die zweite Hülfs-Ebene Y zu der ersten X senkrecht angenommen, und wird die Durchschnittslinie beider Ebenen durch z bezeichnet, so ist das (dritte) Polyëder  $K_2$  in Bezug auf beide Ebenen X, Y zugleich symmetrisch, so dass z eine Symmetral-Axe desselben ist, d. h. dass jede zu z senkrechte Gerade ab, welche der Oberfläche des Polyëders in irgend einem Puncte a begegnet, dieselbe noch in einem anderen Puncte b trifft, und die Strecke ab durch die Axe z gehälftet wird. Durch eine dritte Ebene Z, welche zu den beiden vorigen, oder zu der Axe z, senkrecht ist, erhält man ein neues Polyëder  $K_3$ , welches in Bezug auf jede der drei Ebenen X, Y, Z symmetrisch ist, deren Durchschnittslinien z, y, x zu Symmetral-Axen, so wie deren gemeinschaftlichen Durchschnittspunct M zum Mittelpunct hat. Wird nun das Polyëder  $K_3$  mittelst beliebiger Ebenen weiter verwandelt, so hat es sofort stets einen Mittelpunct M, so wie irgend drei zu einander senkrechte Symmetral-Ebenen,

die sich in demselben schneiden, und drei Symmetral-Axen, welche die Durchschnittslinien dieser Ebenen sind.

Da durch wiederholtes Verwandeln das Polyëder so viele Seitenflächen und Ecken erhalten kann, als man will, die Oberfläche aber stets schwindet, so müssen nothwendig die einzelnen Seitenflächen zuletzt sehr klein werden, so dass die Oberfläche sich irgend einer krummen Fläche nähert und endlich einer solchen sehr nahe, oder wie man sagt, unendlich nahe kommt. Wird in gleichem Sinne eine beliebige convexe krumme Oberfläche als aus unendlich kleinen ebenen Theilchen bestehend angesehen, so lässt sich der Körper, der von derselben umschlossen wird, offenbar auf die nämliche Weise in einen anderen, symmetrischen Körper von kleinerer Oberfläche verwandeln.

Mag demnach die Oberfläche eines gegebenen convexen Körpers K beschaffen sein, wie man will, aus ebenen Flächen, oder aus einer einzigen krummen, oder aus ebenen und krummen Flächen bestehen, so lässt sich derselbe nach obiger Art so lange verwandeln und dadurch, unter Beibehaltung des Inhaltes, seine Oberfläche verkleinern, als er nicht nach allen Richtungen Symmetral-Ebenen hat. Wenn aber der Körper nach einigen Verwandlungen diesen Zustand erreicht, wo er nach jeder beliebigen Richtung eine Symmetral-Ebene hat \*), oder wenn er sich schon Anfangs in diesem Zustande befindet, so hört die Verwandlung auf, nämlich so bleibt die Oberfläche sowohl als der Inhalt, mithin der Körper selbst constant. Ein solcher Körper aber, welcher nach allen Richtungen Symmetral-Ebenen (und somit auch Symmetral-Axen) hat, besitzt nothwendigerweise einen Mittelpunct, und es müssen alle seine Durchmesser einander gleich sein, woraus folgt, dass es nur einen einzigen solchen Körper geben kann, und dass dieser die Kugel ist.

$$abc = a_1b_1c_1 = r^3$$
;

daher kann r nur der halben mittleren Axe b, gleich sein, also

$$r=b_1=\sqrt{a_1c_1}.$$

Nun denke man sich denjenigen Hauptschnitt des Ellipsoïds  $K_1$ , welcher durch die grösste und kleinste Axe desselben geht, der also eine Ellipse ist, welche mit  $K_1$  die

<sup>\*)</sup> Z. B. ein beliebiges Ellipsoïd K kann durch zwei nach einander folgende Verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_2$  verwandelt werden. Es seien a, b, c die halben Axen des Ellipsoïds nach der Ordnung ihrer Grösse, und zwar sei a die grösste. Man denke oder verschaffe sich die Gerade

r gleich  $\sqrt[r]{abc}$ , trage dieselbe als Halbmesser in das Ellipsoïd K ein, was nach unendlich vielen verschiedenen Richtungen geschehen kann, nehme sofort die Hülfs-Ebene X zu diesem Halbmesser r senkrecht an und verwandle K, so ist der neue Körper  $K_1$  gleichfalls ein Ellipsoïd, wovon man sich leicht überzeugen wird, und zwar fällt offenbar eine Axe desselben auf den Halbmesser r, und ihre Hälfte ist diesem gleich. Sind  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  die halben Axen des Ellipsoïds  $K_1$ , so ist vermöge des constanten Inhaltes

§ 12. Aus der vorstehenden Betrachtung schliesst man zunächst folgenden Hauptsatz.

"Unter allen Körpern von gleichem Inhalte hat die Kugel die kleinste Oberfläche;" und umgekehrt: "unter allen Körpern von gleicher Oberfläche hat die Kugel den grössten Inhalt."

Der Beweis dieses Satzes ist deutlich in dem Vorhergehenden enthalten, bedarf also keiner Wiederholung, die indessen auf analoge Weise geschehen könnte, wie bei dem obigen Hauptsatze (§ 5).

- § 13. Aehnlicherweise, wie soeben auf Körper im Allgemeinen (§ 12), kann auch auf solche Körper insbesondere geschlossen werden, welche zwischen bestimmten gegebenen Grenzen sich befinden, oder sonstigen Bedingungen unterworfen sind, wie z. B. auf prismatische oder pyramidalische Körper von gleicher Höhe und gleichem Inhalte oder gleicher Summe der Seitenflächen. Für diese genannten Körper tritt in Hinsicht der obigen Verwandlung (§ 11) die Beschränkung ein, dass die Hülfs-Ebenen X, Y, ... sämmtlich zu der Grundfläche des Körpers senkrecht sein müssen; ausserdem aber können sie beliebige Richtung haben. Bei den prismatischen Körpern kann jedoch eine einzige besondere Hülfs-Ebene mit den beiden Grundflächen parallel sein, und zwar ist es diejenige, die von den beiden letzteren gleich weit entfernt ist. Für die beiden Arten von Körpern ergeben sich aus der obigen Betrachtung, wie man leicht bemerken wird, folgende zwei Sätze:
- I. "Unter allen prismatischen Körpern von gleicher Höhe und gleichem Inhalte hat der gerade Cylinder die kleinste Seitenfläche." Und umgekehrt: "Unter allen prismatischen Körpern von gleicher Höhe und gleicher Seitenfläche hat der gerade Cylinder den grössten Inhalt."
- II. "Der gerade Kegel besitzt die doppelte Eigenschaft, dass er unter allen pyramidalischen Körpern von gleicher Höhe,

haben Axen  $a_1$ ,  $c_1$  gemein hat, trage in diese Ellipse wiederum die Gerade r als Halbmesser ein, nehme die Hülfs-Ebene darauf senkrecht an und verwandle mittelst derselben  $K_1$ , so wird der neue Körper  $K_2$  eine Kugel sein, die der obigen Forderung genügt. — Die Richtigkeit dieser Angaben ist leicht zu bestätigen.

Wenn demnach ein gegebenes Ellipsoïd  $K_1$  insbesondere so beschaffen ist, dass das Quadrat der mittleren Axe gleich dem Rechteck der beiden übrigen Axen, oder  $b_1^2$  gleich  $a_1c_1$ , so kann dasselbe mittelst einer einzigen, gehörig gewählten Ebene Y in eine Kugel verwandelt werden.

Um den Spielraum der verschiedenen Richtungen, nach welchen die Gerade r sich als Halbmesser in das beliebige Ellipsoïd K eintragen lässt, anzuschauen, denke man sich die mit dem letzteren concentrische Kugelfläche, welche r zum Radius hat; die beiden Oberflächen werden einander in einer Curve von doppelter Krümmung schneiden, durch welche zugleich eine mit jenen concentrische Kegelfläche zweiten Grades geht — und diese ist, wie man sieht, der Ort des Halbmessers r.

bei gleichem Inhalte die kleinste Seitenfläche, und bei gleicher Seitenfläche den grössten Inhalt hat."

§ 14. In Rücksicht auf die obige Betrachtung (§ 11) ist hier ähnlicherweise, wie in § 7, die folgende Frage zu stellen:

"Welche Gestalt kann ein Körper K möglicherweise haben, wenn er zwei oder drei beliebige gegebene Symmetral-Ebenen hat, und wenn die Durchschnittslinie jeder dieser Ebenen mit der Oberfläche des Körpers von jeder beliebigen Geraden in nicht mehr als zwei Puncten getroffen wird?"

- I. Hat der Körper K zwei Symmetral-Ebenen X, Y, die einen gegebenen Winkel α einschliessen, und ist erstens α:π commensurabel, etwa gleich 1:m, so finden im Ganzen m Symmetral-Ebenen statt, die sich in einer und derselben Geraden z schneiden; die Durchschnitts-Figuren in diesen m Ebenen, so wie die Theile, in welche dieselben durch die Gerade z getheilt werden, sind auf entsprechende Weise einander gleich, wie bei der obigen Figur V (§ 7, I) die m Axen und deren Abschnitte. Die Oberfläche des Körpers besteht aus 2m Theilen, wovon jeder durch zwei unmittelbar auf einander folgende Symmetral-Ebenen begrenzt wird; sie sind abwechselnd einander gleich, so dass sie in zwei Abtheilungen zerfallen, deren jede m Theile umfasst, welche unter sich gleich sind; ausserdem sind die zu der einen Abtheilung gehörigen Theile denen der anderen symmetrisch gleich. Im übrigen bleiben diese Theile unbestimmt, sie können beliebige Flächen zwischen jenen angegebenen Grenzen sein. Ist zweitens  $\alpha:\pi$  incommensurabel, so hat der Körper K unendlich viele Symmetral-Ebenen, die sich in einer einzigen Geraden z schneiden; alle Durchschnitts-Figuren dieser Ebenen mit der Oberfläche des Körpers sind einander gleich und jede wird durch die Gerade z in zwei gleiche Theile getheilt, so dass also die Oberfläche offenbar durch Umdrehung irgend einer Curve um die Axe z erzeugt wird; diese Curve aber bleibt bis auf die vorausgesetzte Eigenschaft, dass sie von irgend einer Geraden in nur zwei Puncten geschnitten werden kann, unbestimmt.
- II. Hat ferner der Körper K irgend drei Symmetral-Ebenen X, Y und Z, welche einander paarweise X und Y, X und Z, Y und Z in drei Geraden z, y, x und unter gegebenen Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  schneiden, und welche zusammen nur einen Punct M gemein haben, so muss, sobald von den drei Winkeln irgend zwei, etwa  $\alpha$  und  $\beta$ , mit  $\pi$  incommensurabel sind, der Körper in Rücksicht zweier Axen z und y durch Umdrehung erzeugt (I, 2) und daher nothwendig eine Kugel sein. Wenn aber nur einer der drei Winkel mit  $\pi$  incommensurabel ist, oder gar keiner, also alle dre $\mathbf{i}$  mit  $\pi$  commensurabel, so werden doch, selbst in dem letzteren Falle, unter den drei Systemen von Symmetral-Ebenen, die beziehlich durch die Geraden z, y, x gehen, und welche durch die gegebenen Ebenen, die paar-

weise genommen mit dazu gehören, nach dem Vorigen (I, 1) bestimmt werden, im Allgemeinen irgend zwei Paare sich befinden (wo nämlich die zwei Ebenen jedes Paares verschiedenen Systemen angehören), die sich unter Winkeln schneiden, welche mit  $\pi$  incommensurabel sind, so dass also wiederum der Körper eine Kugel sein muss. Nur wenige einzelne Fälle scheinen hierbei eine Ausnahme zu machen, wie namentlich die zwei, wo von den gegebenen drei Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 1) irgend zwei Rechte sind, und 2) wo jeder derselben gleich  $\frac{1}{2}\pi$ , oder, was bei näherer Ansicht auf dasselbe hinauskommt, wo der eine gleich  $\frac{1}{2}\pi$  und jeder der beiden übrigen gleich  $\frac{1}{4}\pi$ . Also:

Wenn der Körper K drei beliebige Symmetral-Ebenen hat, die einander in drei Geraden schneiden, so ist er im Allgemeinen eine Kugel.

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Veber den Punct der kleinsten Entfernung.

Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin a. d. J. 1837, S. 144. 

# Ueber den Punct der kleinsten Entfernung.

(Bericht über einen am 13. November 1837 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrag.)

Durch leichte geometrische Betrachtungen wird die charakteristische Eigenschaft desjenigen Punctes gefunden und bewiesen, für den die Summe seiner Abstände von beliebig gegebenen Puncten ein Minimum ist, d. h. kleiner ist als die Summe der Entfernungen jedes anderen, ihm nahe liegenden Punctes, und welcher demgemäss "Punct kleinster Entfernung von jenen Puncten" heisst. Die Betrachtung gründet sich auf bekannte polygonometrische und polyëdrometrische Sätze und umfasst alle Fälle, die gegebenen Puncte mögen liegen, wo man will, in derselben Ebene oder beliebig im Raume. Ebenso wird als besonderer Fall unter allen Puncten, die in irgend einer gegebenen Linie oder Fläche liegen, derjenige bestimmt, welcher in Bezug auf die gegebenen Puncte die kleinste Summe der Entfemungen hat, oder ein relativer Punct kleinster Entfernung ist. Auch wird ähnlicherweise die Eigenschaft desjenigen Punctes gefunden, für welchen, wenn man seine Abstände von den gegebenen Puncten mit gegebenen Coefficienten multiplicirt, die Summe der Producte ein Minimum ist; was übrigens der allgemeine Fall ist, indem er den vorigen zugleich umfasst. Ferner wird noch durch ein anderes elementares Verfahren derjenige Punct bestimmt, für welchen, wenn man die  $n^{ ext{ten}}$  Potenzen seiner Abstände von den gegebenen Puncten mit gegebenen Coefficienten multiplicirt, die Summe der Producte ein Minimum ist, welcher Fall wiederum die beiden vorigen umfasst und von dem Verfasser bereits bei einer anderen Gelegenheit angedeutet worden ist (Crelle's Journal Bd. XIII. S. 362)\*).

<sup>\*)</sup> Bd. II. S. 16 dieser Ausgabe.



# Von dem Krümmungs - Schwerpuncte ebener Curven.

Crelle's Journal Band XXI. S. 33-63 und 101-133.

(Auszug aus einer am 5. April 1838 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

Hierzu Taf. VII und VIII Fig. 1-11.

|   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|--|
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

# Von dem Krümmungs - Schwerpuncte ebener Curven.

Bei Untersuchungen über Maximum und Minimum in Rücksicht geoetrischer Gegenstände wurde ich auf nachstehende Aufgaben geführt:

- a) "Wenn aus einem beliebigen Puncte P in der Ebene ner gegebenen und stetig convexen Curve  $\mathfrak B$  auf alle Tannten der letzteren Perpendikel gefällt werden, so liegen die asspuncte in irgend einer Curve V; denjenigen Punct S zu nden, dessen Fusspuncten-Curve v den kleinsten Inhalt hat."
- b) "Wenn die gegebene Curve B in ihrer Ebene auf einer sten Geraden G so lange rollt, bis sie sich ganz umgedreht it, so beschreibt jeder mit ihr verbundene Punct P irgend eine urve W; denjenigen Punct S anzugeben, welcher die Curve wom kleinsten Inhalte beschreibt." Und
- c) "Die analoge Frage, wenn die Curve B auf einer festen urve U so lange rollt, bis ihr ganzer Umfang die letztere beihrt hat."

Es zeigte sich, dass den beiden ersteren Aufgaben ein und derselbe stimmte Punct S genügt, und dass überhaupt das Gesetz stattfindet: ass für irgend einen Punct P die Curve W allemal gerade oppelt so grossen Inhalt hat als die Curve V." Jener ausgeichnete Punct S aber, welcher die Curven (v und w) vom kleinsten Inle erzeugt, hat in Bezug auf die gegebene Curve  $\mathfrak B$  die merkwürdige genschaft: "dass er ihr Schwerpunct ist, wenn die Gewichte Irer einzelnen Puncte (die sie in unendlich kleine gleiche lemente theilen) sich verhalten, wie die respectiven Krümlungen, oder wie die umgekehrten Werthe der zugehörigen rümmungsradien." Deshalb ist der Punct S "Krümmungs-Schwerunct" der Curve  $\mathfrak B$  genannt worden. Von ihm und von dem Inhalte er ihm entsprechenden Curve v oder w hängt der Inhalt der jedem an-

deren Puncte P entsprechenden Curve V oder W ab, und zwar nach dem Gesetz: "dass Puncten, welche gleich weit von S entfernt sind, Curven von gleichem Inhalte entsprechen; und dass die Inhalts-Zunahme dem Quadrate jener Entfernung proportional ist."

Bei der dritten Aufgabe (c) ist zwar derjenige Punct  $\mathfrak{S}$ , welcher die Curve w vom kleinsten Inhalte beschreibt, im Allgemeinen von dem vorigen (S) verschieden, indessen hängt er doch wesentlich von diesem ab, und seine Eigenschaft ist der des letzteren ganz analog.

Ist die gegebene Curve B nicht geschlossen, oder wird nur ein beliebiger Bogen AB derselben berücksichtigt, so dass nur auf die Tangenten dieses Bogens Perpendikel gefällt werden, oder nur dieser Bogen auf der Basis rollt, so giebt es gleichwohl einen bestimmten Punct R, welchem die kleinste Figur v oder w entspricht, und derselbe hängt wesentlich von dem dem Bogen AB entsprechenden Puncte S oder S ab (ausserdem noch von der Sehne AB und bestimmten Winkeln). Auch ist dann ebenso der Inhalt der jedem anderen Puncte P entsprechenden Figur V oder W von dem Abstande des Punctes P von R abhängig, nämlich die Inhalts-Zunahme V-v oder W-w ist allemal gleich dem Quadrate dieses Abstandes, multiplicirt in einen constanten Coefficienten. Dadurch wird die Quadratur aller solchen Curven V oder W auf die von v oder w zurückgeführt. Wiewohl man sich vielfach mit dergleichen Curven beschäftigt hat, so findet doch meines Wissens dieses einfache Gesetz sich nirgends Trotzdem ist der Beweis desselben, so wie der zuvor angedeuteten Sätze, keineswegs schwierig, sondern es kam vielmehr nur auf das Auffinden der Sätze selbst an\*). Jetzt werden sie sich auf verschiedene Arten leicht beweisen lassen. Hier geschieht es auf geometrischem Wege, durch bloss elementare Betrachtungen, und zwar ohne Voraussetzung der erforderlichen, anderweitig bekannten Hülfssätze. Nämlich die Betrachtung nimmt der Hauptsache nach folgenden Gang.

Zuerst werden aus einem einfachen Fundamentalsatze die wesentlichsten Eigenschaften des Punctes der mittleren Entfernung oder des Schwerpunctes eines Systems gegebener Puncte entwickelt. Sodann wendet sich die Betrachtung zu den Fusspuncten-Vielecken V in Bezug auf ein gegebenes Vieleck  $\mathfrak{B}$ , wobei die wichtigsten Resultate auf jene Eigenschaften des Schwerpunctes sich stützen. Diese Resultate gelten zugleich auch für die Fusspuncten-Curven V in Bezug auf eine gegebene Curve  $\mathfrak{B}$ ; was unmittelbar folgt, wenn man jenes Vieleck  $\mathfrak{B}$  in eine Curve übergehen lässt, d. h. wenn man die Zahl der Seiten unendlich gross und jede Seite un-

<sup>\*)</sup> Die obigen Aufgaben habe ich bereits in Bd. XIV. S. 88 des Crelle'schen Journals (cf. Band II. S. 27 und 28 dieser Ausgabe) zur Lösung vorgelegt und dabei zugleich einige der eben erwähnten Resultate angedeutet; sie blieben aber, wie es scheint, unbeantwortet.

endlich klein werden lässt. Wird nun weiter das Vieleck B auf einer festen Geraden rollend fortbewegt und dabei die von den mit ihm verbundenen Puncten beschriebenen Figuren W berücksichtigt, so zeigt sich, dass auch hierbei die Hauptresultate sich gleicherweise auf die Eigenschaft des Schwerpunctes gründen, und dass dieselben bestehen bleiben, wenn das rollende Vieleck in eine Curve B übergeht. Endlich lässt man das Vieleck B auf einem festen Vielecke U rollen, wobei sich wiederum analoge Resultate ergeben, die auch fortbestehen, wenn die Vielecke in Curven B und U übergehen\*). In diesem letzten Falle gelangt man zu den allgemeinsten Resultaten (§ 34); sie umfassen gewissermassen alle vorhergehenden und gestatten ausserdem noch zahlreiche andere specielle Folgerungen (§ 35); auch folgt daraus unmittelbar die Quadratur vieler Curven, wie L B. der verschiedenen Arten Cykloiden, des Raumes zwischen parallelen Curven, u. s. w.

Beiläufig bemerke ich noch, dass der gegenwärtigen Untersuchung eine andere zur Seite steht, welche sich mit den folgenden Aufgaben und dem, was unmittelbar damit zusammenhängt, beschäftigt, nämlich:

- a) In der Ebene einer gegebenen Curve  $\mathfrak B$  denjenigen Punct M zu bestimmen, dessen Fusspuncten-Curve v in Rücksicht auf jene unter allen die kürzeste ist?
- $\beta$ ) Wenn in der Ebene eine gegebene Curve  $\mathfrak B$  auf einer festen Geraden G rollt, denjenigen mit ihr verbundenen Punct M anzugeben, welcher die kürzeste Curve w beschreibt? Und
  - 7) Dasselbe, wenn die Curve B auf einer festen Curve II rollt?

Auch hier findet sich: "dass ein und derselbe Punct M den beiden ersteren Aufgaben zugleich genügt"; oder noch mehr, es findet sich das allgemeine Gesetz: "dass die irgend einem Puncte P entsprechende Fusspuncten-Curve V ( $\alpha$ ) gerade ebenso lang ist, als die von ihm beim Rollen ( $\beta$ ) beschriebene Curve W." Dies führt zur Vergleichung der Länge vieler, anscheinend sehr verschiedener Curvenpaare und gewährt dadurch einige interessante Sätze.

Für alle drei Aufgaben lässt sich die charakteristische Eigenschaft des Punctes M auf geometrischem Wege angeben.

Durch diese Untersuchung gelangt man auch unmittelbar zur Rectification einer bestimmten Reihe von Curven.

<sup>\*)</sup> Zu diesem Gange der Betrachtung gaben die beiden speciellen Sätze von Cherret, Sturm und Lhutlier den ersten Anlass, welche in Bd. I. S. 51 des Cretle'schen Journals (cf. Bd. I. S. 15 dieser Ausgabe) sich angeführt finden, und welche zunächst den daselbst (so wie Bd. II. S. 265 desselben Journals, cf. Bd. I. S. 141 dieser Ausgabe) bewiesenen allgemeinen Satz zur Folge hatten, als dessen weitere Entwickelung die vorliegende Abhandlung zum Theil anzusehen ist.

# Vom Puncte der mittleren Entfernung.

### § 1.

Fundamentalsatz. "Zieht man aus drei beliebigen Puncten A, M, B (Taf. VII Fig. 1) einer Geraden AB drei parallele Strahlen

$$AC = a$$
,  $MN = m$ ,  $BD = b$ 

in beliebiger Richtung nach einer anderen Geraden X, so ist, wenn man AM gleich  $b_1$  und BM gleich  $a_1$  setzt,

(1) 
$$aa_1 + bb_1 = (a_1 + b_1)m.$$

Denn zieht man die Gerade BC, welche MN in E schneidet, so ist wegen der parallelen Strahlen

$$ME: a = a_1: a_1+b_1$$
 und  $NE: b = b_1: a_1+b_1$ ,

woraus, da

$$ME + EN = MN = m$$

ist, jene Gleichung (1) folgt.

Hierbei ist noch zu bemerken:

a) Der Satz findet statt, mögen die Puncte A, M, B auf derselben oder auf verschiedenen Seiten der Geraden X liegen. Nur sind im letzteren Falle Strahlen, die auf verschiedenen Seiten von X liegen, als entgegengesetzt, die einen als positiv, die anderen als negativ zu betrachten. Dieser Gegensatz kann entweder in der Gleichung (1) durch die Zeichen + und — angezeigt, oder unmittelbar in der Figur berücksichtigt werden. Hier soll fortan dieses Letztere geschehen, und also auch im Falle der Fig. 2 auf Taf. VII statt der Gleichung

$$bb_1 - aa_1 = (a_1 + b_1)m$$
,

die jenen Zeichen entspräche, ebenfalls die obige Gleichung (1) geschrieben werden.

b) Geht insbesondere die Gerade X durch den Punct M, so hat man
(2)  $aa_1 + bb_1 = 0$ .

c) Der Satz ist von dem Winkel unabhängig, welchen die Strahlen a, m, b mit der Geraden X bilden. Der Einfachheit wegen soll daher dieser Winkel fortan ein rechter sein. Bei einigen späteren Sätzen ist übrigens nur dieser Fall allein zulässig; andere Sätze hingegen würden einen beliebigen Winkel gestatten und dadurch etwas allgemeiner werden, was indessen unerheblich ist.

Sind  $\alpha$  und  $\beta$  zwei beliebige gleichartige Grössen oder Zahlen, und ist
(3)  $\alpha: \beta = a_1: b_1$ ,

so folgt aus jener Gleichung (1)

$$(4) aa+\beta b=(a+\beta)m.$$

Werden daher die Puncte A und B als fest, und die Grössen  $\alpha$  und  $\beta$  als ihnen zugeordnet gegebene positive Coefficienten betrachtet, so ergeben sich aus der Gleichung (4) nachfolgende Sätze:

- a) Sind in einer Ebene zwei feste Puncte A und B nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$  und  $\beta$  gegeben, und sind  $\alpha$  und b die Abstände der beiden Puncte von einer beliebigen Geraden X, so ist die Summe  $\alpha a + \beta b$  stets gleich dem Produète  $(\alpha + \beta)m$  aus der Summe  $\alpha + \beta$  der Coefficienten in den Abstand m eines dritten bestimmten Punctes M von jener Geraden X. Dieser dritte Punct M liegt in der Geraden, die A und B verbindet, und theilt sie in Abschnitte, die sich umgekehrt verhalten vie die ihren Endpuncten zugeordneten Coefficienten (3).
  - b) Soll die Summe  $\alpha a + \beta b$  einer Constanten K gleich sein, so dass

$$(5) aa+\beta b=(\alpha+\beta)m=K,$$

so ist auch das Perpendikel m constant, so dass der Ort seines Fusspunctes N eine Kreislinie ist, welche M zum Centrum und die Gerade X in allen ihren Lagen zur Tangente hat.

c) Ist insbesondere K gleich O, also

$$\alpha a + \beta b = 0,$$

so geht die Gerade X, weil m gleich 0 wird, in allen ihren Lagen durch den Punct M.

"Sind in einer Ebene irgend n beliebige Puncte A, B, C, D, ... nebst zugehörigen (positiven) Coefficienten a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , ... gegeben, so giebt es immer einen anderen bestimmten Punct S von der Beschaffenheit, dass, wenn aus jenen Puncten sowohl als aus ihm Perpendikel a, b, c, d, ... s auf jede beliebige Gerade X gefällt werden, dann jedesmal folgende Gleichung besteht:

(7) 
$$\alpha a + \beta b + \gamma c + \delta d + \cdots = (\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots) s.$$

Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich leicht durch wiederholte Anwendung des obigen Satzes (§ 2, a), nämlich, wie folgt:

Es seien zunächst nur drei Puncte A, B, C gegeben. In der Geraden AB construire man den Punct M, für welchen

$$AM:BM = \beta:\alpha$$

ist, so kann in Rücksicht jeder Geraden X stets gesetzt werden

$$aa+\beta b = (a+\beta)m$$
.

Nun suche man in der Geraden MC den Punct N, für welchen

$$MN: CN = \gamma: (\alpha+\beta),$$

so ist in Rücksicht jeder Geraden X

$$(2+3)m+\gamma c = (2+3+\gamma)m$$

und mithin

$$2a+3b+7c=(2+3+7)n$$

was unserem Satze gemäss ist, indem der Punct N und das aus ihm auf die Gerade X gefällte Perpendikel a beziehlich die Stelle von S und s vertreten.

Wäre nun noch ein vierter Punct D gegeben, so suche man in der Geraden ND den Punct P, für welchen

$$NP:DP=\delta:(z+\beta+\gamma)$$

Dann hat man für jede Gerade X

$$(z+\beta+\gamma)n+\delta d=(z+\beta+\gamma+\delta)p$$

und folglich

$$2a+3b+7c+3d=(2-3-7+5)p$$

was wiederum dem Satze gemäss ist, indem P und p die Stelle von S und s einnehmen.

Es ist klar, dass man ähnlicherweise zur Bestätigung des Satzes gelangt, wenn 5, 6, ... a Puncte gegeben sind, und dass durch dieses Verfahren nicht nur die Existenz des eigenthümlichen Punctes S erwiesen, sondern derselbe auch zugleich gefunden wird.

Dass die Bedingungen des vorstehenden Satzes § 3° nur von einem anzigen Puncte S erfüllt werden können, geht aus dem Beweise selbst slar hervor, kann aber auch, wie folgt, höhrect bewiesen werden. Angenommen nämlich, es gibe noch einen zweiten Funct S von gielcher Beschäffenheit, so müsste in Rickstehr beder Geraden X

$$u + v + v + u + v = v + 1 + v + 1$$
,  $v = v + 1 + v + 1 + v + 1$ 

d mithin s gleich  $s_1$  sein. Daher müsste die Gerade  $SS_1$  mit jeder bebigen Geraden X parallel sein, was offenbar unmöglich ist. Also: lin gegebenes System von Puncten  $A, B, C, \ldots$  und zugehögen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  hat nur einen einzigen Punct der ittleren Entfernung, oder nur einen einzigen Schwerpunct S."

Daher gelangt man durch die obige Construction (§ 3), man mag nun gegebenen Puncte in dieser oder jener beliebigen Reihenfolge combien, stets zu demselben Puncte S. Hieraus ergiebt sich unmittelbar eine sihe von Sätzen über die geradlinigen Vielecke (welche durch die jedesaligen gegebenen Puncte bestimmt werden). Diese Sätze sollen an einem deren Orte ausführlich entwickelt werden.

# § 5.

Soll die Summe der Producte aus den Perpendikeln in die respectiven wefficienten einen gegebenen oder constanten Werth K haben, soll also

(8) 
$$\alpha a + \beta b + \gamma c + \delta d + \cdots = (\alpha + \beta + \gamma + \delta \dots) s = K$$

in, so ist der Ort der Geraden X eine Kreislinie, die S zum Mittelpuncte it. Der Radius s dieses Kreises ändert sich zugleich mit der Summe K, ad wird im directen Verhältniss mit ihr kleiner und grösser.

Ist insbesondere K gleich 0, also

(9) 
$$aa+\beta b+\gamma c+\cdots=(\alpha+\beta+\gamma...)s=0,$$

ist auch s gleich 0, d. h. die Gerade X geht stets durch den Schwermet S; und umgekehrt, geht die Gerade X durch S, so ist jene Summe stets gleich 0.

Aus diesem besonderen Falle ergeben sich weiter nachstehende Folrungen.

Zieht man aus dem Puncte S Strahlen  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  nach den meten  $A, B, C, \ldots$  und bezeichnet die Winkel, welche diese Strahlen it einer durch S gehenden Geraden X, nach einerlei Richtung genommen, iden, mit  $a, b, c, \ldots$ , so hat man

(10) 
$$a = a_1 \sin a$$
,  $b = b_1 \sin b$ ,  $c = c_1 \sin c$ , ...;

d werden diese Werthe der Perpendikel  $a, b, c, \ldots$  in die vorige Gleiung (9) gesetzt, so erhält man folgende neue Gleichung

(11) 
$$aa_1\sin a + \beta b_1\sin b + \gamma c_1\sin c + \cdots = 0,$$

elche, in Worten ausgedrückt, heisst:

"Der Schwerpunct S eines Systems von Puncten A, B, C, ... it den zugehörigen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  hat die Eigenschaft,

dass, wenn man die aus ihm nach jenen Puncten gezogenen Strahlen  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  mit den Sinus der Winkel  $a, b, c, \ldots$ , die sie mit irgend einer durch S gehenden Geraden X bilden, und mit den zugehörigen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  multiplicirt, die Summe aller dieser Producte beständig gleich O ist."

Der Satz gilt auch, wenn statt der Sinus der Winkel a, b, c, ... die Cosinus derselben genommen werden; was aus der Betrachtung zweier unter sich senkrechten Geraden X klar hervorgeht. Man hat also auch

(12) 
$$\alpha a_1 \cos \alpha + \beta b_1 \cos \beta + \gamma c_1 \cos c + \cdots = 0.$$

Dieser Satz hat bekanntlich auch eine statische Bedeutung. Wenn in den Richtungen von  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  Kräfte auf den Punct S wirken, die den Producten  $\alpha a_1, \beta b_1, \gamma c_1, \ldots$  proportional sind, so herrscht Gleichgewicht.

Zieht man ferner aus irgend einem Puncte P der durch S gehenden Geraden X Strahlen  $a, b, c, \ldots$  nach den Puncten  $A, B, C, \ldots$  (die oben durch  $a, b, c, \ldots$  bezeichneten Perpendikel kommen hier nicht in Betracht), so hat man, wenn PS gleich s gesetzt wird,

(13) 
$$\begin{cases} a^2 = a_1^2 + s^2 - 2a_1 s \cos a, \\ b^2 = b_1^2 + s^2 - 2b_1 s \cos b, \\ c^2 = c_1^2 + s^2 - 2c_1 s \cos c, \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{cases}$$

woraus durch Multiplication mit den respectiven Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... und nachherige Addition entsteht

(14) 
$$\begin{cases} \alpha a^{2} + \beta b^{2} + \gamma c^{2} + \cdots = \alpha a_{1}^{2} + \beta b_{1}^{2} + \gamma c_{1}^{2} + \cdots + (\alpha + \beta + \gamma + \cdots) s^{2} \\ -2s(\alpha a_{1} \cos \alpha + \beta b_{1} \cos b + \gamma c_{1} \cos c + \cdots), \end{cases}$$

und mithin zufolge der Gleichung (12)

(15)  $\alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \cdots = \alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \cdots + (\alpha + \beta + \gamma + \cdots) s^2$ , oder in abkürzenden Zeichen geschrieben,

(16) 
$$\Sigma(\alpha a^2) = \Sigma(\alpha a_1^2) + s^2 \Sigma(\alpha).$$

Das heisst:

a) "Ist in einer Ebene eine beliebige Anzahl von Puncten  $A, B, C, \ldots$  mit den zugehörigen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  gegeben, und zieht man aus einem anderen beliebigen Puncte P (oder S) nach allen jenen Puncten Strahlen  $a, b, c, \ldots$  (oder  $a_1, b_1, c_1, \ldots$ ), multiplicirt die Quadrate dieser Strahlen mit den zugehörigen Coefficienten, so ist die Summe dieser Producte dann ein Minimum, wenn der gewählte Punct der Schwerpunct S der gegebenen Puncte ist. Ist der gewählte Punct aber irgend

in anderer P, so ist die ihm entsprechende Summe  $\Sigma(\alpha a^2)$  um as  $(\alpha+\beta+\gamma...)$ -fache Quadrat seines Abstandes s vom Schweruncte S grösser als jenes Minimum  $\Sigma(\alpha a_1^2)$ ."

b) "Soll die genannte Summe der Producte  $\Sigma(\alpha a^2)$  constant, twa gleich  $\Sigma$  sein, so dass

$$\Sigma(\alpha a_1^2) + s^2 \Sigma(\alpha) = \Sigma,$$

o ist der Ort des Punctes P eine Kreislinie, welche allemal S um Mittelpuncte und s zum Radius hat." Und umgekehrt: "Puncen, welche gleichweit vom Schwerpuncte S abstehen, entprechen gleiche Summen." Und ferner: "die Summe  $\Sigma$  und der ladius s ändern sich gleichzeitig und nehmen zugleich zu oder ab."

Hiernach hat der Punct S die dritte wesentliche Eigenschaft: dass er der Punct kleinster Quadrate der Entfernungen ist in Rücksicht der gegebenen Puncte und Coefficienten\*).

Lässt man den willkürlichen Punct P mit einem der gegebenen n Puncte A, B, C, ..., z. B. mit A zusammenfallen, so ist

$$a=0, b=AB, c=AC, d=AD, \ldots, s=a_1=AS,$$
 and die obige Gleichung (16) wird für diesen Fall

(I) 
$$\beta(AB)^2 + \gamma(AC)^2 + \delta(AD)^2 + \cdots = \Sigma(\alpha a_1^2) + a_1^2 \Sigma(\alpha).$$

Für jeden der gegebenen n Puncte findet eine analoge Gleichung statt. Wird jede dieser Gleichungen mit dem dem jedesmaligen Puncte A, B, C, ... zugehörigen Coefficienten B, B, B, B, ... multiplicirt, und werden sodann alle Gleichungen addirt, so kommt

(II) 
$$\Sigma[\alpha\beta(AB)^2] = \Sigma(\alpha)\Sigma(\alpha\alpha^2),$$

d.b., wird das Quadrat jeder der  $\frac{1}{2}n(n-1)$  Geraden, welche die gegebenen n Puncte Paarweise verbinden, in die dem jedesmaligen Punctepaare zugehörigen Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe aller dieser Producte  $\Sigma[\alpha\beta(AB)^2]$  gleich einem Producte, dessen einer Factor die Summe der Coefficienten  $\Sigma(\alpha)$  und der andere die Summe der Producte  $\Sigma(\alpha a_1^2)$  aus den Quadraten der Abstände der gegebenen Puncte von ihrem Schwerpuncte S in die respectiven Coefficienten ist."

Wird die Gleichung (II) mit der obigen (16) verbunden und die Grösse  $\Sigma(\alpha a_1^2)$  fortgeschafft, so erhält man

(III) 
$$s\Sigma(\alpha) = \sqrt{\Sigma(\alpha)\Sigma(\alpha\alpha^2) - \Sigma[\alpha\beta(AB)^2]}.$$

Diese Gleichung, durch  $\Sigma(\alpha)$  dividirt, giebt den Abstand s des willkürlichen Punctes P von dem Schwerpuncte S; ein Ausdruck, welchen Lagrange zuerst aufgestellt und auf eigenthümliche (doch nicht einfache) Art bewiesen hat (Mécanique analytique, t. I, première partie, sect. III, no. 20). Denkt man sich nach den Richtungen der Strahlen  $a, b, c, \ldots$  Kräfte  $aa, \beta b, \gamma c, \ldots$  wirkend, so giebt, wie leicht zu sehen, die vorstehende Gleichung (III) die Grösse der Resultante  $s\Sigma(\alpha)$ , und zwar hat sie die Richtung des Strahles s, so dass sie also jedesmal durch den Schwerpunct S geht. Demnach wird sowohl jener Abstand s

<sup>\*)</sup> Aus der obigen Gleichung (16) — welche auf gleiche Weise stattfindet, die gegebenen Puncte A, B, C, ... mögen in einer Ebene oder im Raume beliebig liegen — folgen leicht noch einige andere Relationen; wie z. B. die nachstehenden:

#### § 8.

Zu der vorstehenden Reihe von Sätzen kann man auch durch ein andere elementare Entwickelung gelangen, welche sich auf einen ebens einfachen Fundamentalsatz gründet als die vorige (§ 1). Die Sätze gehe dann in umgekehrter Ordnung aus einander hervor, so dass man zuers auf die eben ausgesprochenen Resultate (§ 7) geführt wird und sofort au diesen die ihnen im Obigen vorangehenden Sätze ableiten kann. Fi Freunde einfacher geometrischer Betrachtungen möchte eine kurze Andeutung dieser anderen Entwickelungsart nicht uninteressant sein; deshal Folgendes:

# § 9.

Fundamentalsatz. "Zieht man aus der Spitze P eines be liebigen Dreiecks APB (Taf. VII Fig. 3) nach irgend einem Punct M der Grundlinie AB die Gerade PM gleich m, bezeichnet die

als diese Resultante  $s\Sigma(\alpha)$  gefunden, sobald die Abstände der n Puncte A, B, C, ... von einander und von dem Puncte P, nebst den zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben sind.

Für jeden der n Puncte A, B, C, ... findet eine Gleichung von der Form (I) statt. Werden diese n Gleichungen addirt, so erhält man

(IV) 
$$\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] = n\Sigma(\alpha a_1^2) + \Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2);$$

d. h. "wird das Quadrat des Abstandes je zweier der gegebenen n Puncte A, B, C, ... mit der Summe der den beiden Puncten zugehörigen Coefficienten multiplicirt, so is die Summe der Producte  $\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2]$  gleich der n-fachen Summe der Producte au den Quadraten der Abstände  $(a_1, b_1, c_1, \ldots)$  der gegebenen Puncte von ihrem Schwer puncte S in die zugehörigen Coefficienten  $n\Sigma(\alpha a_1^2)$ , mehr dem Producte aus der Summe der Coefficienten in die Summe der letztgenannten Quadrate  $\Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2)$ ."

Aus (II) und (IV) die Grösse  $\Sigma(\alpha a_1^2)$  eliminirt, giebt

(V) 
$$\Sigma(\alpha_1^2)(\Sigma(\alpha))^2 = \Sigma(\alpha)\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] - n\Sigma[\alpha\beta(AB)^2],$$

woraus z. B. die Summe der Quadrate  $\Sigma(a_1^2)$  der Abstände des Schwerpunctes S vo den n Puncten A, B, C, ... gefunden wird, wenn diese Puncte nebst den zugehörige Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben sind.

Für den besonderen Fall, wo die Coefficienten einander gleich sind, also

$$\alpha = \beta = \gamma = \cdots = 1$$

gesetzt werden kann, reduciren sich die Gleichungen (II), (IV) und (V) auf folgende:

$$(VI) \Sigma (AB)^2 = n \Sigma (a_1^2),$$

welche zeigt: "dass die n-fache Summe der Quadrate der Strahlen  $a_1, b_1, c_1, \ldots, d$  den Schwerpunct S mit den gegebenen Puncten A, B, C,  $\ldots$  verbinden, gleich ist d Summe der Quadrate der Abstände dieser letzteren Puncte von einander." — Dies Satz, auf regelmässige Vielecke angewendet, giebt unmittelbar einige bekannte Sätz Analoge Sätze folgen aus ihm über regelmässige Polyëder.

Unter derselben Beschränkung reducirt sich die Gleichung (III) auf folgende:

(VII) 
$$(ns)^2 = n\sum (a^2) - \sum (AB)^2.$$

Abschnitte AM und BM der Grundlinie beziehlich durch  $b_1$  und  $a_1$  und die Schenkel AP und BP durch a und b, so ist immer

(17) 
$$a_1a^2+b_1b^2=(a_1+b_1)m^2+(a_1+b_1)a_1b_1.$$

Denn zufolge einer trigonometrischen Grundgleichung hat man, wenn  $\varphi$  den Winkel AMP bezeichnet

(18) 
$$\cos\varphi = \frac{m^2 + b_1^2 - a^2}{2mb_1} = -\frac{m^2 + a_1^2 - b^2}{2ma_1},$$

woraus leicht jene Gleichung (17) folgt. Der Beweis kann übrigens auch geometrisch durch den sogenannten verallgemeinerten pythagoräischen Lehrstz ebenso einfach geführt werden.

Setzt man

$$a_1:b_1=\alpha:\beta,$$

wo α und β beliebige gleichartige Grössen oder Zahlen sind, so lässt sich dadurch die obige Gleichung (17) in folgende verwandeln:

(20) 
$$\alpha a^{2} + \beta b^{2} = (\alpha + \beta) m^{2} + (\alpha + \beta) a_{1} b_{1},$$

woraus man unter anderen nachstehende Sätze schliesst:

- a) "Sind in einer Ebene zwei feste Puncte A und B nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$  gegeben, und werden die Quadrate ihrer Abstände a, b von einem beliebigen Puncte P mit den respectiven Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe der Producte  $\alpha a^3 + \beta b^2$  stets um die Constante  $(\alpha + \beta)a_1b_1$  grösser als das Product  $(\alpha + \beta)m^3$ , dessen einer Factor die Summe  $\alpha + \beta$  der Coefficienten und der andere das Quadrat des Abstandes m des Punctes P von einem dritten, festen Puncte M ist. Dieser dritte bestimmte Punct M liegt auf der Geraden, welche A und B verbindet und theilt sie in Abschnitte, die sich umgekehrt verhalten wie die ihren Endpuncten zugehörigen Coefficienten" (19).
- b) Sind die Puncte A und B nebst den Coefficienten  $\alpha$  und  $\beta$  gegeben, und soll die Summe  $\alpha a^3 + \beta b^2$  constant, etwa gleich K sein, so ist auch m constant und mithin der Ort des Punctes P eine Kreislinie, deren Mittelpunct M ist. Umgekehrt entsprechen Puncten P, die gleich weit von M abstehen, gleiche Summen  $\alpha a^3 + \beta b^2$ . Auch nehmen diese Summe und der Radius m des Kreises gleichzeitig zu und ab, so dass also
- c) Die Summe  $\alpha a^2 + \beta b^2$  ein Minimum, gleich  $\alpha b_1^2 + \beta a_1^2$  wird, wenn m gleich O ist, d. h. wenn der Punct P auf den festen Punct M fällt.

§ 8.

Zu der vorstehenden Reihe von Sätzen kann man auch durch ein andere elementare Entwickelung gelangen, welche sich auf einen ebens einfachen Fundamentalsatz gründet als die vorige (§ 1). Die Sätze gehet dann in umgekehrter Ordnung aus einander hervor, so dass man zuers auf die eben ausgesprochenen Resultate (§ 7) geführt wird und sofort au diesen die ihnen im Obigen vorangehenden Sätze ableiten kann. Für Freunde einfacher geometrischer Betrachtungen möchte eine kurze An deutung dieser anderen Entwickelungsart nicht uninteressant sein; deshalt Folgendes:

§ 9.

Fundamentalsatz. "Zieht man aus der Spitze P eines beliebigen Dreiecks APB (Taf. VII Fig. 3) nach irgend einem Puncte M der Grundlinie AB die Gerade PM gleich m, bezeichnet die

als diese Resultante  $s\Sigma(\alpha)$  gefunden, sobald die Abstände der \*\* Puncte A, B, C, ... von einander und von dem Puncte P, nebst den zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben sind.

Für jeden der n Puncte A, B, C, ... findet eine Gleichung von der Form (I) statt-Werden diese n Gleichungen addirt, so erhält man

(IV) 
$$\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] = n\Sigma(\alpha a_1^2) + \Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2);$$

d. h. "wird das Quadrat des Abstandes je zweier der gegebenen n Puncte A, B, C, ... mit der Summe der den beiden Puncten zugehörigen Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe der Producte  $\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2]$  gleich der n-fachen Summe der Producte aus den Quadraten der Abstände  $(a_1, b_1, c_1, ...)$  der gegebenen Puncte von ihrem Schwerpuncte S in die zugehörigen Coefficienten  $n\Sigma(\alpha a_1^2)$ , mehr dem Producte aus der Summe der Coefficienten in die Summe der letztgenannten Quadrate  $\Sigma(\alpha)\Sigma(\alpha_1^2)$ ."

Aus (II) und (IV) die Grösse  $\Sigma(\alpha a_1^2)$  eliminirt, giebt

(V) 
$$\Sigma(a_1^2)(\Sigma(\alpha))^2 = \Sigma(\alpha)\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] - n\Sigma[\alpha\beta(AB)^2],$$

woraus z. B. die Summe der Quadrate  $\Sigma(a_1^2)$  der Abstände des Schwerpunctes S vo den n Puncten A, B, C, ... gefunden wird, wenn diese Puncte nebst den zugehörige Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben sind.

Für den besonderen Fall, wo die Coefficienten einander gleich sind, also

$$\alpha = \beta = \gamma = \cdots = 1$$

gesetzt werden kann, reduciren sich die Gleichungen (II), (IV) und (V) auf folgende:

$$(VI) \Sigma (AB)^2 = n \Sigma (a_1^2),$$

welche zeigt: "dass die n-fache Summe der Quadrate der Strahlen  $a_1, b_1, c_1, \ldots, d$  den Schwerpunct S mit den gegebenen Puncten A, B, C,  $\ldots$  verbinden, gleich ist de Summe der Quadrate der Abstände dieser letzteren Puncte von einander." — Diessatz, auf regelmässige Vielecke angewendet, giebt unmittelbar einige bekannte Sätz Analoge Sätze folgen aus ihm über regelmässige Polyeder.

Unter derselben Beschränkung reducirt sich die Gleichung (III) auf folgende:

(VII) 
$$(ns)^2 = n \sum (a^2) - \sum (AB)^2.$$

Abschnitte AM und BM der Grundlinie beziehlich durch  $b_1$  und  $a_1$  und die Schenkel AP und BP durch  $a_2$  und  $a_3$ , so ist immer

$$(17) a_1a^2+b_1b^2=(a_1+b_1)m^2+(a_1+b_1)a_1b_1.$$

Denn zufolge einer trigonometrischen Grundgleichung hat man, wenn  $\varphi$  den Winkel AMP bezeichnet

(18) 
$$\cos \varphi = \frac{m^2 + b_1^2 - a^2}{2mb_1} = -\frac{m^2 + a_1^2 - b^2}{2ma_1},$$

woraus leicht jene Gleichung (17) folgt. Der Beweis kann übrigens auch geometrisch durch den sogenannten verallgemeinerten pythagoräischen Lehrstz ebenso einfach geführt werden.

Setzt man

$$a_1:b_1=\alpha:\beta,$$

wo a und β beliebige gleichartige Grössen oder Zahlen sind, so lässt sich dadurch die obige Gleichung (17) in folgende verwandeln:

$$(20) \qquad \alpha a^2 + \beta b^2 = (\alpha + \beta) m^2 + (\alpha + \beta) a, b,$$

wordus man unter anderen nachstehende Sätze schliesst:

- a) "Sind in einer Ebene zwei feste Puncte A und B nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$  gegeben, und werden die Quadrate ihrer Abstände a, b von einem beliebigen Puncte P mit den respectiven Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe der Producte  $\alpha a^2 + \beta b^2$  stets um die Constante  $(\alpha + \beta)a_1b_1$  grösser als das Product  $(\alpha + \beta)m^2$ , dessen einer Factor die Summe  $\alpha + \beta$  der Coefficienten und der andere das Quadrat des Abstandes m des Punctes P von einem dritten, festen Puncte M ist. Dieser dritte bestimmte Punct M liegt auf der Geraden, welche A und B verbindet und theilt sie in Abschnitte, die sich umgekehrt verhalten wie die ihren Endpuncten zugehörigen Coefficienten" (19).
- b) Sind die Puncte A und B nebst den Coefficienten a und  $\beta$  gegeben, und soll die Summe  $aa^3+\beta b^3$  constant, etwa gleich K sein, so ist auch m constant und mithin der Ort des Punctes P eine Kreislinie, deren Mittelpunct M ist. Umgekehrt entsprechen Puncten P, die gleich weit von M abstehen, gleiche Summen  $aa^3+\beta b^3$ . Auch nehmen diese Summe und der Radius m des Kreises gleichzeitig zu und ab, so dass also
- c) Die Summe  $\alpha a^2 + \beta b^2$  ein Minimum, gleich  $\alpha b_1^2 + \beta a_1^2$  wird, wenn m gleich O ist, d. h. wenn der Punct P auf den festen Punct M fällt.

#### § 8.

Zu der vorstehenden Reihe von Sätzen kann man auch durch eine andere elementare Entwickelung gelangen, welche sich auf einen ebens einfachen Fundamentalsatz gründet als die vorige (§ 1). Die Sätze gehen dann in umgekehrter Ordnung aus einander hervor, so dass man zuers auf die eben ausgesprochenen Resultate (§ 7) geführt wird und sofort au diesen die ihnen im Obigen vorangehenden Sätze ableiten kann. Fü Freunde einfacher geometrischer Betrachtungen möchte eine kurze An deutung dieser anderen Entwickelungsart nicht uninteressant sein; deshalt Folgendes:

#### § 9.

Fundamentalsatz. "Zieht man aus der Spitze P eines beliebigen Dreiecks APB (Taf. VII Fig. 3) nach irgend einem Puncte M der Grundlinie AB die Gerade PM gleich m, bezeichnet die

als diese Resultante  $s\Sigma(\alpha)$  gefunden, sobald die Abstände der n Puncte  $A, B, C, \ldots$  von einander und von dem Puncte P, nebst den zugehörigen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  gegeben sind.

Für jeden der n Puncte A, B, C, ... findet eine Gleichung von der Form (I) statt-Werden diese n Gleichungen addirt, so erhält man

(IV) 
$$\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] = n\Sigma(\alpha a_1^2) + \Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2);$$

d. h. "wird das Quadrat des Abstandes je zweier der gegebenen n Puncte A, B, C, ... mit der Summe der den beiden Puncten zugehörigen Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe der Producte  $\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2]$  gleich der n-fachen Summe der Producte aus den Quadraten der Abstände  $(a_1, b_1, c_1, \ldots)$  der gegebenen Puncte von ihrem Schwerpuncte S in die zugehörigen Coefficienten  $n\Sigma(\alpha a_1^2)$ , mehr dem Producte aus der Summe der Coefficienten in die Summe der letztgenannten Quadrate  $\Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2)$ ."

Aus (II) und (IV) die Grösse  $\Sigma(\alpha a_1^2)$  eliminirt, giebt

(V) 
$$\Sigma(a_1^2)(\Sigma(\alpha))^2 = \Sigma(\alpha)\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] - n\Sigma[\alpha\beta(AB)^2],$$

woraus z.B. die Summe der Quadrate  $\Sigma(a_1^2)$  der Abstände des Schwerpunctes S voden n Puncten A, B, C, ... gefunden wird, wenn diese Puncte nebst den zugehörige Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben sind.

Für den besonderen Fall, wo die Coefficienten einander gleich sind, also

$$\alpha = \beta = \gamma = \cdots = 1$$

gesetzt werden kann, reduciren sich die Gleichungen (II), (IV) und (V) auf folgende:

$$(VI) \Sigma(AB)^2 = n\Sigma(a_1^2),$$

welche zeigt: "dass die n-fache Summe der Quadrate der Strahlen  $a_1, b_1, c_1, \ldots, d$ : den Schwerpunct S mit den gegebenen Puncten A, B, C,  $\ldots$  verbinden, gleich ist de Summe der Quadrate der Abstände dieser letzteren Puncte von einander." — Diese Satz, auf regelmässige Vielecke angewendet, giebt unmittelbar einige bekannte Sätz Analoge Sätze folgen aus ihm über regelmässige Polyeder.

Unter derselben Beschränkung reducirt sich die Gleichung (III) auf folgende:

(VII) 
$$(ns)^2 = n \sum (a^2) - \sum (AB)^2.$$

Abschnitte AM und BM der Grundlinie beziehlich durch  $b_1$  und  $a_1$  und die Schenkel AP und BP durch  $a_2$  und  $a_3$ , so ist immer

(17) 
$$a_1a^2+b_1b^2=(a_1+b_1)m^2+(a_1+b_1)a_1b_1.$$

Denn zufolge einer trigonometrischen Grundgleichung hat man, wenn  $\mathfrak{p}$  den Winkel AMP bezeichnet

(18) 
$$\cos \varphi = \frac{m^2 + b_1^2 - a^2}{2mb_1} = -\frac{m^2 + a_1^2 - b^2}{2ma_1},$$

woraus leicht jene Gleichung (17) folgt. Der Beweis kann übrigens auch gemetrisch durch den sogenannten verallgemeinerten pythagoräischen Lehrstz ebenso einfach geführt werden.

Setzt man

$$a_1:b_1=\alpha:\beta,$$

wo α und β beliebige gleichartige Grössen oder Zahlen sind, so lässt sich dadurch die obige Gleichung (17) in folgende verwandeln:

$$(20) \qquad \alpha a^2 + \beta b^2 = (\alpha + \beta) m^2 + (\alpha + \beta) a_1 b_1,$$

woraus man unter anderen nachstehende Sätze schliesst:

- a) "Sind in einer Ebene zwei feste Puncte A und B nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$  gegeben, und werden die Quadrate ihrer Abstände a, b von einem beliebigen Puncte P mit den respectiven Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe der Producte  $\alpha a^2 + \beta b^2$  stets um die Constante  $(\alpha + \beta)a_1b_1$  grösser als das Product  $(\alpha + \beta)m^2$ , dessen einer Factor die Summe  $\alpha + \beta$  der Coefficienten und der andere das Quadrat des Abstandes m des Punctes P von einem dritten, festen Puncte M ist. Dieser dritte bestimmte Punct M liegt auf der Geraden, welche A und B verbindet und theilt sie in Abschnitte, die sich umgekehrt verhalten wie die ihren Endpuncten zugehörigen Coefficienten" (19).
- b) Sind die Puncte A und B nebst den Coefficienten  $\alpha$  und  $\beta$  gegeben, und soll die Summe  $\alpha a^3 + \beta b^2$  constant, etwa gleich K sein, so ist auch m constant und mithin der Ort des Punctes P eine Kreislinie, deren Mittelpunct M ist. Umgekehrt entsprechen Puncten P, die gleich weit von M abstehen, gleiche Summen  $\alpha^2 + \beta b^2$ . Auch nehmen diese Summe und der Radius m des Kreises gleichzeitig zu und ab, so dass also
- c) Die Summe  $aa^2 + \beta b^2$  ein Minimum, gleich  $ab_1^2 + \beta a_1^2$  wird, wenn m gleich O ist, d. h. wenn der Punct P auf den festen Punct M fällt.

#### § 8.

Zu der vorstehenden Reihe von Sätzen kann man auch durch e andere elementare Entwickelung gelangen, welche sich auf einen ebe einfachen Fundamentalsatz gründet als die vorige (§ 1). Die Sätze ge dann in umgekehrter Ordnung aus einander hervor, so dass man zu auf die eben ausgesprochenen Resultate (§ 7) geführt wird und sofort diesen die ihnen im Obigen vorangehenden Sätze ableiten kann. Freunde einfacher geometrischer Betrachtungen möchte eine kurze deutung dieser anderen Entwickelungsart nicht uninteressant sein; desh Folgendes:

#### § 9.

Fundamentalsatz. "Zieht man aus der Spitze P eines liebigen Dreiecks APB (Taf. VII Fig. 3) nach irgend einem Pun M der Grundlinie AB die Gerade PM gleich m, bezeichnet

als diese Resultante  $\mathfrak{s}\Sigma(\alpha)$  gefunden, sobald die Abstände der n Puncte A, B, C, von einander und von dem Puncte P, nebst den zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , gegeben sind.

Für jeden der n Puncte A, B, C, ... findet eine Gleichung von der Form (I) st Werden diese n Gleichungen addirt, so erhält man

(IV) 
$$\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] = n\Sigma(\alpha a_1^2) + \Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2);$$

d. h. "wird das Quadrat des Abstandes je zweier der gegebenen n Puncte A, B, C, mit der Summe der den beiden Puncten zugehörigen Coefficienten multiplicirt, so die Summe der Producte  $\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2]$  gleich der n-fachen Summe der Producte den Quadraten der Abstände  $(a_1, b_1, c_1, \ldots)$  der gegebenen Puncte von ihrem Schw puncte S in die zugehörigen Coefficienten  $n \Sigma(\alpha a_1^2)$ , mehr dem Producte aus der Sum der Coefficienten in die Summe der letztgenannten Quadrate  $\Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2)$ ."

Aus (II) und (IV) die Grösse  $\Sigma(\alpha a_1^2)$  eliminirt, giebt

$$(V) \qquad \qquad \Sigma(a_1^2)(\Sigma(\alpha))^2 = \Sigma(\alpha)\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] - n\Sigma[\alpha\beta(AB)^2],$$

woraus z. B. die Summe der Quadrate  $\Sigma(a_1^2)$  der Abstände des Schwerpunctes S den n Puncten A, B, C, ... gefunden wird, wenn diese Puncte nebst den zugehörig Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben sind.

Für den besonderen Fall, wo die Coefficienten einander gleich sind, also

$$\alpha = \beta = \gamma = \cdots = 1$$

gesetzt werden kann, reduciren sich die Gleichungen (II), (IV) und (V) auf folgende (VI)  $\Sigma(AB)^2 = n\Sigma(a_1^2),$ 

welche zeigt: "dass die n-fache Summe der Quadrate der Strahlen  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , ..., den Schwerpunct S mit den gegebenen Puncten A, B, C, ... verbinden, gleich ist Summe der Quadrate der Abstände dieser letzteren Puncte von einander." — Die Satz, auf regelmässige Vielecke angewendet, giebt unmittelbar einige bekannte Sä Analoge Sätze folgen aus ihm über regelmässige Polyeder.

Unter derselben Beschränkung reducirt sich die Gleichung (III) auf folgende:

(VII) 
$$(ns)^2 = n\Sigma(a^2) - \Sigma(AB)^2.$$

Abschnitte AM und BM der Grundlinie beziehlich durch  $b_1$  und  $a_1$  und die Schenkel AP und BP durch a und  $b_2$  so ist immer

$$(17) a_1a^2 + b_1b^2 = (a_1 + b_1)m^2 + (a_1 + b_1)a_1b_1.$$

Denn zufolge einer trigonometrischen Grundgleichung hat man, wenn z den Winkel AMP bezeichnet

(18) 
$$\cos \varphi = \frac{m^2 + b_1^2 - a^2}{2mb_1} = -\frac{m^2 + a_1^2 - b^2}{2ma_1},$$

woraus leicht jene Gleichung (17) folgt. Der Beweis kann übrigens auch geometrisch durch den sogenannten verallgemeinerten pythagoräischen Lehrsatz ebenso einfach geführt werden.

Setzt man

$$a_1:b_1=\alpha:\beta,$$

wo  $\alpha$  und  $\beta$  beliebige gleichartige Grössen oder Zahlen sind, so lässt sich dadurch die obige Gleichung (17) in folgende verwandeln:

(20) 
$$aa^{2}+\beta b^{2}=(\alpha+\beta)m^{2}+(\alpha+\beta)a_{1}b_{1},$$

worsus man unter anderen nachstehende Sätze schliesst:

- a) "Sind in einer Ebene zwei feste Puncte A und B nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$  gegeben, und werden die Quadrate ihrer Abstände a, b von einem beliebigen Puncte P mit den respectiven Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe der Producte  $\alpha a^2 + \beta b^2$  stets um die Constante  $(\alpha + \beta)a_1b_1$  grösser als das Product  $(\alpha + \beta)m^3$ , dessen einer Factor die Summe  $\alpha + \beta$  der Coefficienten und der andere das Quadrat des Abstandes m des Punctes P von einem dritten, festen Puncte M ist. Dieser dritte bestimmte Punct M liegt auf der Geraden, welche A und B verbindet und theilt sie in Abschnitte, die sich umgekehrt verhalten wie die ihren Endpuncten zugehörigen Coefficienten" (19).
- b) Sind die Puncte A und B nebst den Coefficienten  $\alpha$  und  $\beta$  gegeben, und soll die Summe  $\alpha a^2 + \beta b^2$  constant, etwa gleich K sein, so ist auch m constant und mithin der Ort des Punctes P eine Kreislinie, deren Mittelpunct M ist. Umgekehrt entsprechen Puncten P, die gleich weit von M abstehen, gleiche Summen  $\alpha^2 + \beta b^2$ . Auch nehmen diese Summe und der Radius m des Kreises gleichzeitig zu und ab, so dass also
- c) Die Summe  $\alpha a^2 + \beta b^2$  ein Minimum, gleich  $\alpha b_1^2 + \beta a_1^2$  wird, wenn m gleich O ist, d. h. wenn der Punct P auf den festen Punct M fällt.

#### § 11.

- a) "Ist in einer Ebene irgend eine Anzahl beliebiger Punct A, B, C, ... nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben so giebt es einen anderen bestimmten Punct S von der Beschaffenheit, dass, wenn man aus jedem beliebigen Puncte. Strahlen a, b, c, ... s nach allen Puncten zieht, immer
- (21)  $\alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \cdots = (\alpha + \beta + \gamma + \cdots) s^2 + K$  ist, wo K eine constante, aber von den gegebenen Elemente abhängige Grösse bezeichnet."

Der Beweis dieses Satzes ist dem des entsprechenden Satzes in  $\S$  analog. Er beruht nämlich bloss auf wiederholter Anwendung des vorige Satzes ( $\S$  10). Denn, seien zunächst nur drei Puncte  ${}^{4}A$ ,  ${}^{6}B$ ,  ${}^{6}C$  gegeber so hat man in Rücksicht der Puncte  ${}^{4}A$  und  ${}^{6}B$ 

$$\alpha a^2 + \beta b^2 = (\alpha + \beta)m^2 + (\alpha + \beta)a_1b_1 = (\alpha + \beta)m^2 + (\alpha + \beta)AM.BM$$
, und ferner in Rücksicht der Puncte  $M$  und  $C$ , denen die Coefficienter  $\alpha + \beta$  und  $\gamma$  zugehören,

$$(\alpha+\beta)m^2+\gamma c^2=(\alpha+\beta+\gamma)n^2+(\alpha+\beta+\gamma)MN.CN;$$
 woraus durch Verbindung beider Gleichungen folgt:

$$aa^2+\beta b^2+\gamma c^2=(\alpha+\beta+\gamma)n^2+(\alpha+\beta+\gamma)MN.CN+(\alpha+\beta)AM.BM$$
, was dem Satze gemäss ist, da die zwei letzten Glieder rechts constan sind. Der Punct  $N$  nämlich liegt auf der Geraden  $MC$  und theilt sie in Abschnitte  $MN$  und  $CN$ , die sich verhalten wie  $\gamma$  zu  $\alpha+\beta$ , gerade ebens wie in § 3;  $n$  ist der Strahl, der  $N$  mit dem beliebigen Puncte  $P$  verbindet.

Gleicherweise gelangt man zum Beweise des Satzes für vier, fünf,  $\dots$   $^{i}$  Puncte.

Aus dem vorstehenden Satze ergeben sich ferner folgende Sätze:

b) "Soll die Summe der Producte  $\alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \cdots$  constant etwa gleich  $\Sigma$  sein, so dass

(22) 
$$\alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \dots = \Sigma = (\alpha + \beta + \gamma + \dots) s^2 + K,$$

so ist der Ort des Punctes P eine Kreislinie, welche stets den festen Punct S zum Mittelpuncte und s zum Radius hat. Die Summe  $\Sigma$  und der Radius s des Kreises nehmen gleichzeitig zu oder ab." Daher folgt weiter:

c) "Die Summe  $\Sigma$  wird ein Minimum, wenn s gleich 0, d.h. wenn P auf den bestimmten Punct S fällt. Also entspricht unter allen Puncten der Ebene dem Puncte S die kleinste Summe, und zwar ist in diesem Falle

(23) 
$$\Sigma = \alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \dots = K,$$

wo  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , ... die Strahlen sind, welche S mit den gegebenen Puncten A, B, C, ... verbinden (§ 6), und wodurch die Constante K auf eine zweite Art bestimmt wird."

Wie man sieht, sind wir auf diesem zweiten Wege zu denselben Sätzen gelangt, welche sich in § 7 finden. Die diesen letzteren vorangehenden Sätze kann man nun, wie schon in § 8 erwähnt worden, umgekehrt aus den vorstehenden leicht erhalten.

Ferner lassen sich aus der gegenwärtigen Betrachtung unmittelbar eine grosse Reihe von Sätzen über die geradlinigen Vielecke und den Kreis entwickeln, welche von den früher erwähnten (§ 4) verschieden sind, ihnen jedoch zum Theil, als in gewissem Sinne entsprechend, an die Seite gesetzt werden können. Diese Sätze sind wegen ihrer Einfachheit und ihres innigen Zusammenhanges unter sich besonders geeignet, beim Unternichte das Interesse der Schüler zu erwecken und dieselben zur Selbsthätigkeit anzuregen; wovon mich frühere Erfahrungen überzeugt haben. Ich werde dieselben an geeignetem Orte abhandeln; hier liegen sie ausser unserem eigentlichen Zwecke. Aber auch ein grosser Theil der in dieser Abhandlung enthaltenen Sätze lassen sich ohne Schwierigkeit dem Schulpensum einverleiben, und zwar um so leichter, wenn sie mit den hier übergegangenen Sätzen, so wie mit denjenigen, welche bei den nachfolgenden Betrachtungen, als von unserem nächsten Zwecke abliegend, unberücksichtigt bleiben müssen, im Zusammenhange vorgetragen werden.

In Bezug auf die obigen Sätze (§ 11 oder 7) kann noch Folgendes bemerkt werden:

Sind die Summen der Producte  $\alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \cdots$  für zwei gegebene Puncte P und  $P_1$  bekannt, sind sie z. B.  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$ , so hat man vermöge Gl.(22) in § 11

$$\Sigma - \Sigma_1 = (\alpha + \beta + \gamma + \cdots)(s^2 - s_1^2),$$

oder

(24) 
$$s^{2}-s_{1}^{2}=\frac{\Sigma-\Sigma_{1}}{\alpha+\beta+\gamma+\cdots},$$

wo s und  $s_1$  die Strahlen sind, welche die gegebenen Puncte P und  $P_1$  mit dem Schwerpuncte S verbinden. Diese Strahlen s und  $s_1$  werden durch die Gleichung (24) nicht bestimmt. Sieht man sie aber als verinderlich an, als Strahlen, welche die Puncte P und  $P_1$  mit irgend einem Puncte  $S_1$  verbinden, so ist, da der Ausdruck rechts in Gl. (24) constant oder gegeben ist, der Ort des Punctes  $S_1$  eine leicht zu construirende Gerade,

welche auf der Geraden  $PP_1$  senkrecht steht und durch den Schwerpunct S geht. Kennt man daher noch von einem dritten gegebenen Puncte  $P_1$  (welcher jedoch nicht in der Geraden  $PP_1$  liegen darf) die ihm entsprechende Summe  $\Sigma_2$ , so ist der Schwerpunct S bestimmt und leicht zu finden. Nämlich er muss dann in noch zwei Geraden liegen, welche mittelst der Gleichungen

$$s^2 - s_2^2 = \frac{\Sigma - \Sigma_2}{\alpha + \beta + \gamma + \cdots}$$
 und  $s_1^2 - s_2^3 = \frac{\Sigma_1 - \Sigma_2}{\alpha + \beta + \gamma + \cdots}$ 

gefunden werden. Der gemeinsame Durchschnitt dieser beiden Geraden mit der ersten (24) ist der verlangte Schwerpunct S.

Ferner mag noch erwähnt werden, dass, wenn statt der Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ..., welche einem gegebenen Systeme von Puncten A, B, C, ... angehören, andere genommen werden,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , ..., die sich unter einander so verhalten wie jene ersten, der Schwerpunct S des Systems für beide Fälle derselbe ist. Denn alsdann lassen sich die neuen Coefficienten  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , ... immer durch  $x\alpha$ ,  $x\beta$ ,  $x\gamma$ , ... ausdrücken, wo x irgend eine bestimmte Zahlengrösse bezeichnet.

# Von den Fusspuncten-Vielecken und Fusspuncten-Curven.

#### A. Von den Fusspuncten-Vielecken.

#### § 14.

Erklärung. Fällt man auf alle Seiten eines gegebenen Vielecks  $\mathfrak{B}$  aus einem in seiner Ebene liegenden Puncte P Perpendikel und verbindet deren Fusspuncte der Reihe nach paarweise durch Gerade, so entsteht ein neues Vieleck V, welches dem gegebenen eingeschrieben und mit demselben von gleicher Gattung ist. Dieses neue Vieleck V soll fortan "Fusspuncten-Vieleck des Punctes P in Bezug auf das gegebene Vieleck  $\mathfrak{B}^{\mu}$  heissen.

Jedem Puncte P in der Ebene des gegebenen Vielecks  $\mathfrak{B}$  entspricht also ein bestimmtes Fusspuncten-Vieleck V, selbst in dem Falle, wo der Punct P mit einer Ecke des gegebenen Vielecks  $\mathfrak{B}$  zusammen, oder in eine Seite desselben fällt. Dabei kann unter besonderen Umständen das Fusspuncten-Vieleck in gewisse Grenzfälle übergehen.

#### § 15.

"In der Ebene eines gegebenen Vielecks  $\mathfrak B$  ist der Ortaller Puncte P, deren Fusspuncten-Vielecke V in Bezug auf  $\mathfrak B$  einen gleichen gegebenen Inhalt haben sollen, eine bestimmte Kreislinie, deren Radius mit diesem Inhalte sich gleichzeitig

t, deren Mittelpunct aber stets ein und derselbe feste S ist. Dieser Punct S ist nämlich der Schwerpunct der des gegebenen Vielecks B, insofern jeder derselben der des doppelten Nebenwinkels von dem an ihr liegenden el des gegebenen Vielecks B als Coefficient zugeordnet

sei etwa ABCD (Taf. VII Fig. 4) das gegebene Vieleck  $\mathfrak{B}$ , und nem beliebigen Puncte P seien auf die Seiten desselben die Perel  $PA_1$ ,  $PB_1$ ,  $PC_1$ ,  $PD_1$  gefällt, so ist  $A_1B_1C_1D_1$  das dem Puncte sprechende veränderliche Fusspuncten-Vieleck V. Bezeichnen wir durch a, b, c, d die veränderlichen Strahlen PA, PB, PC, PD, von dem Puncte P nach den Ecken des gegebenen Vielecks  $\mathfrak{V}$  und durch A, B, C, D die Nebenwinkel der diesen Ecken anliegeninkel DAB, ABC, BCD, CDA, so hat man vermöge der constanten heils rechten) Winkel der Vierecke  $AD_1PA_1$ ,  $BA_1PB_1$ , ... zwischen halte dieser Vierecke und dem der entsprechenden Dreiecke  $D_1PA_1$ , ... folgende Gleichungen:

$$\begin{cases} 2D_{1}PA_{1}-AD_{1}PA_{1} &= \frac{1}{4}a^{2}\sin 2A, \\ 2A_{1}PB_{1}-BA_{1}PB_{1} &= \frac{1}{4}b^{2}\sin 2B, \\ 2B_{1}PC_{1}-CB_{1}PC_{1} &= \frac{1}{4}c^{2}\sin 2C, \\ 2C_{1}PD_{1}-DC_{1}PD_{1} &= \frac{1}{4}d^{2}\sin 2D. \end{cases}$$

un machen aber die in diesen Gleichungen enthaltenen Dreiecke men das Vieleck  $A_1B_1C_1D_1$ , und die vorkommenden Vierecke zun das Vieleck ABCD aus; also folgt durch Addition derselben:

$$2A_1B_1C_1D_1 - ABCD = \frac{1}{4}(a^2\sin 2A + b^2\sin 2B + c^2\sin 2C + d^2\sin 2D).$$

s ist klar, dass man allemal eine ähnliche Gleichung erhält, so viele auch immer das gegebene Vieleck B haben mag. Daher ist alli, wenn B den Inhalt des gegebenen und V den Inhalt des Fussn-Vielecks bezeichnet,

$$4(2V - \mathfrak{B}) = a^{2} \sin 2A + b^{2} \sin 2B + c^{2} \sin 2C + \dots = \Sigma(a^{2} \sin 2A).$$

urch diese Gleichung wird die Richtigkeit des Satzes vollständig han. Denn soll der Punct P so gewählt sein, dass der Inhalt V Fusspuncten-Vielecks eine gegebene constante Grösse sei, so ist auch ifferenz  $(2V-\mathfrak{B})$  constant; und dann stimmt die Gleichung (27) mit der früheren (Gl. (22) in § 11, oder Gl. (16) in § 7) überein, die bekannten Grössen  $\sin 2A$ ,  $\sin 2B$ , ... die Stelle der früheren ienten  $\alpha$ ,  $\beta$ , ... vertreten. Deshalb muss auch im gegenwärtigen der Ort des Punctes P eine Kreislinie sein, welche den im Satze nebenen Schwerpunct S zum Mittelpuncte hat.

Um den aufgestellten Satz ausführlicher zu erörtern, werde die letzt Gleichung (27) nach dem Muster der Gleichung (16) in § 7 umgewandelt dadurch erhält man

(28) 
$$\begin{cases} 4(2V - \mathfrak{B}) = a_1^2 \sin 2A + b_1^2 \sin 2B + c_1^2 \sin 2C + \cdots \\ + s^2 (\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C + \cdots) \\ = \sum (a_1^2 \sin 2A) + s^2 \sum (\sin 2A), \end{cases}$$

wo nämlich  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  und s die Strahlen sind, welche den beschriebenen Schwerpunct S mit den Ecken  $A, B, C, \ldots$  und mit dem beliebige Puncte P verbinden.

Bezeichnet man also mit v den Inhalt desjenigen Fusspuncten-Vielecks, welches dem Schwerpuncte S selbst entspricht, so ist für diese Fall s gleich O, und mithin

$$(29) 4(2v-\mathfrak{Y}) = \Sigma(a_1^2 \sin 2A).$$

Zieht man diese Gleichung von der vorhergehenden (28) ab, so erhält ma

(30) 
$$4(V-v) = \frac{1}{2}s^2 \Sigma(\sin 2A).$$

Hieraus sieht man: "dass die Inhalts-Zunahme des Fusspuncten Vielecks V mit dem Quadrate des Abstandes s des zugehörige Punctes P vom Schwerpuncte S in gleichem Verhältnisse wächs oder schwindet." Ferner folgt daraus:

"Dass im Allgemeinen unter allen Fusspuncten-Vielecke dasjenige v, welches dem Schwerpuncte S entspricht, entwede ein Minimum oder ein Maximum des Inhalts hat, je nachder beziehlich die constante Grösse  $\Sigma(\sin 2A)$  positiv oder negativ ist."

Ob aber diese Grösse  $\Sigma(\sin 2A)$  positiv oder negativ sei, hängt vo folgenden Umständen ab. Nämlich: 1) sind die Winkel  $A, B, C, \ldots$  all spitz, so ist die Grösse offenbar positiv, und dann findet also für das Fuspuncten-Vieleck von S ein Minimum des Inhalts statt. 2) Sind dagege unter den Winkeln  $A, B, C, \ldots$  einige stumpf, so kann möglicherweis  $\Sigma(\sin 2A)$  negativ, also der Inhalt des Fusspuncten-Vielecks von S ei Maximum werden. Dieser Fall kann besonders eintreten, wenn das gegebene Vieleck  $\mathfrak B$  nicht convex ist; er kann aber auch bei convexen Vielecken stattfinden und tritt insbesondere beim Dreieck immer ein, (dens wenn das gegebene Vieleck  $\mathfrak B$  ein Dreieck ist, so sind mindestens zwe von den drei Winkeln A, B, C stumpf, und man überzeugt sich leich dass dabei immer  $\Sigma(\sin 2A)$  negativ ausfällt).

Ist insbesondere  $\Sigma(\sin 2A)$  gleich 0, so findet weder ein Minimum noch ein Maximum statt, sondern in diesem Falle ist der Inhalt des Fuss puncten-Vielecks V für alle Puncte P constant.

Für spätere Untersuchungen ist es zweckmässig, die Bedeutung des usdruckes

(31)  $\frac{1}{2}s^2\Sigma(\sin 2A) = \frac{1}{2}s^2\sin 2A + \frac{1}{2}s^2\sin 2B + \frac{1}{2}s^2\sin 2C + \cdots$ , elcher die vierfache Differenz zwischen den Inhalten der Fusspunctenielecke eines beliebigen Punctes P und des Punctes S repräsentirt (30), iher anzugeben. Wir beschränken uns hierbei auf den bestimmten Fall, o das gegebene Vieleck  $\mathfrak B$  convex ist, und wo überdies die Nebenwinkel,  $B, C, \ldots$  seiner sämmtlichen Winkel spitz, also  $\Sigma(\sin 2A)$  positiv ist. I diesem Falle ist bekanntlich die Summe der Nebenwinkel  $A, B, C, \ldots$  leich  $2\pi$ , und daher

$$(32) 2A + 2B + 2C + 2D + \cdots = 4\pi.$$

Vird bemerkt, dass  $\frac{1}{2}s^2\sin 2A$  der Flächen-Inhalt eines gleichschenkligen breiecks ist, dessen Schenkel gleich s sind, und dessen Winkel an der spitze gleich 2A ist, so folgt, dass die Grösse  $\frac{1}{2}s^2\Sigma(\sin 2A)$  in Gl. (31) is die Inhaltssumme von n gleichschenkligen Dreiecken anzusehen ist, leren Schenkel alle gleich s, und deren Winkel an der Spitze beziehlich 2A, 2B, 2C, ... sind. Man denke sich ein Vieleck U von der Beschaffenteit, dass es einem Kreise vom Radius s eingeschrieben ist, in demselben wei Umläufe macht\*), und dass die über seinen Seiten  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{S}$ , ... stehenden Centriwinkel jenen Winkeln 2A, 2B, 2C, ... beziehlich gleich und zusammen gleich  $4\pi$ ) sind, so ist der Inhalt dieses Vielecks offenbar lie Summe der genannten Dreiecke; denn jenes wird durch die nach seinen Ecken gehenden Radien in der That in diese zerlegt. Also ist

$$\frac{1}{2}s^2\Sigma(\sin 2A) = U,$$

und daher (30)

$$4(V-v)=U,$$

der

$$(34) V = v + \frac{1}{4}.U.$$

Somit hat man für den gegenwärtigen Fall folgenden Satz:

"Ist in Rücksicht eines gegebenen Vielecks & der Inhalt les dem Schwerpuncte S entsprechenden Fusspuncten-Vielecks bekannt, so kann der Inhalt jedes Fusspuncten-Vielecks V, welches einem beliebigen, von S um die Entfernungs abstehenden Puncte P entspricht, dadurch gefunden werden, dass man zu jenem Inhalte v den vierten Theil des Inhalts eines anderen

<sup>\*)</sup> Leser, welche mit solchen Vielecken nicht vertraut sind, können sich einen Begriff davon machen, wenn sie z.B. in einem beliebigen Fünfecke im Kreise die fünf Diagonalen in einem Zuge ziehen; denn diese sind sofort die Seiten eines Fünfecks von zwei Umläufen.

bestimmten Vielecks *U* addirt. Dieses andere Vieleck *U* is einem Kreise vom Radius s eingeschrieben, macht in demselber zwei Umläufe, und über seinen Seiten stehen Centriwinkel die den doppelten Nebenwinkeln der Winkel des gegebener Vielecks B gleich sind."

#### § 18.

Anmerkung. Auch hier müssen zahlreiche specielle Sätze übergangen werden, welche sich unmittelbar aus dem Vorstehenden ableiten liessen. Nur folgende im Eingange erwähnte Sätze von Querret, Sturm und Lhuilier über das beliebige Dreieck und das regelmässige Vieleck (n-Eck) mögen hier Platz finden.

- 1. Bei einem beliebigen Dreieck  $\mathfrak{B}$  (ABC) kann leicht direct nachgewiesen werden, dass der Mittelpunct des ihm umschriebenen Kreises zugleich der Schwerpunct S der Ecken ist, wenn diesen die Sinus der doppelten Nebenwinkel als Coefficienten zugeordnet sind. Dasselbe kann aber auch aus dem obigen Satze (§ 17) geschlossen werden. Denn fällt der Punct P mit einer der Ecken des Dreiecks zusammen, so wird der Inhalt des Fusspuncten-Dreiecks jedesmal gleich O; daher liegen die drei Ecken in einem Ortskreise, dessen Mittelpunct der genannte Schwerpunct S sein muss. Ferner schliesst man hieraus den bekannten Satz: "dass, wenn aus irgend einem Puncte des dem Dreiecke umschriebenen Kreises Perpendikel auf die drei Seiten des Dreiecks gefällt werden, dann die Fusspuncte dieser Perpendikel allemal in einer Geraden liegen. Es muss nämlich wieder der Inhalt des Fusspuncten-Dreiecks gleich O sein.
- 2. Der citirte Satz über jedes regelmässige Vieleck  $\mathfrak B$  folgt gleichfalls sehr leicht. Nämlich einmal daraus, dass alle Winkel des Vielecks und also auch alle Coefficienten  $\sin 2A$ ,  $\sin 2B$ ,  $\sin 2C$ , ... unter sich gleich sind, mithin der Mittelpunct des Vielecks zugleich der ihm zugehörige Schwerpunct S sein muss. Zweitens daraus, dass allen Ecken des Vielecks  $\mathfrak B$ , wenn der Punct P der Reihe nach in sie verlegt wird, Fuspuncten-Vielecke V von gleichem Inhalte, und zwar congruente, entsprechenso dass also der durch die Ecken gehende Kreis ein Ortskreis (für P) ist und als solcher den Schwerpunct S zum Mittelpuncte haben muss. Ebenso würden den Mitten der Seiten des gegebenen Vielecks  $\mathfrak B$  congruente Fusspuncten-Vielecke V entsprechen, was zu ähnlichen Schlüssen berechtigte.

#### § 19.

Kennt man in Bezug auf ein gegebenes Vieleck  $\mathfrak B$  die Inhalte der Fusspuncten-Vielecke V,  $V_1$ ,  $V_2$  irgend dreier gegebenen Puncte P,  $P_1$ ,  $P_2$  und bezeichnet man durch s,  $s_1$ ,  $s_2$  die Abstände dieser Puncte vom Schwer-

, so hat man folgende Gleichungen (§ 17 und § 13):

$$\begin{cases} V - V_1 &= \frac{1}{8}(s^2 - s_1^2) \Sigma(\sin 2A), \\ V - V_2 &= \frac{1}{8}(s^2 - s_2^2) \Sigma(\sin 2A), \\ V_1 - V_2 &= \frac{1}{8}(s_1^2 - s_2^2) \Sigma(\sin 2A). \end{cases}$$

an s,  $s_1$ ,  $s_2$  als veränderlich an, dagegen V,  $V_1$ ,  $V_2$  und  $\Sigma(\sin 2A)$  ant oder die Puncte P,  $P_1$ ,  $P_2$  als fest, so werden durch diese gen drei Gerade  $X_2$ ,  $X_1$ , X bestimmt, welche auf den Seiten des  $PP_1P_2$  senkrecht stehen und sich im Schwerpuncte S gegenseitig 1 (§ 13). Durch je zwei derselben wird also im Allgemeinen der unct S gefunden.

### B. Von den Fusspuncten-Curven.

§ 20.

der vorigen Betrachtung zu Grunde liegende Vieleck 28 kann man 'orstellung sich so verändern lassen, dass es immer mehr sich iner Curve nähert und endlich in diese übergeht. Lässt man näm-Seitenzahl des Vielecks immer mehr zunehmen, jede einzelne er zugleich schwinden, so nähert sich das Vieleck, wenn die Seitenr gross und jede Seite sehr klein geworden ist, offenbar irgend rve; und wird die Seitenzahl unendlich gross und jede Seite unklein (wie man zu sagen pflegt), so kann schlechthin das Vieleck Curve angesehen werden. Ebenso kann man umgekehrt jede ge-'urve 2 als ein Vieleck von unendlich vielen Seiten betrachten, unendlich klein sind. Dabei ist klar, dass die verlängerten Seiten ecks in die Tangenten der Curve übergehen, und dass die oben eten Nebenwinkel A, B, C, ... bei der Curve unendlich klein indem sie nämlich hier die äusseren Winkel sind, unter welchen zunächst auf einander folgenden Tangenten der Curve gegenseitig n, oder, wenn man sich kurz fassen will, als die Winkel angeerden können, welche die einzelnen Tangenten in ihren Berührungsmit der Curve selbst bilden. Ferner ist klar, dass beim Uebers Vielecks & in eine Curve, auch das irgend einem Puncte P zu-Fusspuncten-Vieleck V in eine Curve übergeht, welche daher veise: "Fusspuncten-Curve des Punctes P in Bezug auf jebene Curve &" heissen soll. Sie ist nämlich der Ort der Fussiller aus dem Puncte P auf die Tangenten der Curve B gefällten ikel. Dass diese Fusspuncte in der That eine continuirliche Curve erhellt auch unmittelbar aus der Anschauung. Denn wenn ein Winkel sich so bewegt, dass, während der eine Schenkel als Tan-1 der Curve B fortschreitet, der andere beständig durch den festen

Punct P geht, so beschreibt sein Scheitel eine Curve, nämlich die nannte Fusspuncten-Curve V.

Da auf diese Weise die Vielecke  $\mathfrak B$  und V in die Curven  $\mathfrak B$  und übergehen, so müssen nothwendig die oben über jene aufgestellten Si auch für diese ihre Gültigkeit behalten. Daher kann z. B. unmittelbar schlossen werden: a) dass es für jede geschlossene und convexe Curve einen Punct S geben muss, dessen Fusspuncten-Curve v in Bezug auf j unter allen den kleinsten Inhalt hat, und dass allen um einen gleic Abstand s von S entfernten Puncten P Fusspuncten-Curven V von g chem Inhalt entsprechen, und auch umgekehrt; b) dass unter den nannten Grössen ( $\mathfrak B$ , v, s, V etc.) auch die obigen Gleichungen ( $\S$  16 und  $\S$  bestehen; c) dass ferner, wenn die gegebene Curve  $\mathfrak B$  einen Mittelpu besitzt, derselbe auch zugleich jener eigenthümliche Punct S sein m ( $\S$  18, 2) u. s. w.

Aus diesen angedeuteten Sätzen liessen sich nun z. B. in Bezug den Kreis und die Ellipse unmittelbar eine Reihe von Sätzen ableit Denn da man in Bezug auf den Kreis die Fusspuncten-Curve v sei Mittelpunctes S, und bei der Ellipse die Fusspuncten-Curve V ihres Bre punctes P, so wie dessen Abstand s vom Mittelpunct S kennt, so krür beide leicht der Inhalt der Fusspuncten-Curve jedes beliebigen PuncP gefunden werden. Auf diese Sätze werden wir später zurückkomm Zunächst aber ist die Eigenschaft des Punctes S bei allgemeinen Curbestimmter anzugeben und dessen Beziehung zu der Curve selbst gena zu erforschen.

Da die Bestimmung des Punctes S beim Vielecke  $\mathfrak{B}$  von den Si der doppelten Nebenwinkel 2A, 2B, 2C, ... abhängt, diese Winkel a bei der Curve  $\mathfrak{B}$  unendlich klein, ihre Sinus mithin unbrauchbar werd so kommt es darauf an, zu erforschen, welche andere bestimmte Grös an die Stelle dieser Sinus treten können.

Zu diesem Zwecke nehmen wir das ursprüngliche Vieleck  $\mathfrak{B}$  glei seitig an, was unbeschadet der Allgemeinheit der daraus zu folgerne Resultate geschehen darf. Es sei also z. B. ZABCD... (Taf. VII Fig. ein Theil eines beliebigen gleichseitigen, convexen Vielecks  $\mathfrak{B}$ . In Mitten  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$ , ... der Seiten errichte man auf diesen die F pendikel  $A_1R$ ,  $B_1RS$ ,  $C_1ST$ , ..., nehme jedes davon bis zu dem Pun R, S, T, ..., wo es von dem nachfolgenden geschnitten wird, und se die Abschnitte

$$A_1R = \alpha_1, B_1S = \beta_1, C_1T = \gamma_1, \ldots;$$

ferner ziehe man die Strahlen

$$AR = \alpha$$
,  $BS = \beta$ ,  $CT = \gamma$ , ...

und bezeichne durch h die halbe Seite des Vielecks, so dass

$$h = AA_1 = AB_1 = BC_1 = \cdots,$$

so hat man z. B. vermöge des Vierecks  $AA_1RB_1$ , in welchem  $RA_1$  gleich  $RB_1$  gleich  $\alpha_1$  und die Winkel bei  $A_1$  und  $B_1$  rechte sind, folgende Gleichung:

(36) 
$$\sin(2A) = 4 \frac{h\alpha_1(\alpha_1^3 - h^3)}{\alpha^4} = 4 \frac{h}{\alpha} \left( \frac{\alpha_1^3}{\alpha^3} - \frac{h^2\alpha_1}{\alpha^3} \right)$$

Ebenso ist

$$\sin 2B = 4 \frac{h}{\beta} \left( \frac{\beta_1^3}{\beta^3} - \frac{h^2 \beta_1}{\beta^3} \right),$$
  
$$\sin 2C = 4 \frac{h}{\gamma} \left( \frac{\gamma_1^3}{\gamma^3} - \frac{h^2 \gamma_1}{\gamma^3} \right),$$

und daher ist z. B.

(37) 
$$\frac{\sin(2A)}{\sin(2C)} = \frac{\gamma}{\alpha} \left( \frac{\alpha_1^3}{\alpha^3} - \frac{h^2 \alpha_1}{\alpha^3} \right) : \left( \frac{\gamma_1^3}{\gamma^3} - \frac{h^2 \gamma_1}{\gamma^3} \right) .$$

Es kommt nun darauf an, den Werth dieses Verhältnisses (37) für den Fall zu bestimmen, wo das Vieleck  $\mathfrak B$  in eine Curve übergegangen ist. Da, um zu diesem Falle zu gelangen, die halbe Seite h immer kleiner und zuletzt unendlich klein werden muss, so nähern sich  $\alpha_1$  und  $\alpha$ ,  $\gamma_1$  und  $\gamma$  immer mehr der Gleichheit, bis zuletzt schlechterdings  $\alpha_1$  gleich  $\alpha$  und  $\gamma_1$  gleich  $\gamma$  zu setzen ist. Dann wird aber zugleich

$$\alpha_1^3$$
:  $\alpha^3 = 1$ ,  $\gamma_1^3$ :  $\gamma^3 = 1$ 

und, weil h gegen a und y unendlich klein ist,

$$\frac{h^2\alpha_1}{\alpha^3}=0 \quad \text{und} \quad \frac{h^2\gamma_1}{\gamma^3}=0.$$

Demnach hat man als Grenzwerth des Verhältnisses (37), oder für die Curve B:

(38) 
$$\sin(2A):\sin(2C) = \gamma: \alpha = \frac{1}{\alpha}: \frac{1}{\gamma}.$$

In diesem Falle aber sind die Strahlen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... die Krümmungsradien der Curve  $\mathfrak B$  in den Puncten A, B, C, ..., was aus der Construction erhellt. Denn es ist z. B. R der Mittelpunct und  $\alpha$  der Radius eines Kreises, der durch drei auf einander folgende Ecken Z, A, B des Vielecks  $\mathfrak B$  geht, und welcher beim Uebergang des Vielecks in die Curve zum Krümmungskreise dieser letzteren im Puncte A wird. Somit sind wir zu folgendem Resultate gelangt (38):

"Die Sinus der doppelten Winkel 2A, 2B, 2C, ..., welche die Tangenten einer Curve B in ihren Berührungspuncten mit der Curve selbst bilden (oder unter welchen sich die auf ein-

ander folgenden Tangenten schneiden), verhalten sich umgekehrt wie die Krümmungsradien  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ..., oder direct wie die Krümmungen der Curve in den betreffenden Berührungspuncten."

Dieses Resultat kann auch aus folgender Betrachtung abgeleitet werden. Da der durch A bezeichnete Winkel (Nebenwinkel von ZAB) dem Winkel  $A_1RB_1$  gleich und dieser durch den Strahl RA gleich  $\alpha$  gehälftet ist, so hat man

$$\sin A = 2\sin(\frac{1}{2}A).\cos(\frac{1}{2}A) = 2\frac{h\alpha_1}{\alpha^2},$$

und ebenso

$$\sin B = 2 \frac{h\beta_1}{\beta^2} , \quad \sin C = 2 \frac{h\gamma_1}{\gamma^2} , \quad \dots$$

Daher ist z. B.

$$\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\gamma}{\alpha} \cdot \frac{\alpha_1 \gamma}{\alpha \gamma_1},$$

und für den Fall, wo das Vieleck in eine Curve übergeht, also  $\alpha_i$  gleich  $\alpha$  und  $\gamma_i$  gleich  $\gamma$  wird, erhält man

(39) 
$$\sin A : \sin C = \gamma : \alpha = \frac{1}{\alpha} : \frac{1}{\gamma}.$$

Hiermit sind wir zu dem zweiten Resultate gelangt: "dass auch die Sinus der einfachen Winkel, welche die Tangenten in ihren Berührungspuncten mit der Curve B bilden, sich verhalten wie die diesen Puncten zugehörigen Krümmungen der Curve."

Dieses Resultat steht mit dem vorigen (38) nicht im Widerspruche: vielmehr wird das eine durch das andere bestätigt. Denn weil

$$\sin(2A):\sin(2C)=\sin A\cos A:\sin C\cos C$$

für sehr kleine oder unendlich kleine Winkel A und C aber schlechthin gesetzt werden darf

$$\cos A : \cos C = 1$$
,

so ist (für die Curve V)

(40) 
$$\sin(2A) : \sin(2C) = \sin A : \sin C;$$

woraus das Gesagte folgt. Endlich mag noch behufs späterer Betrachtungen bemerkt werden, dass sehr kleine Winkel (in Bogen oder Zahlen ausgedrückt) sich verhalten wie ihre Sinus, so dass also

(41) 
$$\sin A : \sin C = A : C = \frac{1}{\alpha} : \frac{1}{\gamma},$$

wonach drittens: "auch die Winkel, welche die Tangenten an die Curve B mit ihr bilden, sich wie die den Berührungspuncten zugehörigen Krümmungen der Curve verhalten." Durch das obige Resultat sind wir nunmehr in den Stand gesetzt, bei der Curve  $\mathfrak B$  den Punct S vermittelst gewisser anschaulichen und endchen Grössen zu bestimmen. Nämlich es können zur Bestimmung von S att der unendlich kleinen Coefficienten  $\sin 2A$ ,  $\sin 2B$ ,  $\sin 2C$ , ... die nen proportionalen umgekehrten Werthe

$$\frac{1}{\alpha}$$
,  $\frac{1}{\beta}$ ,  $\frac{1}{\gamma}$ , ...

er respectiven Krümmungshalbmesser  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... der Curve  $\mathfrak B$  genommen erden. Hiernach steht der bestimmte Punct S in folgender Bezieung zu der Curve  $\mathfrak B$ . "Er ist ihr Schwerpunct, wenn sie in mendlich kleine gleiche Elemente getheilt und in den Theingspuncten mit Gewichten belastet gedacht wird, welche sich mgekehrt verhalten wie die zugehörigen Krümmungshalbnesser, oder direct wie die zugehörigen Krümmungen." Aus iesem Grunde soll der Punct S künftig "Krümmungs-Schwerpunct" er Curve  $\mathfrak B$  genannt werden.

Es wird hiermit wiederum augenscheinlich (§ 20), dass, wenn die urve B einen Mittelpunct hat, dann ihr Krümmungs-Schwerpunct S mit iesem zusammenfallen muss.

Dass die früher über das Vieleck & aufgestellten Gleichungen und ätze auch für den Grenzfall, wo dasselbe in eine Curve & übergeht, noch ültig sein müssen, ist einleuchtend und früher schon erwähnt worden 20). Daher hat man auch für die Curve, in den nämlichen Zeichen nd im nämlichen Sinne verstanden, unmittelbar, den Gleichungen (27), &) und (34) entsprechend, folgende Gleichungen

$$(42) \qquad 4(2V - \mathfrak{B}) \stackrel{\cdot}{=} \Sigma(a^2 \sin 2A),$$

(43) 
$$4(2V - \mathfrak{B}) = \Sigma(a^2 \sin 2A) + s^2 \Sigma(\sin 2A),$$

(44) 
$$4(V-v) = \frac{1}{4}s^2\Sigma(\sin 2A) = U.$$

biese Gleichungen, in Worten ausgesprochen, enthalten zunächst folgende ätze:

a) "Soll in Rücksicht einer gegebenen geschlossenen und berall convexen Curve B der Inhalt der irgend einem vernderlichen Puncte P entsprechenden Fusspuncten-Curve V contant bleiben, so ist der Ort des Punctes P eine bestimmte ireislinie, deren Radius s mit jenem Inhalte V zugleich grösser der kleiner wird, deren Mittelpunct aber immer ein und derselbe feste Punct, nämlich der Krümmungs-Schwerpunct S der gegebenen Curve B ist." Und umgekehrt: "Beschreibt man aus

dem Krümmungs-Schwerpuncte S der gegebenen Curve B irgend einen Kreis, so entsprechen allen auf dieser Kreislinie liegenden Puncten P Fusspuncten-Curven V von gleichem Inhalte."

b) "Unter allen Fusspuncten-Curven V einer gegebenen geschlossenen und überall convexen Curve B hat diejenige den kleinsten Inhalt v, welche dem Krümmungs-Schwerpuncte S der Curve B entspricht."

Um die Inhalts-Zunahme genauer angeben zu können, welche die einem Puncte P entsprechende Fusspuncten-Curve V erfährt, wenn er sich vom Krümmungs-Schwerpuncte S entsernt, muss die Grösse  $\frac{1}{4}s^2\Sigma(\sin 2A)$  oder das Vieleck U näher bestimmt werden. Da dieses Vieleck U nach dem Früheren (§ 17) einem Kreise eingeschrieben ist, der s zum Radius hat, da es in demselben zwei Umläufe macht, und da die Centriwinkel 2A, 2B, 2C, ..., welche seinen Seiten A, B, C, ... gegenüberstehen, in dem gegenwärtigen Falle (für die Curve B) alle unendlich klein sind, so folgt, dass in diesem Falle auch die Seiten A, B, C, ... alle unendlich klein sind, und dass daher der Umfang des Vielecks mit demjenigen des Kreises zusammenfällt, aber diesen zweimal umfasst. Somit besteht auch der Inhalt des Vielecks U aus der zweifachen Kreisfläche, oder es ist

(45)  $U = \frac{1}{2}s^2\Sigma(\sin 2A) = 2\pi s^2$  und  $\Sigma(\sin 2A) = 4\pi$ ; daher hat man statt der Gleichungen (43) und (44) folgende:

(46) 
$$4(2V - \mathfrak{B}) = \Sigma(a_1^2 \sin 2A) + 4\pi s^2,$$

$$(47) V = v + \frac{1}{2}\pi s^2.$$

Aus dieser letzten Gleichung (47) schliesst man folgende Sätze:

c) "In Rücksicht der gegebenen geschlossenen und convexen Curve B ist der Inhalt V der Fusspuncten-Curve eines beliebigen Punctes P immer so gross wie der Inhalt v der dem Krümmungs-Schwerpuncte S entsprechenden Fusspuncten-Curve, vermehrt um die halbe Kreisfläche, welche den Abstand PS gleich s beider Puncte P und S von einander zum Radius hat."

Kennt man also in Bezug auf die gegebene Curve  $\mathfrak B$  den Inhalt v der Fusspuncten-Curve, welche dem Krümmungs-Schwerpuncte S entspricht, so kann sogleich der Inhalt V der Fusspuncten-Curve jedes anderen beliebigen Punctes P gefunden werden, insofern nur dessen Abstand s vom Schwerpuncte S bekannt ist. Und umgekehrt: kennt man in Bezug auf eine Curve  $\mathfrak B$  und für irgend einen Punct P die Grössen V und s, so wird dadurch augenblicklich auch v, und somit dann auch der Inhalt der Fusspuncten-Curve für jeden anderen Punct gefunden, wofern sein Abstand von S gegeben ist.

d) "Kennt man in Rücksicht einer gegebenen Curve B die Inhalte V, V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub> der Fusspuncten-Curven irgend dreier gegebenen Puncte P,  $P_1$ ,  $P_2$ , die nicht in einer Geraden liegen, so ist dadurch der Krümmungs-Schwerpunct S der gegebenen Curve  $\mathfrak{B}$ , sowie der Inhalt v seiner Fusspuncten-Curve bestimmt und leicht zu finden."

Denn zu diesem Behufe hat man nach § 19 und nach Gl. (47) folgende drei Gleichungen:

(48) 
$$\begin{cases} V - V_1 &= \frac{1}{2}\pi(s^2 - s_1^2), \\ V - V_2 &= \frac{1}{2}\pi(s^2 - s_2^2), \\ V_1 - V_2 &= \frac{1}{2}\pi(s_1^2 - s_2^2), \end{cases}$$

wodurch drei Gerade  $X_9$ ,  $X_1$ , X bestimmt werden, deren gemeinschaftlicher Durchschnitt der gesuchte Krümmungs-Schwerpunct S ist.

# Besondere Fälle.

Ist insbesondere die gegebene Curve ein Kreis oder eine Ellipse, so lässt sich in Folge der vorstehenden Sätze leicht der Inhalt V der Fusspuncten-Curve jedes beliebigen Punctes P angeben. Nämlich, wie folgt:

#### A. Wenn die gegebene Curve B ein Kreis ist.

Es ist klar und bereits oben erwähnt worden (§ 22), dass der Krümmungs-Schwerpunct S des Kreises mit seinem Mittelpuncte zusammenfällt. Daher fällt auch die Fusspuncten-Curve des Punctes S mit dem Kreise selbst zusammen, und ihr Inhalt ist gleich der Kreisfläche. Wird also der Radius des gegebenen Kreises  $\mathfrak B$  mit r bezeichnet, so hat man

$$(49) v = \pi r^2$$

und weiter nach Gl. (47)

$$V = \pi r^2 + \frac{1}{2}\pi s^2,$$

d.h., der Inhalt der Fusspuncten-Curve V irgend eines Punctes P in Bezug auf den gegebenen Kreis  $\mathfrak B$  ist gleich der Summe dieser Kreisfläche und der halben Kreisfläche  $\frac{1}{2}\pi s^2$ , welche den Abstand s des Punctes P vom Mittelpuncte S des gegebenen Kreises zum Radius hat:

Ueber die Form und sonstigen Eigenschaften dieser Fusspuncten-Curve V mag Folgendes angegeben werden, was leicht wahrzunehmen ist.

Die Curve V berührt den Kreis  $\mathfrak B$  in den beiden Endpuncten des durch P gehenden Durchmessers, welchen sie zur Symmetralaxe hat, liegt sonst ganz ausserhalb  $\mathfrak B$ , ist auf einen endlichen Raum beschränkt und kehrt in sich zurück. Sie ist vom vierten Grade, und P ist ein singulärer Punct derselben, nämlich  $\alpha$ ) ein reeller oder  $\beta$ ) ein imaginärer Doppelpunct, je nachdem beziehlich P ausserhalb oder innerhalb des Kreises  $\mathfrak B$  liegt,

oder endlich  $\gamma$ ) ein Rückkehrpunct, wenn P auf der Kreislinie  $\mathfrak{B}$  selbst liegt. Im Falle  $\alpha$ ) schneidet sich die Curve in P, und die beiden Tangenten, die von P aus an den Kreis  $\mathfrak{B}$  gelegt werden können, sind die Normalen der Curve V im Puncte P, so dass sie den Winkel bestimmen, unter welchem die Curve sich in P schneidet. Ist  $s^2$  gleich  $2r^2$ , so ist dieser Winkel ein rechter. Die Curve bildet ferner zwei Blätter oder Schleifen, von denen die eine die andere nebst dem Kreise  $\mathfrak{B}$  umschliesst. Der Inhalt der Curve besteht aus demjenigen beider Schleifen, so dass also der von der kleineren Schleife eingeschlossene Raum hierbei zweimal in Betracht kommt. Ist  $s^2$  gleich  $2r^2$ , so ist der Inhalt der Curve gleich  $2\pi r^2$ .

In Rücksicht aller drei Fälle sind die verschiedenen Curven V, wie sich später zeigen wird (§ 36), identisch mit den verschiedenen Epicykloïden, welche entstehen, wenn ein Kreis vom Radius  $\frac{1}{4}r$  auf einem ihm gleichen Kreise rollt. So ist namentlich im Falle  $\gamma$ ), wo P in der Kreislinie liegt, d. h. wo s gleich r ist, die Curve V die sogenannte Cardioïde, und ihr Inhalt ist

$$V = \frac{3}{2}\pi r^2 = 6\pi(\frac{1}{2}r)^2$$

d. h. "anderthalbmal so gross als die gegebene Kreisfläche  $\mathfrak{B}$ ," oder sechsmal so gross als die Kreisfläche, deren Radius gleich  $\frac{1}{4}r$  ist, was mit dem bekannten Ausdrucke für die Cardioïde übereinstimmt. Von den beiden mondförmigen Räumen, welche in diesem Falle zwischen den Umfängen  $\mathfrak{B}$  und V liegen, ist jeder gleich  $\frac{1}{4}\pi r^2$ , d. i. ein Viertheil der Kreisfläche  $\mathfrak{B}$ . Ebenso kommen im Falle  $\beta$ ) zwischen  $\mathfrak{B}$  und V zwei mondförmige Räume vor, von denen jeder gleich  $\frac{1}{4}\pi s^2$  ist.

#### B. Wenn die gegebene Curve B eine Ellipse ist.

Auch bei der Ellipse fällt offenbar der Krümmungs-Schwerpunct S mit dem Mittelpuncte zusammen. Es seien also a und b die halben Axen der Ellipse,  $s_1$  der Abstand ihres Brennpunctes  $P_1$  vom Mittelpuncte S, und  $V_1$  der Inhalt der Fusspuncten-Curve des einen oder des anderen Brennpunctes  $P_1$ , welche bekanntlich ein Kreis ist, der die grosse Axe gleich 2a zum Durchmesser hat, so ist also

$$(52) V_1 = \pi a^2;$$

und hieraus wird zunächst geschlossen (§ 23):

"Nimmt man in der Kreislinie, welche mit einer Ellipse & concentrisch ist und durch deren Brennpuncte geht, irgend einen Punct  $P_1$  an, so ist der Inhalt seiner Fusspuncten-Curve  $V_1$  in Bezug auf die Ellipse gleich derjenigen Kreisfläche, welche die grosse Axe 2a der Ellipse zum Durchmesser hat."

Nun kann ferner der Inhalt jeder anderen Fusspuncten-Curve für die lipse gefunden werden. Nämlich für die Fusspuncten-Curve v des Mittelnetes S, der um  $s_1$  gleich  $\sqrt{a^2-b^2}$  vom Brennpuncte  $P_1$  absteht, hat un nach § 23, Gl. (47)

(53) 
$$v = V_1 - \frac{1}{2}\pi s_1^2 = \frac{1}{2}\pi (a^2 + b^2) = \pi g^2,$$

s heisst:

"Der Inhalt der dem Mittelpuncte S der Ellipse  $\mathfrak B$  entrechenden Fusspuncten-Curve v ist halb so gross als die 
amme der beiden Kreisflächen, welche die Axen (2a, 2b) der 
llipse zu Durchmessern haben; oder er ist gleich derjenigen 
reisfläche, welche einen der beiden gleichen conjugirten 
urchmesser (2g) der Ellipse zum Durchmesser hat."

Die Curve v berührt die Ellipse  $\mathfrak B$  in den vier Scheiteln der Axen; usserdem liegt sie ganz ausserhalb derselben, so dass zwischen beiden urven vier mondförmige Räume entstehen, welche nothwendig einander leich sind. Der Inhalt eines jeden sei gleich m, so hat man, da der nhalt der Ellipse gleich  $\pi ab$  ist,

(54) 
$$4m = \frac{1}{2}\pi(a^2 + b^2) - \pi ab = \frac{1}{2}\pi(a - b)^2$$
 and

$$m = \frac{1}{8}\pi(a-b)^2$$

l.h. "die Summe der vier Möndchen ist gleich der halben Kreisläche, welche die Differenz beider Axen der Ellipse zum Durchnesser hat, und jedes einzelne derselben ist dem achten Theile lieser Kreisfläche gleich."

Für den Inhalt V der Fusspuncten-Curve jedes beliebigen Punctes P a Bezug auf die Ellipse ergiebt sich nun aus den Gl. (47) und (53) der olgende Ausdruck:

(55) 
$$V = \frac{1}{3}\pi(a^2 + b^2 + s^2),$$

Lh. "der Inhalt V der Fusspuncten-Curve eines beliebigen unctes P in Bezug auf eine gegebene Ellipse B ist gleich der laben Summe dreier Kreisflächen, welche die halben Axen ler Ellipse und den Abstand s des Punctes P vom Mittelpuncte g der Ellipse zu Radien haben."

Diese allgemeine Fusspuncten-Curve V der Ellipse  $\mathfrak B$  hat analoge form und Eigenschaften mit der Fusspuncten-Curve des Kreises (A), so weit nämlich die Verschiedenheit der Ellipse und des Kreises eine solche Analogie gestatten. Z. B. die Curve V ist auf einen endlichen Raum beschränkt, in sich zurückkehrend und liegt ausserhalb der Ellipse. Sie berührt jedoch diese im Allgemeinen und höchstens in vier Puncten. Liegt der Punct P ausserhalb der Ellipse  $\mathfrak B$ , so ist er ein reeller Doppel- oder

Durchschnittspunct der Curve V; die aus ihm an die Ellipse  $\mathfrak{B}$  gezogenen Tangenten sind zugleich in ihm die Normalen der Curve V und bestimmen daher den Winkel, unter welchem sie sich schneidet. Der Inhalt der Curve V besteht hierbei aus der Summe der Räume oder Blätter, welche die beiden von ihr gebildeten Schleifen umschliessen. Soll insbesondere die Curve im Puncte P sich unter einem rechten Winkel schneiden, so ist der Ort des Punctes P derjenige Kreis, welcher zugleich der Ort des Scheitels eines rechten Winkels ist, dessen Schenkel die Ellipse berühren; also ein mit der Ellipse concentrischer Kreis, dessen Radius S gleich  $Va^2+b^2$  ist. Daher ist in diesem Falle der Inhalt der Curve V constant, nämlich nach Gl. S

(56) 
$$V = \pi s^2 = \pi (a^2 + b^3),$$

d. h. "er ist gleich der Summe beider Kreisflächen, welche die Axen der Ellipse zu Durchmessern haben, oder gleich der Fläche des zugehörigen Ortskreises." Liegt ferner der Punct P innerhalb der Ellipse  $\mathfrak{B}$ , so ist von der Curve V nur noch eine Schleife vorhanden, welche die Ellipse  $\mathfrak{B}$  umschliesst, so dass zwischen beiden Curven, je nach der Anzahl ihrer Berührungspuncte, vier, drei oder zwei mondförmige Räume entstehen, deren Summe M jedesmal genau bestimmt ist. Nämlich es ist

(57) 
$$M = \frac{1}{4}\pi(a-b)^2 + \frac{1}{4}\pi s^2,$$

worin auch das besondere obige Beispiel (54) als der Fall inbegriffen ist, wo s gleich O wird.

Die sämmtlichen Curven V, welche hier als Fusspuncten-Curven der Ellipse erscheinen, können auch auf ähnliche Art wie die Epicykloïden erzeugt werden, indem man eine Ellipse auf einer ihr gleichen rollen lässt; was sich unten zeigen wird (§ 36).

Anmerkung. Beiläufig mag noch Folgendes bemerkt werden. Wird eine gegebene Ellipse v als die Fusspuncten-Curve ihres Mittelpunctes S in Bezug auf eine unbekannte Curve  $\mathfrak B$  angesehen, so kann sofort der Inhalt V der Fusspuncten-Curve jedes beliebigen Punctes P in Bezug auf die unbekannte Basis  $\mathfrak B$  angegeben werden. Nämlich: wenn a und b die halben Axen der Ellipse sind und s der Abstand PS ist, so hat man

(58) 
$$V = v + \frac{1}{2}\pi s^2 = \pi ab + \frac{1}{2}\pi s^2;$$

denn unter den vorausgesetzten Umständen ist offenbar S auch der Mittelpunct der unbekannten Curve  $\mathfrak{B}$ . — Gleicherweise lassen sich andere Sätze aufstellen.

#### § 25.

# Ausgedehntere Sätze.

Die über das Fusspuncten-Vieleck V und über die Fusspuncten-Curve V aufgestellten Sätze führen, wenn sie auf mehrere gegebene Figuren zugleich angewandt werden, zu zusammengesetzteren Sätzen.

Es seien z. B. in einer Ebene irgend eine Anzahl n beliebiger und beliebig liegender Curven  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{B}_2$ ,  $\mathfrak{B}_3$ , ...  $\mathfrak{B}_n$  gegeben (alle jedoch geschlossen und überall convex § 23); ihre Krümmungs-Schwerpuncte seien  $S_1, S_2, S_3, \ldots S_n$  und der Punct mittlerer Entfernung dieser n Puncte beisse S. Ferner mögen  $v_1, v_2, v_3, \ldots v_n$  die Inhalte der Fusspuncten-Curven dieses Punctes S, so wie  $V_1, V_2, \ldots V_n$  die Inhalte der Fusspuncten-Curven eines beliebigen, von S um s abstehenden Punctes P in Bezug auf die gegebenen Curven  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots \mathfrak{B}_n$  bezeichnen. Dann folgt was dem Bisherigen (§ 7 und § 23 Gl. (47)) nachstehende Gleichung:

(59) 
$$V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n + n(\frac{1}{2}\pi s^2),$$
oder

(60) 
$$\Sigma(V_1) = \Sigma(v_1) + n \frac{1}{2} \pi s^2,$$

- d.h. a) "Sind in einer Ebene n beliebige und beliebig liegende, geschlossene und überall convexe Curven  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_2; \ldots \mathfrak{B}_n$  gegeben, so ist der Ort aller Puncte P, für welche die Summe der n Fusspuncten-Curven  $V_1, V_2, \ldots V_n$  constant sein soll, jedesmal ein Kreis, dessen Radius s mit jener Summe zugleich wächst oder schwindet, dessen Mittelpunct aber immer ein und derselbe feste Punct, nämlich der Schwerpunct S der (mit gleichen Coefficienten behafteten) Krümmungs-Schwerpuncte  $S_1, S_1, \ldots S_n$  der gegebenen Curven  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots \mathfrak{B}_n$  ist." Und ferner:
- b) "Die diesem Schwerpuncte S entsprechende Summe  $\Sigma(v_1)$  der Fusspuncten-Curven ist unter allen die kleinste und wird von der irgend einem anderen Puncte P zugehörigen Summe  $\Sigma(V_1)$  n-mal um die halbe Kreisfläche übertroffen, welche den Abstand s des Punctes P von S zum Radius hat."

In ähnlicher Weise hat man, wenn statt der Curven n beliebige convexe Vielecke  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{B}_2$ , ...  $\mathfrak{B}_n$  gegeben sind,

(61) 
$$V_1 + V_2 + \cdots + V_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n + U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

wo die Vielecke  $U_1, U_2, \ldots U_n$  nach der Art, wie oben (§ 17) das Vieleck  $U_1$ , alle demselben Kreise vom Radius s eingeschrieben sind, so dass

(62) 
$$U_1 + U_2 + \dots + U_n = \frac{1}{2} s^2 [\Sigma(\sin 2A_1) + \Sigma(\sin 2A_2) + \dots + \Sigma(\sin 2A_n)].$$

Ebenso finden analoge Formeln statt, wenn die gegebenen Figuren  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots \mathfrak{B}_n$  theils Vielecke, theils Curven sind.

Von Figuren, die durch rollende Bewegung erzeugt we

A. Wenn eine gegebene Figur  $\mathfrak B$  auf einer festen Geraden G ro § 26.

Rollt ein beliebiges convexes Vieleck B, z. B. das Fünseck Al (Taf. VII Fig. 6) auf einer festen Geraden G, bis es sich ganz umg hat, — wobei seine Seiten alle nach und neben einander auf die ( G zu liegen kommen, und das Vieleck zuletzt wieder auf derselben steht wie anfangs, so dass also die Strecke AA, seinem Umfange ist, — so beschreibt jeder mit dem Vielecke fest verbunden ge Punct P eine Linie PP<sub>1</sub>P<sub>2</sub>P<sub>3</sub>P<sub>4</sub>P<sub>5</sub>, die aus so vielen Kreisboge sammengesetzt ist, als das Vieleck Seiten hat. Und zwar haben Kreisbogen  $PP_1$ ,  $P_1P_2$ ,  $P_2P_3$ ,  $P_3P_4$ ,  $P_4P_5$  die Puncte A,  $B_1$ ,  $C_1$ , Lin welchen die Ecken A, B, C, D, E des Vielecks B auf die Gera treffen, zu Mittelpuncten, die Strahlen a, b, c, d, e, welche den Pu mit den Ecken A, B, C, D, E des Vielecks verbinden, zu Radien zu Centriwinkeln die Nebenwinkel A, B, C, D, E der an diesen gelegenen Winkel des Vielecks. Die Linie PP, P, P, P, und di-Geraden AP,  $AA_1$  und  $A_1P_4$  begrenzen eine Figur  $APP_1P_4P_4$ welche als aus folgenden Theilen zusammengesetzt betrachtet v kann: 1) Aus einer Reihe von Dreiecken  $AP_1B_1$ ,  $B_1P_2C_1$ , ...  $E_1$ welche beziehlich den Dreiecken APB, BPC, ... EPA gleich sir die das gegebene Vieleck  $\mathfrak B$  durch die Strahlen  $a, b, \ldots e$  zerfällt so dass die Inhaltssumme jener Dreiecke dem Inhalte dieses Vi gleich ist; und 2) aus einer gleichen Anzahl von Kreissectoren. Mittelpuncte, Radien und Centriwinkel bereits näher angegeben v sind. Diese Figur  $APP_1P_2...P_5A_1$  soll fortan "von dem Pun beschrieben" heissen. Bezeichnen wir sie oder ihren Inhalt mit erhellt aus dem Gesagten, dass

(63) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}a^2A + \frac{1}{2}b^2B + \frac{1}{2}c^2C + \cdots = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}\Sigma(a^2A),$$

wobei  $A, B, C, \ldots$  die genannten Nebenwinkel des Vielecks  $\mathfrak{B}$ , in  $\lambda$  ausgedrückt, sind.

Nach § 7 lässt sich die vorstehende Gleichung in folgende umwa

(64) 
$$\begin{cases} W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}a_1^2A + \frac{1}{2}b_1^2B + \frac{1}{2}c_1^2C + \dots + \frac{1}{2}s^2(A + B + C + \frac{1}{2}s^2) + \frac{1}{2}\Sigma(a_1^2A) + \frac{1}{2}s^2\Sigma(A), \end{cases}$$

wo  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  s die Strahlen sind, welche einen in Rücksich Vielecks  $\mathfrak{B}$  bestimmten eigenthümlichen Punct S mit den Ecken  $C, \ldots$  desselben und mit dem Puncte P verbinden.

Bemerkt man, dass nach § 17, Gl. (32)

(65) 
$$\Sigma(A) = A + B + C + \dots = 2\pi,$$

folgt aus Gl. (64)

(66) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma(a_1^2 A) + \pi s^2,$$

nd daher für den Inhalt w der von dem Puncte S beschriebenen Figur, ir welchen s gleich O ist,

$$(67) w = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma(a_1^2 A),$$

roraus in Verbindung mit (66) endlich folgt:

$$W = w + \pi s^2.$$

Aus allen diesen Formeln zusammen ergeben sich folgende Sätze:

- a) "Rollt ein beliebiges convexes Vieleck B in einer Ebene uf einer festen Geraden G, bis es sich ganz umgedreht hat, so jebt es einen eigenthümlichen Punct S, der unter allen mit lem Vieleck fest verbundenen Puncten P die dem Inhalte nach deinste Figur w beschreibt. Dieser ausgezeichnete Punct S ist ler Schwerpunct der Ecken des gegebenen Vielecks B, wenn lenselben die respectiven Nebenwinkel des Vielecks als Coefficienten zugeordnet werden."
- b) "Jeder andere Punct P beschreibt eine Figur, deren Inlat W gerade um diejenige Kreisfläche, welche den Abstand s les Punctes P von S zum Radius hat, grösser ist als der Inhalt ener kleinsten Figur w;" so dass also:
- c) "Alle Puncte P, welche in einer Kreislinie liegen, die 3 zum Mittelpuncte hat, Figuren W von gleichem Inhalte bechreiben"; und auch umgekehrt: "Alle Puncte P, welche Figuren W 10n gleichem Inhalte beschreiben, liegen in einem Kreise, lessen Mittelpunct der Schwerpunct S ist."

Dass bei einem regelmässigen Vieleck & der hier in Rede stehende chwerpunct S mit dem Mittelpuncte des Vielecks zusammenfallen muss, ist einleuchtend. Auch in anderen besonderen Fällen lässt sich dieser Schwerpunct S leicht angeben, oder geometrisch construiren, wie z. B. namentlich in dem Falle, wo die Nebenwinkel des Vielecks & unter einader commensurabel sind. Beim Dreieck, Viereck etc. ergeben sich in dieser Hinsicht einige interessante specielle Sätze.

## § 27.

Der Inhalt der Figur W kann unter Beibehaltung seiner Bestandtheile auch in anderer Form oder durch eine andere Figur  $\mathfrak B$  dargestellt werden, wobei es nicht nöthig ist, das Vieleck  $\mathfrak B$  auf der Geraden G rollen zu

lassen. Nämlich die in der Figur W vorkommenden Kreissectoren (Taf. VII Fig. 6) können unmittelbar an das Vieleck B angeschlossen und zwar in seinen Nebenwinkeln A, B, C, ... beschrieben werden, wie z. B. in Fig. 7 auf Taf. VII, wo die Kreisbogen Ma, BB, C, ... aus den Ecken A, B, C, ... mit den Radien a, b, c, ... beschrieben sind. Auf diese Weise hat offenbar die Figur Ma, BB, CC, DD, CC, gleich B gleichen Inhalt mit jener Figur W, welche der Punct P beim Rollen des Vielecks B auf der Geraden G (Taf. VII Fig. 6) beschreibt. Da die Kreissectoren sich auf zwei verschiedene Arten so an das Vieleck B antragen lassen, dass sie alle nach einer Richtung um dasselbe herumliegen (je nachdem man die Nebenwinkel des Vielecks durch Verlängerung der Seiten nach der einen oder der anderen Richtung hin entstehen lässt), so giebt es auf diese Weise zwei verschiedene Figuren B und B, die aber nothwendig gleichen Inhalt haben.

Hiernach ist klar, dass die oben (§ 26) für die Figuren W und wentwickelten Formeln und Sätze auf gleiche Weise auch für die Figuren 28 und westattfinden müssen, wo nämlich wedem Schwerpuncte Sentspricht und mit wegleichen Inhalt hat. Daher hat man

$$\mathfrak{w} - \mathfrak{B} = \mathfrak{w}_1 - \mathfrak{B} = \frac{1}{4} \Sigma(a_1^2 A),$$

(71) 
$$\mathfrak{B}-\mathfrak{w} = \mathfrak{B}_1-\mathfrak{w}_1 = \pi s^2,$$

und daraus folgende Sätze:

- a) "Zieht man aus den Ecken A, B, C, ... eines beliebigen convexen Vielecks B nach irgend einem in seiner Ebene liegenden Puncte P Strahlen a, b, c, ... und beschreibt mit diesen als Radien in den respectiven Nebenwinkeln A, B, C, ... des Vielecks B Kreissectoren, so ist die Inhaltssumme (B-B) dieser Kreissectoren dann ein Minimum (m-B), wenn der Punct P mit demjenigen Puncte S zusammenfällt, welcher der Schwerpunct der Ecken des Vielecks B ist, insofern denselben Coefficienten zugehören, die sich wie die respectiven Nebenwinkel verhalten."
- b) "Für jeden anderen Punct P ist die Inhaltssumme (B-B) der Kreissectoren um diejenige Kreisfläche πs², welche den Abstand s des Punctes P von S zum Radius hat, grösser als die dem Schwerpuncte S entsprechende Summe (w-B)."
- c) "Puncten P, die in einem Kreise liegen, dessen Mittelpunct S ist, entsprechen gleiche Summen ( $\mathfrak{B}-\mathfrak{B}$ ) der Kreissectoren", und umgekehrt: "alle Puncte P, für welche die Inhaltssumme der Kreissectoren die nämliche ist, liegen in einem und demselben Kreise, dessen Mittelpunct S ist."

Lässt man das bisher betrachtete Vieleck  $\mathfrak{B}$  in eine Curve  $\mathfrak{B}$  überhen, wie oben in § 20, so müssen die aufgestellten Gleichungen und tze (§ 26 und § 27) auch für diesen Grenzfall noch stattfinden. Die rigen zugleich betrachteten Figuren W und  $\mathfrak{B}$  erhalten aber dadurch enfalls andere Formen, so wie der beschriebene Schwerpunct S eine chakteristische Eigenschaft. Nämlich es treten folgende Aenderungen ein:

- 2) Nach der in § 27 beschriebenen und in Fig. 7 auf Taf. VII darestellten Construction der Figur 28 folgt leicht, dass für den gegenwärtigen 'all ihr Umfang in irgend eine bestimmte Curve 🕦 übergeht. Denn da ir diesen Fall die Nebenwinkel und die Seiten des Vielecks B alle unndlich klein werden, und die letzteren in die Tangenten der Curve & bergehen, so werden also auch die Kreisbogen AA, BB, CC, ... sorohl als die Strecken A.B., B.C., C.D., ... alle unendlich klein; daher nüssen je drei auf einander folgende Puncte, wie z. B. A. A. und B nendlich nahe bei einander liegen, so dass also die genannte Curve 28 chlechthin als Ort der Puncte A, B, C, ... angesehen werden kann. has heisst, wird auf jeder Tangente AM der gegebenen Curve B der brem Berührungspuncte A entsprechende Strahl AP gleich a abgetragen, rird also AN gleich a genommen, so ist der Ort des Endpunctes A der Tanente irgend eine bestimmte Curve 28, welche die früher betrachtete Figur B repräsentirt. Der Strahl a kann aber von dem Berührungspuncte A us nach zwei entgegengesetzten Richtungen hin auf der Tangente AN abetragen werden. Daher entstehen durch das angegebene Verfahren zwei liguren 283 und 283,, welche zwar im Allgemeinen der Form nach von inander verschieden, aber stets von gleichem Inhalte sind, so dass immer

$$\mathfrak{B}=\mathfrak{B}_{\cdot \cdot}$$

3) Da der eigenthümliche Punct S beim Vieleck & durch dessen Nebenwinkel A, B, C, ... bestimmt wird (§ 26), diese Winkel aber bei der Curve &, — wo sie unendlich klein sind — sich verhalten, wie die respectiven Krümmungen dieser Curve, oder wie die umgekehrten Werthe der respectiven Krümmungshalbmesser (§ 21), so folgt: "dass im 9\*

gegenwärtigen Falle der eigenthümliche Punct S der nämliche ist, welcher oben (§ 22) Krümmungs-Schwerpunct der Curve & genannt wurde."

Wenngleich hier die Winkel A, B, C, ... einzeln alle unendlich klein werden, so bleibt doch offenbar ihre Summe die nämliche, wie früher (§ 26, Gl. (65)), also  $\Sigma(A)$  gleich  $2\pi$ ; und auch der Ausdruck  $\frac{1}{4}s^2\Sigma(A)$  behält seinen früheren Werth gleich  $\pi s^2$ . Demnach finden für die eben beschriebenen Figuren  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{B}$ , W ganz dieselben Gleichungen statt, wie oben (§ 26 und § 27), nämlich

$$(72) W = \mathfrak{B} = \mathfrak{B} + \frac{1}{4}\Sigma(a^2A),$$

(73) 
$$W = \mathfrak{B} = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma (a_1^2 A) + \pi s^2,$$

(74) 
$$w = w = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma(a_1^2 A), \cdot$$

(75) 
$$W = \mathfrak{B} = w + \pi s^2 = w + \pi s^2$$
,

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{W}, \quad \text{und} \quad \mathfrak{w} = \mathfrak{w},$$

$$(77) \qquad (\mathfrak{B}-\mathfrak{B}) = (\mathfrak{B}_1-\mathfrak{B}) = (\mathfrak{w}-\mathfrak{B}) + \pi s^2 = (\mathfrak{w}_1-\mathfrak{B}) + \pi s^2.$$

Die Vergleichung dieser Formeln mit denjenigen in § 23 — insofem für alle dieselbe Curve B zu Grunde gelegt und bemerkt wird, dass für unendlich kleine Winkel

$$\sin 2A = 2\sin A = 2A,$$

also

$$\Sigma(a^2\sin 2A) = 2\Sigma(a^2A)$$

ist, — führt zu folgendem interessanten Resultate:

$$(78) W = \mathfrak{W} = 2V \quad \text{and} \quad \mathfrak{w} = w = 2v.$$

Aus allen diesen Formeln ergeben sich folgende Sätze:

- a) "Rollt eine beliebige geschlossene und überall convexe Curve B in ihrer Ebene auf einer festen Geraden G, bis sie sich ganz umgedreht hat, so beschreibt jeder mit ihr fest verbunden gedachte Punct P eine Figur W (gemischtliniges Viereck), deren Inhalt von der Lage des Punctes P abhängt. Die vom Krümmungs-Schwerpuncte S der gegebenen Curve B beschriebene Figur hat unter allen den kleinsten Inhalt w. Für jeden anderen Punct P ist der Inhalt der von ihm beschriebenen Figur W grösser als dieses Minimum w, und zwar um diejenige Kreisfläche πs² grösser, welche den Abstand s des Punctes P vom Krümmungs-Schwerpuncte S zum Radius hat (75). Alle Puncte P also, die in einem um den Schwerpunct S gezogenen Kreise liegen, beschreiben Figuren W von gleichem Inhalte"; und auch umgekehrt.
- b) "Werden aus irgend einem Puncte P in der Ebene einer beliebigen geschlossenen und convexen Curve B Strahlen a, b, c...-

nach allen Puncten A, B, C, ... der Curve gezogen, und wird aus jedem Puncte der zugehörige Strahl auf die anliegende Tangente der Curve (nach einerlei Richtung) abgetragen, so bilden die Endpuncte A, B, C, ... der Tangenten eine geschlossene Curve 23. Unter allen Curven 23, die auf solche Weise entstehen können, hat diejenige den kleinsten Inhalt m, welche dem Krümmungs-Schwerpuncte S der gegebenen Curve entspricht. Für jeden anderen Punct P hat die entstehende Curve einen Inhalt 28, der jenes Minimum w um diejenige Kreisfläche  $\pi s^2$  übertrifft, weche den Abstand s des Punctes P vom Schwerpuncte S zum Radius hat. Also entsprechen Puncten P, die in einem um S (als Mittelpunct) gezogenen Kreise liegen, Curven 28 von gleichem Inhalte; und auch umgekehrt. Ferner: "Je nachdem die Strahlen a, b, c, ... in der einen oder der anleren Richtung auf die Tangenten der Curve B abgetragen werlen, entstehen für den nämlichen Punct P(S) zwei verschiedene Curven 28 und 28, (w und w,), welche aber gleichen Inhalt haben (76)." Und weiter: "Die Räume (28-B), (28,-B), welche die Curven B und BB, B und BB, zwischen sich abschliessen, sind ür jeden Punct P einander gleich und bleiben für alle Puncte P, die in gleicher Entfernung s vom Krümmungs-Schwerpuncte 3 liegen, constant. Diese Räume haben den kleinsten Inhalt w-B, w,-B), wenn sie dem Puncte S entsprechen; für jeden nderen Punct P sind sie um die Kreisfläche ms2, welche den Ibstand PS gleich s zum Radius hat, grösser als jenes Minimum  $\mathfrak{v} - \mathfrak{V}) (77)^{\omega}$ .

c) "Betrachtet man dieselbe Curve B und denselben Punct' in Rücksicht auf die beiden vorigen Sätze a) und b), so hat ie vom Puncte P nach dem Satze a) beschriebene Figur W mit er ihm im Sinne des Satzes b) entsprechenden Figur B oder B, tets gleichen Inhalt, so dass immer

$$W = \mathfrak{B} = \mathfrak{B}$$
.."

#### lad ferner:

- d) "Jede von den beiden Figuren W oder 28 hat gerade loppelt so grossen Inhalt als die demselben Puncte P in Bezug uf dieselbe gegebene Curve B entsprechende Fusspuncten-Curve V (78)." Oder ausführlicher:
- a) "Rollt die gegebene Curve B auf einer festen Geraden G, so beschreibt jeder mit ihr fest verbunden gedachte Punct P eine Figur W, deren Inhalt gerade doppelt so gross ist als derjenige der Fusspuncten-Curve V, die dem nämlichen Puncte P in Bezug auf die nämliche gegebene Curve B entspricht"; und:

β) "Bewegt sich ein veränderliches gleichschenkliges Dreieck PAN unter der Bedingung, dass seine Spitze A die gegebene Curve B durchläuft, und dass der eine Schenkel AN diese Curve B stets in jener Spitze A tangirt, während die dem Schenkel AN gegenüberliegende Ecke in einem und demselben Puncte P fest bleibt, so beschreiben die dritte Ecke A des Dreiecks und der Fusspunct A, des aus der festen Ecke P auf den Schenkel AN gefällten Perpendikels zwei Curven B und V, von denen die erste Bejedesmal doppelt so grossen Inhalt hat als die zweite V."

## § 29.

## Besondere Fälle.

Die vorstehenden allgemeinen Resultate, — bei welchen die gegebene Curve B, mit Ausnahme der Bedingung, dass sie geschlossen und überall convex ist, eine ganz beliebige, ihre Gleichung z. B. algebraisch oder transcendent sein kann, und bei welchen ebenso die Gleichungen der erzeugten Curven V, W, B und B, nicht in Betracht kommen, die, wie leicht zu ermessen, sowohl von der Gleichung der gegebenen Curve B, als auch unter sich sehr verschieden sein können, — umfassen unter anderen folgende sehr specielle Sätze:

#### a. Wenn die gegebene Curve B ein Kreis ist.

Rollt der Kreis  $\mathfrak{V}$ , dessen Radius gleich r, auf der festen Geraden G, so beschreibt jeder mit ihm verbundene Punct P eine gewöhnliche  $C_{\mathcal{V}}$  kloide W, — eine gemeine, gestreckte oder verkürzte, je nachdem beziellich P auf der Kreislinie, innerhalb oder ausserhalb derselben liegt, — und zufolge § 28, Gl. (78) und § 24, Gl. (50) ist

$$(79) W = 2\pi r^2 + \pi s^2,$$

d. h. "der Inhalt jeder gewöhnlichen Cykloide W ist so gross, als die Summe der doppelten Fläche des Erzeugungskreises B und der Fläche desjenigen Kreises, der mit jenem concentrisch ist und durch den beschreibenden Punct P geht."

Ist insbesondere s gleich r, oder liegt der beschreibende Punct P auf der Kreislinie  $\mathfrak{V}$ , so ist, wenn man in diesem Falle den Inhalt mit W bezeichnet,

$$(80) W^{\scriptscriptstyle 1} = 3\pi r^{\scriptscriptstyle 2},$$

d. h. "der Inhalt der gemeinen Cykloide ist dreimal so gross als die Fläche des Erzeugungskreises:" ein Satz, der allgemein bekannt ist.



Wenn ferner s gleich 0, also wenn P mit dem Mittelpuncte S des Kreises  $\mathfrak B$  zusammenfällt, so ist

$$(81) \quad w = 2\pi r^2,$$

was auch daraus erhellt, dass in diesem Falle w ein Rechteck ist, dessen Seiten beziehlich dem Radius r und dem Umfange  $2\pi r$  des Erzeugungskreises  $\mathfrak B$  gleich sind.

Diesen drei Fällen entsprechend hat man (§ 28)

(82) 
$$\mathfrak{B} = 2\pi r^2 + \pi s^2,$$

$$\mathfrak{B}^{1} = 3\pi r^{2},$$

$$\mathfrak{w} = 2\pi r^2,$$

dh. "den nämlichen Inhalt, wie die dem Puncte P entsprechende Cykloide W, hat diejenige Curve  $\mathfrak{B}$ , welche der Ort des Endpunctes  $\mathfrak{A}$  aller Tangenten  $A\mathfrak{A}$  des Erzeugungskreises  $\mathfrak{B}$  ist, wenn auf jeder derselben der aus ihrem Berührungspuncte A nach dem festen Pole P gehende Strahl PA gleich a abgetragen wird."

Die Curve m ist hier ein mit dem gegebenen Kreise  $\mathfrak B$  concentrischer Kreis, dessen Radius gleich  $r\sqrt{2}$  wird, was leicht zu sehen ist.

Auch der Inhalt der Ringe, die zwischen der Curve 28 und dem Kreise B liegen, lässt sich hier genau angeben, nämlich er ist

(85) 
$$\mathfrak{B} - \mathfrak{V} = \pi r^2 + \pi s^2$$
;  $\mathfrak{B}^1 - \mathfrak{V} = 2\pi r^2$ ;  $\mathfrak{W} - \mathfrak{V} = \pi r^2$ .

Im zweiten Falle  $\mathfrak{B}^1$ — $\mathfrak{V}$ , findet kein eigentlicher Ring statt, sondern ein sichelförmiger Raum (Mond), dessen Spitzen jedoch im Puncte P an einander stossen.

Anmerkung. Bei der verkürzten Cykloide entsteht, wenn z. B. der Punct P in dem durch den anfänglichen Berührungspunct A gehenden Durchmesser des Kreises  $\mathfrak V$  und oberhalb dieses letzteren und der Basis G liegt, wie in Fig. 8 auf Taf. VIII, eine Schleife  $QQ_1$ , indem die Cykloide im Puncte Q sich selbst schneidet. Alsdann besteht ihr Inhalt, d. i. W, aus den zwei Räumen

$$APQP_1A_1A+QRQ_1TQ_2$$

oder aus den drei Stücken

$$APRA + A_1TP_1A_1 + RQ_1TR$$
.

In allen analogen Fällen, die Curve B mag sein, welche man will, ist der Inhalt der Figur W auf gleiche Weise zu bestimmen.

Zieht man die Gerade  $PP_1$ , welche die Cykloide in den Puncten P and  $P_1$  berührt, so entsteht der Arbelos  $PQP_1P$ , dessen Inhalt mit dem der Schleife  $QRQ_1TQ$  immer einen leicht angeblichen Unterschied macht. Nämlich dieser Unterschied ist stets demjenigen zwischen dem Rechtecke

APP, A, A und der Figur W gleich. Oder wird

$$BP = x$$
, also  $s = r + x$ 

gesetzt, so ist

Arbelos 
$$(PQP_1P)$$
—Schleife  $(QRQ_1TQ) = APP_1A_1A - W$   
=  $\pi(2rs - s^2) = \pi(r^2 - x^2)$ ,

d. h. "der Unterschied zwischen dem Inhalt des Arbelos  $PQP_1$  und dem der Schleife  $QQ_1$  ist auch gleich dem Unterschiede zwischen der Fläche des rollenden Kreises und der Fläche desjenigen Kreises, dessen Radius x gleich s-r ist."

Ist also x gleich r, d. h. s gleich 2r, so ist auch

$$PQP_1 = QRQ_1TQ_2$$

oder: der Arbelos hat gerade gleichen Inhalt mit der Schleife.

β. Wenn die gegebene Curve B eine Ellipse ist.

Aus § 28, Gl. (78) und § 24, Gl. (55) folgt (86) 
$$W = \pi(a^2 + b^2 + s^2);$$

d. h. "rollt eine Ellipse B in ihrer Ebene auf der festen Geraden G, bis sie sich ganz umgedreht hat, so beschreibt jeder mit ihr fest verbundene Punct P eine Figur W, deren Inhalt gleich ist der Summe dreier Kreisflächen, welche beziehlich die halben Axen a und b der Ellipse und den Abstand s des Punctes P von ihrem Mittelpuncte S zu Radien haben."

Liegt insbesondere der beschreibende Punct  $P^1$  in der mit der Ellipse concentrischen und durch ihre Brennpuncte gehenden Kreislinie, ist also  $s^2$  gleich  $a^2-b^2$ , so ist

$$(87) W1 = 2\pi a2;$$

d. h. "der Inhalt der von dem Puncte  $P^1$  beschriebenen Figur  $W^1$  ist gerade doppelt so gross als die Kreisfläche, welche die grosse Axe 2a der Ellipse  $\mathfrak B$  zum Durchmesser hat."

Dem Mittelpuncte S der Ellipse entspricht

(88) 
$$w = \pi(a^2 + b^2) = 2\pi g^2;$$

d. h. "die von dem Mittelpuncte S der Ellipse beschriebene Figur hat einen Inhalt w, der so gross ist als die Summe zweiere Kreisflächen, welche die Axen der Ellipse B zu Durchmessern haben; oder doppelt so gross als die Kreisfläche, welche einen der gleichen conjugirten Durchmesser der Ellipse zum Durchmesser hat (§ 24, B).

Die vorstehenden drei Formeln (86), (87) und (88) stellen zugleich auch die Inhalte der respective entsprechenden Curven  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{B}^1$ , m darebenso wie oben beim Kreise ( $\alpha$ ). Für die zwischen diesen Curven und

er Ellipse B liegenden Räume oder Ringe hat man

(89) 
$$\begin{cases} \mathfrak{B} - \mathfrak{B} = \pi(a^2 + b^2 - ab + s^2), \\ \mathfrak{B}^1 - \mathfrak{B} = a\pi(2a - b), \\ \mathfrak{w} - \mathfrak{B} = \pi(a^2 + b^2 - ab). \end{cases}$$

B. Wenn eine Figur Bauf einer anderen festen Figur U rollt.

Wenn in einer Ebene ein beliebiges convexes Vieleck  $\mathfrak{B}$ , z. B. ABCD [af. VIII Fig. 9) auf der Aussenseite eines anderen festen convexen Vielks  $\mathfrak{U}$  gleich  $\mathfrak{D}_1\mathfrak{ABCDM}_1$  (welches auch bloss eine aus Geraden zummengesetzte gebrochene Linie sein kann), mit welchem es nach der eine gleiche Seiten hat, so lange rollt (wobei je ein Paar gleiche Seiten  $\mathfrak{B}$  einander zu liegen kommen), bis es wieder mit der nämlichen Seite  $\mathfrak{B}$ , wie anfangs, auf der Basis  $\mathfrak{U}$  aufliegt, z. B. bis es in die Lage von  $\mathfrak{B}_1C_1D_1$  (gleich  $\mathfrak{ABCD}$ ) gelangt, so beschreibt jeder mit dem rollenden ielecke  $\mathfrak{B}$  fest verbundene Punct P irgend eine Figur

$$W = PP_1P_2P_2P_4\mathfrak{A}$$
 DCBAP,

elche (wie oben in § 26) aus so vielen Dreiccken und aus so vielen reissectoren zusammengesetzt ist, als das rollende Vieleck  $\mathfrak B$  Ecken hat, ie Dreiecke sind beziehlich denen gleich, in welche das Vieleck  $\mathfrak B$  durch e aus seinen Ecken A, B, C, D nach dem Puncte P gezogenen Strahlen b, c, d zerlegt wird; also ist ihre Summe gleich dem Inhalte dieses ielecks  $\mathfrak B$ . Die Kreissectoren haben beziehlich die nämlichen Strahlen b, c, d zu Radien, die Ecken  $\mathfrak A, \mathfrak B, \mathfrak C, \mathfrak D$  des Vielecks  $\mathfrak A$  zu Mittelneten, und zu Centriwinkeln die Summen der entsprechenden Nebeninkel beider Vielecke  $\mathfrak B$  und  $\mathfrak A$ . Werden also, wie früher, die Nebeninkel des Vielecks  $\mathfrak B$  durch  $A, B, C, \ldots$ , diejenigen des Vielecks  $\mathfrak A$  arch  $\mathfrak A, \mathfrak B, \mathfrak C, \ldots$  bezeichnet, so ist zufolge des Gesagten

(90) 
$$\begin{cases} W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}a^{2}(A + \mathfrak{A}) + \frac{1}{2}b^{2}(B + \mathfrak{B}) + \frac{1}{2}c^{2}(C + \mathfrak{C}) + \cdots \\ = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}\Sigma[a^{2}(A + \mathfrak{A})]. \end{cases}$$

Aus der Uebereinstimmung dieser Gleichung mit jener obigen in 26, Gl. (63) erkennt man sogleich, dass auch für die gegenwärtige Beachtung analoge Gesetze stattfinden, wie dort. Nämlich: wird der chwerpunct der Ecken A, B, C, ... des Vielecks  $\mathfrak{B}$ , wenn denselben ie Coefficienten  $(A+\mathfrak{A})$ ,  $(B+\mathfrak{B})$ ,  $(C+\mathfrak{S})$ , ... zugeordnet sind, durch  $\mathfrak{S}$ , and werden seine Abstände von den Ecken A, B, C, ... des Vielecks  $\mathfrak{B}$  and von dem Puncte P beziehlich durch  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , ... und  $\mathfrak{S}$  bezeichnet,  $\mathfrak{S}$  lässt sich die vorstehende Gleichung (90) in folgende verwandeln (§ 7 and § 26):

(91) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{4} \Sigma [a_1^2 (A + \mathfrak{A})] + \frac{1}{4} \mathfrak{S}^2 \Sigma (A + \mathfrak{A}),$$

oder, da nach § 26, Gl. (65)

$$\Sigma(A) = 2\pi$$

ist, so hat man, wenn

$$\mathfrak{A} + \mathfrak{B} + \mathfrak{C} + \cdots = \mathfrak{a}$$

gesetzt wird,

(92) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a_1^2 (A + \mathfrak{A})] + \frac{1}{2} \mathfrak{S}^2 (2\pi + \mathfrak{q}),$$

wobei q in der Figur 9 dem Winkel MDR gleich ist, unter welchem die auf die erste und die letzte Seite (D<sub>1</sub>A und DA<sub>1</sub>) von U errichteten Perpendikel MD und RD sich schneiden.

Für die von dem Schwerpuncte S beschriebene Figur w hat man demnach

$$(93) w = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a_1^2 (A + \mathfrak{A})],$$

und daher folgt weiter

(94) 
$$W = w + \frac{1}{4} \delta^{2} (2\pi + \mathfrak{q}).$$

Diese Gleichung enthält folgenden Satz:

"Wenn in einer Ebene ein beliebiges convexes Vieleck 🕏 auf der Aussenseite eines beliebigen festen convexen Vielecks 11, mit dem es respective gleiche Seiten hat, so lange rollt, bis es wieder mit der anfänglichen Seite auf demselben aufliegt, so beschreibt jeder mit ihm fest verbundene Punct P eine Figur W, deren Inhalt ein Minimum gleich w wird, wenn der beschreibende Punct P mit dem Schwerpuncte S der Ecken des Vielecks B zusammenfällt, insofern denselben die Summen der entsprechenden Nebenwinkel beider Vielecke B und U als Coefficienten zugehören. Alle Puncte P, welche gleichweit von diesem Schwerpuncte Sabstehen, beschreiben Figuren W von gleichem Inhalte", und auch umgekehrt; "und zwar ist für jeden Punct P der Inhalt W gerade um denjenigen Kreissector, der den Abstand & zwischen P und S zum Radius und die Summe  $(2\pi+q)$  aller jener Nebenwinkel zum Centriwinkel hat, grösser als jenes genannte Minimum w."

Vornehmlich zum Behufe späterer Betrachtungen mag über das Vorstehende noch Folgendes bemerkt werden:

Es ist klar, dass der Schwerpunct  $\mathfrak S$  sowohl direct, als auf folgendem Wege gefunden werden kann. Man suche für die Ecken  $A, B, C, \ldots$  des Vielecks  $\mathfrak B$  zwei Schwerpuncte S und  $S_1$ , indem man für den ersten S die Nebenwinkel des Vielecks  $\mathfrak B$  selbst, für den zweiten  $S_1$  die respectiven Nebenwinkel  $\mathfrak A, \mathfrak B, \mathfrak S, \ldots$  des Vielecks  $\mathfrak A$  als zugehörige Coefficienten an-

icht. Nimmt man alsdann in der Geraden SS, denjenigen Punct S, der ie so theilt, dass

$$S\mathfrak{S}: S_1\mathfrak{S} = \mathfrak{q}: 2\pi,$$

) ist derselbe offenbar der verlangte Schwerpunct S. — Sind insbesondere ie Nebenwinkel eines jeden Vielecks unter sich gleich, so fallen die drei unte S,  $S_1$  und  $\mathfrak S$  zusammen. Dasselbe kann aber auch unter anderen edingungen eintreffen.

Ferner kann der Inhalt der Figur W unter anderer Form, nämlich urch zwei Figuren B und T dargestellt werden. Denn wird der obige usdruck für W, wie folgt, zerlegt (90):

$$(96) W = \mathfrak{B} + \frac{1}{4}\Sigma(a^2A) + \frac{1}{4}\Sigma(a^2\mathfrak{A}) = \mathfrak{B} + \mathfrak{T},$$

nd einzeln gesetzt

(97) 
$$\mathfrak{B} + \frac{1}{2}\Sigma(a^2A) = \mathfrak{B}; \quad \frac{1}{2}\Sigma(a^2\mathfrak{A}) = \mathfrak{T},$$

kann man sich unter 28 die nämliche Figur denken, welche bereits en (§ 27) construirt worden; E aber soll diejenige Figur sein, welche rch die gesammten Kreissectoren gebildet wird, die in den Nebenwinkeln 28, C., ... des Vielecks U mit den Strahlen a, b, c, ... als Radien d zwar unter der Bedingung beschrieben werden, dass alle Sectoren nach zwei Richtung hin liegen, was wie bei 28 auf zwei verschiedene Arten schehen kann.

Ueber den Inhalt der Figur  $\mathfrak B$  sind die wesentlichsten Relationen am nannten Orte aufgestellt; nämlich er wird ein Minimum gleich  $\mathfrak w$ , wenn dem Schwerpuncte S entspricht; ausserdem ist für jeden anderen net P

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{w} + \pi s^2,$$

s den Abstand des Punctes P von S bezeichnet.

Wird die Figur  $\mathfrak T$  für sich betrachtet, so folgt in ähnlicher Weise, dass Inhalt dann ein Minimum gleich t wird, wenn sie dem oben genannten bwerpuncte  $S_i$  entspricht, und dass für jeden anderen Punct P

$$\mathfrak{T} = \mathfrak{t} + \frac{1}{2}\mathfrak{q}s_1^2$$

, wo  $s_1$  gleich  $PS_1$  und q gleich  $\mathfrak{A} + \mathfrak{B} + \mathfrak{C} + \cdots$  (§ 30). Demnach hat man nach Gl. (96)

(100) 
$$W = \mathfrak{B} + \mathfrak{T} = \mathfrak{w} + \pi s^2 + t + \frac{1}{2} q s_1^2.$$

e Formel (99) enthält folgenden Satz:

"Der Inhalt der Figur T ist dann ein Minimum gleicht, enn sie dem Schwerpuncte  $S_1$  entspricht; beliebigen Puncten, welche gleichweit vom Schwerpuncte  $S_1$  abstehen, entprechen Figuren T von gleichem Inhalte", und auch umgekehrt; und zwar ist der jedesmalige Inhalt gerade um denjenigen reissector grösser als jenes Minimum t, welcher den Abstand

 $s_i$  der Puncte P von  $S_i$  zum Radius und den constanten Winkel q zum Centriwinkel hat."

# § 32.

Bleiben alle Vorausssetzungen über die Vielecke B und II die nämlichen, wie oben (§ 30), nur dass B, statt auf der Aussenseite, jetzt auf der inneren, concaven Seite von II rollen soll; so sind dabei im Allgemeinen drei Fälle zu unterscheiden, nämlich entweder sind:

- α) Die Nebenwinkel A, B, C, ... des Vielecks B alle grösser als die ihnen entsprechenden Nebenwinkel A, B, C, ... von 11; oder:
  - β) die ersteren alle kleiner als die letzteren, oder endlich
- $\gamma$ ) die Nebenwinkel A, B, C, ... von  $\mathfrak B$  theils kleiner, theils grösser (oder theils, wenn man will, auch gleich) als die Nebenwinkel  $\mathfrak A$ ,  $\mathfrak B$ ,  $\mathfrak C$ , ... von  $\mathfrak A$ .

Im ersten Fall — der am leichtesten darzustellen ist und am meisten mit dem früheren übereinstimmt, daher hier auch allein berücksichtigt werden soll — beschreibt jeder mit dem Vieleck  $\mathfrak{B}$  fest verbundene Punct P irgend eine Figur W, welche auf analoge Weise, wie oben, aus Dreiecken, deren Summe gleich  $\mathfrak{B}$  ist, und aus Kreissectoren besteht, deren Radien  $a, b, c, \ldots$ , deren Centriwinkel dagegen  $A-\mathfrak{A}, B-\mathfrak{B}, C-\mathfrak{C}, \ldots$  sind; so dass also hier

(101) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \sum [a^2(A - \mathfrak{A})] = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \sum (a^2A) - \frac{1}{2} \sum (a^2\mathfrak{A}) = \mathfrak{B} - \mathfrak{A}$$

(102) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a_1^2 (A - \mathfrak{A})] + \frac{1}{2} \mathfrak{S}^2 (2\pi - \mathfrak{q})$$

(103) 
$$w = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a_1^2 (A - \mathfrak{A})],$$

(104) 
$$W = w + \frac{1}{2} \hat{s}^2 (2\pi - q),$$

(105) 
$$\begin{cases} \mathfrak{B} = \mathfrak{w} + \pi s^2, \\ \mathfrak{T} = \mathfrak{t} + \frac{1}{2} \mathfrak{q} s_1^2 \end{cases}$$

(106) 
$$W = w + \pi s^2 - t - \frac{1}{2} q s_1^2$$

wobei w und die Strahlen  $a_1$  (d. i.  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , ...) sich auf den Punct  $\mathfrak{S}$ , dagegen  $\mathfrak{W}$  und  $\mathfrak{s}$ ,  $\mathfrak{t}$  und  $\mathfrak{s}_1$  auf die Puncte S,  $S_1$  beziehen, und die drei Puncte S,  $S_1$  und  $\mathfrak{S}$  die Schwerpuncte der Ecken A, B, C, ... des Vielecks  $\mathfrak{V}$  sind, wenn ihnen beziehlich die Winkel 1) A, B, C, ..., A0, A1, A2, A3, A4, A5, A5, ... als Coefficienten zugehören. — Der gegenwärtige Schwerpunct  $\mathfrak{S}$  ist hiernach von dem obigen gleichnamigen (§ 30) im Allgemeinen wesentlich verschieden. Aus den vorstehenden Gleichungen folgen übrigens analoge Sätze wie dort.

## § 33.

Lässt man die der bisherigen Betrachtung zu Grunde liegenden Vielecke B und II in Curven B und II übergehen, wobei jedoch vorläufig B geschlossen und stetig convex, dagegen II nur längs des Bogens A.

'af. VIII Fig. 10), so weit jene auf ihr rollt, stetig convex sein soll, so eiben die obigen Gleichungen offenbar auch noch für den gegenwärtigen il gültig, so dass man also auch für diese Curven unmittelbar hat (§ 30 id § 31)

(107) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a^{2}(A + \mathfrak{A})] = \mathfrak{B} + \mathfrak{T},$$
(108) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a^{2}(A + \mathfrak{A})] + \frac{1}{2} \hat{s}^{2}(2\pi + \mathfrak{q}),$$
(109) 
$$w = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a^{2}(A + \mathfrak{A})],$$
(110) 
$$W = w + \frac{1}{2} \hat{s}^{2}(2\pi + \mathfrak{q}),$$
(111) 
$$\begin{cases} \mathfrak{B} = w + \pi s^{2}, \\ \mathfrak{T} = t + \frac{1}{2} \mathfrak{q} s^{2}, \end{cases}$$
(112) 
$$W = w + \pi s^{2} + t + \frac{1}{2} \mathfrak{q} s^{2},$$

Der Weg jedes mit der Curve  $\mathfrak B$  verbundenen Punctes P — der iher aus einer Reihe Kreisbogen bestand — wird hier irgend eine Curve  $P_1$ , so dass die von P beschriebene Figur W von zwei gleichen Geraden  $\mathbb E$ ,  $P_1\mathfrak A_1$  und zwei Curven  $PP_1$ ,  $\mathfrak A\mathfrak A_1$  begrenzt wird, wovon die letztere Basis allen Figuren W gemein und gleich dem Umfange der Curve  $\mathfrak B$  ist.

Der eigenthümliche Punct S, welchem die Figur w vom kleinsten halte entspricht, behält seine frühere Eigenschaft; nämlich er ist der hwerpunct der Curve B, wenn ihren einzelnen Puncten Coefficienten geordnet sind, die sich verhalten wie die Summen der unendlich kleinen inkel, welche die Curven B und U in den correspondirenden Puncten it der Tangente bilden, oder wie die Summen der correspondirenden ümmungen beider Curven (vergl. § 28 und § 30). Oder nach § 31 kann r Punct S, wie folgt, gefunden werden. Nämlich von den zwei Puncten und  $S_1$ , welche dort zu Hülfe genommen worden, ist hier der erste Sr Krümmungs-Schwerpunct der Curve  $\mathfrak{B}$  (§ 22); der andere  $S_i$  ist hwerpunct derselben, wenn ihren einzelnen Puncten Coefficienten gegeben erden, die sich umgekehrt verhalten wie die Krümmungsradien der Basis in den correspondirenden Puncten. Der Punct S ist alsdann der Schweract der Puncte S und S, insofern diesen beziehlich die Coefficienten und q zugeordnet werden, so dass also S, wie früher, durch die eichung

$$S\mathfrak{S}:S_{\mathfrak{p}}\mathfrak{S}=\mathfrak{q}:2\pi$$

funden wird, wo jetzt q der Winkel ist, unter welchem die Normalen D, A, D der Basis U in den Endpuncten des von B überrollten Bogens ch schneiden (§ 30).

Die Figur  $\mathfrak{B}$  ist die nämliche, welche bereits in § 28 näher behrieben worden. Die Figur  $\mathfrak{T}$  entsteht zufolge § 31 dadurch, dass der
erinderliche Strahl PA gleich a (d. h. jede Gerade aus dem festen Pole
nach irgend einem Puncte A der Curve  $\mathfrak{B}$ ) auf der Tangente  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  im

correspondirenden Puncte A der Basis II nach constanter Richtung abgetragen, also AB gleich a genommen wird; wo dann dieses begrenzte Stück der Tangente die Fläche der Figur Z gleich BB, A, AB beschreibt, welche somit von zwei Geraden AB, A, B; und zwei Curven AA, BB, begrenzt wird, von welchen die letztere der Ort des Endpunctes der Tangente ist. Durch w und t sind die kleinsten Inhalte der Figuren B und Z bezeichnet, die stattfinden, wenn diese beziehlich den Schwerpuncten S und S, entsprechen. Endlich sind s und s, die Entfernungen des Punctes P von den Schwerpuncten S und S1.

Die obigen Gleichungen enthalten hiernach unter anderen folgenden Satz:

"Wenn in einer Ebene eine geschlossene, stetig convexe Curve B auf einer beliebigen festen, convexen Curve II rollt, bis sie wieder mit dem anfänglichen Puncte (A) auf dieser aufliegt, so beschreibt jeder mit ihr verbundene Punct P irgend eine Figur W, deren Inhalt dann ein Minimum gleich w wird, wenn der beschreibende Punct der oben genannte Schwerpunct S der Curve B ist. Puncte P, welche von diesem Schwerpuncte S gleich weit abstehen, beschreiben Figuren W von gleichem Inhalte", und auch umgekehrt; "und zwar übertrifft dieser Inhalt jenes Minimum w jedesmal gerade um den Kreissector, welcher den Abstand 3 des Punctes P von S zum Radius und den constanten Winkel  $2\pi+q$  zum Centriwinkel hat (110)."

Ueber die Figur T wird im Folgenden ein allgemeiner Satz aufgestellt werden.

Anmerkung. Rollt die Curve B auf der concaven Seite der Basis II, und findet dabei der besondere Umstand statt, dass in je zwei entsprechenden Puncten beider Curven die erste B grössere Krümmung hat als die andere II, so erhält man analoge Gleichungen, wie vorhin, nämlich man hat nur in diesen

$$-\mathfrak{A}, -\mathfrak{q}, -\mathfrak{T}, -t$$

beziehlich statt

$$+\mathfrak{A}$$
,  $+\mathfrak{q}$ ,  $+\mathfrak{T}$ ,  $+\mathfrak{t}$ 

zu setzen, um jene zu erhalten (§ 32). Auch wenn umgekehrt die Curve B in jedem Puncte kleinere Krümmung hat als die Basis u im entsprechenden Puncte, lassen sich analoge Formeln aufstellen.

Die vorstehende Betrachtung (§ 33) kann dadurch verallgemeinert werden, dass man die Bedingung: "die Curve B solle geschlossen sein und so lange rollen, bis sie wieder mit dem anfänglichen Puncte auf der

is It ausliege" weglässt und vielmehr annimmt, sie rolle um einen beigen Bogen, etwa um den Bogen ACB gleich ACB (Taf. VIII Fig. 11), ei jedoch immer noch die Bedingung festhält, "dass von den beiden en, dem rollenden AB und dem überrollten festen AB, keiner einen ulären Punct habe." Unter diesen Umständen gelangt man in der it zu umfassenderen Resultaten und es sind dieselben durch das näme einfache und anschauliche Versahren zu beweisen, wie die bisgen.

Denn ebenso, wie vorhin, folgt auch für den gegenwärtigen Fall, dass von irgend einem mit der rollenden Curve AB (oder  $\mathfrak{B}$ ) verbundenen cte P beschriebene Figur W gleich  $PP_1\mathfrak{BCAP}$  ihrem Inhalte nach ch ist der Summe zweier anderen Figuren  $\mathfrak{B}$  gleich  $PA\mathfrak{BP}_2BP$  und leich  $\mathfrak{APP}_1\mathfrak{BCA}$ , welche auf die früher angegebene Weise entstehen 8 und § 33). Die Figur  $\mathfrak{B}$  besteht aber selbst aus zwei anderen ren F und T, von welchen die erste F gleich Sector PACBP, und andere T gleich  $A\mathfrak{PP}_1BCA$ , so dass also

$$W = F + T + \mathfrak{T}.$$

Für die Figuren T und T, jede für sich betrachtet, hat man zunächst, 1 Früheren gemäss, nachstehende Formeln:

114) 
$$T = \frac{1}{4}\Sigma(a^2A) = \frac{1}{4}\Sigma(a^2A) + \frac{1}{4}qs^2,$$

115) 
$$\mathfrak{T} = \frac{1}{2}\Sigma(a^2\mathfrak{A}) = \frac{1}{2}\Sigma(a^2\mathfrak{A}) + \frac{1}{2}\mathfrak{q}s^2,$$

116) 
$$t = \frac{1}{2}\Sigma(a_1^2A)$$
 und  $t = \frac{1}{2}\Sigma(a_1^2A)$ ,

117) 
$$T = t + \frac{1}{2}qs^2$$
 und  $\mathfrak{T} = t + \frac{1}{2}qs^2$ ,

wei t und t die kleinsten Werthe von T und  $\mathfrak T$  bezeichnen, welche tfinden, wenn der Pol P beziehlich mit dem Schwerpuncte S oder  $S_1$  mmenfällt, d. h. mit dem Krümmungs-Schwerpuncte S des Bogens AB, t mit dem Schwerpuncte  $S_1$  desselben Bogens, wofern die Gewichte ver einzelnen Puncte sich verhalten wie die Krümmungen des Bogens in den correspondirenden Puncten. Der Strahl  $a_1$  repräsentirt die Abde sowohl des Punctes S als des Punctes  $S_1$  von den verschiedenen eten des Bogens AB; s und  $s_1$  sind die Entfernungen des Punctes P S und  $S_1$ ; und endlich sind q und q die Winkel zwischen den Norlen AQ und BQ, AQ und AQ

$$S\mathfrak{S}:S_{\mathfrak{q}}\mathfrak{S}=\mathfrak{q}:q,$$

s also  $\mathfrak S$  der Schwerpunct von S und  $S_1$  ist, wenn diesen die Coeffinten q und  $\mathfrak q$  zugehören (oder der Schwerpunct des Bogens AB in cksicht der Krümmungs-Summen beider Bogen AB und  $\mathfrak AB$  in ihren tsprechenden Puncten). Wird ferner  $P\mathfrak S$  gleich  $\mathfrak S$  gesetzt, so hat man

für die Summe beider Figuren T und S

(118) 
$$T + \mathfrak{T} = t + t + \frac{1}{2}qs^2 + \frac{1}{2}qs^2 = t + t + \frac{1}{2}\frac{qq}{q+q}d^2 + \frac{1}{2}(q+q)$$

(119) 
$$T_1 + \mathfrak{T}_1 = t + t + \frac{qq}{q+q} d^3,$$

(120) 
$$T + \mathfrak{T} = T_1 + \mathfrak{T}_1 + \frac{1}{2}(q+q)\mathfrak{s}^2$$
,

wo  $T_1$  und  $\mathfrak{T}_1$  die Stelle von T und  $\mathfrak{T}$  in dem Falle vertreten, we in dem genannten Schwerpunct  $\mathfrak{S}$  fällt, ein Fall, in welchem, wie sieht, die Summe  $T+\mathfrak{T}$  ein Minimum wird (120).

Nun kann ferner der Sector F immer als Differenz (oder als Sur von zwei anderen Figuren angesehen werden, nämlich des Segmentes

$$ACBDA = G$$

und des Dreiecks

$$APB = \frac{1}{2}by$$

dessen gegebene Grundlinie AB gleich b und die veränderliche Höhe gleich y ist, so dass also

$$F = G - 1by$$
.

Hierdurch und vermöge der Gl. (120) geht die Formel (113) in gende über:

(121) 
$$W = G + T_1 + \mathfrak{T}_1 + \frac{1}{2}(q+q)\mathfrak{S}^2 - \frac{1}{2}by,$$

wo rechts alle Grössen, ausser  $\mathfrak S$  und  $\mathfrak y$ , constant sind. Diese zwei änderlichen lassen sich aber durch eine einzige ersetzen. Aus  $\mathfrak S$  aus Sehne AB fälle man das Perpendikel  $\mathfrak SD$  gleich p, nehme in der längerung desselben, hinter  $\mathfrak S$ , den Punct R so, dass

$$\mathfrak{S}R = \frac{b}{2(q+\mathfrak{q})},$$

so ist, wenn PR gleich r gesetzt wird (durch Hülfe des Perpendikels P auf  $\mathfrak{S}D$ ),

$$r^2 - 8^2 = (RD - y)^2 - (8D - y)^2$$

und daraus folgt:

(123) 
$$\frac{1}{2}(q+q)8^{2}-\frac{1}{2}by=\frac{1}{2}(q+q)r^{2}-\frac{1}{4}b\left(2p+\frac{b}{2(q+q)}\right)$$

und mithin geht Gl. (121) über in

(124) 
$$W = G + T_1 + \mathfrak{T}_1 - \frac{1}{4}b\left(2p + \frac{b}{2(q+q)}\right) + \frac{1}{2}(q+q)r^2$$

wo nunmehr rechts r die einzige veränderliche Grösse ist. Der Inhalt Figur W ändert sich demnach mit der Entfernung r des beschreibe Punctes P von dem ausgezeichneten Puncte R zugleich, und zwar ist Zu- oder Abnahme dem Quadrate dieser Entfernung proportional, so

Wein Minimum gleich w wird, wenn r gleich 0, d. h. wenn P in R falls. Also ist

(125) 
$$w = G + T_1 + \mathfrak{T}_1 - \frac{1}{4}b \left(2p + \frac{b}{2(q+q)}\right),$$

und

(126) 
$$W = w + \frac{1}{2}(q+q)r^2.$$

Die wesentlichsten Sätze aus dieser Betrachtung sind folgende:

- a. "Wenn in einer Ebene ein beliebiger, stetig convexer Curvenbogen AB auf der convexen Seite irgend eines anderen stetig convexen, festen Curvenbogens AB rollt, so.beschreibt jeder mit der rollenden Curve fest verbundene Punct P irgend eine Figur W, deren Inhalt dann ein Minimum gleich w wird, venn jener Punct der oben construirte besondere Punct R ist. Puncte P, welche gleich weit von diesem eigenthümlichen Puncte R entfernt sind, also in irgend einer um R beschriebenen Kreislinie liegen, erzeugen gleich grosse Figuren W," und auch umgekehrt; "und zwar ist ihr Inhalt gerade um den Sector des genannten Kreises, dessen Centriwinkel gleich q+q, also constant ist, grösser als jener kleinste Inhalt w (126)."
- b. 1) "Bewegt sich eine veränderliche Tangente AB an einem stetig convexen Curvenbogen ACB unter der Bedingung, dass sie in jedem Augenblicke dem Strahle PA gleich ist, welcher ihren Berührungspunct (A) mit irgend einem festen Pole P in der Ebene der Curve verbindet, so beschreibt sie irgend eine Figur T, deren Inhalt dann ein Minimum gleich t wird, wenn jener Pol der Krümmungs-Schwerpunct S des gegebenen Bogens ACB ist. Polen P, welche in irgend einer um S beschriebenen Kreislinie liegen, entsprechen Figuren T von gleichem Inhalte, der jedesmal gerade um einen Sector jenes Kreises, welcher den constanten Winkel q zum Centriwinkel hat, grösser ist als jener kleinste t (117)." Und
- 2) "Ist ausser dem Bogen AB noch irgend ein anderer stetig convexer Bogen ACB von gleicher Länge gegeben, und bewegt sich an demselben die Tangente AB unter der Bedingung, dass sie stets dem Strahle AP gleich ist, welcher den ihrem Berühmgspuncte correspondirenden Punct in der Curve AB mit dem sesten Pole P verbindet, so beschreibt sie irgend eine Figur Z, deren Inhalt ein Minimum gleicht wird, wenn der Pol der oben bestimmte Schwerpunct S, des Bogens AB ist; liegt der Pol P in irgend einer um S, beschriebenen Kreislinie, so nimmt der Inhalt von Z gerade um einen Sector dieses Kreises, dessen Centriwinkel dem constanten Winkel q gleich ist, zu (117)."

3) "Werden für einen und denselben Pol P die beiden Figuren T und  $\mathfrak T$  zugleich betrachtet, so ist ihre Summe  $T+\mathfrak T$  dann ein Minimum gleich  $T_1+\mathfrak T_1$ , wenn der Pol der Schwerpunct  $\mathfrak S$  ist (d. h. der Schwerpunct des Bogens AB in Rücksicht der Kränmungs-Summen beider Bogen AB und  $\mathfrak A\mathfrak B$  in den .correspondirenden Puncten, oder der Schwerpunct der Puncte S und  $S_1$  in Rücksicht der Coefficienten q und q). Liegt aber der Pol P in einer Kreislinie, deren Mittelpunct  $\mathfrak S$  ist, so nimmt die Summe  $T+\mathfrak T$  um einen Sector dieses Kreises zu, dessen Centriwinkel immer gleich q+q ist (120)."

Anmerkung 1. Die Tangente A\$ oder X\$ kann vom Berührunger puncte aus nach zwei entgegengesetzten Richtungen genommen werden, wodurch zugleich zwei verschiedene Figuren T und  $T_1$ , oder X und  $T_2$  entstehen, aber jedesmal haben beide unter sich gleichen Inhalt, so dan immer T gleich  $T_1$ , oder T gleich  $T_2$  (vergl. T 28).

2. Der letzte Satz (b, 3) findet ähnlicherweise statt, wenn ausser dem Bogen ABC noch mehrere andere Bogen  $X_1B_1, X_2B_2, \ldots$  unter denselben Bedingungen gegeben sind, denen dann ebenfalls Schwerpuncte  $S_1, S_2, \ldots$ , so wie Winkel  $q_1, q_2, \ldots$  und Figuren  $X_1, X_2, \ldots$  entsprechen. Nämlich ebenso wird alsdann die Summe  $T+X+X_1+X_2+\cdots$  ein Minimum gleich m, wenn der Pol P in den Schwerpunct  $\mathfrak S$  der Puncte  $S_1, S_2, S_3, \ldots$  fällt, wofern diesen die Coefficienten q, q, q, q,  $\ldots$  zugeordnet sind; und ausserdem hat man für einen beliebigen Pol P, wenn  $P\mathfrak S$  gleich r gesetzt wird, die Relation

$$(127) T+\mathfrak{T}+\mathfrak{T}_1+\mathfrak{T}_2+\cdots=m+\frac{1}{2}(q+\mathfrak{q}+\mathfrak{q}_1+\mathfrak{q}_2+\cdots)r^2.$$

Die Richtigkeit dieser Angaben folgt leicht aus § 7.

3. Soll in Ansehung des obigen Satzes a) unter allen Puncten P, die in der rollenden Curve  $\mathfrak B$  (wovon ACB nur ein begrenztes Stück ist) selbst liegen, derjenige gefunden werden, welcher die kleinste oder grösste Figur W beschreibt, so ist klar, dass derselbe nur der Fusspunct einer Normale sein kann, die aus dem eigenthümlichen Puncte R auf die Curve  $\mathfrak B$  gefällt wird. Ebenso verhält es sich, wenn der Punct P in irgend einer anderen, in der Ebene der  $\mathfrak B$  gegebenen Curve liegen soll. — Dasselbe kann auch über die Sätze b) bemerkt werden.

#### § 35.

Durch die vorstehende Betrachtung (§ 34) sind wir zu den allgemeinsten Resultaten gelangt. Denn nicht nur umfassen dieselben die meisten früheren als besondere Fälle, sondern es folgen daraus noch zahlreiche andere specielle Sätze, wofern man nämlich in Rücksicht der gegebenen Elemente bestimmte Einschränkungen und Modificationen eintreten

isst"). Dahin gehört unter anderem, dass die Winkel q und q bestimmte Werthe haben (wie z. B. wenn q gleich  $2\pi$  und die Curve  $\mathfrak B$  geschlossen, iso die Sehne AB gleich 0 ist, wodurch man zu den Resultaten in  $\S$  33 gelangt), dass die eine oder die andere gegebene Curve  $\mathfrak B$  oder  $\mathfrak A$  in eine Gerade übergeht, dass ferner die eine oder die andere, oder dass beide wegleich in bestimmte einfache Curven übergehen, etwa in Kreise, u. s. w.

Von solchen speciellen Sätzen mögen hier noch folgende Platz finden:

- I. Wenn die Basis 2038 eine Gerade wird und
  - 1) ACB ein beliebiger Curvenbogen bleibt.

In diesem Falle wird q gleich 0,  $\mathfrak X$  gleich 0 und  $S_1$  verschwindet der kommt nicht in Betracht, so dass  $\mathfrak S$  mit S zusammenfällt. Daher wird der ausgezeichnete Punct R gefunden, wenn man aus dem Krümmungsschwerpuncte S des rollenden Bogens AB auf die Sehne AB das Perpenfikel SD fällt und auf dessen Verlängerung über S hinaus den Punct R vo nimmt, dass (122)

$$RS = \frac{b}{2q}.$$

Die obige Formel (126) reducirt sich hier auf folgende:

$$(129) W = w + \frac{1}{2}qr^3.$$

Das heisst:

"Rollt ein stetig convexer Curvenbogen AB auf einer festen Beraden AB, so beschreibt jeder mit ihm verbundene Punct Pregend eine Figur W, die am kleinsten wird, nämlich gleich w, renn jener Punct der vorgenannte Punct R ist. Puncte P, relche in irgend einer um R beschriebenen Kreislinie liegen, rzeugen Figuren W, deren Inhalt gerade um einen dem Centrinkel q entsprechenden Sector des Kreises grösser als jener leinste Inhalt w ist."

Anmerkung. Da auch hier, ebenso wie in § 21, die Figur W llemal gerade doppelt so gross ist, als die dem nämlichen Puncte P entprechende Fusspuncten-Figur V in Bezug auf den gegebenen Bogen AB,
vas sich gleicherweise zeigen lässt, so ist die Figur V demselben Gesetze
mterworfen, wie die Figur W, d. h. "ihr Inhalt wird ein Minimum,
eleich v, wenn sie dem ausgezeichneten Puncte R entspricht;
ür einen beliebigen anderen Punct P ist, wenn PR gleich r geetzt wird.

(130) 
$$V = v + \frac{1}{4}qr^2,$$

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Da man sich in älterer und in neuerer Zeit so vielfach mit Betrachtung der durch Rollen erzeugten Curven (Roulettes) beschäftigt hat, so dürfte es wohl auffallend scheinen, dass das obige einfache und allgemeine Gesetz, dem die Quadratur je cines Systems solcher Curven unterworfen ist, so lange verborgen bleiben konnte.

also die Inhalts-Zunahme ist gerade die Hälfte des Kreissectors, der r zum Radius und q zum Centriwinkel hat."

2) Wenn AB insbesondere ein Kreisbogen ist.

Dann wird Q der Mittelpunct des Kreises, also q der Centriwinks über dem Bogen AB, und dann fällt der Krümmungs-Schwerpunct S offenbar mit dem gewöhnlichen Schwerpuncte des Bogens AB zusammen, so dass sein Abstand vom Mittelpunct, wie bekannt

$$(131) QS = \frac{b}{q}.$$

Diese Gerade QS steht auf der Sehne AB gleich b senkrecht; daher liegt auch der ausgezeichnete Punct R in ihr, und seine Entfernung vom Mittelpuncte Q ist nach den Gl. (128) und (131)

(132) 
$$QR = QS + SR = \frac{3b}{2q},.$$

also: "gleich der dreifachen Sehne, dividirt durch den doppelten Centriwinkel." Man erkennt daraus, dass R sowohl innerhalb als jenseits des Kreises liegen kann, je nachdem nämlich 3b < 2qa oder 3b > 2qa, wenn a der Radius des Kreises ist. Ist

$$3b = 2qa = 2ACB$$
,

also der Bogen gerade anderthalbmal so gross als die Sehne, so fällt R in den Bogen AB selbst und zwar in dessen Mitte.

Da X gleich 0 (1), so ist nach Gl. (113):

$$W = F + T$$

und wenn P im Mittelpuncte Q des Kreises liegt, so ist

$$F = \frac{1}{2}qa^2$$

und nach Gl. (114)

$$T = \frac{1}{2}qa^2,$$

daher ist für diesen besonderen Fall (was auch unmittelbar folgt, da die von Q beschriebene Figur  $W_1$  ein Rechteck ist, dessen Seiten a und qa gleich ACB sind)

$$W_1 = qa^2$$

und daher folgt für die von R beschriebene kleinste Figur nach den Gl. (129) und (132)

(133) 
$$w = qa^2 - \frac{1}{2}q \left(\frac{3b}{2q}\right)^2 = qa^2 - \frac{9}{8q}b^2 = a^2 \left(q - \frac{9}{2q}\sin^2(\frac{1}{2}q)\right).$$

Für die von einem beliebigen Puncte P beschriebene Figur folgt nunmehr nach Gl. (129)

(134) 
$$W = qa^2 - \frac{9}{8q}b^2 + \frac{1}{2}qr^2.$$

Die Figuren W und w sind hier bestimmte Stücke von gewöhnlichen ykloiden (gestreckte oder verkürzte), nämlich solche Stücke, welche von inem Cykloidenbogen  $PP_1$ , den beiden Normalen in seinen Endpuncten  $\mathfrak{A}$  und  $P_1\mathfrak{B}$ , und der zwischen den letzteren liegenden (geradlinigen) trecke  $\mathfrak{AB}$  der Basis begrenzt werden. Die Formeln (133) und (134) eben die Quadratur dieser Stücke mittelst der gegebenen Elemente.

In dem oben genannten besonderen Falle, wo 3b gleich 2qa ist und l in die Mitte des Bogens AB fällt, besteht die kleinste Figur w aus wei einander gleichen Sectoren der sogenannten gemeinen Cykloide, und lsdann ist

$$W = \frac{1}{2}q(a^2+r^2).$$

Insbesondere kann auch w gleich 0 werden, nämlich in dem Falle, wo

$$qa:b=3:\sqrt{8},$$
 Gl. (133)

.h. wo der Bogen ACB sich zur Sehne AB verhält, wie 3 zu  $\sqrt{8}$ . isdann ist W gleich  $\frac{1}{2}qr^2$ , und R liegt jenseits des Kreises.

- II. Wenn ACB in eine Gerade übergeht und
- 1) die Basis AB eine beliebige Curve bleibt. In diesem Falle ist offenbar

$$T = 0$$
,  $G = 0$  and  $q = 0$ ,

nd deshalb verschwindet der Punct S; daher vereinigt sich der Punct S it  $S_1$ , dieser aber liegt in der Geraden AB selbst, nämlich er ist ihr chwerpunct, wenn sie so schwer gedacht wird, dass die Gewichte ihrer inzelnen Puncte sich verhalten, wie die Krümmungen der Basis AB in en correspondirenden Puncten. Daher wird ferner der ausgezeichnete unct R erhalten, wenn man in dem Puncte  $S_1$  auf der Geraden AB leich B ein Perpendikel errichtet (nach der Basis AB hin) und in demlben B so nimmt, dass (122)

$$S_{1}R = \frac{b}{2a} = \beta.$$

Hiernach reduciren sich die obigen Formeln (125) und (126) — da uch p gleich 0, weil S, in AB liegt — auf folgende:

(136) 
$$w = t - \frac{1}{4}b \frac{b}{2q} = t - \frac{1}{4}q\beta^2$$

(137) 
$$W = w + \frac{1}{2}qr^2 = t - \frac{1}{8q}b^2 + \frac{1}{2}qr^2 = t + \frac{1}{2}q(r^2 - \beta^2).$$

llso: "Wälzt sich eine Gerade AB (von dem einen Endpuncte A bis um anderen B) auf irgend einer festen, stetig convexen Curve B, so beschreibt unter allen mit ihr fest verbundenen Puncten d. h. die ihre Lage gegen die Gerade AB, während diese sich bewegt, nicht indern) der besonders bestimmte Punct R die kleinste Fi-

gur w; die von irgend einem anderen Puncte P beschriebene Figur W ist jedesmal um den Kreissector, dessen Radius r gleich PR und dessen Centriwinkel q (gleich dem Winkel swischen den Normalen in den Endpuncten der Basis AS) größer als jene."

Für den besonderen Fall, wo r gleich  $\beta$  ist, und somit der Punct P in der mit dem Radius  $\beta$  gleich  $RS_1$  um den Punct R beschriebenen Kreislinie liegt, hat man nach Gl. (137)

$$(138) W_1 = t;$$

und in der That fällt die von dem in dieser Kreislinie liegenden Puncts.  $S_1$  beschriebene Figur mit der Figur t zusammen.

Unter allen Puncten, welche in der Geraden AB selbst liegen, beschreibt  $S_i$  die kleinste Figur t; jeder aber beschreibt eine Evolvente der Curve  $\mathfrak{AB}$  (oder vielmehr zwei Bogen derselben, nur der Endpunct A oder B beschreibt bloss einen Bogen), so dass also in diesem Falle die Figur W irgend ein bestimmtes Stück der Evolvente ist (im Allgemeinen zwei Sectoren derselben); zudem fällt W mit der durch  $\mathfrak L$  beseichneten Figur zusammen (§ 34), und in der That geben die Formeln (117) und (137) für beide den nämlichen Inhalt, indem r,  $\beta$  und  $s_i$  die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks sind, so dass

$$r^3-\beta^3=s^3$$

ist.

2) Wenn die Basis XB insbesondere ein Kreisbogen ist, dann liegt  $S_1$  nothwendig in der Mitte der Geraden AB. Der Radius der Basis sei gleich  $\alpha$ ; so ist der überrollte Bogen

$$\mathfrak{AB} = \mathfrak{q} \mathfrak{a} = b,$$

und folglich nach Gl. (135):

$$\beta = \frac{1}{4}\alpha,$$

d. h. "der Abstand β des ausgezeichneten Punctes R von der Geraden AB ist halb so gross als der Radius α der Basis, so dass er also constant bleibt, wenn der letztere gegeben ist, mag die rollende Gerade AB grösser oder kleiner angenommen werden; zudem liegt R nach der Basis AB hin, und das aus ihm auf AB gefällte Perpendikel trifft die Mitte S, der letzteren."

Die von dem Puncte  $S_1$  beschriebene Figur t (137) besteht hier aus zwei gleichen Sectoren der Evolvente des Grundkreises, wenn dieser von der Mitte  $\mathfrak{S}_1$  des gegebenen Bogens  $\mathfrak{AB}$  bis zu dessen Endpuncten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  abgewickelt wird. Daher ist

(140) 
$$t = \frac{1}{24} q b^2 = \frac{1}{24} q (q \alpha)^2 = \frac{1}{6} q^3 \beta^2,$$

nd nach den Gl. (136) und (137)

(141) 
$$w = \frac{q^2 - 3}{24q}b^2 = \frac{q^2 - 3}{24}q\alpha^2 = \frac{q^2 - 3}{6}q\beta^2$$

(142) 
$$W = \frac{q^2 - 3}{24q}b^2 + \frac{1}{2}qr^2 = \frac{q^2 - 3}{24}qa^2 + \frac{1}{2}qr^2 = \frac{q^2 - 3}{6}q\beta^2 + \frac{1}{2}qr^2.$$

Die von dem Puncte R beschriebene kleinste Figur w kann, wie man eht (141), negativ oder positiv werden; auch wird insbesondere w gleich 0, enn der Winkel q gleich  $\sqrt{3}$ , oder b gleich  $\alpha\sqrt{3}$ ; alsdann ist die von gend einem Puncte P beschriebene Figur

$$(143) W = \frac{1}{2}r^2\sqrt{3},$$

h gleich dem doppelten Inhalte des gleichseitigen Dreiecks ber dem Abstande des Punctes P von R."

Liegt der Punct P in der rollenden Geraden AB selbst und wird  $\delta_i$  gleich  $s_i$  gesetzt, so ist

$$r^3 = \beta^3 + s_1^2,$$

d daher hat man nach Gl. (142)

(144) 
$$W = \frac{1}{24} q b^2 + \frac{1}{2} q s_1^2 = \frac{1}{24} q^3 \alpha^2 + \frac{1}{2} q s_1^2 = \frac{1}{6} q^3 \beta^2 + \frac{1}{2} q s_1^2,$$

) jetzt W ein bestimmtes Stück irgend einer Evolvente des Grundkreises welches von einem Bogen  $PP_1$  derselben, den Normalen  $P\mathfrak{A}$  und  $P_1\mathfrak{B}$  dessen Endpuncten und dem correspondirenden Bogen  $\mathfrak{AB}$  der Basis grenzt wird.

Es ist klar, dass auch in anderen Fällen der Schwerpunct  $S_1$  in die itte der Geraden AB fallen kann, wie z. B. wenn die Basis  $\mathfrak{AB}$  in Bezug f eine Axe senkrecht symmetrisch ist, also etwa der Bogen eines Kegelhnittes, in dessen Mitte der Scheitel einer Axe desselben liegt. Von Ichen Beispielen mag hier noch das folgende in Betracht kommen, wo mlich

3) die Basis AB ein ganzer Bogen der gemeinen Cykloide ist.

In diesem Falle wird

$$q = \pi$$
, also  $\beta = \frac{b}{2\pi}$ ,

where die Lage des Punctes R (in Rücksicht der rollenden Geraden AB) ilkommen bekannt ist, indem  $S_1$  in der Mitte von AB liegt. Der Radius x Kreises, durch welchen die Cykloide 2023 erzeugt worden, sei  $\alpha$ , so  $\alpha$  bekanntlich

$$8\alpha = 213 = AB = b = 2\pi\beta$$
.

us einer anderen allgemein bekannten Eigenschaft der Cykloide folgt eicht, dass der Inhalt der von  $S_1$  beschriebenen Figur

(145) 
$$t = 4\pi\alpha^2 = \frac{1}{16}\pi b^2 = \frac{1}{4}\pi^3\beta^2.$$

Daraus folgt weiter nach den Gl. (136) und (137)

(146) 
$$w = \frac{\pi^2 - 2}{16\pi} b^2 = 4 \frac{\pi^2 - 2}{\pi} \alpha^2 = \frac{\pi^2 - 2}{4} \pi \beta^2$$

(147) 
$$W = \frac{\pi^2 - 2}{16\pi} b^2 + \frac{1}{2}\pi r^2 = 4 \frac{\pi^2 - 2}{\pi} \alpha^2 + \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{4} (\pi^2 - 2)\pi \beta^2$$

Für die von dem Endpuncte A oder B beschriebene Figur (di vente der Cykloide AB), für welche

$$r^2 = \beta^2 + (\frac{1}{2}b)^2 = \frac{\pi^2 + 1}{4\pi^2}b^2$$

hat man

(148) 
$$W = \frac{3}{16}\pi b^2 = 12\pi\alpha^2 = \frac{3}{4}\pi^3\beta^2.$$

III. Wenn ACB ein Kreisbogen und

1) die Basis AB eine beliebige Curve ist.

Hier fällt S in den gewöhnlichen Schwerpunct des Bogens A übrigen wesentlichen Puncte  $S_1$ ,  $\mathfrak S$  und R werden nicht näher ber allein ohne dieselben genauer zu kennen, kann doch der Inhalt d Mittelpuncte Q des Kreises AB entsprechenden Figuren W und  $\mathfrak T$  g werden. Denn da für diesen Fall in den obigen Formeln (114) un der Strahl a constant, nämlich gleich dem Radius des Kreises a so wird

$$T = \frac{1}{2}\Sigma(a^2A) = \frac{1}{2}a^2\Sigma(A) = \frac{1}{2}qa^2$$
.

und

$$\mathfrak{T} = \frac{1}{2}\mathfrak{q}a^2$$
:

ferner ist der Sector

$$F = \frac{1}{2}q\sigma^2$$
.

so dass (113)

(150) 
$$W = \frac{1}{3}(2q+\mathfrak{q})a^2.$$

Hiernach hat man folgende zwei Sätze:

- a) "Bewegt sich eine constante Tangente AP gle längs einer festen, stetig convexen Curve AB, so beschre eine Figur I, deren Inhalt einem Kreissector gleich ist. 19a² (149), welcher die Tangente zum Radius und den V zwischen den Normalen in den Endpuncten der Curv Centriwinkel hat." — Hierdurch lassen sich verschiedene sog "Zuglinien" (Tractorien) unmittelbar quadriren.
- 3) "Rollt ein Kreis auf der convexen Seite einer Curve  $\mathfrak{AB}$  (um einen beliebigen Bogen AB gleich  $\mathfrak{AB}$ , der klein grösser als der Kreisumfang sein kann), so beschreibt sein ! punct Q eine Figur W, die allemal dem Sector des K gleich ist, welcher den doppelten Centriwinkel über dem

rollten Bogen AB und den Winkel zwischen den Normalen in den Endpuncten der Basis AB zusammengenommen, zum Centriwinkel hat (150)." — Die vom Mittelpuncte Q des Kreises beschriebene Curve  $QQ_1$  und die Basis AB heissen "parallele Curven". Die Figur Wist ein Stück des Ringes zwischen denselben, begrenzt durch die gemeinschaftlichen Normalen QA und  $Q_1B$ . Die Länge der Curve  $QQ_1$  ist gleich (q+q)a, was aus einer anderen geometrischen Betrachtung leicht folgt. (Vergl. Abh. von Crelle in Gergonne's Annales de Mathématiques, t. XII.)

2) Wenn die Basis AB auch ein Kreisbogen ist, dann fällt auch  $S_1$  in den gewöhnlichen Schwerpunct des Bogens AB, so dass folglich die drei Puncte S,  $S_1$  und  $\mathfrak S$  in demselben vereinigt sind. Nun liegt der eigenthümliche Punct R in dem durch  $\mathfrak S$  gehenden Durchwesser des Kreises AB, und sein Abstand vom Mittelpuncte P des letzteren ist nach den Gl. (131) und (122)

$$\begin{cases} QR = \frac{b}{q} + \frac{b}{2(q+\mathfrak{q})} = \frac{3q+2\mathfrak{q}}{2q+2\mathfrak{q}} \cdot \frac{b}{q} \\ = \frac{2a+3\mathfrak{a}}{2a+2\mathfrak{a}} \cdot \frac{b}{q} = \frac{3+2n}{2(1+n)} \cdot \frac{b}{q} = r_{,}, \end{cases}$$

wo a der Radius der Basis  $\mathfrak{AB}$  und das Verhältniss der Radien a:a gleich n gesetzt ist (es ist dann auch q:q gleich n).

Da hierdurch der Abstand  $r_1$  des Mittelpunctes Q von dem Puncte R gegeben ist, und da man auch den Inhalt der von ihm beschriebenen Figur W kennt (150), so wird dadurch der Inhalt der von R beschriebenen kleinsten Figur w gefunden, nämlich nach den Gl. (126) und (150) ist

$$(152) \begin{cases} w = \frac{1}{2}(2q+\mathfrak{q})a^{2} - \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})r_{1}^{2} = \frac{1}{2}(2q+\mathfrak{q})a^{2} - \frac{1}{8}\frac{(3q+2\mathfrak{q})^{2}}{q+\mathfrak{q}} \cdot \left(\frac{b}{q}\right)^{2} \\ = \frac{1}{2}qa^{2} + \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})(a^{2}-r_{1}^{2}) = \frac{1}{2}\frac{a+2\mathfrak{a}}{\mathfrak{a}}qa^{2} - \frac{1}{8}\frac{(2a+3\mathfrak{a})^{2}}{(a+\mathfrak{a})q\mathfrak{a}}b^{2} \\ = \frac{1}{2}qa^{2} + \frac{1}{2}(1+n)q(a^{2}-r_{1}^{2}) = \frac{1}{2}(2+n)qa^{2} - \frac{1}{8}\frac{(3+2n)^{2}}{(1+n)q}b^{2}. \end{cases}$$

Nun wird weiter der Inhalt der von einem beliebigen Puncte P beschriebenen Figur W gefunden, sobald man dessen Abstand r von R lennt, nämlich es ist nach Gl. (126)

$$W = \frac{1}{2}(2q+q)a^{2} - \frac{1}{2}(q+q)r_{1}^{2} + \frac{1}{2}(q+q)r^{2}$$

$$= \frac{1}{2}qa^{2} + \frac{1}{2}(q+q)(a^{2} - r_{1}^{2} + r^{2})$$

$$= \frac{1}{2}\frac{a+2a}{a}qa^{2} - \frac{1}{8}\frac{(2a+3a)^{2}}{(a+a)qa}b^{2} + \frac{1}{2}\frac{a+a}{a}qr^{2}$$

$$= \frac{1}{2}q[(2+n)a^{2} + (1+n)r^{2}] - \frac{1}{8}\frac{(3+2n)^{2}}{(1+n)q}b^{2}$$

$$= \frac{1}{2}q\Big[(2+n)a^{2} + (1+n)r^{2} - \frac{1}{4}\frac{(3+2n)^{2}}{1+n}\Big(\frac{b}{q}\Big)^{2}\Big], \text{ etc.}$$

Die Figur W ist hier ein bestimmtes Stück irgend einer Epke dessen Quadratur durch die vorstehende allgemeine Formel gegebe Der Winkel q (so wie, q) kann beliebig gross sein, d. h. er kann l Vielfache von  $2\pi$  enthalten, wo dann zugleich auch der Bogen AB oft den ganzen Kreisumfang umfasst. Ist q gerade ein Vielfac $2\pi$ , so ist allemal die Sehne b gleich 0, und daher auch QR gleich 0, d. h. dann fällt der ausgezeichnete Punct R in den Mit Q des rollenden Kreises, und aus den Formeln (152) und (15 schwinden die mit b (oder  $r_1$ ) behafteten Glieder. Um dieses Ve den in den Formeln selbst anzudeuten, darf nur  $2a\sin\frac{1}{2}q$  statt b werden. — Es sei q gleich  $m2\pi$ , wo m eine ganze Zahl ist, so l

 $w = m(2+n)\pi a^2$ ;  $W = m(2+n)\pi a^2 + m(1+n)\pi r^2$ , und wenn zugleich q gleich  $m2\pi$ , wo m ebenfalls eine ganze Zahl m und m relative Primzahlen sind, so ist

$$(154) w = (2m+m)\pi a^2,$$

und

(155) 
$$W = (2m+m)\pi a^2 + (m+m)\pi r^2,$$

wobei nämlich die von dem Puncte P beschriebene Curve (Epic sich schliesst (oder in sich zurückkehrt), und der Kreis B oder Alm-mal um die Basis U oder AB herumrollt.

In Hinsicht der kleinsten Figur w, wofern der Winkel q beli wie in Gl. (152), kann noch bemerkt werden, dass ihr Inhalt posi negativ sein kann, und dass dazwischen w gleich 0 wird, wenn

(156) 
$$r_{i}^{2} = \frac{n+2}{n+1}a^{2},$$

oder

(156<sup>a</sup>) 
$$\left(\frac{b}{q}\right)^{2} = 4\frac{(n+1)(n+2)}{(2n+3)^{2}}a^{2},$$

und somit die Abstände  $r_1$  und  $\frac{b}{q}$  der Puncte R und  $\mathfrak{S}$  von den puncte Q des rollenden Kreises durch die Radien beider Kreise sind. Die Werthe von W sind dann

(157) 
$$W = \frac{1}{2}(q+q)r^2 = \frac{1}{2}(1+n)qr^2.$$

Und wenn für diesen Fall insbesondere

$$a = \mathfrak{a}$$
, also  $n = 1$ 

ist, so hat man

(158) 
$$r_1^2 = \frac{3}{4}a^2; \quad \left(\frac{b}{q}\right)^2 = \frac{34}{45}a^2; \quad W = qr^2.$$

Es giebt noch andere Fälle, bei allgemeineren Curven, wo de thümliche Punct R sich unmittelbar angeben lässt, wie z. B. folg

IV. Wenn jede der beiden Curven B, U geschlossen ist, und die rollende B einen Mittelpunct hat; wenn ferner ihre Umfänge sich verhalten, wie zwei ganze Zahlen v:u, die keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, jedoch v gerade ist; und wenn endlich B so lange rollt, bis sie wieder genau in ihre anfängliche Lage gelangt, d. h. bis wieder die nämlichen Puncte A und A beider Curven sich treffen, was erst nach v Umläufen der B um U eintritt, und wo dann jeder mit V verbundene Punct P in seine ursprüngliche Lage kommt, also die von ihm beschriebene Curve W in sich zurückkehrt, so fällt der eigenthümliche Punct R allemal mit dem Mitelpuncte der rollenden Curve V zusammen.

Nämlich unter diesen Bedingungen vereinigen sich die vier Puncte  $\alpha$ ,  $\mathfrak S$  und  $\alpha$  alle mit dem Mittelpuncte der Curve  $\mathfrak S$ . Denn dass chst  $\alpha$  in denselben fällt, ergiebt sich daraus, dass der in Betracht nende Bogen  $\alpha$  bei  $\alpha$  gerade aus dem  $\alpha$ -fachen Umfange dieser e besteht, folglich der Krümmungs-Schwerpunct  $\alpha$  des ganzen Bogens dem des einfachen Umfanges der Curve  $\alpha$  zusammenfällt und mithin Mittelpunct der letzteren ist ( $\alpha$  22). Zugleich folgt hieraus, dass der tel

$$q = u2\pi$$

da der Endpunct B des Bogens mit dem Anfangspuncte A zusammendass die Sehne b gleich 0 ist. Ebenso ist der Winkel

$$q = v2\pi$$

der überrollte Bogen AB aus dem v-fachen Umringe der Basis Uht.

Um zu zeigen, dass auch der Schwerpunct  $S_1$  des Bogens AB, welcher ler Krümmung der Basis AB abhängt, in denselben Mittelpunct fällt, man die Curven B und A von den Anfangspuncten A und A aus blich in v und u gleiche Theile getheilt, so sind diese Theile alle gleicher Länge. Die Theile von B mögen nach der Reihe, von A gend, durch  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ , ...  $B_s$  bezeichnet werden. Sie stehen einpaarweise gegenüber und sind congruent — weil B einen Mittelhat und v gleich 2n eine gerade Zahl ist — so dass also

$$\mathfrak{B}_1 = \mathfrak{B}_{n+1}, \ \mathfrak{B}_2 = \mathfrak{B}_{n+2}, \ \ldots \ \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_{2n},$$

lass ferner irgend ein Punct  $X_1$  in  $\mathfrak{V}_1$  und der homologe Punct  $X_{n+1}$  allemal die Endpuncte eines Durchmessers der Curve  $\mathfrak{V}_1$  sind, ihr Mittelpunct in der Mitte der Geraden  $X_1X_{n+1}$  liegt. Heissen die e der Basis  $\mathfrak{U}_1$ , von  $\mathfrak{A}_2$  aus nach entsprechender Richtung genommen,

 $\mathfrak{U}_1, \, \mathfrak{U}_2, \, \mathfrak{U}_3, \, \ldots \, \mathfrak{U}_n$ . Jeder dieser Theile wird je einmal von jedem der v Umfangstheile der  $\mathfrak{V}$  — während diese v Umläufe um  $\mathfrak{U}$  macht — überrollt, wovon man sich durch blosses Abzählen leicht überzeugt la irgend einem Theile von  $\mathfrak{U}$ , etwa in  $\mathfrak{U}_x$ , fixire man einen beliebigen Punct  $\mathfrak{X}$ , so kommt derselbe mit solchen v Puncten  $X_1, \, X_2, \, X_3, \, \ldots \, X_n$  der rollenden Curve  $\mathfrak{V}$  in Berührung, welche auf ihre v Umfangstheile  $\mathfrak{V}_p$ ,  $\mathfrak{V}_2$ , ...  $\mathfrak{V}_{2n}$  so vertheilt werden, dass sie die Endpuncte von n Durch messern der  $\mathfrak{V}$  sind. Daher haben die Gewichte, welche je einem System von solchen v Puncten  $X_1, \, X_2, \, \ldots \, X_{2n}$  vermöge der Krümmung de Basis  $\mathfrak{U}$  im Puncte  $\mathfrak{X}$  zukommen, allemal den Mittelpunct der Curve zum Schwerpunct; und folglich muss auch der gemeinschaftliche Schwepunct aller Systeme, d. i.  $S_1$ , in diesen Mittelpunct fallen.

Wenn aber S und  $S_1$  zusammenfallen, so vereinigt sich auch S mit ihnen; und da ferner die Sehne b gleich O ist, so liegt auch R im nimiliehen Puncte, so dass also die vier Puncte S,  $S_1$ , S und S alle mit dem Mittelpuncte der rollenden Curve S zusammenfallen.

Werden die oben angezeigten Werthe für die Winkel q und q in in Formel (126) eingesetzt, so hat man für den gegenwärtigen Fall

 $(159) W = w + (v+u)\pi r^2,$ 

das heisst:

"Wird in einer beliebigen Kreislinie, welche mit der relebenden Curve  $\mathfrak B$  denselben Mittelpunct R hat, irgend ein Punck P angenommen, so ist die von ihm beschriebene Figur W allemal gerade um die (v+u)-fache Kreisfläche grösser als die von Mittelpuncte R beschriebene Figur w."

In Rücksicht der obigen Bedingungen (IV) kann man verschieden Modificationen eintreten lassen, wobei dann analoge Resultate stattfinden wie z. B.

1) "Wenn B insbesondere ein Kreis, dagegen die Zahl v beliebig — gerade oder ungerade — nur nicht gleich 1\*) und wenn immerhin v und u relative Primzahlen sind, so findet der Satz gleicherweise statt."

Denn wenn auch v ungerade ist, so haben doch die Puncte  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , ...  $X_r$ , da sie nothwendig den Umfang des Kreises  $\mathfrak{B}$  in v gleicht Theile theilen, immerhin dessen Mittelpunct zum Schwerpunct.

Für diesen Fall hat man, wenn der Radius des Kreises gleich a gesetzt wird, nach den Gl. (150) und (159)

$$(160) w = (2v+u)\pi a^2,$$

<sup>\*)</sup> Diese Bedingung wurde durch ein Versehen bei der ersten Mittheilung der Satzes (in *Crelle*'s Journal Bd. XVIII. S. 278, cf. Bd. II. S. 65 dieser Ausgabe) nich ganz richtig angegeben.

(161) 
$$W = (2v+u)\pi a^2 + (v+u)\pi r^2,$$

und für den speciellen Fall, wo P in der Kreislinie B selbst liegt,

$$(162) W = (3v + 2u)\pi a^2.$$

In Hinsicht dieser Formeln, sowie in Bezug auf Gl. (159), ist zu bemerken: "dass die nähere Form der Basis U, wofern nur ihr Umfang den geforderten Bedingungen genügt, auf den Inhalt der Figuren W und w keinen Einfluss hat." Ebenso verhält es sich bei einigen früheren Formeln.

"Wenn B beschaffen ist wie anfangs (IV), dagegen u auch einen Mittelpunct hat, und wenn die Zahlen v und u beide ungerade — aber immerhin relative Primzahlen - sind, so findet der Satz sammt der Formel (159) gleicherweise statt."

Denn wenn u einen Mittelpunct hat, so hat sie in den Endpuncten I, y jedes Durchmessers gleiche Krümmung; zwei solche Puncte aber treffen mit zwei Reihen Puncten auf  $\mathfrak B$  zusammen, etwa mit  $X_1, X_2, \ldots X_r$ und  $Y_1, Y_2, \ldots Y_r$ , welche paarweise die Endpuncte von Durchmessern der 8 sind, nämlich so gepaart, dass je ein Punct X mit irgend einem Puncte Y zusammengehört (weil v und u ungerade sind); daher muss der Schwerpunct dieser zwei Reihen Puncte, wenn sie — vermöge der Krümmungen in £ und D — gleiche Gewichte haben, in den Mittelpunct der Curve B fallen; woraus folgt, dass auch der Schwerpunct S, in denselben Mittelpunct fällt.

Dieser Satz findet auch statt, wenn insbesondere

$$v = u = 1$$

# § 36.

Zum Schlusse füge ich noch folgende Bemerkungen hinzu:

1) Wenn insbesondere die beiden Curven B und U einander gleich sind (congruent), und wenn sie einander — während B auf U rollt stets in homologen Puncten berühren, so ist die von irgend einem mit B verbundenen Puncte P beschriebene Curve W allemal der dem homologen Ancte  $\mathfrak P$  in Bezug auf die Basis  $\mathfrak U$  entsprechenden Fusspuncten-Curve Vunlich, und zwar haben dieselben den festen Punct & zum (äusseren) Achnlichkeitspunct und ihre entsprechenden Dimensionen verhalten sich, wie 2:1. Denn die gemeinschaftliche Tangente der Curven B und U in ihrem Berührungspuncte (AN) geht offenbar in jedem Augenblicke durch die Mitte der Geraden PP und steht auf ihr senkrecht, woraus das Behauptete folgt.

und

Zugleich folgt hieraus, dass die Carve W selbst als Fusspuncten-Curve angesehen werden kann, nämlich des Punctes P in Bezug auf eine Curve II, welche der Curve II ähnlich, mit ihr P zum Aehnlichkeitspunct und zudem doppelt so grosse Dimensionen als diese hat. So z. B. sind also die sämmtlichen Fusspuncten-Curven in Bezug auf einen gegebenen Kreis nichts anderes, als die verschiedenen Epicykloiden, welche entstehen, went der rollende Kreis der Basis gleich, und wehn ihr Durchmesser dem Radius jenes Kreises gleich ist. Gleiche Folgerungen ergeben sich für die übrigen Kegelschnitte; woraus verschiedene Sätze hervorgehen, deren nähere Angabe hier übergangen wird ).

Ueberhaupt finden also hier für die Figuren W die nämlichen Gesetze statt, wie oben für die Fusspuncten-Figuren V (Anm. § 35, I, 1 und § 21); denn immer fällt der Punct  $S_1$  — und somit auch  $\mathfrak S$  — mit dem Krümmungs-Schwerpuncte S zusammen, und der nämliche Punct R, welchem die kleinste Fusspuncten-Figur v entspricht, beschreibt auch die kleinste Figur v.

2) Ist AB Bogen eines Kreises  $\mathcal{B}$ , dessen Radius gleich a, und  $\mathfrak{AB}$  eine beliebige, stetig convexe Curve, auf deren convexen Seite AB rollt; sind ferner  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ , ...  $P_n$  irgend ein System von n Puncten in der Ebene des Kreises, die dessen Mittelpunct Q zum Schwerpuncte haben und von ihm beziehlich um  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$ , ...  $r_n$  abstehen, wird

$$r_1^3 + r_2^3 + r_3^3 + \cdots + r_n^3 = s^2$$

gesetzt, und ebenso die Summe der von den n Puncten beschriebenen Figuren  $W_1, W_2, \ldots W_n$  durch S, so wie die Summe der n excentrischen Kreissectoren  $P_1AB$ ,  $P_2AB$ ,  $\dots P_nAB$  durch  $\mathfrak S$  bezeichnet, so hat man

(163) 
$$S = \mathfrak{S} + \frac{1}{2}n(q+q)a^2 + \frac{1}{2}(q+q)s^2.$$

Liegen die n Puncte  $P_1, P_2, \ldots$  in einer mit  $\mathfrak B$  concentrischen Kreislinie, deren Radius gleich r, so ist

(164) 
$$S = \mathfrak{S} + \frac{1}{2}n(q+\mathfrak{q})(a^2+r^2).$$

Ist die Curve  $\mathfrak{AB}$  oder  $\mathfrak{U}$  geschlossen, verhalten sich die Umfänge von  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{U}$  wie zwei relative Primzahlen v und u, und rollt  $\mathfrak{B}$  gerade v-mal um  $\mathfrak{U}$  herum, wo dann die n Puncte in ihre anfängliche Lage zurückkehren und

$$q = u 2\pi$$
,  $q = v 2\pi$ 

wird, so ist jeder Sector gleich  $u\pi a^2$  und die Gleichungen (163) und (164)

<sup>\*)</sup> Einige von diesen Sätzen befinden sich in Klügel's Math. Wörterb. Art. Epicykloide, wo es aber (Bd. II. S. 128) statt: der "Durchmesser" der von den Brennpuncten beschriebenen Kreise sei gleich der Hauptaxe der Ellipse oder Hyperbel; heissen muss: der "Radius" etc.

gehen über in

(165) 
$$S = nu \pi a^2 + n(u+v) \pi a^2 + (u+v) \pi s^2,$$

and

(166) 
$$S = n(2u+v)\pi a^2 + n(u+v)\pi r^2.$$

Haben B und U gleichen Umfang, so dass

$$v=u=1$$

so ist beziehlich

$$(167) S = 3n\pi a^2 + 2\pi s^2,$$

and

(168) 
$$S = 3n\pi a^2 + 2n\pi r^2,$$

und wenn r gleich a, also die n Puncte in der Kreislinie  $\mathfrak B$  selbst liegen, so ist

$$(169) S = 5n\pi a^2.$$

Hat die Basis  $\mathfrak U$  einen Mittelpunct, so haben die Figuren  $W_1, W_2, \ldots W_n$  in jedem der zwei letzteren Fälle (168) und (169), unter sich gleichen Inhalt, so dass also für jede einzeln, beziehlich

$$(170) W = 3\pi a^2 + 2\pi r^2,$$

und

$$(171) W = 5\pi a^2.$$

Wie man sieht, sind auch die vorstehenden Formeln von der speciellen Natur der Basis II (ihrer Gleichung etc.) unabhängig (s. § 35, IV, 1).

Mehrere von den in dieser Abhandlung vorgetragenen Sätzen habe ich bereits früher in *Crelle*'s Journal Bd. XVIII. (cf. Bd. II. S. 63—74 dieser Ausgabe) zu beweisen vorgelegt.

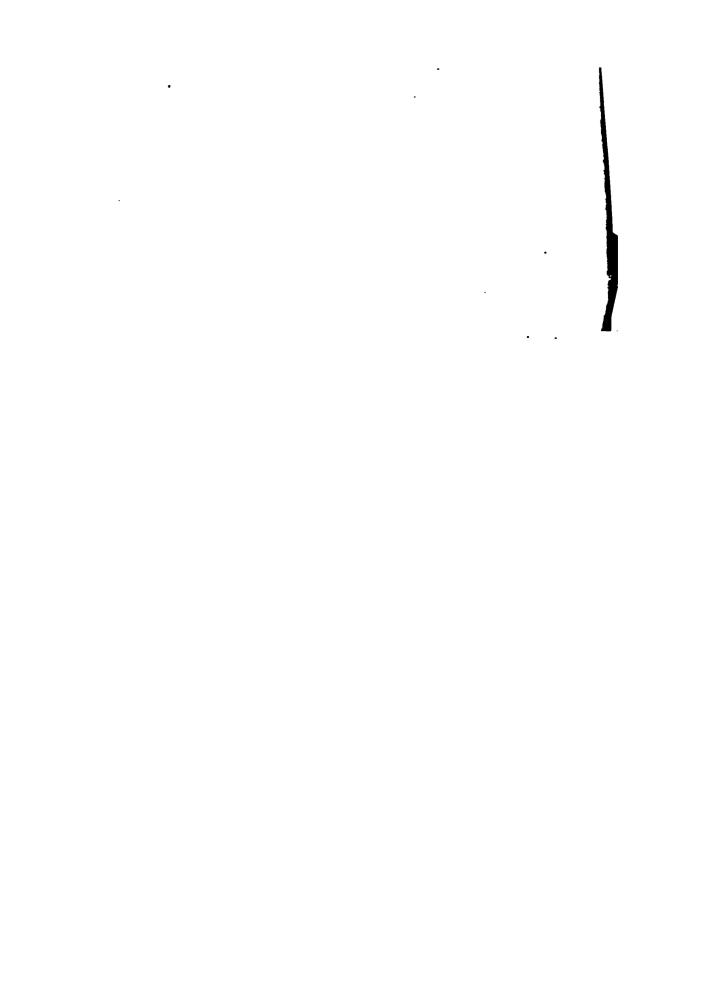

## Ueber einige allgemeine Eigenschaften der Curven von doppelter Krümmung.

Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1839, S. 76-80.



## Ueber einige allgemeine Eigenschaften der Curven von doppelter Krümmung.

(Bericht über eine am 25. April 1839 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesene Abhandlung.)

Zuerst wird die charakteristische Eigenschaft der kürzesten Linie auf gend einer krummen Fläche auf elementare Weise bewiesen; sodann endet sich die Betrachtung zu dem berühmten Gaussischen Satze über B Dreieck, welches auf einer solchen Fläche durch drei jener Linien bildet wird. Den Beweis dieses Satzes hat Jacobi (im Crelle'schen urnal Bd. XVI) bereits bedeutend vereinfacht und ihn auf ein anderes leorem zurückgeführt, was der geometrischen Betrachtung anheimfällt. er wird eine noch weitere Vereinfachung gegeben, wodurch die Beweisinde aus einer fast unmittelbaren geometrischen Anschauung hervorgehen. rner ergeben sich bei dieser Untersuchung zugleich einige Eigenschaften r Curven von doppelter Krümmung. Es sei nämlich C irgend eine Die Normalebenen längs derselben berühren bekanntlich e abwickelbare krumme Fläche F, die vom Verfasser "Evolutfläche" r Curve C genannt wird; auch berühren jene Ebenen zugleich die iotenlinie (arête de rebroussement) K der Fläche F, sowie die Durchmitte der unmittelbar auf einander folgenden Ebenen die Tangenten r Curve K, oder das System von Geraden sind, welche die Fläche F thält. Die Knotenlinie K ist der Ort der Mittelpuncte aller Schmiengskugeln der Curve C; letztere hat eine unendliche Menge von Evoten, sie liegen sämmtlich auf der Fläche F, sind kürzeste Linien auf eser, jede ist Knotenlinie einer abwickelbaren Fläche und von diesen ächen schneiden sich je zwei längs der Curve C überall unter demselben stimmten Winkel. Die Krümmungsmittelpuncte der Curve C liegen in ner bestimmten Curve M auf der Fläche F; sie ist eine kürzeste Linie r die letztere. Rollt eine Ebene E, ohne zu gleiten, als Tangential-

ebene auf der Fläche F (also eine der vorgenannten Normalebenen), se wird sie stets im nämlichen Puncte P von der Curve C geschnitten, ole so beschreibt ein bestimmter Punct P derselben die Curve C. Auf diese Weise beschreibt jeder Punct der rellenden Ebene E irgend eine Curve ( von doppelter Krümmung, und diese Schaar von Curven haben die nie liche Evolutfläche F gemein; dagegen sind die Curven ihrer Krümmans mittelpuncte (M), so wie ihre Evoluten verschieden. Wird umgekein die Ebene E als fest angenommen, und lässt man die Evolutiäche Idarauf rollen, wodurch diese auf der Ebene abgewickelt wird, so geh wiederum die Curve C stets durch den nämlichen Punct P der Ebene, st dass man sagen kann, sie reducire sich auf diesen Punct. Dagegen wir die Knotenlinie K in eine andere Curve K, umgebegen, die ihr an Land gleich und in den correspondirenden Puncten mit ihr gleiche Krümmung halbmesser hat. Die verschiedenen Evoluten der Curve C wickeln auf der festen Ebene in gerade Linien ab, welche sämmtlich durch Punct P gehen. Die Curve der Krümmungsmittelpuncte M drückt mit unveränderter Länge in einer anderen bestimmten Curve M, auf di festen Ebene ab, und zwar ist diese Curve der Ort der Fusspuncte der aus dem Puncte P auf die Tangenten der Curve  $K_i$  gefällten Perpendikt Diese Perpendikel selbst sind den ihnen correspondirenden Krümmus radien der Curve C gleich, sowie die Strahlen, die den Punct P den Berührungspuncten der Tangenten verbinden, den Radien der sprechenden Schmiegungskugeln gleich sind. Ferner ist der Flächenrand zwischen der Curve K, und der Fusspuncten-Curve M, gleich dem ent sprechenden Theile der Evolutsläche F zwischen ihrer Knotenlinie K und der Curve der Krümmungsmittelpuncte M; u. s. w. Die Relationen zwischer den verschiedenen Grössen: dem Krümmungshalbmesser der Curve C, den Radius der Schmiegungskugel, dem Winkel, den beide mit einander bilden den Bogenelementen der Curven C und K, welche Jacobi im XIV. Bande des Crelle'schen Journals in besonders symmetrischer Form ausgedrückt hat, lassen sich hiernach auch von ebenen Curven ableiten, nämlich sie sind Eigenschaften der Curve  $K_1$  und der Fusspuncten-Curve  $M_1$ . Ebense sind umgekehrt die Sätze über die Fusspuncten-Curven, welche vom Verfasser in einer im vorigen Jahre gelesenen Abhandlung\*) bewiesen worden, unmittelbar auf Curven von doppelter Krümmung zu übertragen; so namentlich der Satz über diejenige Fusspuncten-Curve, deren Inhalt ein Minimum ist.

Die angedeuteten Sätze haben auch eigenthümliches Interesse in dem besonderen Falle, wo die Evolutfläche F irgend eine Kegelfläche, und somit C eine sphärische Curve ist. Die Curve  $M_1$  ist alsdann immer ein Kreisbogen, dessen Radius gerade halb so gross als der Radius der Kugelfläche

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II. Seite 97-157 dieser Ausgabe.

ist, auf welcher C liegt. Ein anderer besonderer Fall ist derjenige, wo überhaupt der Radius der Schmiegungskugel der Curve C constant ist. Die beiden Curven C und K haben dann eine bestimmte Reciprocität, jede ist der Ort der Mittelpuncte der Schmiegungskugeln der anderen, sowie zugleich der Ort der Krümmungsmittelpuncte, so dass also auch der Krümmungshalbmesser für beide constant und zwar dem Radius der Schmiegungskugel gleich ist. Wird in diesem Falle die Evolutsläche F der einen oder anderen Curve auf einer Ebene E abgewickelt, so wird K, ein Kreis, dessen Mittelpunct P und dessen Radius jenem constanten Radius gleich ist. Wenn insbesondere die eine Curve eine Schraubenlinie, oflindrische Spirale, so ist die andere von gleicher Art; die Cylinder, in denen sie liegen, haben dieselbe Axe; die Summe der Steigungswinkel beider Spiralen ist gleich einem Rechten; wenn also der eine Winkel gleich 45°, so ist der andere ihm gleich, und es liegen dann die Spiralen im minlichen Cylinder, sind symmetrisch gleich, d. h. die eine rechts die andere links um den Cylinder gewunden. Hierauf gründet sich die einfache und strenge Lösung eines in der Technik (bei der Tuchscheermaschine) vorkommenden Problems.

Noch bemerkt der Verfasser beiläufig, dass er bei gelegentlichen Untersuchungen über die Curve vom kürzesten Perimeter zu einem neuen md sehr allgemeinen Satze gelangt ist, nämlich: "Wenn auf irgend einer krummen Oberfläche ein von beliebigen Curvenbogen begrenztes Vieleck regeben ist, und wenn in dasselbe eine andere Figur von gegebenem Umange so beschrieben werden soll, dass ihre Grenzlinie an jede Seite jenes Vielecks anstösst, aber über keine hinausreicht, jedoch Strecken mit denelben gemein haben darf, und dass ihr Inhalt ein Maximum sei, so beteht ihre charakteristische Eigenschaft darin, dass 1) sämmtliche Theile bres Umfanges, die nicht auf die Seiten jenes Vielecks fallen, mit der Curve vom kürzesten Perimeter von gleicher Beschaffenheit sind, so dass, venn man längs eines solchen Theiles an die gegebene Fläche die berührende abwickelbare Fläche legt, und diese sodann abwickelt, jener Theil in einen Kreisbogen übergeht; dass ferner 2) alle diese Kreisbogen gleiche Radien haben; und dass endlich 3) jede der genannten Vieleckswiten, für sich betrachtet, von den beiden an sie anstossenden Theilen unter gleichen Winkeln geschnitten, oder insbesondere von beiden berührt wird."



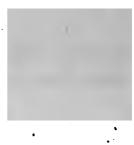

# Ueber ein einfaches Princip zum Quadriren verschiedener Curven.

Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1840, S. 46, 47.

## · ein einfaches Princip zum Quadriren verschiedener Curven.

über eine am 17. Februar 1840 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesene Abhandlung.)

elementare Betrachtung gelangt man leicht zur Quadratur vieler ne die Gleichung der letzteren zu kennen, sondern wenn nur ometrische Bedingungen gegeben sind, durch welche dieselben der erzeugt werden. Das Princip dieser Quadratur beruht auf Sätzen:

Sewegen sich in der Ebene ein veränderlicher Strahl a um seinen punct und eine veränderliche Tangente b längs einer festen, exen Curve mit gleicher Winkelgeschwindigkeit und unter der dass in jedem Augenblicke

$$a=b$$
,

b von a und b beschriebenen Flächenräume jedesmal von gleie."

Bewegen sich drei veränderliche Strahlen a, b, c in einer Ebene esten Endpuncte mit gleicher Winkelgeschwindigkeit und unter ung, dass stets

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Inhalt der von dem Strahle c beschriebenen Figur (Sector) Summe der von a und b beschriebenen Flächenräume." iesen Sätzen folgt leicht ein zusammengesetzterer Satz, nämlich: sich beliebig viele veränderliche Strahlen  $a_1, a_2, a_3, \ldots$  um Endpuncte und beliebig viele veränderliche Tangenten  $b_1, b_2$ , 193 festen stetig convexen Curven, alle mit gleicher Winkelgkeit, und findet in jedem Augenblicke zwischen den Quadraten en und Tangenten irgend eine constante Relation statt, wobei Quadrate nur durch Addition und Subtraction mit einander

verbunden sein dürfen, so findet die nämliche Relation auch für die den Strahlen und Tangenten beschriebenen Flächenräume statt."

Sind die einzelnen Quadrate der Strahlen und Tangenten mit gebenen Coefficienten multiplicirt, so muss man auch die respectiven Fläch räume mit den letzteren multipliciren.

Es zeigt sich, dass unendlich viele Curven durch geometrische dingungen bestimmt und durch die angeführten Sätze unmittelbar quad werden können, ohne dass man nöthig hat, vorerst ihre Gleichung aus suchen. Insbesondere gehören dahin, als einfachste Beispiele, die schiedenen Fusspunct-Curven in Bezug auf die Kegelschnitte, welche der Ellipse und Hyperbel vom vierten, bei der Parabel aber nur udritten Grade sind. Ferner die sogenannten Tractorien oder Zuglin u. s. w. Auch viele in des Verfassers Abhandlung vom 5. April 1 enthaltene Sätze lassen sich aus dem gegenwärtigen Principe herleiten

<sup>\*)</sup> Ueber den Krümmungs-Schwerpunct ebener Curven. Cf. Bd. II, S. 97—159 di Ausgabe.

## Ueber parallele Flächen.

Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1840, S. 114-118.

### Ueber parallele Flächen.

ber eine am 14. Mai 1840 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesene Abhandlung.)

parallelen ebenen Curven versteht man bekanntlich solche, die eichweit von einander abstehen, oder die gemeinschaftliche Norben, oder die Evolventen einer und derselben Curve sind. heint zuerst solche Curven angedeutet zu haben; Kästner und haben sich später mit ihrer Betrachtung beschäftigt. In neuerer Trelle zwei wesentliche Sätze über dieselben aufgestellt und bennales de Mathém.). Zu diesen zwei Sätzen kann man auch ıtarem Wege gelangen. Rollt ein constanter Kreis, dessen Radius uf einer gegebenen Curve A, so beschreibt sein Mittelpunct eine allele Curve B. Wird nun anfänglich die Curve A als Vieleck en, so ergeben sich die genannten zwei Eigenschaften unmittelilich es zeigt sich, dass B gleich  $A \pm h\varphi$ , wo  $\varphi$  der Winkel den gemeinschaftlichen Normalen in den Endpuncten der Bogen er die Totalkrümmung des Bogens A) ist; und dass der von gen und jenen Normalen eingeschlossene Flächenraum gleich ) ist. Der letzte Satz wurde bereits in der Abhandlung vom 338\*) auf diese Art bewiesen.

turven von doppelter Krümmung kann der Parallelismus durch en Abstand im engeren oder weiteren Sinne bestimmt werden: durch gerade oder bestimmte krumme Linien. Durch die gerve A (von doppelter Krümmung) denke man irgend eine krumme und auf dieser alle kürzesten Linien, die zu A rechtwinklig sind, von denselben (auf einerlei Seite von A) gleich lange Stücke b, so liegen die Endpuncte in einer Curve B, die auf den nämzesten Linien rechtwinklig ist, und welche der Curve A parallel uss Disqu. gen. cir. supf. curv.). Ist nun die Fläche F geraddurch Bewegung einer Geraden erzeugt), und ist A zu den

<sup>3</sup>d. II. S. 97-159 dieser Ausgabe.

Geraden rechtwinklig, so sind diese das vorgenannte System von kürzeste Linien, auf denen man die constante Strecke h abzutragen hat, um d mit A parallele Curve B zu erhalten. Und ist ferner die Fläche F in besondere eine abwickelbare, so ist ihre Knotenlinie eine gemeinsan Evolute der parallelen Curven A und B, und in diesem Falle allein habe letztere die Eigenschaft, dass auch ihre Tangenten in entsprechende Puncten parallel sind. Für beliebige parallele Curven A und B auf eine abwickelbaren Fläche F findet der obige zweite Satz auf analoge Weis statt, was sogleich folgt, wenn die Fläche auf einer Ebene abgewicke wird. — Parallele sphärische Curven A, B haben die besondere Eiger schaft, dass sie zugleich in einer abwickelbaren Fläche F liegen und z ihrem System von Geraden normal sind, so dass also sowohl ihr sphi rischer Abstand A, als auch ihr geradliniger Abstand g, constant ist; jene (A) ist ein Bogen des Hauptkreises (kürzeste Linie auf der Kugel) und diese (g) die zugehörige Sehne. Die Differenz der Curvenbogen A und B läss sich hier auf zwei verschiedene Arten angeben, den beiden Flächen ge mäss, in denen sie liegen. Noch leichter sind die Räume zu finden welche die Bogen A und B mit ihren Grenznormalen auf beiden Fläche . begrenzen; dieselben sind von einander abhängig, nämlich es verhält sid der sphärische Raum zum Raume auf der geradlinigen Fläche F, wi g zu sink.

Zur Bestimmung paralleler, krummer Flächen kann derselbe Begridienen, wie bei Curven. Zwei Flächen A und B sollen parallel heissen wenn sie gemeinschaftliche Normalen haben, oder wenn sie überall gleich weit von einander abstehen, etc. Dann folgt umgekehrt: werden von der Normalen der Fläche A auf einerlei Seite derselben gleiche Stücke gleich h, abgeschnitten, so liegen die Endpuncte in einer mit A paralleler Fläche B; oder: rollt eine constante Kugel, deren Radius gleich h, au der gegebenen Fläche A, so beschreibt ihr Mittelpunct M eine mit A paralleler Fläche B. Aus dieser Entstehungsart paralleler Flächen A, I ergeben sich leicht Ausdrücke für ihre Differenz, so wie für den zwischei ihnen liegenden Körperraum. Man denke sich für einen Augenblick die gegebene Fläche A polyedrisch und lasse die Kugel M auf ihrer convexel Seite rollen, so sieht man, dass die Fläche B, sowie der zwischen beider Flächen enthaltene Raum, aus folgenden Theilen bestehen:

- a) Während die Kugel auf der nämlichen Seitenfläche a von A rollt beschreibt ihr Mittelpunct ein der a gleiches ebenes Vieleck  $a_1$  in de Fläche B, und der zwischen den Flächentheilen a und  $a_1$  befindliche Körper raum ist ein senkrechtes Prisma, dessen Inhalt gleich ha. Die Summ aller solcher Vielecke  $a_1$  ist gleich A und die Summe aller Prismen gleich hA
- $\dot{\beta}$ ) So lange die Kugel eine und dieselbe Kante  $\gamma$  von A berührt beschreibt ihr Mittelpunct M ein Stück  $\gamma$ , von B, welches einer gerade

Cylinderfläche angehört, die  $\gamma$  zur Axe und h zum Radius hat, und der zwischen  $\gamma$  und  $\gamma_1$  befindliche Körperraum ist ein Ausschnitt c des Cylinders. Heisst der an der Kante  $\gamma$  liegende Nebenflächenwinkel  $\varphi$ , so ist

$$\gamma_1 = \gamma h \varphi$$
 and  $c = \frac{1}{2} \gamma h^2 \varphi$ .

Wird die Summe aller solchen Flächenstücke  $\gamma_1$  durch K und die Summe aller Cylinderausschnitte c durch C bezeichnet, so ist

$$K = h\Sigma(\gamma\varphi)$$
 und  $C = \frac{1}{2}hK = \frac{1}{2}h^2\Sigma(\gamma\varphi)$ .

 $\gamma$ ) So lange die Kugel die nämliche Ecke  $\varepsilon$  der polyedrischen Fläche A berührt, beschreibt ihr Mittelpunct ein sphärisches Vieleck  $\varepsilon_1$  in der Fläche B, das ebenso viele Seiten hat, als die Ecke  $\varepsilon$  Kanten, welche Seiten die an diesen Kanten liegenden Nebenflächenwinkel messen. Der wischen der Ecke  $\varepsilon$  und dem Vielecke  $\varepsilon_1$  liegende Raum ist eine sogemente Kugelpyramide p, deren Inhalt gleich  $\frac{1}{3}h\varepsilon_1$ . Die Summe aller sphärischen Vielecke  $\varepsilon_1$  heisse E und die Summe der Pyramiden p sei P, so ist

$$E = \Sigma \epsilon_1$$
 und  $P = \frac{1}{3}h\Sigma \epsilon_1 = \frac{1}{3}hE$ .

Hiernach hat man für die Fläche B und für den zwischen beiden Flächen A und B liegenden Körperraum I folgende Ausdrücke:

(1) 
$$B = A + h\Sigma(\gamma\varphi) + \Sigma\varepsilon_1 = A + K + E,$$

(2) 
$$I = hA + \frac{1}{2}h^{3}\Sigma(\gamma\varphi) + \frac{1}{3}h\Sigma\varepsilon_{1} = hA + \frac{1}{2}hK + \frac{1}{3}hE;$$

oder, wird irgend eine bestimmte Länge des willkürlichen Abstandes h zur Einheit angenommen, gleich 1 gesetzt, und werden für diesen Fall die Grössen K und E durch k und e bezeichnet, wo dann für jeden anderen Fall K gleich hk und E gleich  $h^2e$  ist, so hat man:

$$(3) B = A + hk + h^2e,$$

(4) 
$$I = hA + \frac{1}{2}h^2k + \frac{1}{3}h^3e = \frac{1}{2}h(A + B - \frac{1}{3}h^2e).$$

Die Constante k ist eine Längen-Grösse, nämlich

$$k = \Sigma(\gamma\varphi),$$

d.h. gleich der Summe der Produkte aus den Kanten des Polyeders A in die anliegenden Nebenflächenwinkel, diese in Zahlen ausgedrückt; wogegen e gleich Se, eine Zahl ist, nämlich die Summe der Zahlenwerthe der den Ecken z des Polyeders A entsprechenden Polar-Körperwinkel. Da die Grössen k und e bloss von den Krümmungen der Fläche A ablängen, so mögen sie die Krümmungs-Summen derselben heissen, und war "k die Summe der Kanten-Krümmung" und "e die Summe der Ecken-Krümmung".

Die obigen Formeln bleiben offenbar bestehen, wenn die polyedrische Fläche A in eine krumme Fläche übergeht. In diesem Falle gelangt man aber zu neuen Ausdrücken für die Grössen B und I, so wie für k und e.

In irgend einem Puncte der gegebenen Fläche A seien die Hauptkrümmungsradien r und r; das Flächenelement sei a. Im correspondirenden

Puncte der mit A parallelen Fläche B heisse das Flächenelement b, so

(5) 
$$b = a \left(1 + \frac{h}{r}\right) \left(1 + \frac{h}{r_1}\right) = a + h \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1}\right) + h^2 \frac{a}{rr_1}$$

Für die Summe aller Elemente b, oder für die Fläche B, hat n demnach

(6) 
$$B = A + h \Sigma \left( \frac{a}{r} + \frac{a}{r_1} \right) + h^2 \Sigma \frac{a}{rr_1},$$

und für den Körperraum I:

(7) 
$$I = hA + \frac{1}{2}h^3\Sigma\left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1}\right) + \frac{1}{3}h^3\Sigma\frac{a}{rr_1}$$

Aus den Formeln (3) und (6) folgt:

$$(8) k = \Sigma \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1}\right)$$

und

(9) 
$$e = \Sigma \frac{a}{rr_1}$$

woraus erkannt wird, welche Bedeutung die Grössen  $\Sigma\left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r}\right)$ 

 $\Sigma = \frac{a}{rr_1}$  bei der krummen Fläche A haben. Sie sind zusammen die "Tot krümmung" der Fläche A. Gauss giebt diesen Namen dem Ausdra  $\Sigma = \frac{a}{rr_1}$  allein, welcher aber nur die Summe der Eckenkrümmung  $\epsilon$  repräsent

Die Grösse e lässt sich im Allgemeinen bestimmen, die Grösse k nie In einigen besonderen Fällen kann jedoch k auf e zurückgeführt werd wie z. B., wenn für alle Puncte der Fläche A die Summe der Krümmur radien  $r+r_1$  gleich s constant ist, denn alsdann ist

$$k:e=s:h.$$

Ist insbesondere A eine kleinste Fläche, so sind bekanntlich in jed Puncte derselben die Krümmungsradien einander gleich und entgegengese also

$$r = -r_1$$
 und  $\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1} = 0$  (auch  $k = 0$ ),

und daher

$$(10) B = A - h^2 \Sigma \frac{a}{r^2},$$

d. h. "jede kleinste Fläche A hat die Eigenschaft: 1) dass in jedem Punderselben die Kantenkrümmung  $\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1}$  Null ist; 2) dass sie unter al mit ihr parallelen Flächen B ein Maximum ist, und dass von die Flächen (B) je zwei, welche gleichweit von jener abstehen (auf entgeg gesetzten Seiten), gleich gross sind."

## Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume überhaupt.

Erste Abhandlung.

Hierzu Taf. IX—XI Fig. 1—19.

Diese und die folgende Abhandlung, welche von Steiner der Pariser Akademie vorgelegt waren (Compt. rend. XII. 1841, p. 479), erscheinen hier zum erstenmale nach dem deutschen Original-Manuscripte gedruckt. In französischer Uebersetzung ist die erste im Liouville'schen Journal (t. VI. p. 105—170) und im Crelle'schen Journal (Bd. XXIV. 8. 93—162), die zweite bloss in letzterem (Bd. XXIV. 8. 189—250) veröffentlicht worden.

## Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume überhaupt.

#### Erste Abhandlung.

Die Erforschung der Eigenschaften, durch welche bei geometrischen zuren ein Maximum oder ein Minimum bedingt wird, bietet ungehnliche Schwierigkeiten dar, mit deren Ueberwindung man sich bis hin noch nicht genug beschäftigt zu haben scheint, oder wenigstens ht mit genügendem Erfolg. Von den zwei Methoden, welche man bei Behandlungsweise des Gegenstandes zu unterscheiden pflegt, hat man eine, die synthetische, sehr vernachlässigt und sie überhaupt als e unzulängliche hintansetzen zu müssen geglaubt, während man in anderen, der analytischen, alle Vorzüge zu besitzen wähnte. Allein allgemeinen Vorschriften, welche die Analysis zu diesem Zwecke giebt, ren in vielen Fällen nicht leicht zum Ziele; ja oft scheinen sie gar ht geeignet, das eigentliche Wesen oder die wahre Ursache des Maxims und Minimums anzugeben, sowie sie in anderen Fällen nur irgend e, von der primitiven Ursache mehr oder weniger weit entfernte, jedoch 1 ihr abhängige Eigenschaft anzeigen, nicht aber diese Ursache selbst. schien daher zweckmässig, einen anderen Weg der Betrachtung einzulagen, oder vielmehr zu jener verlassenen Methode zurückzukehren, und ar vor Allem nach den Grundursachen zu forschen, durch welche das uimum und Minimum auf diesem Felde bedingt wird. Wenn sich nun th für alle zu betrachtenden Gegenstände nicht ein einziges gemeinnes Grundprincip aufstellen lässt, so giebt es doch verschiedene Fundantal-Eigenschaften, aus deren jeder ein System von innig zusammenogenden Sätzen folgt. Dabei gelangt man zu vielen Sätzen, deren Beis ausser diesem Zusammenhange oft grosse Schwierigkeiten darbieten ichte, wie z. B. die Sätze 62 und 65 in der nachfolgenden Abhandlung. Die Fundamental-Eigenschaften sind gleichsam der Keim, aus welchen die Sätze nebst ihrem Zusammenhange als nothwendige Folgen hervergehen; diese Abhängigkeit aber dürfte wohl als wichtiger angesehen wer den, oder grösseres Interesse gewähren, als die einzelnen Sätze selbst.

Die umfassendsten Arbeiten über elementare Behandlung des Maximum und Minimums in der Geometrie verdankt die Wissenschaft Lhuilier\* Er bediente sich bei seinen Forschungen der synthetischen Methode un behauptete, dass dieselbe hierfür die geeignetste sei. Alles, was sein Vorgänger auf diesem Wege geleistet, von den ersten Anfängen der Grie chen bis auf die Fortsetzungen durch R. Simson und Andere, hat er mi Umsicht zusammengefasst, mit Scharfsinn verbessert und beträchtlich er weitert. Leider haben seine Nachfolger diesen natürlichen Gang verlassen wohl haben sie sein Werk öfter citirt und einzelne Beispiele daraus ent lehnt - aber nicht die darin herrschende Methode befolgt. Anstatt jen natürliche Betrachtungsweise zu vervollkommnen, nahm man lieber z künstlichen Mitteln, zur Rechnung Zuflucht; ja selbst, wo man geometrisch verfuhr, verschmähte man, die von ihm gegebenen einfachen Beweise mi den Sätzen zugleich aufzunehmen (wie z. B. Legendre, M. Hirsch und Andere Dadurch verschwand aber auch immer mehr die schöne Einfachheit un Eleganz der Beweise, sowie der organische Zusammenhang der Sätze und die wünschenswerthe Fortentwickelung der ganzen Doctrin geriet unvermerkt in's Stocken. Verleitet durch den fast mühelosen Mechanismus womit die Rechnung eine gewisse Klasse von Aufgaben löst, wollten Einig alles diesem bequemen Hülfsmittel überlassen, so dass sie sogar glaubten von der synthetischen Methode abrathen zu müssen. Allein hierin ha man sich gewiss ebenso sehr geirrt als Lhuilier, wenn er behauptet, das viele Sätze durch Differentialrechnung gar nicht zu beweisen seien. Be diesen Untersuchungen sind allerdings die Schwierigkeiten sehr gross un mannigfaltig, die unerledigten Fragen zahlreich; aber eben deshalb scheine mir die beiden Methoden noch nicht berechtigt, einander auszuschliessen oder sich über einander zu erheben; vielmehr möchten beide, gesonder und vereint, noch lange Zeit vollauf zu thun haben, um des Gegenstande auch nur einigermassen Herr zu werden; und alsdann erst mag über ih gegenseitiges Verdienst gerichtet werden.

Denn in der That scheint kein Theil der Geometrie so vielen Schwie keiten unterworfen zu sein, als eben dieser. Ueberall, wo man umfassent zu Werke gehen will, finden sich neben den leichtesten Aufgaben sogleich solche, welche ganz unerwartet schwer zu behandeln sind. Dazu gesell sich noch die Eigenthümlichkeit, dass es in vielen Fällen besonders darau

<sup>\*)</sup> De relatione mutua capacitatis et terminorum figurarum etc. Varsaviae 1782 und Abrégé d'isopérimétrie élémentaire etc. Genêve.

ankommt, auf welche Weise der Satz oder die Aufgabe angefasst wird; denn oft stösst man von der einen Seite her auf unüberwindliche Hindernisse, während von einer anderen Seite durch die trivialsten Mittel das Ziel erreicht wird (wie in der nachfolgenden Abhandlung z. B. der Satz 26 über sphärische Polygone). So wie für einzelne Sätze, verhält es sich in dieser Hinsicht auch mit ganzen Systemen von Sätzen. Für mehrere Betrachtungen glaube ich nun wohl so ziemlich die vortheilhafteste Seite sufgefunden zu haben, indem ich nämlich solche Fundamentalsätze auffand, aus denen sich eine grosse Reihe von Sätzen mit Leichtigkeit und Eleganz entwickeln lässt; allein inmitten einer solchen Reihe bieten sich wieder fragen dar, deren Beantwortung ganz andere, neue Hülfsmittel erheischt. Besonders gross sind aber die Schwierigkeiten bei den Untersuchungen im Raume (in der Stereometrie); dabei haben die beiden Methoden, in Rücksicht des Vorzugs, sich gegenseitig nicht viel vorzuwerfen; denn hier haben beide bis jetzt noch so wenig geleistet, dass man sich kaum eines eigentlichen Anfangs zu erfreuen hat.

Wenn nun auch die synthetische Methode meines Erachtens zur Erforschung und Begründung jener Fundamentalsätze, sowie zu deren nächsten Entwickelung am geeignetsten ist, so dürfte dagegen bei den sich später einstellenden Fragen die Hülfe der Analysis nicht am unrechten Orte sein, um in passenden Fällen den Gegenstand weiter zu verfolgen. Der letzteren muss durch die Forschungen der ersteren vorerst die richtige Grundlage gegeben werden, auf der sie sodann, ihre Kraft entfaltend, mit Erfolg weiter bauen kann; wie dies überhaupt in der Geometrie meist geschah, ohne dass man es immer eingestand.

Von meinen Versuchen über diesen Gegenstand habe ich bereits mehrere Proben bekannt gemacht\*). Die gegenwärtige Abhandlung beschäftigt sich insbesondere mit den Relationen zwischen dem Umfange und Inhalte der Figuren in der Ebene und auf der Kugelfläche; und zwar enthält sie nur die erste von den fünf Entwickelungsarten, nach welchen ich diesen Theil behandelt habe. Diese fünf Beweisarten gelten sämmtlich für die ebenen Figuren; sie unterscheiden sich zwar nur durch den Gang der Betrachtung, welche zum Hauptsatze führt; aber doch bieten sich auf jedem dieser Wege manche Sätze von selbst dar, welche auf den übrigen nur mit Mühe m beweisen sein dürften. Ausser der Beweisart der gegenwärtigen Abhandlung ist auch die zweite auf die sphärischen Figuren gleichmässig uwendbar; wogegen die Figuren im Raume sich nur nach den drei übrigen Methoden einigermassen analog behandeln lassen.

<sup>\*)</sup> Im Journal für Mathem. von Crelle, und in den Schriften der Königl. Akademie der Wüssenschaften zu Berlin. Auch finden sich in den Berichten derselben Akademie einige noch nicht gedruckte Abhandlungen dem Inhalte nach angezeigt. (Cf. Bd. II. S. 28, 8.75 und S. 165 dieser Ausgabe.)

Die erste Beweisart, welche in dieser Abhandlung allein zur Anwendung kommt, besteht darin, dass aus zwei einfachen Fundamentalsätzen zunächst ein gewisser Hauptsatz gefolgert wird, aus welchem sodann die übrigen Sätze sich entwickeln lassen. Denn es zeigt sich dabei, dass zwischen den Figuren, denen ein Maximum oder ein Minimum zukommt, selbst ein eigenthümlicher Zusammenhang stattfindet, nämlich dass sie gewissermassen nur Theile von derjenigen Figur sind, auf welche sich der Hauptsatz bezieht, und dass die Gründe, auf denen dieser beruht, auch alle jene zusammengesetzten anscheinend schwierigeren Sätze bedingen.

#### Erster Abschnitt.

Von den ebenen und sphärischen Figuren.

#### Erste Beweisart.

- § 1. Fundamentalsätze für die ebenen Figuren.
- 1. Hülfssatz. Die Spitzen aller gleichschenkligen Dreiecke über derselben Grundlinie liegen in der Geraden, welche die Grundlinie in ihrer Mitte rechtwinklig durchschneidet. Von je zwei solchen Dreiecken hat dasjenige grösseren Inhalt, welches grösseren Umfang hat, und auch umgekehrt.
- 2. Hülfssatz. Die Inhalte beliebiger Dreiecke über derselben Grundlinie verhalten sich wie ihre Höhen. Haben die Dreiecke gleichen Inhalt, und liegen sie auf einerlei Seite, so liegen ihre Spitzen in einer mit der Grundlinie parallelen Geraden.

#### Erster Fundamentalsatz.

- 3. I. "Unter allen möglichen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleichem Umfange hat das gleichschenklige den grössten Inhalt."
- II. "Von je zwei der genannten Dreiecke hat dasjenige den kleineren Inhalt, welches an der Grundlinie den kleinsten oder grössten Winkel, oder welches den kleinsten oder grössten Schenkel hat; und auch umgekehrt."

Beweis. I. Von den zwei Dreiecken ACB, ADB (Taf. IX Fig. 1) über der Grundlinie AB sei das erste gleichschenklig, also

$$AC = BC$$

ınd nach der Forderung des Satzes sei

$$AC+BC = AD+BD$$

Da die Flächen der Dreiecke immer ein Stück AEB gemein haben\*), so st der Satz bewiesen, wenn gezeigt wird, dass Dreieck

$$AEC > BED$$
.

Da Winkel

$$\alpha = \beta$$

o ist  $\beta > \gamma$ , und daher AE > BE. Man nehme

$$EF = EB$$
.

Vird ED von E aus auf EC abgetragen, sei etwa

$$EG = ED$$
,

o muss der Endpunct G nothwendig zwischen E und C fallen. Denn ele er in C, so wäre

$$ED = EC$$

nd mithin die Dreiecke BED und FEC congruent, daher

$$FC = BD$$
;

mer wäre

$$BC = FD$$

nd folglich müsste, da nach der Voraussetzung

$$AC+BC=AD+BD$$
,

BD+AF oder FC+AF gleich AC sein, d. i. die Summe zweier Seiten es Dreiecks AFC gleich der dritten, was unmöglich ist. Noch weniger ann aber der Punct G jenseits C, etwa in H fallen, weil sonst aus gleilen Gründen

$$AF+FH+HC=AC$$

in müsste, d. h. die gebrochene Linie AFHC gleich der Geraden AC. lemnach kann der Endpunct G nur zwischen E und C fallen. Dann ber ist Dreieck

$$FEG = BED$$
,

aher Dreieck AEC > BED, und folglich auch das gleichschenklige Dreick ACB grösser als das ungleichschenklige ADB.

II. Sind ACB und ADB (Taf. IX Fig. 2) zwei beliebige Dreiecke on gleichem Umfange (also das erste nicht nothwendig gleichschenklig, rie vorhin), und wird angenommen, von ihren vier Winkeln an der Grundinie sei  $\gamma$  der kleinste, also  $\gamma < \beta$ , so kann ebenso, wie vorhin (I), gezeigt werden, dass Dreieck ADB < ACB, d. h. dass das Dreieck mit dem deinsten Winkel an der Grundlinie kleineren Inhalt hat als das andere.

<sup>&#</sup>x27;) Denn es kann niemals die Spitze des einen Dreiecks innerhalb des anderen iegen (Euklides, Buch I. Satz 21).

Dass ferner ebenfalls Dreieck ADB < ACB, wenn angenommen wird, es sei entweder  $\delta$  der grösste Winkel, oder es sei BD der kleinste oder AD der grösste Schenkel, kann, wie folgt, geschlossen werden. Nämlich zunächst folgt, dass diese drei Bedingungen mit der vorigen Annahme,  $\gamma < \beta$ , zugleich stattfinden. Denn um zu zeigen, dass  $\delta$  der grösste Winkel, d. h. dass  $\delta > \alpha$  sei, wenn  $\gamma < \beta$  ist, darf man nur das Dreieck ADB so umwenden, dass es in die Lage von  $AD_1B$  kommt, wodurch die Winkel  $\gamma$ ,  $\delta$  die Lage von  $\gamma_1$ ,  $\delta_1$  erhalten, so dass also

$$\gamma_i = \gamma$$
 and  $\delta_i = \delta$ 

ist; denn dabei muss nothwendig die Spitze  $D_1$  jenseits der Seite AC fallen, weil  $\beta > \gamma$  und  $\gamma$  gleich  $\gamma_1$  ist, und dann ist offenbar  $\delta_1 > \alpha$  oder  $\delta > \alpha$ . Um weiter darzuthun, dass BD der kleinste und AD der grösste Schenkel sei, behaupte ich, es könne AD weder gleich noch kleiner als AC, also nur AD > AC und daher BC > BD sein. Denn wäre

$$AD = AC$$

so würde auch

$$BC = BD$$
,

und folglich Dreieck ACB congruent ADB sein. Wäre aber AD < AC, so wäre BD > BC, und in Hinsicht der Dreiecke ACD und BCD müsste Winkel ACD < ADC, und zugleich Winkel BCD > BDC sein, was unmöglich ist. Folglich ist

$$AD > AC$$
 und  $BD < BC$ .

Nun folgt in gleicher Weise für die Dreiecke ACB und  $AD_1B$ , dass  $BD_1 > BC$  und  $AD_1 < AC$ , oder dass also

$$AD > BC$$
 und  $BD < AC$ .

Demnach ist in der That BD der kleinste und AD der grösste unter allen vier Schenkeln. Nunmehr ergiebt sich leicht durch indirecte Schlüsse, dass umgekehrt jede der drei genannten Bedingungen auch jene erste,  $\gamma < \beta$ , und dadurch allemal die Behauptung des Satzes: "Dreieck  $ADB < ACB^a$ , zur Folge hat, und dass ebenso mit der Annahme: "Dreieck  $ADB < ACB^a$ , jene vier Beziehungen zugleich stattfinden.

Der zweite Theil (II) des Satzes umfasst, wie man sieht, den ersten (I), welcher das Maximum ausspricht, als besonderen Fall. Jeder Theil findet in der Folge seine eigenthümliche Anwendung.

4. Von allen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleichem Inhalte hat das gleichschenklige den kleinsten Umfang.

Beweis. Es sei G das gleichschenklige und U irgend ein ungleichschenkliges Dreieck über derselben Grundlinie und von gleichem Inhalte. Ueber der nämlichen Grundlinie denke man sich ein zweites gleich-

enkliges Dreieck  $G_1$ , mit U von gleichem Umfange, so ist  $G_1 > U$  (3) i mithin, da U gleich G ist, auch  $G_1 > G$ , daher weiter:

Umfang 
$$G_1 >$$
Umfang  $G_1$  (1),

I folglich auch

Umfang 
$$U >$$
 Umfang  $G$ .

5. Unter allen Dreiecken von gleichem Umfange hat das ichseitige den grössten Inhalt. Und umgekehrt: Unter allen eiecken von gleichem Inhalte hat das gleichseitige den kleinn Umfang.

Beweis I. Dasjenige Dreieck, welches bei gegebenem Umfange den glichst grössten Inhalt haben soll, muss über jeder Seite, als Grunde angesehen, gleichschenklig sein (3), daher müssen je zwei Seiten, l folglich alle drei Seiten einander gleich sein.

Wenn auch gegen die Richtigkeit und Strenge dieses Beweises nichts zuwenden ist, so hat er doch in der Beziehung etwas unbefriedigendes, s, wenn ein gleichseitiges und ein beliebiges ungleichseitiges Dreieck zeleichem Umfange gegeben sind, durch denselben nicht direct gezeigt rden kann, dass ersteres in der That grösseren Inhalt hat als das andere. diesem Mangel abzuhelfen, gab Lhuilier einen anderen Beweis, geindet auf wiederholte Verwandlung des gegebenen ungleichseitigen Dreise in gleichschenklige von gleichem Umfange, wodurch man sich durch en unendlichen Process immer mehr dem gleichseitigen nähert\*). Allein ih dieser Beweis gewährt noch nicht die gewünschte Befriedigung. Durch ihier folgenden Beweis suchte ich der Forderung zu genügen.

Beweis II. Es sei ein beliebiges ungleichseitiges Dreieck U gegeben; T der grössten Seite, als Grundlinie, construire man ein gleichschenks G von gleichem Umfange, so ist G > U (3). Das Dreieck G sei

$$u, \frac{1}{2}u, \frac{1}{4}u, \frac{1}{8}u, \dots \frac{1}{2^{\infty}}u.$$

manach nähern sich die Dreiecke G,  $G_1$ ,  $G_2$ , ... immer mehr dem gleichseitigen, siches als Grenze oder als letztes Glied ihrer Reihe anzusehen, und dessen Inhalt mit ein Maximum ist.

<sup>\*)</sup> Z. B. es sei irgend ein ungleichseitiges Dreieck U gegeben; man denke sich r seiner Grundlinie ein gleichschenkliges Dreieck G von gleichem Umfange, so ist > U. Der Unterschied zwischen der Grundlinie und einem Schenkel des Dreiecks G gleich w; über einem dieser Schenkel, als Grundlinie angesehen, denke man sich neues gleichschenkliges Dreieck  $G_1$  von demselben Umfange, so ist  $G_1 > G$ , und wird der Unterschied zwischen der Grundlinie und einem Schenkel des Dreiecks  $G_1$  ich  $\frac{1}{4}$  w sein. Fährt man so fort, so erhält man eine Reihe gleichschenkliger Dreieck  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$ , ... von gleichem Umfange, wovon jedes folgende grösser ist als vorhergehende, und wobei der Unterschied zwischen der Grundlinie und einem benkel immer kleiner wird, und zwar bilden diese Unterschiede die abnehmende geotrische Reihe

ACB (Taf. IX Fig. 3), so ist also die Grundlinie AB grösser und jeder der beiden Schenkel AC, BC ist kleiner als ein Drittel des Umfanges. Das Stück BD der Grundlinie sei ein Drittel des Umfanges; auf der Verlängerung des anliegenden Schenkels BC nehme man den Punct E so, dass das Dreieck DEB mit ACB gleichen Umfang hat, dass also

$$DE + EC = DA + AC$$

ist (weil BC und BD zu beiden Umfängen gehören)\*). Da BC kleiner als ein Drittel des Umfanges, so ist BD > BC, daher Winkel x > y, mithin Winkel ADC > ECD, folglich Dreieck ECD > ADC (3, II), und daher endlich Dreieck

$$DEB > ACB$$
 oder  $DEB > G$ .

**Es sei Dreieck** DFB gleichseitig, also mit DEB (sowie mit G und U) von gleichem Umfange (weil DB ein Drittel dieses Umfanges ist), so ist Dreieck DFB > DEB (3), also auch DFB > G, und folglich um so mehr

$$DFB > U$$
.

Hiermit ist der Satz ebenso angenfällig als streng bewiesen.

Der umgekehrte Satz ist leicht indirect zu beweisen, wie der vorige (4), oder er kann auch aus diesem gefolgert werden.

#### Zweiter Fundamentalsatz.

6. "Sind zwei Seiten eines Dreiecks gegeben, so hat es dann den grössten Inhalt, wenn dieselben einen rechten Winkel einschliessen."

Beweis. Sieht man die eine gegebene Seite als Grundlinie an, so ist der Inhalt des Dreiecks um so grösser, je grösser die Höhe wird; diese ist aber offenbar am grössten, wenn sie der anderen gegebenen Seite gleich ist, also wenn letztere auf der Grundlinie rechtwinklig steht.

Um den Beweis anschaulicher und mit dem Beweise des unten folgenden analogen sphärischen Satzes (14) übereinstimmender zu machen, kann man, wie folgt, verfahren:

Es sei AB (Taf. IX Fig. 4) die eine gegebene Seite als feste Grundlinie angesehen, so ist der Ort der Spitzen aller Dreiecke, die mit den gegebenen Seiten möglich sind, eine Kreislinie FCG, welche A zum Mittelpunct und die andere gegebene Seite AC zum Radius hat. Zieht man Gerade FG, DE, ..., die der Grundlinie AB parallel sind und den Kreisschneiden, so sind die zwei Schnittpuncte einer jeden die Spitzen zweier Dreiecke mit den gegebenen Seiten, wie z. B. die Dreiecke ADB und

<sup>\*)</sup> Der Punct E kann übrigens auch leicht construirt werden nach der bekannten Aufgabe: "Aus einer Seite BD, einem daran liegenden Winkel B und der Summe der beiden übrigen Seiten BE + DE das Dreieck zu construiren."

EB, welche gleichen Inhalt haben; dieser Inhalt wird um so grösser, weiter jene Gerade sich von der Grundlinie entfernt; sie ist aber offenram weitesten entfernt, wenn sie den Kreis in C berührt, wo ihr also rein Dreieck ACB entspricht; folglich hat dieses Dreieck unter allen grössten Inhalt und auch die Eigenschaft, dass die gegebenen Seiten 3, AC einen rechten Winkel einschliessen.

7. Ist die Summe zweier Seiten eines Dreiecks gegeben, hat es dann den grössten Inhalt, wenn dieselben einander eich und zu einander rechtwinklig sind.

Beweis. Wie auch die gegebene Summe unter die zwei Seiten verilt werden mag, so hat jedesmal das Dreieck den grössten Inhalt, wenn zwischen denselben rechtwinklig ist (6). Daher ist nur noch zu zeigen, s unter allen diesen rechtwinkligen Dreiecken das gleichschenklige das ste ist. Ueber der Hypotenuse eines der ungleichschenkligen Dreiecke ke man sich ein gleichschenkliges Dreieck von gleicher Schenkelsumme, ist dieses grösser als jenes, hingegen aber ist es kleiner als das genannte htwinklig-gleichschenklige Dreieck, mit dem es gleiche Schenkel hat.

Es folgen hier auch die Zusätze: "Dass das Product aus den zwei schnitten einer gegebenen Geraden am grössten ist, wenn die Abschnitte under gleich sind", oder: "Dass unter allen Parallelogrammen mit den lichen Seiten das Rechteck das grösste, und dass unter allen Rechten von gleichem Umfange das Quadrat das grösste ist."

#### § 2. Fundamentalsätze für die sphärischen Figuren.

- 8. Hülfssatz. Die Scheitel aller gleichschenkligen sphärischen iecke über derselben Grundlinie liegen in dem Hauptkreise (grösster is), welcher die Grundlinie in ihrer Mitte rechtwinklig durchschneidet. I je zweien dieser Dreiecke hat dasjenige den grösseren Inhalt, welches seren Umfang hat, und auch umgekehrt.
- 9. Hülfssatz. Der Inhalt beliebiger sphärischer Dreiecke über selben Grundlinie ist kleiner oder grösser, je nachdem der Kreis, cher durch die Spitze des (jedesmaligen) Dreiecks und durch die enpuncte \*) der Endpuncte seiner Grundlinie geht, sich weniger oder hr von der Grundlinie abneigt (d. h. je nachdem der Winkel zwischen 1 Kreise und der Grundlinie kleiner oder grösser ist), so dass also Spitzen aller Dreiecke, welche je einen gleichen Inhalt haben, in dem alichen Kreise liegen, und auch umgekehrt \*\*); und dass dann jedes

<sup>\*)</sup> Von den Endpuncten eines Kugel-Durchmessers heisst jeder "der Gegenpunct"

<sup>\*\*)</sup> Diesen Satz habe ich zuerst in einer Abhandlung, betitelt: "Verwandlung der Theilung sphärischer Figuren durch Construction" im Crelle'schen

andere Dreieck kleineren oder grösseren Inhalt hat als jene, je nachdem seine Spitze zwischen dem Kreise und der Grundlinie oder jenseits des Kreises liegt.

10. Hülfssatz. Wenn zwei Kreise auf der Kugelfläche einander berühren, so liegt der Berührungspunct mit ihren Polen in einem Hauptkreise; so dass also der Hauptkreis, welcher durch irgend zwei der genannten drei Puncte bestimmt wird, allemal auch durch den dritten geht.

#### Erster Fundamentalsatz.

- 11. I. "Unter allen sphärischen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleichem Umfange hat das gleichschenklige den grössten Inhalt."
- II. "Von je zweien der genannten Dreiecke hat dasjenige den kleineren Inhalt, welches an der Grundlinie den kleinsten oder grössten Winkel, oder welches den kleinsten oder grössten Schenkel hat; und auch umgekehrt."

Journ. für Mathem. Band II. S. 45, März 1827 (Cf. Bd. I. S. 101 dieser Ausgabe) bekannt gemacht. Er diente dieser Abhandlung zur Grundlage und sollte eine nähere Uebereinstimmung der sphärischen und ebenen Geometrie in Betracht der genannten Operationen bewirken. War auch ein Theil des Satzes zuerst von Lexell und später von Legendre bewiesen, so wurde er doch erst durch die wesentliche Ergänzung: "Dass der Kreis, welcher die Spitzen aller Dreiecke von gleichem Inhalte enthält, durch die Gegenpuncte der Endpuncte der Grundlinie gehtzur Anwendung recht bequem gemacht. Für Leser, denen die citirte Abhandlung nicht zu Gebote steht, mag der Beweis des obigen Satzes hier kurz angedeutet werden. Die erforderlichen Figuren lassen sich gemäss der Beschreibung leicht zeichnen.

- Im gleichschenkligen sphärischen Dreiecke sind die Winkel an der Grundlinie einander gleich.
- 2. In jedem sphärischen Vierecke ABCD, das einem Kreise eingeschrieben ist, sind die Summen der gegenüber stehenden Winkel gleich gross, also

$$A+C=B+D.$$

Denn zieht man aus dem Pole P des Kreises nach den Ecken des Vierecks die sphärischen Radien PA, PB, PC, PD, so entstehen vier gleichschenklige sphärische Dreiecke APB, BPC, ..., wovon jedes an der Grundlinie gleiche Winkel hat, und woraus sofort die Gleichung

$$A+C=B+D$$

folgt.

3. Man ziehe in dem nämlichen eingeschriebenen Vierecke ABCD die sphärische Diagonale AC, nenne die Stücke, in welche sie die Winkel A, C theilt, beziehlich a und  $\alpha_1$ ,  $\gamma$  und  $\gamma_1$ , und zwar so, dass  $\alpha$ ,  $\gamma$  im Dreieck ABC, und  $\alpha_1$ ,  $\gamma_1$  im Dreieck ADC liegen, so hat man, da  $\alpha + \alpha_1 + \gamma + \gamma_1$  gleich B + D (2) ist,

$$(\alpha+\gamma)-B = D-(\alpha_1+\gamma_1).$$

Bleiben die drei Ecken A, D, C fest, während B sich in dem Bogen ABC des Kreises P bewegt, so ändern zwar die Winkel B,  $\alpha$ ,  $\gamma$  ihre Grösse, aber die Differenz

Der Beweis dieses Satzes ist dem Beweise des obigen analogen Satzes (3) ganz ähnlich; nur ist zu bemerken, dass hier die den Dreiecken BED und FEG (Taf. IX Fig. 1) entsprechenden sphärischen Dreiecke nicht congruent, wohl aber symmetrisch gleich sind, wodurch die Schlussfolge nicht estört wird; (zudem kann man bekanntlich zwei solche Dreiecke immer n congruente Stücke zerschneiden). Diese Bemerkung gilt zugleich für lie folgenden Fälle, wo eine ähnliche Verschiedenheit eintritt.

12. Von allen sphärischen Dreiecken über derselben Grundinie und von gleichem Inhalte hat das gleichschenklige den leinsten Umfang.

Der Beweis dieses Satzes ist dem des obigen entsprechenden Satzes in ähnlich.

13. Unter allen sphärischen Dreiecken von gleichem Umnge hat das gleichseitige den grössten Inhalt; und unter allen härischen Dreiecken von gleichem Inhalte hat das gleichtitige den kleinsten Umfang.

Die Beweise des obigen Satzes (5) finden in ähnlicher Weise für den genwärtigen Satz statt.

$$\alpha + A_1 = \pi$$
 und  $\gamma + C_1 = \pi$ .

n nach (3)  $\alpha + \gamma - B$  constant ist, nämlich gleich  $D - \alpha_1 - \gamma_1$  gleich K, so ist folglich  $A_1 + B + C_1 = 2\pi - K$ ,

h. wenn im ersten Dreieck ABC die Differenz  $\alpha+\gamma-B$  constant ist, so ist im ansen  $A_1BC_1$  die Summe der drei Winkel, also auch sein Inhalt constant, und auch myckehrt. Da nun aber unter dieser Bedingung der Ort der Spitze B ein Kreis P 4, der allemal durch die festen Puncte A, C geht, so ist dadurch die Wahrheit des bigen Satzes dargethan.

Wenn insbesondere die feste Grundlinie AC Durchmesser des Kreises P wird, so t K gleich 0 (also D gleich  $\alpha_1 + \gamma_1$  und B gleich  $\alpha + \gamma$ ), und auch umgekehrt. In seem Falle ist dann

$$A_1+B+C_1=2\pi,$$

ed folglich der Inhalt des Dreiecks A<sub>1</sub>BC<sub>1</sub> gleich dem vierten Theile der Kugelfläche. Ein anderer, noch einfacherer Beweis des obigen Satzes ergiebt sich durch stereotrische Betrachtungen.

 $<sup>+\</sup>gamma$ )—B bleibt constant, denn sie ist stets der unveränderlichen Differenz  $D-(\alpha_1+\gamma_1)$  eich. Also: Ist die Grundlinie AC eines sphärischen Dreiecks ABC der rösse und Lage nach, und ist die Differenz zwischen der Summe der inkel an der Grundlinie  $(\alpha+\gamma)$  und dem Winkel an der Spitze (B) geben, so ist der Ort der Spitze B ein bestimmter Kreis P, welcher alleal durch die Endpuncte A, C der Grundlinie geht.

<sup>4.</sup> Es seien ferner  $A_1$ ,  $C_1$  die Gegenpuncte der festen Puncte A, C; sie liegen in a über B hinaus verlängerten Schenkeln AB, CB, so dass man zwei Scheitel-Dreite ABC und  $A_1BC_1$  hat, die sich gleichzeitig ändern; ihre Winkel an der gemeinhaftlichen Spitze B sind gleich als Scheitelwinkel, und von den Winkeln  $\alpha$  und  $\gamma$ , und  $C_1$  an den festen Grundlinien AC,  $A_1C_1$  sind die in dem einen Dreieck bezieht den Nebenwinkeln von denen in dem anderen Dreieck gleich, so dass

#### Zweiter Fundamentalsatz.

14. "Sind zwei Seiten eines sphärischen Dreiecks gegeben, so hat es dann den grössten Inhalt, wenn der von denselben eingeschlossene Winkel so gross ist als die Summe der beiden übrigen Winkel, oder wenn der umschriebene Kreis die dritte Seite zum Durchmesser hat."

Beweis. Die eine gegebene Seite AC (Taf. IX Fig. 5) sei die Grundlinie und fest, so ist der Ort der Spitze des Dreiecks eine Kreislinie DBE, welche A zum Pol und die andere gegebene Seite AB zum (sphärischen) Radius hat. Seien A, C, die Gegenpuncte der festen Puncte A, C. Jeder Kreis durch A, und C, wie z. B. der Kreis A, DEC, ist Ort der Spitzen eines Systems Dreiecke von gleichem Inhalte über der Grundlinie AC (9); schneidet er den festen Kreis A in zwei Puncten D und E, so sind diese die Spitzen zweier Dreiecke ADC und AEC mit den gegebenen Seiten und von gleichem Inhalte, woraus also beiläufig folgt: "Dass unter den gesammten Dreiecken, welche mit den gegebenen zwei Seiten möglich sind, immer zwei und zwei gleichen Inhalt haben." Der Inhalt wird um so grösser, je mehr der Ortskreis A, DEC sich von der Grundlinie AC abneigt (9); wofern aber dieser Kreis dem festen Kreise A begegnen soll, so entfernt er sich am meisten von der Grundlinie, wenn er denselben nur noch in einem Puncte B berührt; folglich hat das Dreieck ABC unter allen, die mit den gegebenen Seiten möglich sind, den grössten Inhalt. Der Pol F des berührenden Kreises A,BC, liegt in der Verlängerung des Schenkels AB (10). Da

$$FA_1 = FB = FC_1$$

so ist im Dreieck A, BC, Winkel

$$\gamma_1 = \alpha_1 + \beta_1$$
;

da ferner

$$\alpha + \alpha_1 = \gamma + \gamma_1 = \pi$$

(weil  $\alpha_1$ ,  $\gamma_1$  den Nebenwinkeln von  $\alpha$ ,  $\gamma$  gleich sind) und

$$\beta_1 = \beta_1$$

so ist folglich

$$\alpha = \beta + \gamma$$

d. h. in dem genannten grössten Dreiecke ABC ist der von den gegebenen Seiten AB, AC eingeschlossene Winkel  $\alpha$  so gross als die Summe der beiden übrigen  $\beta+\gamma$ , wie im Satze behauptet wird. Durch den Hauptkreis AG theile man den Winkel  $\alpha$  so, dass Winkel BAG gleich  $\beta$  und Winkel CAG gleich  $\gamma$ , so ist

$$AG = BG = CG$$

und folglich ist G der Pol und BC der Durchmesser des dem Dreieck ABC umschriebenen Kreises, was die weitere Angabe des Satzes bestätigt.

15. Ist die Summe zweier Seiten eines sphärischen Dreiecks gegeben, so hat es dann den grössten Inhalt, wenn dieselben einander gleich sind und einen Winkel einschliessen, der so gross ist als die Summe der beiden übrigen.

Der Beweis dieses Satzes ist dem des entsprechenden ebenen Satzes 7) ganz analog. Auch hier finden analoge Zusätze über sphärische Vierske statt.

## 3. Ausgedehntere Sätze über ebene und sphärische Figuren.

#### Allgemeine Vorbemerkung.

16. Gleichwie im Vorhergehenden die Sätze über das ebene und phärische Dreieck gewissermassen gleichlautend ausgesprochen und ihre kweise übereinstimmend geführt werden konnten, ebenso kann es auch it den Sätzen und Beweisen über andere Figuren geschehen. Der Kürze regen sollen aber im Folgenden die Sätze für beide Figuren-Arten, ebene ad sphärische, immer vereinigt ausgesprochen, oder doch, wenn auch loss die für die ebenen Figuren passenden Benennungen gebraucht weren, vereinigt ausgesprochen gedacht werden. Ich habe mich bemüht, die eweise so zu führen, dass sie für die sphärischen Figuren meist gleichtmig und möglichst gleichlautend abgefasst werden können. Bei dennigen Beweisen, wo ein wesentlicher Unterschied stattfindet, ist derselbe gedeutet, zuweilen auch näher erörtert. Um den Grund (Ursprung) eser Unterschiede im Allgemeinen anzuzeigen, mag schon hier auf einige sondere Eigenschaften der sphärischen Figuren, sowie auf eine eigenumliche Beziehung derselben unter sich aufmerksam gemacht werden.

L. Der Umfang eines convexen, sphärischen Vielecks ist im Allgeeinen kleiner als der Hauptkreis, welchen er zur Grenze hat. Ebenso
ann der Inhalt (oder die Summe der Winkel) nicht jede beliebige Grösse
aben (wenn die Kugel gegeben ist); sondern er hat die halbe Kugelfläche
ur Grenze. Oder, wofern man nach Belieben den einen oder anderen der
wei Theile, in welche die Kugelfläche durch die Grenzlinie des Vielecks
pachieden wird, als Inhalt des letzteren ansehen wollte, so hätte der Intalt die ganze Kugelfläche zur Grenze. In diesem Falle aber, wo der
rössere Theil als Inhalt angenommen würde, wäre das Vieleck nicht
onvex, sondern concav zu nennen. Gewöhnlich pflegt man den kleieren Theil als Inhalt zu betrachten. Indessen sind beide Theile von
inander so abhängig, dass mit dem einen auch zugleich der andere geben ist, und dass, wenn z. B. der eine unter irgend welchen Bedingungen
n Maximum wird, dann gleichzeitig der andere ein Minimum sein muss,

und auch umgekehrt. — Was hier von Vielecken gesagt worden, gilt auch von convexen geschlossenen Curven.

II. Die Eigenschaft der Polarfiguren auf der Kugelfläche bewirkt eine bestimmte Dualität und Reciprocität der sphärischen Sätze, so nämlich dass jedem Satze über ein n-Eck, welcher unter gewissen Voraussetzunger in Betreff der Seiten und Winkel, des Umfanges und Inhaltes u. s. w stattfindet, allemal ein bestimmter anderer Satz, ebenfalls über das n-Eck entgegensteht, welcher durch jenen bedingt und dadurch aus ihm abge leitet wird, dass man in Hinsicht der gegebenen Voraussetzungen sowoh als in Rücksicht der daraus geschlossenen Eigenschaften, überall Seite mi Winkel, Umfang mit Inhalt, sowie z. B. Maximum mit Minimum, u. s. w vertauscht\*). Von diesem Ableitungsgesetz der Sätze von einander werden wir jedoch im Folgenden keinen Gebrauch machen, weil es für di Figuren in der Ebene nicht auf gleiche Weise vorhanden ist. Nur di folgende Eigenschaft, die aus demselben entspringt, mag hier noch angedeutet werden.

Bei je zwei sphärischen reciproken Polarfiguren findet zwischen der Umfange einer jeden und dem Inhalte der anderen eine bestimmte constante Relation statt, wodurch jede der beiden Grössen sogleich gefunde wird, wenn die andere bekannt ist. Wird nämlich einerseits der viert Theil des Hauptkreises (Quadrant) und andererseits der achte Theil de Kugelfläche (Octant) zur Einheit angenommen, und werden der Umfander einen und der Inhalt der anderen Figur beziehlich in solchen Einheiten ausgedrückt, durch (die Zahlen) und f bezeichnet, so ist allem

$$u+f=4$$

d. h. "je zwei sphärische gegenseitige Polarfiguren haben die Eigenschaft, dass der Umfang (u) einer jeden mit dem Inhalte (f) der anderen gerade vier beträgt."

Aus diesem Gesetz ergeben sich z. B. nachstehende Folgerungen:

"Wenn von den zwei Grössen u und f, d. i. dem Umfange der einen und dem Inhalte der anderen Figur, die eine ein Maximum oder Minimum wird, dann geht gleichzeitig die andere in ein Minimum oder Maximum über."

<sup>\*)</sup> So ist z. B. aus dem obigen Satze (11) unmittelbar der folgende abzuleiten:

I. "Unter allen sphärischen Dreiecken mit demselben Winkel an der Spitze und von gleichem Inhalte hat das an der Grundlinie gleichwinklige den kleinsten Umfang."

II. "Von je zwei der genannten Dreiecke hat dasjenige den grösseren Umfang, welches den grössten oder kleinsten Schenkel, oder welches an der Grundlinie den grössten oder kleinsten Winkel hat; und auch umgekehrt."

"Wenn eine sphärische Curve entweder rectificirbar oder luadrirbar ist, alsdann muss ihre Polarcurve beziehlich qualeirbar oder rectificirbar sein; und wenn jenes nicht stattindet, dann ist auch dieses unmöglich."

Und ferner:

"Wenn man die eine Curve rectificirt oder quadrirt hat, ann kennt man zugleich beziehlich den Inhalt oder den Umang der anderen." U. s. w.

#### Hauptsatz.

17. "Unter allen ebenen (oder sphärischen) Figuren von leichem Umfange hat der Kreis den grössten Inhalt." Und umtekehrt: "Unter allen Figuren von gleichem Inhalte hat der reis den kleinsten Umfang."

Beweis. Dass bei gegebenem Umfange unendlich viele Figuren von erschiedener Form, sowie von ungleichem Inhalte möglich sind, ist von elbst klar. Ebenso ist es einleuchtend, dass der Inhalt (wohl beliebig lein, aber) nicht beliebig gross sein kann, indem sich allemal, nach lassgabe des gegebenen Umfanges, leicht eine Fläche angeben lässt, die n an Grösse übertrifft. Eine solche Fläche ist z. B. der Kreis, dessen littelpunct auf der Umgrenzung liegt, und dessen Radius der Hälfte des gebenen Umfanges gleich ist. Wenn aber bei demselben gegebenen mfange die Figuren ungleichen Inhalt haben können, dieser jedoch nicht eliebig gross sein kann, so muss es nothwendig entweder eine Figur ben, die unter allen den grössten Inhalt hat, oder es müssen mehrere, erschieden geformte Figuren stattfinden, die diese Eigenschaft gemein aben, d. h. welche unter sich gleichen, aber grösseren Inhalt haben als de der übrigen. Dabei ist klar: "Dass jede Figur, deren Inhalt nter Beibehaltung des Umfanges sich vergrössern lässt, nicht u jenen grössten Figuren gehört." Daraus folgt zunächst, dass ede von jenen Figuren, die den möglich grössten Inhalt haben sollen, othwendig convex sein muss, und dass sie nicht geradlinig sein kann, der wenigstens keine zwei auf einander folgende gerade Seiten haben kann; lenn in beiden Fällen liesse sie sich vergrössern, wie leicht zu sehen ist.

Es sei EFGH (Taf. IX Fig. 6) eine von den genannten Figuren mit dem grössten Inhalte. Zu jedem beliebigen Puncte A in der Grenzlinie gebt es einen bestimmten zugehörigen Punct B, der mit ihm zusammen den Umfang hälftet, so dass in Hinsicht der Länge Linie

#### AEFB = AHGB

ist. Angenommen A und B haben diese Eigenschaft, so muss die Gerade AB nothwendig auch die Fläche der Figur in zwei gleich grosse Stücke 

\*\*\*Beiser's Werke. II. 13

theilen; denn wäre das eine, etwa AHGBA, grösser als das andere AEFBA, so könnte letzteres jenem gleich gemacht werden, da beide die Grundlinie AB gemein und somit gleichen Umfang haben; dadurch würde aber der Inhalt der ganzen Figur bei gleichem Umfange vergrössert, was gegen die Voraussetzung wäre; folglich müssen beide Stücke gleich gross sein. Wären sie nun ferner in Form verschieden, so kann man immerhin das eine, z. B. AEFBA, sich so ändern lassen, dass es dem anderen AHGBA symmetrisch gleich wird, so nämlich, dass die gemeinschaftliche Grundlinie AB die Symmetral-Axe ist; denn alsdann wäre die aus beiden Stücken bestehende neue Figur an Umfang und Inhalt der vorigen gleich, und gehörte daher mit zu den grössten Figuren. Nehmen wir also auf einen Augenblick an, es sei AEFBA das umgewandelte, zu AHGBA symmetrische Stück selbst, so folgt, dass das aus irgend einem Puncte D der einen Umfangs-Hälfte AHGB auf die Axe AB gefällte Perpendikel DJ, verlängert, die andere Hälfte AEFB in einem von der Axe gleich weit abstehenden Puncte C trifft, so dass immer

#### DJ = JC

ist; und weiter folgt, dass die Dreiecke ADB und ACB symmetrisch gleich oder congruent sind. Wären nun in diesen Dreiecken die homologen Winkel bei D und C nicht rechte, so liessen sich ihre Inhalte, unter Beibehaltung der Schenkel DA und DB, CA und CB, gleichzeitig vergrössern (6), während die über den Schenkeln liegenden Segmente der Figur, nämlich AHD, DGB, BFC, CEA, constant blieben, und nur die gemeinschaftliche Grundlinie AB sich änderte; aber dadurch würde dann auch der Inhalt der ganzen Figur vergrössert (nämlich ein Theil von iht, das Viereck ADBC), ohne dass ihr Umfang seine Grösse änderte, was der Voraussetzung widerspräche; demnach müssen die genannten Winkel bei D und C rechte sein. Und daher muss ferner — da die Puncte A und B fest, der Punct D aber jeder beliebige in der Umfangs-Hälfte AHGB sein kann — die in Betracht stehende Figur ein Kreis sein Nun gehört freilich nur die eine Hälfte dieses Kreises, nämlich AHGBA, der ursprünglichen Figur an, denn von der anderen, AEFBA, musste oben eingeräumt werden, dass sie andere Form haben könne; allein da nach dem eben ausgesprochenen Resultate die unveränderte Hälfte der ursprünglichen Figur allemal ein Halbkreis (AHGBA) sein muss, dabei aber einerseits die Wahl der Theilungspuncte A und B, oder andererseits die Wahl derjenigen Hälfte, welche unverändert bleiben soll, willkürlich ist, so schliesst man aus dem Einen oder Anderen, dass die ganze Figur ein Kreis sein muss. Demnach sind also auch nicht mehrere verschieden geformte Figuren möglich, welchen die Eigenschaft "bei gegebenem Umfange den grössten Inhalt zu haben" zukommt, sondern nur eine, und diese ist der Kreis.

Anmerkung. I. Was den obigen umgekehrten Satz betrifft, so det sein Beweis indirect, gestützt auf den ersten Satz. — Aehnlich verält es sich mit den meisten später folgenden umgekehrten Sätzen, wesub ihre Beweise fortan mit Stillschweigen übergangen werden sollen.

II. In Hinsicht der sphärischen Figuren mag nochmals erinnert wern (16), dass, wenn in einem Beweise auf einen Fundamentalsatz über sebene Dreieck oder auf andere Sätze verwiesen wird, dann für jene zuren gewöhnlich der entsprechende Satz über das sphärische Dreieck w. zu berücksichtigen ist. Wenn also z. B. im vorstehenden Beweise chlossen wird: "dass in den Dreiecken ADB und ACB die Winkel D I C rechte sein müssen", so schliesst man bei den sphärischen Figuren ): "dass jeder dieser Winkel der Summe der beiden Winkel an der mdlinie gleich sein müsse."

Der vorstehende Satz (17) bewährt sich in der That dadurch "Hauptsatz", dass in ihm, gleichsam wie in einem Ganzen, die ventlichsten Gründe concentrirt sind, welche die meisten Fragen über ximum und Minimum in Hinsicht des Inhalts, Umfangs, u. s. w. bei ebenen l sphärischen Figuren entscheiden. Und zwar geschieht die Beantworg dieser Fragen möglichst einfach und unmittelbar, indem nämlich die über entscheidenden Sätze durch stufenweise Ableitung aus jenem Hauptze folgen, von welchem sie deshalb nur als Theile, oder vielmehr nur Sätze über einzelne Theile derjenigen Figur, welche der Gegenstand ses Satzes ist, erscheinen. Denn gleichwie der ganze Kreis die doppelte enschaft besitzt: "dass er unter allen Figuren von gleichem Umfange r gleichem Inhalt beziehlich den grössten Inhalt oder den kleinsten ufang hat", ebenso verhält es sich auch mit den einzelnen Theilen oder icken von ihm, woraus denn jene Sätze hervorgehen. Dadurch stehen se Sätze mit dem Hauptsatze in einem solchen Zusammenhange, dass wie Zusätze aus ihm folgen, oder dass doch ihre Beweise sehr einfach d meist indirect zu führen sind. Gleichwohl möchten sich viele derben weniger leicht und einfach behandeln lassen, wenn man sie ausser sem natürlichen Zusammenhange, einzeln und auf anderem Wege beisen wollte; es ist dies auch vielleicht der Grund, warum dieselben, ines Wissens, bisher noch nicht aufgestellt und bewiesen worden sind. Um aber die abzuleitenden Sätze leichter aussprechen und sicherer handeln zu können, wäre es zweckmässig, für die verschiedenen Theile 🖶 Stücke, in welche die Kreisfläche sammt dem sie umgebenden übrigen ume der Ebene durch Sehnen, Secanten und Tangenten zerschnitten rden, bestimmte Benennungen festzusetzen, sowie einige darauf bezüg-

be Hülfssätze voranzustellen.

Allein da die vollständige Erörterung

Sowie man nämlich gewissen Stücken der Kreisfläche die Namen: "Segment" und "Sector" gegeben hat, ebenso müsste auch jedem anderen Flächenstück, welches z. B.

- a) von mehreren Sehnen und den dazwischen liegenden Bogen;
   oder
- b) von mehreren umschriebenen Winkeln und den dazwischen liegenden Bogen; oder
- von Sehnen und umschriebenen Winkeln nebst den dazwischen befindlichen Bogen; u. s. w.

begrenzt wird, ein eigenthümlicher Namen beigelegt werden. Ich wählte dazu beziehlich folgende:

- a) "Kreisstück zwischen n Sehnen";
- b) "Kreisstück zwischen m umschriebenen Winkeln";
- c) "Kreisstück zwischen n Sehnen und m umschriebenen Winkeln"; u. s. w.

Sodann müsste ferner untersucht werden: unter welchen Bedingungen jedes dieser Kreisstücke bestimmt sei; wenn gewisse Elemente desselben gegeben sind, welchen Spielraum und welche Grenzen dann die übrigen haben; u.s.w. Diese Untersuchung kann auf geometrischem Wege dadurch geschehen, dass man den Kreis (oder andere Elemente) sich stetig ändern lässt, wobei man dann durch unmittelbare Anschauung sich von der Möglichkeit gewisser Zustände und Eigenschaften überzeugt, welche die oben genanhten Hülfssätze enthalten. Im Folgenden werden wir also diese Hülfssätze ohne Weiteres voraussetzen, sowie man schon einen Theil derselben gewöhnlich anzunehmen pflegt, als z. B. "dass, wenn die Seiten eines Vielecks gegeben sind, dann ein Kreis möglich sei, in welchen es eingeschrieben werden kann".

Zur Erläuterung des Gesagten möge hier das einfachste Kreisstück, das Segment, auf die angezeigte Weise betrachtet werden.

- 1) Die Kreisfläche wird durch eine Sehne a (Taf. IX Fig. 7) in zwei Abschnitte aα, aβ getheilt, welche durch die Beiwörter: das "spitzwinklige" und das "stumpfwinklige" Segment, sich genau von einander unterscheiden lassen; wo nämlich die Benennung von dem Winkelherrührt, welchen die Sehne mit dem Bogen bildet. Darnach ist rechtwinkliges Segment gleichbedeutend mit Halbkreis.
- 2) Sind die Sehne  $\alpha$  und der Kreis K gegeben, so bleiben die Inhalte und die Bogen  $(\alpha, \beta)$  der Segmente constant, es mag die Sehne ihre Lage ändern, wie man will.
- 3) Ist nur die Sehne a gegeben, und lässt man den Kreis wachsen oder abnehmen, so ändert sich der grössere Bogen β auf gleiche Art, wogegen der kleinere a umgekehrt abnimmt oder wächst; auch die Inhalte der Segmente aβ, aα ändern sich gleicherweise wie die zuge-

hörigen Bogen. Die Zu- oder Abnahme des grösseren Bogens  $\beta$  ist grösser is die Ab- oder Zunahme des kleineren  $\alpha$ , und ebenso verhält es sich nit den zugehörigen Segmenten. — Erreicht der Kreis sein Minimum, sird  $\rho$  sein Durchmesser, so ist

$$\alpha = \beta$$

nd

$$a\alpha = a\beta;$$

ird dagegen der Kreis unendlich gross, so geht der Bogen  $\alpha$  in seine renze, in die Sehne  $\alpha$  über, sowie das Segment  $\alpha\alpha$  seinen Grenzwerth O reicht, wogegen  $\beta$  und  $\alpha\beta$  unendlich gross werden. Also: während der reis sich so viel wie möglich ändert, durchlaufen die Bogen  $\alpha$  und  $\beta$  sammen alle möglichen Grössen von  $\alpha$  bis  $\infty$ , und die Inhalte der gmente  $\alpha\alpha$  und  $\alpha\beta$  alle Grössen von O bis  $\infty$ . Man schliesst ferner:

4) Wenn von den vier Grössen: 1. der Kreis K, 2. die Sehne  $\alpha$ , der Bogen  $\alpha$  oder  $\beta$ , 4. der Inhalt des Segments  $\alpha\alpha$  oder  $\alpha\beta$ , irgend rei gegeben sind, alsdann sind die jedesmaligen beiden übrigen einfach der absolut) bestimmt; ausgenommen ist der Fall, wo der Bogen und r Inhalt gegeben sind, wobei im Allgemeinen zwei verschiedene Segente möglich sind, das eine spitz-, das andere stumpfwinklig, was sich äter zeigen wird (33). Die gegebenen Grössen dürfen jedoch in Rücktht der angezeigten Grenzen (3) einander nicht widersprechen.

## Folgerungen aus dem Hauptsatze.

19. Besteht die Grenze einer Figur aus einer beliebig lann Geraden G und einer nach Form willkürlichen Linie L,
id ist entweder die Länge der Linie L oder der Inhalt geben, so ist beziehlich der Inhalt am grössten oder die Linie
am kleinsten, wenn die Figur ein Halbkreis ist.

Beweis. Jede im Satze inbegriffene Figur kann als die eine Hälfte per symmetrischen Figur angesehen werden, welche die Gerade G zur mmetral-Axe hat, und deren Umfang, aus 2L bestehend, gegeben ist. a nun der Inhalt der Hälfte mit dem der ganzen Figur gleichzeitig ein aximum werden muss, so folgt also aus No. 17 die Richtigkeit des stzes\*).

<sup>\*)</sup> Der gegenwärtige Satz kann auch für sich bewiesen und dann umgekehrt der auptsatz (17) aus ihm gefolgert werden, und zwar lässt sich der Beweis sehr kurz bren, wenn man weniger streng und allgemein als bei diesem verfahren will, nämt, wenn man voraussetzt, dass es eine grösste Figur geben müsse; denn alsdann folgt icht, dass dieselbe nur der Halbkreis sein kann, weil jede andere Figur sich verssern lässt, wie AEFBA (Taf. IX Fig. 6) (wo AB die beliebige Gerade G und AEFB e gegebene Linie L vorstellt), wenn nicht für jeden Punct C in der Linie AEFB Winkel ACB ein rechter ist.

Insbesondere folgt aus dem vorstehenden Satze: "Dass unter allen Kreissegmenten von gleich langem Bogen oder von gleichem Inhalte der Halbkreis beziehlich den grössten Inhalt oder den kürzesten Bogen hat."

20. Von allen Figuren, die von einer gegebenen Geraden a und einer willkürlich geformten Linie L begrenzt werden, hat das Kreissegment bei gleicher Länge der Linie L den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte die kürzeste Linie L.

Beweis. Die Linie L habe irgend welche Form und begrenze mit der Geraden  $\alpha$  eine Figur aL. Immer ist über  $\alpha$  ein Kreissegment  $\alpha$  möglich, dessen Bogen  $\alpha$  gleich L (18), und zwar mögen  $\alpha$  und L auf gleicher Seite von  $\alpha$  liegen. Man denke sich den ganzen Kreis und nenne den anderen Bogen  $\beta$ , so ist der von  $\alpha+\beta$  begrenzte Kreis grösser als die von  $L+\beta$  begrenzte Figur (17), also

$$a\alpha + a\beta > aL + a\beta$$
,

folglich

$$a\alpha > \alpha L$$
.

Anmerkung. Aus dem vorstehenden Satze entnimmt man die algemeine Regel, welche zum Behufe späterer Sätze wohl zu beachten ist, nämlich:

Dass bei jeder Figur, deren Inhalt unter irgend welchen Bedingungen ein Maximum sein soll, jeder Theil des Umfanges, welcher zwischen irgend zwei festen Puncten beliebige Form haben kann, allemal ein Kreisbogen sein muss.

21. Von allen Figuren, deren Grenzlinie aus zwei gegebenen Geraden a, b und aus einer oder zwei willkürlichen Linien l, l, bestehen soll, hat das Kreisstück zwischen den Geraden, als Sehnen genommen (18), bei gleicher Summe der Linien l+l, gleich L den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte die kleinste Summe L der Linie l, l.

Beweis. Es sei K das Kreisstück und F irgend eine andere, im Satze inbegriffene Figur. Man ergänze K mittelst der zwei Segmente  $\alpha$ ,  $b\beta$  über den Sehnen  $\alpha$ , b zu einem Kreise  $K_1$  und vermehre F um die nämlichen Segmente über den Seiten  $\alpha$ , b zu einer Figur  $F_1$ , so haben  $K_1$  und  $F_1$  den gleichen Umfang  $L+\alpha+\beta$ ; an Inhalt ist daher  $K_1 > F_1$ , und folglich auch

$$K > F$$
.

Anmerkung. Wie man sieht, ist es gleichgültig, ob die Geraden a, b im Umfange unmittelbar auf einander folgen, einen Endpunct gemein haben, oder nicht, ob also nur eine Linie L stattfindet, oder zwei l,  $l_l$ , deren Summe gleich L ist.

22. Ist statt der einzelnen Geraden a, b wie im vorigen Satze (21), deren Summe s gleich a+b gegeben, so wird unter denselben übrigen Bedingungen der Inhalt des Kreisstücks ein Maximum Maximorum, oder die Summe L der Linien l, l<sub>1</sub> ein Minimum Minimorum, wenn die Geraden einander gleich sind, wenn also

$$a = b = \frac{1}{4}s$$
.

Be we is. Man nehme a und b beliebig ungleich an und denke das freisstück zwischen ihnen, aber so, dass sie einen Endpunct C gemein aben (wobei also etwa  $l_1$  gleich 0 und l gleich L ist); verbinde ihre nderen Endpuncte A, B durch die Sehne AB, wodurch die Figur in ein egment AlB und in ein Dreieck ACB getheilt wird, so wird dieses reieck über seiner Grundlinie AB vergrössert, wenn man die Schenkel, b gleich macht; aber dadurch wird auch die ganze Figur grösser, und ergrössert sich noch mehr, wenn sie in ein Kreisstück zwischen den leichen Schenkeln, als Sehnen, übergeht, was die Wahrheit des Satzes estätigt.

23. Unter allen Figuren, deren Grenzlinie aus n gegebenen ieraden a, b, c, ... und aus 1, oder 2, oder 3, ... oder n belieigen Linien l, l, l, ... l, besteht, hat das Kreisstück zwischen nen Geraden, als Sehnen (18), bei gleicher Summe L der Liien l, l, ... den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte die leinste Summe L jener Linien.

Der Beweis ist dem des Satzes (21) ähnlich.

24. Ist in Hinsicht des vorigen Satzes (23) statt der n einelnen Geraden a, b, c, ... deren Summe gleich s gegeben, so ird bei gleichem Umfange der Inhalt des Kreisstücks ein laximum Maximorum, oder bei gleichem Inhalte die Summe L er Linien l, l<sub>1</sub>, ... ein Minimum Minimorum, wenn die Geraden inander gleich sind. — Aehnlich verhält es sich, wenn bloss die umme einzelner Geraden gegeben ist, oder wenn in verschiedenen Abwilungen die Summen von einzelnen Geraden gegeben sind, wo dann ie Geraden jeder Abtheilung unter sich gleich sein müssen.

Der Beweis ist ähnlich wie beim obigen Satze (22).

- 25. Wenn bei den Sätzen 23 und 24 insbesondere die Bogen l,  $l_1$ , ... alle Null sind, so hat man folgende bekannte Sätze:
- I. Sind die Seiten a, b, c, ... eines Vielecks gegeben, so lat es den grössten Inhalt, wenn es ein Kreisstück zwischen len Sehnen a, b, c, ... ist, d. h. wenn es einem Kreise eingeschrieben ist.

II. Ist der Umfang eines n-Ecks gegeben, so ist sein Inhalt am grössten, wenn es gleichseitig und einem Kreise einge-

schrieben, d. h. wenn es regelmässig ist. Und umgekehrt: Unter allen n-Ecken von gleichem Inhalte hat das regelmässige den kleinsten Umfang.

26. Betrachtet man Vielecke von ungleicher Seitenzahl aber von gleichem Umfange oder gleichem Inhalte und fragt, welches beziehlich den grössten Inhalt oder den kleinsten Umfang habe, so hat man es nur mit den regelmässigen zu thun (25); für diese aber findet folgendes Gesetz statt:

Bei regelmässigen Vielecken von gleichem Umfange bilden die Inhalte eine steigende Reihe, welche mit dem Dreiecke beginnt und mit dem Kreise schliesst; und bei gleichem Inhalte bilden die Umfänge vom Dreieck bis zum Kreise eine abnehmende Reihe.

Beweis. Haben zwei regelmässige Vielecke von gleichem Umfange ungleiche Seitenzahl, wie z. B. ein Fünfeck ABCDE und ein Viereck abcd, so kann man immer das letztere als ein Fünfeck ansehen, dessen eine Seite Null ist; oder — wenn in der einen Seite ad ein Punct  $\epsilon$  angenommen wird — als ein Fünfeck abcde, dessen Winkel bei e gleich  $\pi$  ist; also ist das regelmässige Viereck abcd ein ungleichseitiges Fünfeck und hat folglich kleineren Inhalt als jenes regelmässige Fünfeck ABCDE.

Bemerkung. I. Aehnliche Steigerungen oder Gesetze finden sich beim obigen Satze (24), sowie bei vielen später folgenden Sätzen, wem man nämlich die Summe aller geradlinigen Seiten a, b, c, ... als gegeben annimmt und die Zahl derselben sich ändern lässt; es genügt, bloss darauf aufmerksam gemacht zu haben.

- II. So auffallend vielleicht der vorstehende Beweis ist, ebenso auffallend ist es, dass er nicht schon früher gefunden worden. Die mir bekannten Beweise des Satzes für die ebenen Figuren sind mehr oder weniger unbehülflich und weitläuftig, den elegantesten gab *Lhuilier*; für die sphärischen Figuren aber scheint gar kein Beweis vorhanden zu sein Allein ich muss gestehen, dass erst, nachdem ich für die ebenen Figuren verschiedene andere Beweise aufgestellt und mich nicht wenig bemüht hatte, dieselben in analoger Weise auf die sphärischen Figuren zu übertragen dass ich erst dann auf den obigen Beweis geführt wurde, welcher nun für beide Arten von Figuren gleichmässig gilt.
- 27. I. Von allen Figuren, deren Grenzlinie aus n gegebenen Geraden a, b, c, ..., aus einer willkürlich langen Geraden G und aus beliebig geformten Linien l, l, l, ... besteht, (wobei die Anzahl dieser Linien von 1 bis n variiren kann), hat das Kreisstück zwischen den Sehnen a, b, c, ... und der Geraden G als Durchmesser bei gleicher Summe L der Linien

 $l_1, l_2, \ldots$  den grössten Inhalt, und bei gleichem Inhalte die deinste Summe L jener Linien.

II. Ist die Summe der n Geraden a, b, c, ... gegeben, so ndet der Satz in ähnlicher Weise statt, wenn dieselben einnder gleich sind.

III. Sind in beiden Fällen I und II die Linien l, l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>, ... lle gleich Null, so geht die Figur in ein (n+1)-Eck über, das nem Kreise eingeschrieben ist, welcher die willkürliche Seite zum Durchmesser hat.

Der Beweis stützt sich auf vorhergehende Sätze und ist dem des tzes (19) ähnlich.

28. Von allen Figuren, deren Grenzlinie aus den beliebig langen henkeln AB, AC eines rechten Winkels A und aus einer beliebigen nie L besteht, hat der Kreisquadrant bei gleicher Länge der Linie L n grössten Inhalt, und bei gleichem Inhalte die kürzeste Linie L. — t die Linie L zusammengesetzt aus gegebenen Geraden a, b, c, ... und a beliebigen Linien a, a, ..., so findet der Satz in ähnlicher Weise att, wenn die Figur ein Kreisstück ist zwischen den Sehnen a, a, ... a den Radien a, a, a, ... gegeben ist.

In allen diesen Fällen kann die Figur als die eine Hälfte einer anren Figur angesehen werden, welche AB oder AC zur Symmetral-Axe 4, und dann folgen die Sätze unmittelbar aus den früheren (19 und 27).

- 29. I.. Wenn ferner die Linie L von einem gegebenen Puncte Bs einen Schenkels AB ausgehen soll, so findet das genannte Maximum er Minimum statt (28), wenn die Figur die eine Hälfte eines Kreisstückes, welches den anderen Schenkel AC zur Symmetral-Axe hat, so dass so der Mittelpunct des Kreises in diesem Schenkel liegt, und L zu ihm chtwinklig ist.
- II. Wäre statt des rechten Winkels ein spitzer BDC und im Schenkel B der Punct B gegeben, so hat man dieselben Sätze, nur dass die Figur n ein constantes Dreieck BAD vermehrt ist, welches durch das Perpenkel BA aus B auf den Schenkel DC von dem Winkel abgeschnitten ird. Auch hier liegt der Mittelpunct des Kreises in dem Schenkel DC.
- 30. Von allen Figuren, welche von den willkürlich langen chenkeln AB, AC eines gegebenen Winkels BAC und von einer eliebigen Linie L, deren Länge aber gegeben ist, begrenzt erden, hat der Kreissector den grössten Inhalt.

Beweis. Ueber dem einen Schenkel AC denke man sich die Figur eppelt und symmetrisch, auf der einen Seite ABLC und auf der anderen  ${}^{1}B_{1}L_{1}C$ , so muss, wofern der Inhalt ein Maximum sein soll, die Linie  ${}^{3}LCL_{1}B_{1}$  und also auch ihre Hälfte L ein Kreisbogen sein, dessen Mittel-

punct im Schenkel AC liegt; aber aus gleichen Gründen muss dieser Mittelpunct (von L) auch im Schenkel AB liegen; er liegt folglich in ihrem Durchschnitte, in A.

Ein anderer Beweis folgt aus (29, I).

- 31. I. Wenn die Linie L (30) aus gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und aus beliebigen Linien  $l, l_1, \ldots$  bestehen soll, so findet der Satz in analoger Weise statt, nämlich die grösste Figur ist ein Sector-Kreisstück zwischen den Sehnen  $a, b, c, \ldots$  und den Radien AB, AC. Und:
- H. Lässt man die Bogen  $l, l_1, \ldots$  schwinden, bis jeder gleich Null wird, so hat man einen Satz über das Vieleck, wenn ein Winkel BAC desselben und alle nicht daran liegenden Seiten  $a, b, \ldots$  gegeben sind \*).

Diese Sätze, sammt dem vorigen (30), gehen in verschiedene frühere Sätze über, wenn man dem Winkel A die Werthe  $\frac{1}{2}\pi$ ,  $\pi$ ,  $2\pi$  giebt.

32. Unter allen Kreissectoren von gleichem Umfang hat derjenige den grössten Inhalt, dessen Bogen dem Durchmesser gleich ist.

Beweis. Jeder Sector ist gleich der Hälfte eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Katheten beziehlich dem Bogen und dem Durchmesser gleich sind; dieses Dreieck aber wird ein Maximum, wenn es gleichschenklig ist (7).

Bemerkung. Für den sphärischen Kreissector findet der Satz nicht ganz gleichmässig statt, nämlich der Bogen ist nicht dem sphärischen, sondern dem wirklichen geradlinigen Durchmesser des Kreises gleich. Auch der Beweis scheint nicht auf analoge Art geometrisch geführt werden zu können; dagegen ergiebt er sich leicht durch Rechnung.

Beide Sätze stimmen ausserdem folgendermassen überein:

- I. Der Centriwinkel des grössten Sectors bleibt constant, mag der Umfang kleiner oder grösser angenommen werden, und zwar ist er auf der Kugel und in der Ebene derselbe, nämlich gleich  $\frac{4}{\pi}$  90°.
- II. Der Inhalt des ebenen Sectors ist gleich dem Quadrate des Radius; der Inhalt des sphärischen Sectors ist gleich dem Quadrate der geradlinigen Sehne, welche zum sphärischen Radius gehört (welche also dessen Endpuncte verbindet).

Ist insbesondere der Umfang des sphärischen Sectors gleich dem ganzen Umfange des halben Hauptkreises, also gleich  $r\pi + 2r$ , so gehört

<sup>\*)</sup> Insbesondere folgt: Von allen Dreiecken mit demselben Winkel Asn der Spitze hat das gleichschenklige bei gleicher Grundlinie a den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte die kleinste Grundlinie.

der Sector zu einem Hauptkreise, und sein Inhalt ist gleich  $2r^2$ , oder gleich  $\frac{0}{2\pi}$ , wo O die Oberfläche der ganzen Kugel mit dem Radius r ist.

33. Von je zwei spitzwinkligen (18) Kreissegmenten mit gleich langem Bogen hat dasjenige grösseren Inhalt, welches den grösseren Winkel oder die kleinere Sehne hat; und von je zwei stumpfwinkligen Segmenten mit gleich langem Bogen hat dasjenige grösseren Inhalt, dessen Winkel kleiner oder dessen Sehne grösser ist.

Beweis. Es seien ALB und  $A_1L_1B_1$  zwei spitzwinklige Segmente (Taf. X Fig. 8), Bogen L gleich  $L_1$  und Sehne  $AB < A_1B_1$ ; ferner sei C das Centrum von L; man verlängere die Radien CA, CB und trage wischen ihnen die Sehne  $A_1B_1$  ein, parallel zu AB (also jenseits dieser), and über ihr das Segment  $A_1L_1B_1$ , nach aussen liegend, so ist der Sector  $CALBC > CA_1L_1B_1C$  (30), daher auch, wenn man von beiden das Dreieck ACB wegnimmt, Segment  $ALB > AA_1L_1B_1BA$ , und folglich um so mehr

Segment ALB >Segment  $A_1L_1B_1$ .

Aehnlich wird der andere Theil des Satzes bewiesen.

Bemerkung. I. Zwischen den spitzwinkligen und stumpfwinkligen Segmenten mit gleich langem Bogen steht das rechtwinklige oder der Halbkreis in der Mitte und hat den grössten Inhalt (19), jene aber werden um so kleiner, je mehr sie von ihm abweichen, und da ihre Grösse stetig abnimmt, so müssen immer zwei und zwei gleichen Inhalt haben, nämlich je ein spitzwinkliges mit einem stumpfwinkligen, so dass also, wenn der Inhalt und der Bogen gegeben, immer zwei, aber nur zwei verschiedene Segmente möglich sind; nur muss der Inhalt kleiner sein, als der Halbkreis mit dem gegebenen Bogen. Hierdurch wird die obige Behauptung (18, 4) bestätigt.

- II. Für andere Figuren (Kreisstücke) über zwei ungleichen Grundlinien (Sehnen) AB und  $A_1B_1$ , deren übrige Umfangstheile L und  $L_1$  aus den nämlichen gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und aus anderen beliebigen Stücken  $l, l_1, l_2, \ldots$  von gleicher Summe bestehen, so dass L gleich  $L_1$ , finden analoge Sätze statt, deren Beweis aus (31) folgt.
- 34. Von allen Figuren, deren Grenzlinie aus den Schenkeln eines gegebenen Winkels A, wovon der eine AB in B begrenzt und gegeben, der andere AC aber willkürlich ist, und aus einer von B nach dem Schenkel AC gezogenen, aber nicht darüber hinaustretenden beliebigen Linie L besteht, hat das convexe Kreisstück zwischen der Secante AB und der Tangente AC bei gleichem Umfange (oder bei gleicher Summe L+AC) den grössten Inhalt; und auch umgekehrt.

Beweis. Es sei BLC (Taf. X Fig. 9) ein Kreisbogen, der den Schenkel AC in C berühre, wobei L+AC die gegebene Länge habe, so dass ABLCA das genannte Kreisstück ist, so ist zu zeigen, dass aus B keine andere Linie  $L_1$  nach irgend einem Puncte E oder F des Schenkels AC möglich sei, welche, ohne über diesen Schenkel hinauszutreten, eine Figur von gleichem Umfange und gleichem oder von grösserem Inhalte gäbe.

Man denke sich die Linie  $L_i$  nach E gezogen (Taf. X Fig. 9), so haben das Segment BLC und die Figur  $BL_iEC$  dieselbe Grundlinie BC und gleichen Umfang, daher ist (20) BLC > BL, EC, und folglich

$$ABLCA > ABL_iEA$$
.

Nun denke man sich die Linie  $L_i$  nach F gezogen, so muss sie, um einen möglichst grossen Raum zu begrenzen, immerhin ein Kreisbogen sein (20, Anmerk.) und auch sich zum Theil über den Bogen L erheben, ihn also, ausser in B, noch einmal schneiden, aber offenbar muss sie auch die Verlängerung von L, den Bogen CD schneiden, somit müssten zwei Kreise drei Puncte gemein haben, was unmöglich ist. — Sollte diese Schlussfolge nicht ganz befriedigend erscheinen, so kann man, wie folgt, anschaulicher verfahren.

Welche Form die von B nach F gehende Linie  $L_1$  haben mag, sie muss nothwendig immer den Kreisbogen CD (Verlängerung von L) in irgend einem Puncte G schneiden (weil sie weder zwischen dem Kreise und dem Schenkel AC durchgehen kann, noch über den letzteren hinaustreten darf), so dass ein gemischtliniges Dreieck FGC entsteht, in welchem

$$FG+CG>CF$$
.

oder

(a) 
$$CF - CG < FG$$
.

Da die Figuren ABLCA und ABL, FA gleichen Umfang haben sollen, so ist

$$BLC+CF = BL_1G+GF,$$

und daher ist, wenn man (α) von (β) abzieht,

$$BLC + CG > BL_1G,$$

woraus man schliesst, dass das Kreissegment BLCG grösser ist als die über der nämlichen Grundlinie BG stehende Figur  $BL_1G$ ; folglich ist auch

$$ABLCA > ABL_1FA$$

und zwar um so mehr, indem zu der ersteren noch das Dreieck FGC mehr hinzukommt.

Ueber den Spielraum und die Grenzen des Satzes ist zu bemerken, dass, wenn auch der Umfang der Figur im Verhältniss zu dem gegebenen Schenkel AB sehr gross angenommen wird, der Satz doch immer möglich ist, es sei denn, dass man die Bedingung stellte: "die Linie L

dürse auch nicht über die Verlängerung des Schenkels AB hinaustreten", weil alsdann der Satz nur so lange möglich wäre, bis der Pmct D in B fiele, und der Kreis L den Schenkel AB in B berührte; lem über diese Grenze hinaus müsste der Satz sich ändern, nämlich er nüsste in einen später folgenden Satz (37) übergehen. Wird hingegen ler Umfang kleiner, oder der Winkel A grösser, so rückt der Berührungsmet C dem Scheitel A näher, bis er ihn endlich erreicht, wobei die figur ein Kreissegment über der Sehne AB wird, welches in gewissem inne als Grenze des Satzes zu betrachten ist, indem der Schenkel AC leich O wird; denn wird alsdann der Umfang noch kleiner oder der Vinkel A noch grösser, so bleibt die Figur ein Kreissegment über der ehne AB, aber der Bogen L berührt nicht mehr den Schenkel AC, undern schneidet ihn in A.

35. Wenn in Rücksicht des vorigen Satzes (34) anstatt er Summe L+AC die Differenz L-AC oder AC-L gegeben rird, so ist der Inhalt der Figur ein Minimum (statt Maxiaum), wenn sie ein concaves Kreisstück (Taf. X Fig. 10) zwichen der Secante AB und der Tangente AC ist.

Denn zieht man aus B nach einem hinreichend entfernten Puncte  $A_1$  les Schenkels AC die Gerade  $BA_1$ , so ist, wenn L-AC oder AC-L regeben wird, auch zugleich  $L+A_1C$  gegeben, indem man  $AA_1$  kennt. Vun ist offenbar der Raum ABLC ein Minimum, wenn  $A_1BLC$  ein Maximum wird, dieses aber tritt ein, wenn die im Satze ausgesprochene ledingung erfüllt wird (34).

36. Wenn in Rücksicht der beiden letzten Sätze (34 und 35) lie Linie L aus gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und aus beliesigen Stücken  $l, l_1, l_2, \ldots$  bestehen soll, so ist in gleicher Weise lie Figur beziehlich ein Maximum oder ein Minimum, wenn sie ein convexes oder ein concaves Kreisstück zwischen der Becante AB, der Tangente AC und den Sehnen  $a, b, c, \ldots$  ist.

Die Erörterung des Spielraums und der Grenzen dieser zwei Sätze sehört in den Bereich der in (18) angezeigten Untersuchungen. Hier mag ur bemerkt werden, dass, wenn der Winkel A, der Schenkel AB und lie Geraden a, b, c, ... gegeben sind, dann im Allgemeinen für zwei betimmte Werthe des Umfanges das genannte Kreisstück in ein Vieleck ibergeht (also alle Bogen l,  $l_1$ ,  $l_2$ , ... Null werden), und dass in dem latervall zwischen beiden Vielecken der Satz unmöglich wird.

37. Soll die Grenze einer Figur aus den beliebig langen Schenkeln AB, AC eines gegebenen Winkels A und aus einer dieselben verbindenden aber nicht darüber hinaustretenden, beliebigen Linie L bestehen, und ist der Umfang der Figur gegeben, so ist sie ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreis-

stück ABLCA (Taf. X Fig. 11) im umschriebenen Winkel A ist (d. h. wenn L ein die Schenkel berührender Kreisbogen ist).

Und wenn statt des Umfanges die Differenz zwischen der Linie L. (statt L) und der Summe der Schenkel AB+AC gegeben, so ist die Figur ein Minimum, wenn sie ein concaves Kreisstück (ABL,CA) im umschriebenen Winkel ist.

Beweis. Kimmt man in der Linie L irgend einen Punct D an und zicht die Gerade AD, so missen, wofern die Figur ein Maximum sein sell, die Theile DB und DC Kreinbogen sein, welche die Schenkel AB und AC berühren (34); da aber der Punct D ein beliebiger ist, so mus die ganze Linie L ein Kreinbogen sein, welcher beide Schenkel berührt.

Bomorkung. L. Wird der Winkel

 $A = \pi$  oder  $A > \pi$ ,

so geht das ourvere Kreisstück in den ganzen Kreis über und der Satz verliert eeine eigentliche Bedeutung. Das concave Kreisstück verschwindet.

II. Worden die Schenkel des Winkels A mittelst einer Geraden EF oder GH begrunzt, und wird dieselbe nebst den anliegenden Winkeln E, F oder G, H als gegeben angeschen, so gelten die Sätze in gleicher Weise für die Figuren EBLCF und EBL, CF, oder GBL, CH und GBLCH, nämlich die erste ist bei gegebenem Umfange ein Maximum, und die andere bei gegebener Differenz (EB+FC)-L, oder (GB+HC)-L ein Minimum. Und diese Sitze bleiben bestehen, wenn insbesondere (A gleich 0 und) die Schenkel EG und FH parallel werden.

38. Wenn die Linie L oder L (37) aus gegebenen Geraden a, b, c, ... und aus beliebigen Bogen L L, L, ... bestehen soll, so ist in gleicher Weise die Figur ein Maximum oder Minimum, wenn sie ein convexes oder ein concaves Kroisstück zwischen den Sehnen a, b, c, ... und dem umschriebenen Winkel A ist.

Bei den Grenzfällen dieses Satzes werden die Bogen  $l, l_1, l_2, \ldots$  Null und die Figur geht in ein Vieleck über, in welchem die Seiten AB und AC einander gleich sind.

39. L Besteht die Grenze einer Figur aus den unbestimmt langen Schenkeln AB, AC eines gegebenen Winkels A und aus einer dieselben verbindenden, aber nicht darüber hinaustretenden Linie L. und ist die Summe der Linie L und des einen Schenkels AC gegeben, so ist die Figur ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreisstück zwischen der Tangente AC und der normalen Secante AB (die durch den Mittelpunct geht) ist.

II. Und ist die Differenz zwischen L und AC gegeben, 80 ist die Figur ein Minimum, wenn sie ein concaves Kreisstück zwischen der Tangente AC und der normalen Secante AB ist.

1

III. Ist die Linie L aus gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und is beliebigen Bogen  $l, l_1, l_2, \ldots$  zusammengesetzt, so finden ide Sätze in ähnlicher Weise statt.

Beweis. Wird die jedesmalige Figur über dem Schenkel AB symtrisch verdoppelt, so folgen die Sätze aus den vorhergehenden (37 und 38). 40. I. Soll eine Figur durch die willkürlich langen Schenkel und AF, BD und BE zweier gegebenen Winkel A, B (deren ge unbestimmt ist) und durch eine oder zwei beliebige Linien, welche jene Schenkel gegenseitig verbinden, begrenzt wern, und soll dieselbe innerhalb beider Winkelräume liegen, hrend ihr Umfang gegeben ist, so ist sie ein Maximum, wenn ein convexes Kreisstück ACIDBEI, FA (Taf. X Fig. 12a) zwiten den umschriebenen Winkeln A, B ist.

Oder wenn die Differenz zwischen der Summe der Schenkels kleineren Winkels A und der Summe aller übrigen Umfangseile, also wenn

$$(AC+AF)-(BD+BE+l+l)$$

geben, so ist die Figur ein Minimum, wenn sie ein concaves eisstück AClDBEl, FA (Taf. X Fig. 12b) zwischen den umschrienen Winkeln A, B ist.

Beweis. Das convexe Kreisstück

$$AClDBEl, F = K$$

af. X Fig. 12a) besteht (wenn mittelst der Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$  der Kreis ergänzt rd) aus dem ganzen Kreise  $\alpha l\beta l_1$  gleich  $K_1$  und aus den zwei Stücken  $\beta$ ,  $B\beta$  (concave Kreisstücke in den umschriebenen Winkeln A, B). Nun ike man sich irgend eine im Satze inbegriffene Figur F und schneide ihr (in den Winkeln A, B) die nämlichen zwei Stücke  $A\alpha$ ,  $B\beta$  ab, bleibt als Rest eine Figur  $F_1$ , welche, wie leicht zu sehen, entweder sichen oder kleineren Umfang hat als jener Kreis  $K_1$ , so dass in en Fällen  $K_1 > F_1$ , und folglich auch K > F ist.

Kin anderer Beweis ergiebt sich durch folgende Schlussfolge: Zuerst st sich zeigen, dass die grösste Figur nicht durch die Schenkel der inkel A, B allein begrenzt werden kann (also kein Viereck sein kann), idem dass Linien l,  $l_1$  vorhanden sein müssen; sodann folgt, dass diese im Kreisbogen sein müssen (20), welche die Schenkel berühren (34 er 37), und dass sie einem und demselben Kreise angehören (38). In nimmt man in l,  $l_1$  zwei beliebige Puncte x,  $x_1$  an und zieht die rade  $xx_1$  gleich a, so theilt diese die Figur in zwei Theile, wovon jeder Maximum, wenn er ein Kreisstück zwischen dem Winkel A oder B al der Sehne a ist (38).

IL Die Form der grössten Figur ist nicht absolut bestimmt, vielwehr können die Bogen l, l, ihre Grösse beliebig ändern, wenn nur ihre

Summe constant und der Kreis derselbe bleibt; nämlich während z.B. der Winkel A fest bleibt, kann der andere Winkel B sich um den Kreis bewegen, und zwar von dem Zustande, wo sein Schenkel BE mit AF in einer Geraden liegt, bis dahin, wo der andere Schenkel BD auf AC (oder dessen Verlängerung) fällt. Inzwischen kommt er in die Lage, wo die Gerade AB durch die Scheitel der Winkel diese, sowie die ganze Figur, hälftet und durch den Mittelpunct des Kreises geht.

In dem Grenzzustande, wo die Schenkel BE und AF in einer Geraden liegen (Taf. X Fig. 12c), kann der Satz auch, wie folgt, ausgesprochen werden:

Soll die Grenze einer Figur aus drei auf einander folgenden, unbestimmt langen Geraden CA, AB, BD und aus einer die erste und dritte (Gerade) verbindenden, aber nicht darüber hinaustretenden, beliebigen Linie L bestehen, und sind die zwischen den Geraden liegenden zwei Winkel A, B nebst dem Umfange der Figur gegeben, so ist diese ein Maximum, wenn die Linie L ein Bogen des die drei Geraden berührenden Kreisesist.

Für das concave Kreisstück (I) findet ein analoger Zustand statt.

III. In dem angezeigten besonderen Falle (II), wo die Diagonale AB durch den Mittelpunct des Kreises geht und die Figur in zwei symmetrische Hälften theilt, hat man den folgenden Zusatz:

Besteht die Grenze einer Figur aus drei auf einander folgenden Geraden CA, AB, BD und aus einer die erste und dritte Gerade verbindenden, aber nicht darüber hinaustretenden Linie l, und sind die zwei Winkel  $\frac{1}{4}A$ ,  $\frac{1}{4}B$ , zwischen den Seiten, sowie die Summe der Linie l und der beiden äusseren Seiten CA, BD gegeben, so ist die Figur ein Maximum, wenn l Bogen eines Kreises ist, der die äusseren Seiten berührt, und dessen Mittelpuncte in der mittleren Seite AB liegt.

41. Wenn, in Rücksicht des vorigen Satzes (40), statt der einzelnen Winkel A, B deren Summe S gleich A+B gegeben ist, so wird unter den nämlichen übrigen Bedingungen die Figur ein Maximum Maximorum, wenn die Winkel einander gleich sind.

Beweis. Man nehme die Winkel ungleich an, es sei A > B; das Kreisstück habe die Form, wie vorhin (40, II, Taf. X Fig. 12c). Die Gerade A, B, ziehe man so, dass Winkel

$$CA_1B_1 = DB_1A_1$$

und die Dreiecke  $AA_1B_1$ ,  $ABB_1$  gleich gross sind; dann ist auch die Figur  $A_1CLDB_1$  mit ACLDB von gleichem Inhalte. Hätten die Dreiecke gleichen Umfang, wäre

$$AA_1+A_1B_1=AB+BB_1$$

so müsste Dreieck  $AA_1B_1 > ABB_1$  sein, weil x > y ist (3, II); es sind sher die Dreiecke gleich gross, folglich muss nothwendig

$$AA_1 + A_1B_1 < AB + BB_1$$

and mithin auch

Umfang 
$$A_1CLDB_1 < \text{Umfang } ACLDB$$

sein. Wenn aber die erstere Figur bei gleichem Inhalte kleineren Umfang hat als die andere, so kann sie offenbar bei gleichem Umfange grösseren Inhalt haben als diese, und zwar wird sie um so mehr grösser sein, wenn sie, wie die andere, ein Kreisstück ist.

Bei diesem Beweise ist hauptsächlich auf die sphärischen Figuren Rücksicht genommen; denn für die ebenen Figuren allein könnte man einfacher verfahren, oder directer schliessen, z. B. wie folgt:

Die Gerade  $A_1B_1$  sei so gezogen, dass Winkel

$$A_1 = B_1$$

und

$$AA_1 + A_1B_1 = AB + BB_1$$

so ist, weil x > y, Dreieck

$$AA_1B_1 > ABB_1$$
 (3, II),

und folglich bei gleichem Umfange die Figur

$$A_1CLDB_1 > ACLDB$$
, u. s. w.

Ferner kann auch die Figur, welche Gegenstand des vorigen Zusatzes (40, III) ist, zu einem anderen Beweise benutzt werden.

- 42. I. Soll die Grenze einer Figur bestehen:
- 1) aus den unbestimmt langen Schenkeln von m gegebenen Winkeln A, B, C, ..., deren Summe grösser als  $(m-2)\pi$ ,
- 2) aus beliebigen Linien  $l, l_1, l_2, \ldots$ , welche die Schenkel verschiedener Winkel verbinden, und deren Anzahl von 1 bis m beliebig sein kann;
- soll ferner die Figur über keinen der m Winkelräume hinaustreten, und ist ihr ganzer Umfang gegeben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln A, B, C, ... ist.
- Ist A der kleinste unter den gegebenen Winkeln, und zwar beschaffen, dass sein Nebenwinkel grösser als die Summe der Nebenwinkel aller übrigen ist, und ist die Differenz zwischen der Summe der Schenkel des Winkels A und der Summe aller übrigen Umfangstheile gegeben, so ist die Figur ein Minimum, wenn sie ein concaves Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln A, B, C, ... ist.

Dieses concave Kreisstück hat gleiche Form wie das in (40) betrachtete. Bei den folgenden Sätzen werden wir dasselbe übergehen.

II. Wenn statt der einzelnen Winkel A, B, C, ... deren Summe S gegeben ist, so wird die Figur ein Maximum Maximorum, wenn die Winkel einander gleich sind, und die Figur in gleicher Weise ein Kreisstück zwischen ihnen ist.

Der Beweis dieser Sätze ist ähnlich wie beim obigen Satze (40).

43. I. Sind die Winkel und der Umfang eines m-Ecks gegeben\*), so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn es einem Kreise umschrieben ist \*\*).

II. Ist bloss der Umfang gegeben, so ist das m-Eck ein Maximum, wenn es gleichwinklig und einem Kreise umschrieben, also wenn es regelmässig ist (vergl. 25, II).

Diese Sätze folgen als Grenzfälle aus den vorigen (42), wofern man bei diesen die Summe der gegebenen Winkel kleiner werden lässt, bis sie zuletzt gleich  $(m-2)\pi$  wird, in welchem Falle dann das Kreisstück in ein m-Eck übergeht, indem die Bogen  $l, l_1, l_2, \ldots$  (deren Summe gleich  $A+B+C+\cdots-(m-2)\pi$ ) alle Null werden. — Uebrigens kam man die gegenwärtigen Sätze auch unmittelbar beweisen, auf gleiche Art, wie den Satz (40).

44. I. Soll eine Figur begrenzt werden:

 durch die unbestimmt langen Schenkel von m gegebenen Winkeln A, B, C, ..., deren Summe grösser als (m-1)π,

- 2) durch eine Gerade g von willkürlicher Länge, und

3) durch beliebige Linien l, l, l2, ...;

soll ferner die Figur sich innerhalb jedes Winkelraumes befinden, und ist, ausser der Grundlinie g, der übrige Theil des Umfanges gegeben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wenn sie ein Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln A, B, C, ... und dem Durchmesser g ist.

Wird also die Grundlinie g von einem Schenkel eines der gegebenen Winkel begrenzt, so ist sie auf demselben rechtwinklig.

<sup>\*)</sup> Beim ebenen m-Eck dürfen nur m-1 Winkel gegeben sein, indem der letzte dadurch bestimmt wird. Beim sphärischen m-Eck ist dagegen durch die gegebenen m Winkel der Inhalt schon bestimmt, daher muss für dasselbe der Satz anders lauten, nämlich: Sind die Winkel eines sphärischen m-Ecks gegeben, so ist sein Umfang ein Minimum, wenn es einem Kreise umschrieben ist. Der Satz über das ebene m-Eck wird mit diesem übereinstimmender, wenn man die Winkel und den Inhalt als gegeben annimmt.

<sup>\*\*\*)</sup> Diesen Satz (für die ebenen Figuren) scheint Lhuilier in seinem Eingangs genannten Werke zuerst aufgestellt zu haben. Er beweist ihn durch Rechnung, nicht sehr einfach, aber scharfsinnig. Bei späteren Schriftstellern habe ich den Satz nicht gefunden; sie scheuten wahrscheinlich den Beweis.

Lässt man die Summe der Winkel schwinden, bis sie gleich  $(m-1)\pi$  wird, so hat man folgenden Zusatz:

II. Ist die Summe der beiden Winkel an der Grundlinie g sines Vielecks gleich  $\pi$ , sind alle übrigen Winkel einzeln und st die Summe aller Seiten, ausser der Grundlinie gegeben, so st das Vieleck ein Maximum, wenn jene Seiten alle den Kreis erühren, welcher die willkürliche Grundlinie g zum Durchnesser hat; die an der Grundlinie liegenden Winkel müssen omit rechte sein.

Wenn statt der einzelnen Winkel A, B, C, ... die Summe von weien, dreien, ... gegeben ist, mögen sie im Umfange auf einander kgen oder nicht, so wird der Inhalt am grössten, wenn dieselben einader gleich sind.

Diese Sätze folgen aus den vorhergehenden (42), wenn die Figur ber der Grundlinie g symmetrisch verdoppelt wird.

45. I. Wird in No. 44 die Gerade g weggelassen und daegen angenommen, es sei die Summe der m Winkel grösser  $ls(m-\frac{3}{2})\pi$ , der Winkel  $A<\frac{1}{2}\pi$ , von seinen Schenkeln  $AA_1$ ,  $AA_2$ , ei der erste  $AA_1$  willkürlich, und also nur der übrige Theil les Umfanges gegeben, so ist die Figur ein Maximum, wenn sie in Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln  $B, C, \ldots$ , ler Tangente  $AA_2$  und der normalen Secante  $AA_1$  ist.

Wird die Summe der Winkel gleich  $(m-\frac{3}{2})\pi$ , so heisst der Satz:

II. Sind die Winkel eines Vielecks gegeben, ist jedoch on den beiden Winkeln an der Grundlinie  $AA_1$  der eine  $A < \frac{1}{2}\pi$  ind der andere  $A_1$  gleich  $\frac{1}{2}\pi$ , ist ferner die Summe aller Seiten usser der Grundlinie gegeben, so ist das Vieleck ein Maximum, renn die Seiten einen Kreis berühren, dessen Mittelpunct in ler Grundlinie  $AA_1$  liegt.

III. Wenn statt der einzelnen Winkel A, B, C, D, ... deren summe gegeben ist, so wird in beiden Fällen (I und II) die sigur ein Maximum Maximorum, wenn Winkel

$$B = C = D = \cdots = 2A$$

st, und die Figur den genannten übrigen Bedingungen genügt; such sind die zwischen den Winkeln B, C, D, ... liegenden Seiten einander gleich und zwar ist jede doppelt so gross als die in A, zur Grundlinie rechtwinklige Seite.

Diese Sätze folgen in gleicher Weise aus No. 42, wie die vorigen in No. 44.

46. I. Besteht die Grenze einer Figur

1) aus den Schenkeln von m gegebenen Winkeln A, B, C, D, ..., deren Summe grösser als  $(m-2)\pi$ ,

2) aus beliebigen Linien l, l1, l2, ...;

sind die Winkel A, B beide spitz, und fallen von ihren Schenkeln  $AA_1$ ,  $AA_2$  und  $BB_1$ ,  $BB_2$  zwei, etwa  $AA_1$  und  $BB_3$ , in eine Gerade AB; ist ferner der Umfang, ausser der Grundlinie AB, gegeben, so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn sie ein Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln C, D, ..., den Tangenten  $AA_2$ ,  $BB_2$  und der normalen Secante AB ist.

II. Sind die Winkel eines Vielecks gegeben, sind jedoch die beiden Winkel A, B an der Grundlinie AB spitz, oder höchstens rechte, und ist die Summe aller Seiten, ausser der Grundlinie, gegeben, so ist das Vieleck ein Maximum, wenn diese Seiten alle einen Kreis berühren, dessen Mittelpunct in der Grundlinie AB liegt. Und ferner:

III. Sind die Winkel beliebig, so ist das Vieleck ein Maximum, wenn Winkel

$$C = D = \cdots = 2A = 2B$$

ist; auch sind alle Seiten, ausser der Grundlinie, einander gleich; oder:

IV. Ist nur der Winkel A gegeben, jedoch nicht grösser als  $\frac{1}{2}\pi$ , so ist das Vieleck am grössten, wenn

$$C = D = \cdots = 2B$$
;

zugleich sind alle Seiten, die nicht am Winkel A liegen, einander gleich. Für das Viereck und Dreieck mag dieser Satz (IV) noch besonders wiederholt werden:

1) Wenn von einem Viereck ABCD der eine Winkel A, der  $<\frac{1}{2}\pi$  ist, und die Summe der drei Seiten BC, CD, DA gegeben sind, so ist sein Inhalt am grössten, wenn Winkel

$$C = D = 2B$$

und

$$BC = CD$$
;

— und wenn A gleich  $\frac{1}{2}\pi$ , so ist zudem noch

$$2DA = BC = CD$$
.

2) Wenn von einem Dreieck ABC der eine Winkel A an der Grundlinie AB, der  $<\frac{1}{2}\pi$  ist, und die Summe der Schenkel AC+BC gegeben sind, so ist der Inhalt am grössten, wenn der Winkel C an der Spitze doppelt so gross als der andere Winkel B an der Grundlinie ist\*); —

<sup>•)</sup> Selbst in diesem einfachsten Falle ist die Construction der grössten Figur (des Dreiecks) nicht geometrisch ausführbar, weil sie, wie man sieht, die Trisection des Winkels erfordert, nämlich des Nebenwinkels von A, welcher gleich 3B ist.

oder wenn A gleich  $\frac{1}{4}\pi$ , so ist

$$C=2B=\frac{1}{3}\pi$$

und zudem

$$BC = 2CA$$

ras eine bekannte Eigenschaft ist.

- 47. I. Wird eine Figur begrenzt:
- 1) durch die Schenkel von m gegebenen Winkeln A, B, C, ..., eren Summe  $> (m-1)\pi$  ist,
  - 2) durch beliebige Linien l, l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>, ...;

sind die Schenkel  $AA_1$ ,  $AA_2$ , des Winkels A von willkürcher Länge, ist dagegen der übrige Theil des Umfanges geben, so ist die Figur ein Maximum, wenn sie ein Kreisstück wischen den umschriebenen Winkeln B, C, ... und dem Centriinkel A ist.

Die Schenkel  $AA_1$ ,  $AA_2$  sind somit Radien des Kreises; wird einer erselben nicht von einem Bogen (l), sondern von einem Schenkel eines Vinkels begrenzt, so steht er darauf rechtwinklig.

II. Ist die Summe zweier Winkel  $A_1$ ,  $A_2$  eines Vielecks, wischen welchen nur ein anderer Winkel A liegt, gleich  $\pi$ , ind die übrigen Winkel A, B, C, ... einzeln und ist die Summe ller nicht am Winkel A liegenden Seiten gegeben, so ist das ieleck ein Maximum, wenn die willkürlichen Seiten  $AA_1$  und  $A_2$ , Radien eines Kreises sind, welcher alle übrigen Seiten erührt; so dass also die Winkel  $A_1$ ,  $A_2$  einander gleich und echte sind. Oder:

III. Ist von den übrigen Winkeln nur der Winkel A einzeln egeben, so ist unter denselben Bedingungen das Vieleck ein laximum, wenn die Winkel B, C, ... X einander gleich sind; o dann zugleich auch die zwischen diesen Winkeln liegenden eiten einander gleich, sowie die zwei am ersten und letzten finkel liegenden Seiten BA, und XA, unter sich gleich und alb so gross wie jene sind.

Nämlich in diesem Falle ist das Vieleck beschaffen, wie ein Sector nes regelmässigen Vielecks, und es wird in der That ein solcher, wenn  $\pi$  Winkel A zu  $\pi$  commensurabel ist.

Bei diesen Sätzen kann der Winkel A jede beliebige Grösse haben. It insbesondere A gleich  $\pi$ , oder A gleich  $2\pi$ , so gehen die Sätze über 1 (44) oder in (42).

48. I. Bleibt alles wie vorhin (47), nur dass der eine schenkel AA, des Winkels A gegeben ist, und also bloss der indere AA, willkürlich ist, so ist die Figur ein Maximum, wenn

sie ein convexes Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln  $B, C, \ldots$ , der Secante  $AA_1$  und der normalen Secante  $AA_2$  ist.

Bei einer bestimmten Grösse des gegebenen Umfangstheiles geht die Figur in ein Vieleck über, welches sich als Grenzfall des Satzes darstellt.

II. Ist Winkel  $A < \frac{1}{2}\pi$ , und ist  $AA_2$  einzeln (wie vorhin) und die Summe aller übrigen Umfangstheile (also  $AA_1$  inbegriffen) gegeben, so ist die Figur ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln B, C, ..., der Tangente  $AA_1$  und der Secante  $AA_2$  ist.

Auch hier stellt sich der Grenzfall des Satzes in einem Vieleck dar.

49. I. Soll die Grenzlinie einer Figur bestehen:

1) aus n gegebenen Geraden a, b, c, ...,

- aus den unbestimmt langen Schenkeln von m gegebenen Winkeln A, B, C, ..., deren Summe grösser als (m-2)π,
- aus beliebigen Linien l, l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>, ..., deren Anzahl von l bis n+m beliebig ist;

soll ferner die Figur über keinen der m Winkelräume hinaustreten, und ist ihr ganzer Umfang gegeben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreisstück zwischen den n Sehnen a, b, c, ... und den m umschriebenen Winkeln A, B, C, ... ist.

II. Wenn statt einzelner Seiten oder Winkel deren Summe gegeben ist, so wird der Inhalt der Figur gesteigert, wenn die zu je einer Abtheilung gehörigen Elemente, deren Summe gegeben, unter sich gleich sind, und die Figur den nämlichen genannten Bedingungen genügt; so dass also bei gleicher Summe der n Geraden, gleicher Summe der m Winkel und gleichem Umfange die Figur ein Maximum Maximorum wird, wenn sowohl die Geraden (Sehnen) als die Winkel unter sich gleich sind.

An der Grenze dieser beiden Sätze (I und II), bei einer bestimmten Grösse des Umfanges, geht das Kreisstück in ein Vieleck über, welches dem Kreise zum Theil eingeschrieben und zum Theil umschrieben ist, und welches von wenigstens n+m+1 bis höchs ens 2n+m oder n+2m (jenachdem m>n oder n>m), nach Belieben jede Zahl von Seiten haben kann, je nachdem man nämlich die Elemente  $a, b, c, \ldots$  und  $A, B, C, \ldots$  in seinem Umfange auf einander folgen lässt. Die Sätze umfassen übrigens viele vorhergehende.

50. I. Wenn die Grenzlinie der Figur ausser den vorigen Stücken (49, I) noch eine willkürlich lange Gerade g enthalten darf, und wenn die Summe der gegebenen m Winkel grösser ist als  $(m-1)\pi$ , so ist die Figur ein Maximum, wenn sie ein con-

vexes Kreisstück zwischen den Sehnen  $a, b, c, \ldots$ , den umschriebenen Winkeln  $A, B, C, \ldots$  und dem Durchmesser g ist.

Beim Grenzfalle dieses Satzes geht das Kreisstück in ein Vieleck iber; er tritt ein, wenn man den Umfang bis zu einer bestimmten Grösse bnehmen lässt.

II. Bleibt die Grenzlinie wie in (49, 1), soll dagegen der Winkel  $A < \frac{1}{2}\pi$ , und von dessen Schenkeln  $AA_1$ ,  $AA_2$ , der eine  $AA_2$ , von dem gegebenen Umfange ausgeschlossen, und soll die imme aller Winkel grösser als  $(m-\frac{3}{2})\pi$  sein, so ist für das faximum die Figur ein Kreisstück zwischen den Sehnen  $a, b, \ldots$ , den umschriebenen Winkeln  $B, C, \ldots$ , der Tangente  $AA_2$ , and der normalen Secante  $AA_3$ .

Wäre der Schenkel  $AA_s$  einzeln gegeben, so müsste er Secante des reisstückes sein. — Oder:

III. Ist der Winkel A von beliebiger gegebener Grösse, ind seine Schenkel beide von dem gegebenen Umfangstheile usgeschlossen, also willkürlich lang, und ist die Summe aller Winkel grösser als  $(m-1)\pi$ , so muss für den Fall des Maxiums A Centriwinkel und seine Schenkel  $AA_1$ ,  $AA_2$  müssen adien des Kreisstückes sein.

Der letzte Satz (III) umfasst viele frühere Sätze, welche aus ihm  $\log n$ , wenn der Winkel A gleich  $\pi$  oder gleich  $2\pi$  wird; oder wenn an die n Sehnen a, b, c, ..., oder die m Winkel A, B, C, ... wegsst. Bei seinem Grenzfalle, welcher eintritt, wenn der gegebene Umngstheil bis zu einer bestimmten Grösse schwindet, geht das Kreisstück i ein Vieleck über.

## Anmerkung.

51. Bei den meisten vorhergehenden Sätzen, wo ein Kreisstück in einem Grenzfalle in ein Vieleck übergeht, ist der jedesmalige Satz für ieses Vieleck noch gültig, aber er ist zugleich für dieses Vieleck selbst ur ein bestimmter besonderer Fall, wofern man dasselbe für sich beachtet und den Elementen, welche zuvor (beim Kreisstück) veränderlich aren, andere Werthe beilegt, als ihnen im Grenzfalle gerade zukommen. enn werden diese Werthe überschritten, und soll dabei die Figur ein leichnamiges Vieleck bleiben (also keine Bogen l, l<sub>1</sub>, ... erhalten oder ein Kreisstück werden dürfen), so ist dasselbe, für den Fall des Maxiums, ganz anderen Bedingungen unterworfen, welche selbst noch verthieden sind, je nachdem der gegebene Werth grösser oder kleiner la jener Grenzwerth ist.

Auf diese angedeuteten Eigenschaften des Vielecks wird man geführt, rem dasselbe in Rücksicht auf Maximum und Minimum etwas allgemeiner

und vollständiger untersucht werden soll, als es bisher geschehen ist; nämlich wenn man in allen Fällen, wo von dem Vielecke weniger Elemente gegeben sind, als zu dessen Bestimmung erforderlich, nach dem Maximum oder Minimum der übrigen Elemente fragt. Die Zahl dieser Fälle ist, wie leicht zu ermessen, ansehnlich gross, selbst wenn jene Elemente nur auf Seiten, Winkel, Summe von mehreren Seiten oder Winkeln, und Inhalt beschränkt werden. Indessen scheint sich die ganze Untersuchung bloss auf das Viereck zu gründen (ebenso wie die Lehre von der Congruenz der Vielecke), so dass es also zunächst nur darauf ankäme, alle Fälle des Vierecks zu beantworten. Diese Fälle aber belaufen sich vielleicht auf 25 bis 30, wovon durch die gegenwärtigen Hülfsmittel sich, wie es scheint, kaum die Hälfte unmittelbar beantworten lässt. Allein die übrigen hängen wahrscheinlich so von einander ab, dass nur wenige unter ihnen eines selbständigen Beweises bedürfen, um alle anderen daraus zu folgern.

Sätze, welche sich auf mehrere Figuren zugleich beziehen, sowie auf Figuren, welche durch feste Grenzen beschränkt oder durch feste Elemente bedingt sind.

52. I. Wird jede von zwei Figuren  $a\alpha$ ,  $b\beta$  durch eine gerade Grundlinie a, b und durch eine beliebige Linie  $\alpha$ ,  $\beta$  begrenzt; sind die Grundlinien a, b einzeln, und ist die Summe der Linien  $\alpha$ ,  $\beta$ , etwa  $\alpha+\beta$  gleich  $\sigma$ , gegeben, so ist die Summe der Inhalte  $a\alpha+b\beta$  gleich S ein Maximum, wenn die Figuren Segmente gleicher Kreise sind, und wenn ausdrücklich das Segment über der kleineren Grundlinie b spitzwinklig ist.

Beweis. Angenommen es sei ein Kreis ABC (Taf. XI Fig. 13) möglich, in welchem die Grundlinien a und b, als Sehnen AC und BC eingetragen, über sich zwei Bogen a und  $\beta$  haben, deren Summe gleich  $\mathfrak{a}$ , aber kleiner als der ganze Kreis ist, so wird offenbar die Summe det beiden Segmente  $aa+b\beta$  unter den gegebenen Bedingungen ein Maximum Denn hält man das Kreisstück  $ab\gamma$  fest und lässt die Bogen a und  $\beta$  sich beliebig ändern, jedoch unter der Bedingung, dass  $a+\beta$  gleich a bleibt, so werden dieselben mit dem festen Bogen a immer eine Figur begrenzen, welche (bei gleichem Umfange) kleiner als der Kreis a bei ist, und folglich muss auch die Summe der beiden Figuren, welche sie mit den Grundlinien a und a begrenzen, kleiner als die Summe jener Kreissegmente a und a begrenzen, kleiner als die Summe jener Kreissegmente a und a begrenzen, kleiner als die Summe jener Kreissegmente a und a begrenzen, kleiner als die Summe jener Kreissegmente a und a sein. Dabei ist das Segment a über der kleineren Sehne nothwendig spitzwinklig, wogegen das Segment a über der grösseren Sehne spitz- oder stumpfwinklig sein kann.

Es bleibt nun noch nachzuweisen, dass der angenommene Kreis in der That in allen Fällen möglich sei.

Der kleinste Kreis M, in welchen die gegebenen Grundlinien a, b sich als Sehnen eintragen lassen, hat die grössere Sehne a zum Durchmesser. Man nehme für einen Augenblick an, ABC sei dieser Kreis M, so sind drei Zustände möglich, nämlich entweder ist

(1) 
$$\alpha+\beta=\sigma,$$
 oder (2)  $\alpha+\beta>\sigma,$  oder (3)  $\alpha+\beta<\sigma.$ 

(3)

Im ersten Falle (1) genügt der Kreis M der obigen Forderung.

Im zweiten Falle (2) lasse man den Kreis M wachsen und dabei die Sehnen a, b sich von einander entfernen, so dass der Mittelpunct des Kreises zwischen beide, nämlich in den Raum  $ab\gamma$ , zu liegen kommt, und dass die Segmente aa,  $b\beta$  beide spitzwinklig sind, so müssen beide Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$  und somit auch ihre Summe  $\alpha + \beta$  stetig schwinden, also wird sich diese Summe der gegebenen Grösse o nähern, bis sie endlich bei einem bestimmten Kreise  $M_i$  ihr gleich und folglich wiederum die Forderung erfüllt wird.

Im dritten Falle (3) lasse man den Kreis M ebenfalls wachsen, aber die Sehne a sich der Sehne b nähern, so dass der Mittelpunct des Kreises in das Segment aa zu liegen kommt (welches also stumpfwinklig wird, während bß immer spitzwinklig bleibt), so wird zwar nur der Bogen a wachsen, dagegen β schwinden; allein da offenbar die Zunahme von α grösser ist als die Abnahme von  $\beta$ , so muss die Summe  $\alpha + \beta$  wachsen; und da ferner  $\alpha$  beliebig gross werden, dagegen  $\beta$  nur bis zu der Grenze bschwinden kann, so muss auch die Summe  $\alpha+\beta$  jede Grösse erreichen und folglich immerhin einmal bei einem bestimmten Kreise  $M_1$  der gegebenen Grösse o gleich werden, wie gross diese auch sein mag, wo dann wiederum der Forderung Genüge geschieht.

Demnach ist es unter allen Umständen möglich, der obigen Forderung u genügen (wofern nur  $\sigma > a+b$ ), jedoch jedesmal nur auf eine einzige Art. Dabei ist in allen Fällen das Segment  $b\beta$  über der kleineren Sehne pitzwinklig, wogegen das andere aa spitz-, recht- oder stumpfwinklig sein kann.

II. Der vorstehende Satz (I) bezeichnet nur das absolute oder das Hauptmaximum, welches der Summe beider Figuren zukommt, wenn sich diese so viel wie möglich ändern, nämlich so viel es die gegebenen Elemente gestatten. Will man den Gegenstand umfassender behandeln, so kann man, wie folgt, zu Werke gehen:

Wie auch die gegebene Summe σ unter die Umfangstheile α, β beider Figuren  $a\alpha$ ,  $b\beta$  vertheilt werden mag, so ist allemal jede von diesen, und

somit auch ihre Summe S, ein Maximum, wenn sie Kreissegmente sind. Daher mag festgesetzt werden, die Figuren  $a\alpha$ ,  $b\beta$  sollen in der That nur Kreissegmente sein. Lässt man nun ihre Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$  sich stetig ändem, jedoch unter der Bedingung, dass stets

$$\alpha + \beta = \sigma$$

ist, so wird auch die Summe ihrer Inhalte

$$a\alpha + b\beta = S$$

sich stetig ändern, und es kann gefragt werden: unter welchen Bedingungen und wie oft diese letztere Summe ein Maximum oder ein Minimum werde?

Die nähere Erörterung dieser Frage liefert folgendes Resultat:

Sind von zwei Kreissegmenten  $a\alpha$ ,  $b\beta$  die Sehnen a, b und die Summe der Bogen  $\alpha+\beta$  gleich  $\sigma$  gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte  $a\alpha+b\beta$  gleich S im Allgemeinen ein Maximum oder ein Minimum, wenn die Segmente gleiche Radien haben; und ferner: wenn keines der beiden Segmente grösser als der ganze Kreis sein soll, so ist jener Zustand, dass sie gleiche Radien haben, im Allgemeinen und höchstens nur dreimal möglich; dürfen dagegen die Segmente ohne Einschränkung auch grösser als der Kreis sein, so kann der genannte Zustand häufiger eintreten, und zwar um so öfter, je grösser die Bogensumme  $\sigma$  im Verhältniss zu den Sehnen a, b ist.

In dem beschränkteren Falle, wo von den Bogen α, β keiner grösser als die ganze Kreislinie sein soll, lässt sich die Existenz derjenigen Kreise, bei welchen ein Maximum oder ein Minimum stattfindet, wie folgt, nachweisen.

Werden die gegebenen Geraden a, b in irgend einem Kreise als Sehnen eingetragen, und werden die kleineren Bogen über denselben durch  $\alpha$ ,  $\beta$  und die grösseren durch  $\alpha$ ,  $\beta$ , bezeichnet, so hat man zwischen diesen vier Bogen vier verschiedene Summen, nämlich

$$\alpha + \beta, \quad \alpha_1 + \beta, \quad \alpha + \beta_1, \quad \alpha_1 + \beta_1,$$

und es ist zu beantworten, bei wie vielen Kreisen eine von diesen Summen der gegebenen Grösse σ gleich sein könne.

In Rücksicht der beiden ersten Summen  $\alpha + \beta$  und  $\alpha_1 + \beta$ , worin sich der kleinere Bogen  $\beta$  über der kleineren Sehne b befindet, ist bereits oben (I) gezeigt worden, dass es allemal einen, aber nur einen einzigen Kreis  $M_1$  giebt, welcher einer derselben genügt. Es bleibt daher nur noch zu erforschen, wie viele Kreise einer der beiden Summen  $\alpha + \beta_1$  und  $\alpha_1 + \beta_n$  wobei das Segment über der kleineren Sehne b stumpfwinklig ist, genügen können,

Man denke sich denjenigen Kreis N, bei welchem die Summe des eineren Bogens  $\alpha$  über der grösseren Sehne a und des grösseren Bogens über der kleineren Sehne b, also die Summe  $\alpha + \beta_1$ , ein Minimum eich  $\sigma_1$  wird, so sind drei Zustände möglich, nämlich entweder ist

$$\begin{array}{lll} (1) & \sigma_{i} > \sigma, \\ & \text{er} \\ (2) & \sigma_{i} = \sigma, \\ & \text{er} \\ (3) & \sigma_{i} < \sigma. \end{array}$$

Im Falle (1) ist offenbar kein Kreis möglich, welcher der obigen rderung genügt.

Im Falle (2) wird die Forderung durch den Kreis N selbst erfüllt, er durch keinen anderen.

Im Falle (3) wird die Forderung im Allgemeinen durch zwei verhiedene Kreise befriedigt, wovon man sich durch Berücksichtigung folnder näheren Umstände überzeugt:

Es ist leicht zu sehen, dass die Summe der beiden grösseren Bogen  $+\beta_1$  bei demjenigen Kreise M am kleinsten wird, welcher die grössere hee a zum Durchmesser hat; dabei ist  $\alpha_1$  nicht mehr eigentlich der issere Bogen, sondern es ist

$$\alpha_1 = \alpha_1$$

sei diese kleinste Summe gleich  $\sigma_2$ , so sind, in Verbindung mit (3), gende drei Zustände möglich, nämlich es ist entweder

a) 
$$\sigma_1 < \sigma$$
 und zugleich  $\sigma_2 < \sigma$ ,
r
b)  $\sigma_1 < \sigma$  und zugleich  $\sigma_2 = \sigma$ ,
r
c)  $\sigma_1 < \sigma$  und zugleich  $\sigma_2 > \sigma$ .

Bei jedem dieser drei Zustände kann man nun, von den zu Grunde egten Kreisen N und M ausgehend, zu zwei solchen Kreisen gelangen, lehe der obigen Forderung genügen, und zwar, wie folgt:

A. Bei (a) lasse man erstens den Kreis N wachsen, so muss auch Bogensumme  $\alpha + \beta_1$  zunehmen (weil sie anfänglich ein Minimum gleich ist und  $\beta_1$  rascher wächst, als  $\alpha$  schwindet), und da  $\beta_1$  beliebig gross rden, wogegen  $\alpha$  nur bis auf  $\alpha$  schwinden kann, so muss man zu em Kreise  $N_1$  gelangen, welcher die Forderung befriedigt, d. h. bei slehem

$$\alpha + \beta$$
, =  $\sigma$ 

ird. - Zweitens lasse man den Kreis M wachsen, so wächst auch die

Summe  $\alpha_1 + \beta_1$ , und man muss zu einem Kreise  $M_2$  gelangen, bei welchem

$$\alpha_i + \beta_i = \sigma$$

wird, und welcher also ebenfalls die Forderung erfüllt.

B. Bei (b) genügt erstens der Kreis M selbst. — Zweitens lasse man den Kreis N wachsen, so wächst auch  $\alpha+\beta_1$  und man wird, wie vorhin, zu einem Kreise  $N_1$  gelangen, bei welchem

$$\alpha + \beta_1 = \sigma$$

ist.

C. Bei (c) lasse man erstens den Kreis N wachsen, so gelangt man, wie zuvor, zu einem Kreise  $N_i$ , welcher genügt, bei welchem also

$$\alpha + \beta_i = \sigma$$

wird. — Zweitens lasse man den Kreis N schwinden, so muss  $\alpha+\beta_i$  wachsen, und man muss, bevor der Kreis in den kleinsten Kreis M übergeht, zu einem Kreise  $N_a$  gelangen, bei welchem

$$\alpha + \beta_1 = \sigma$$

wird.

Nun lässt sich ferner durch Hülfe des Satzes (I) geometrisch erweisen, dass diese verschiedenen Kreise, welche der obigen Forderung genügen, folgende Eigenschaft haben:

- a) Bei allen durch  $N_i$  bezeichneten Kreisen ist die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta_i$  ein relatives Maximum.
- β) Beim Kreise  $M_2$ , sowie beim Kreise M (in dem Falle B), ist die Summe der Segmente  $a\alpha_1 + b\beta_1$ , und beim Kreise  $N_2$  ist die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta_1$  ein Minimum.
- $\gamma$ ) Beim Kreise N aber in dem obigen besonderen Falle (2) ist die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta_1$  weder ein Maximum noch ein Minimum, denn dieser Fall ist nur als Grenze des Falles (C) anzusehen, weil nämlich hier die beiden Kreise  $N_1$  und  $N_2$  sich mit N vereinigen, wo dann ihre entgegengesetzten Eigenschaften nothwendig einander aufheben.

Ausser den bis dahin angegebenen Fällen finden für die Summe der beiden Kreissegmente auch noch zwei bestimmte Grenzminima statt, wenn nämlich die Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$  (hierbei sollen  $\alpha$ ,  $\beta$  nicht mehr ausdrücklich die kleineren Bogen bedeuten) bei stetiger Aenderung in ihre Grenzen übergehen, d. h. wenn einerseits der Bogen  $\beta$  schwindet, bis er mit seiner Sehne b, oder andererseits der Bogen  $\alpha$  stetig abnimmt, bis er mit seiner Sehne a zusammenfällt; denn in beiden Fällen nimmt dann auch die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta$  stetig ab, so dass sie in der Grenze selbst am kleinsten wird. Jedes dieser Grenzminima besteht demnach nur aus einem Segmente  $a\alpha'$  oder  $b\beta'$ , indem das andere gleich 0 wird, und die Bogen dieser Segmente sind beziehlich

$$\alpha' = \sigma - b$$
 und  $\beta' = \sigma - a$ ;

auch ist von diesen Segmenten dasjenige das kleinere, welches die kleinere Sehne hat, also

$$a\alpha' > b\beta'$$
.

III. Die über die zwei Kreissegmente aa,  $b\beta$  aufgestellten Resultate erleiden verschiedene Modificationen, jenachdem die gegebenen Sehnen a, b besondere relative Grösse haben, wie z. B. in den folgenden zwei Fällen:

1) Wenn

$$a = b$$

so fällt der Kreis N mit M und der Kreis  $N_1$  mit  $M_1$  zusammen, der Kreis  $N_2$  wird unmöglich, und bei den übrigen treten folgende nähere Bestimmungen ein:

a) Ist

$$\sigma > \pi a$$
 oder  $\sigma = \pi a$ ,

d.h. ist die gegebene Bogensumme  $\sigma$  nicht kleiner als die Kreislinie M, welche a zum Durchmesser hat, so bestehen beim Hauptmaximum (I) die Bogen  $\alpha_1$  und  $\beta$  (gleich  $\alpha$ ) zusammen aus der ganzen Kreislinie  $M_1$ , oder es ergänzen sich die Segmente  $a\alpha_1$  und  $b\beta$  zur ganzen Kreisfläche  $M_1$ . Beim Kreise  $M_2$  (II,  $\beta$ ), wo die Summe  $a\alpha_1 + b\beta_1$  ein Minimum wird, sind dagegen die Segmente einander gleich,

$$a\alpha_1 = b\beta_1$$
 und  $\alpha_1 = \beta_1$ ,

beide stumpfwinklig und somit zusammen grösser als der Kreis M.

β) Ist

$$\sigma < \pi a$$
,

so findet nur das Hauptmaximum beim Kreise  $M_1$  statt für die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta$ , welche einander gleich und spitzwinklig sind, also

$$a\alpha = b\beta$$
.

In beiden Fällen bleiben übrigens die Grenzminima (II) bestehen.

2) Wenn

$$b = 0$$

wird, so wird auch

$$\beta = 0$$
 und  $b\beta = 0$ ;

dagegen ist  $\beta_1$  die ganze Kreislinie, sowie  $b\beta_1$  die ganze Kreisfläche. Daher besteht in diesem Falle das Hauptmaximum (beim Kreise  $M_1$ ) nur aus einem Segmente aa oder  $a\alpha_1$ . Der Kreis  $N_2$ , bei welchem die Summe

$$\alpha+\beta_1=2\alpha+\alpha_1$$

ein Minimum gleich  $\sigma_1$  wird (II), hat hier die besondere Eigenschaft: Dass die Summe der Tangenten AD+BD in den Endpuncten der Sehne  $\alpha$  gleich AB bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte D genommen, gerade gleich  $\alpha+\beta_1$  ist, d. h. gerade

gleich der Summe des kleineren Bogens  $\alpha$  über der Sehne und der ganzen Kreislinie  $\beta_i$ .

Das Minimum  $\sigma_2$  der Summe  $\alpha_1 + \beta_1$ , welches bei dem Kreise M, der  $\alpha$  zum Durchmesser hat, stattfindet, ist hier

$$\sigma_2 = \frac{3}{2}\pi a$$
.

a) Wenn

$$\sigma_1 < \sigma$$
 und zugleich  $\sigma_2 > \sigma$  (II, c),

so finden die zwei Kreise  $N_1$  und  $N_2$  statt, wo beim ersten die Summe  $a\alpha+b\beta_1$  (d. i. die Summe des Segmentes  $a\alpha$  und des ganzen Kreises  $N_i$ ) ein relatives Maximum, und beim anderen die Summe  $a\alpha+b\beta_i$  ein Minimum wird, und zwar ist

$$N_{\scriptscriptstyle \rm I} > N \quad {\rm und} \quad N_{\scriptscriptstyle \rm J} < N \quad {\rm (II, \it C)}.$$

β) Wenn  $\sigma_2 < \sigma$ , so tritt an die Stelle des Kreises  $N_2$  der Kreis  $M_2$ , bei welchem die Summe  $a\alpha_1 + b\beta_1$ , ein Minimum wird.

Mit Rücksicht auf die zuvor angegebene Eigenschaft des Kreises N lassen sich die zwei Sätze ( $\alpha$ ) und ( $\beta$ ) umgekehrt, wie folgt, aussprechen: Wenn man in einem beliebigen Kreise  $\beta_i$  eine Sehne AB gleich  $\alpha$  und in deren Endpuncten die Tangenten AD, BD zieht, so ist die Summe des Kreises und des kleineren (spitzwinkligen) Segmentes, also die Summe  $b\beta_i + a\alpha$ , ein Maximum oder ein Minimum, jenachdem die Summe der Tangenten kleiner oder grösser als die Summe der ganzen Kreislinie und des kleineren Bogens ist, also jenachdem

$$AD + BD \leq \beta_1 + \alpha$$

ist; nämlich insofern dabei der Bogen  $\alpha$  und der Kreis  $\beta_i$  sich gegenseitig ändern (ungleiche Radien erhalten) dürfen, aber unter der Bedingung, dass die Summe  $\beta_i+\alpha$  gleich  $\sigma_i$ , sowie die Sehne  $\alpha$  constant bleiben sollen.

In gleichem Sinne ist die Summe  $b\beta_1 + a\alpha_1$  in allen Fällen ein Minimum. IV. Aus den obigen Sätzen folgen ferner unter anderen nachstehende Zusätze:

1) Ein spitzwinkliges Kreissegment  $b\beta$  ist grösser als ein Sector  $C_f$  des nämlichen Kreises  $C_f$ , wenn der Bogen  $\gamma$  des Sectors doppelt so gross als die Differenz zwischen dem Bogen  $\beta$  und der Sehne b des Segmentes ist, also wenn

$$\gamma = 2(\beta - b)$$
.

Dieser Satz gilt übrigens auch noch für Segmente, die grösser als der Halbkreis sind, nämlich bis zu einem bestimmten stumpfwinkligen Segment, welches dem genannten Sector gerade gleich wird; über dasselbe hinaus wird dann der Sector grösser als das Segment.

Ebenso ist die Differenz zwischen den Inhalten des Kreises und eines geschriebenen convexen Vielecks grösser als ein Sector, dessen Bogen r doppelten Differenz zwischen den Umfängen jener Figuren gleich ist, fem der Mittelpunct C des Kreises nicht ausserhalb des Vielecks liegt. eicherweise ist die Differenz zweier spitzwinkligen Segmente  $b\alpha - b\beta$  er derselben Sehne b grösser als ein Sector  $C\gamma$  des kleineren Kreises in dem  $\beta$  ein Bogen ist), wenn

$$\gamma = 2(\alpha - \beta)$$
.

2) Hat man über derselben Sehne a und auf der nämlichen Seite ei Kreissegmente aa,  $a\beta$ ,  $a\gamma$ , zwischen deren Bogen die Gleichung

$$2\beta = \alpha + \gamma$$

utfindet, so verhalten sich die zwischen diesen Bogen liegenden Mönden αβ, βγ ihrer Grösse nach, wie folgt:

1. Wenn  $\beta < \pi$ , so ist  $\alpha\beta > \beta\gamma$ ;

d

2. wenn 
$$\beta > \pi$$
, so ist  $\alpha \beta < \beta \gamma$ .

53. Wenn in Rücksicht des obigen Satzes (52, I) statt der zelnen Grundlinien a und b deren Summe a+b gleich s geben ist, so wird die Summe der beiden Kreissegmente  $ax+b\beta$  sich S unter den nämlichen angegebenen Bedingungen um so siner, je kleiner die Diffferenz zwischen a und b ist, so dass o die Summe S ein Minimum Maximorum wird, wenn

$$a = b = \frac{1}{2}s$$

; und dass dagegen S am allergrössten, oder ein Grenzmaxim wird, wenn z. B.

$$a = s$$
 and  $b = 0$ 

, wo dann  $b\beta$  gleich 0 und mithin  $a\alpha$  allein diesen grössten erth repräsentirt.

Beweis. Man nehme a und b beliebig ungleich an, es sei z. B. > b; die Kreissegmente, deren Summe  $a\alpha + b\beta$  für diesen Fall das aptmaximum darstellt, seien in solcher Lage, dass sie einem und demben Kreise  $\alpha\beta\gamma$  angehören (Taf. XI Fig. 14), und dass ihre Sehnen AC l BC (d. i. a und b) einen Endpunct C gemein haben. Nun sei ferner

$$a_1 + b_1 = a + b = s$$

er

$$a_1-b_1 < a-b,$$

ist zunächst Dreieck  $AC_1B > ACB$  (3). Ueber  $a_1$ ,  $b_1$  denke man sich e Kreissegmente  $a_1a_1$ ,  $b_1\beta_1$ , deren Summe für diesen Fall das Maximum arstellt, so dass also auch die Bogen

$$\alpha_1 + \beta_1 = \alpha + \beta = \sigma \qquad (52),$$

so schliessen die drei Bogen  $\alpha_i$ ,  $\beta_i$ ,  $\gamma$  eine Figur ein, welche bei Umfange kleiner als der Kreis  $\alpha\beta\gamma$  ist, woraus man schliesst, Summe der Segmente

$$a_1\alpha_1 + b_1\beta_1 < a\alpha + b\beta$$

ist, da jene Figur aus den Segmenten  $a_1\alpha_1$ ,  $b_1\beta_1$ ,  $c\gamma$  und dem AC,B besteht.

54. Sind die geraden Grundlinien a, b, c, d, ... b vieler Figuren  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$ ,  $d\delta$ , ... einzeln, und ist die ihrer übrigen Umfangstheile  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , ..., also ist

$$\alpha+\beta+\gamma+\delta+\cdots=\sigma$$

gegeben, so kann die Summe ihrer Inhalte nur dann ein mum sein, wenn diese Figuren alle Segmente gleicher sind; und für das Hauptmaximum ist zudem noch erford dass nur allein das Segment über der grössten Gru stumpfwinklig sein darf.

Dieser Satz ist eine Folge des obigen (52, I).

Es kann gefragt werden, ob nicht mehrere Fälle möglich se die Figuren den Forderungen des Satzes genügen, nämlich dass mente gleicher Kreise sind, und dass entweder keines oder nur d über der grössten Sehne stumpfwinklig ist? und ob dann in jede die Summe ihrer Inhalte ein Maximum sei?

In dem Kreise M, welcher die grösste Grundlinie, die  $\alpha$  so zum Durchmesser hat (und welcher überhaupt der kleinste Kreis in Betracht kommen kann), trage man alle übrigen Grundlinien b, als Sehnen ein, bezeichne die kleineren Bogen über denselben dur  $\delta$ , ..., sowie die Bogen über  $\alpha$  durch  $\alpha$  und  $\alpha_1$ , wo nachher, we Kreis wächst,  $\alpha_1$  der grössere Bogen sein soll, so sind drei verse Zustände möglich, nämlich entweder ist

$$(1) \alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots < \sigma,$$

oder

(2) 
$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma,$$

oder

(3) 
$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots > \sigma.$$

I. Im ersten Zustande lasse man den Kreis M wachsen, nestatt  $\alpha$ , so wird man immer einmal zu einem Kreise  $M_1$  gelang welchem die Summe

$$\alpha_1 + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird. Denn sollten auch anfänglich die Bogen  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , ... zu mehr abnehmen, als  $\alpha_1$  zunimmt, so muss doch später das Umgeintreten, indem  $\alpha_1$  bis zu unendlicher Grösse anwachsen,

 $\beta+\gamma+\delta+\cdots$  nur bis zu der Grenze  $b+c+d+\cdots$  schwinden kann; folglich kann auch jene Summe jede gegebene Grösse  $\sigma$  erreichen. Aber zugleich ist klar, dass der Forderung in diesem Falle nur einmal genügt werden kann.

II. Im zweiten Zustande genügt zunächst der Kreis M selbst. Ferner gelangt man, wenn  $\alpha_1$  anfänglich weniger schnell zunimmt, als die Summe  $\beta+\gamma+\delta+\cdots$  abnimmt, in gleicher Weise, wie vorhin (I), zu einem Kreise M, bei welchem

$$\alpha_1 + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird.

III. Beim dritten Zustande gelangt man zunächst, wenn der Kreis M wächst, zu einem Kreise  $M_{a}$ , bei welchem

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird, indem die Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... alle schwinden. Wenn nun ferner anfänglich  $\alpha$ , weniger zunimmt, als  $\beta+\gamma+\delta+\cdots$  zusammen abnehmen, so dass also die Summe  $\alpha_1+\beta+\gamma+\delta+\cdots$  schwindet, so muss es einen bestimmten Kreis  $M_m$  geben, bei welchem diese Summe ein Minimum gleich  $\alpha_1$  wird, und nach welchem dieselbe zu wachsen beginnt und dann m jeder beliebigen Grösse anwachsen kann, indem  $\alpha_1$  keine Grenze hat. Wofern nun  $\alpha_1 < \alpha$ , so muss es zwischen M und  $M_m$  einen Kreis  $M_2$  geben, bei welchem

$$\alpha_1 + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird, und ferner muss man nach  $M_m$ , wenn der Kreis weiter wächst, zu einem Kreise  $M_n$  gelangen, bei welchem wiederum

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird.

Diese verschiedenen Kreise, welche der obigen Forderung genügen, baben nun weiter folgende Eigenschaften:

- a) Bei allen durch  $M_1$  bezeichneten Kreisen ist die Summe der Segmente  $a\alpha_1 + b\beta + c\gamma + d\delta + \cdots$ , sowie beim Kreise  $M_3$  die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta + c\gamma + \cdots$  ein Maximum.
- b) Beim Kreise  $M_2$  (III) dagegen ist die Summe der Segmente  $\alpha_1 + b\beta + c\gamma + \cdots$  ein Minimum.

Wenn in (III) insbesondere

$$\sigma_1 = \sigma$$

ist, so vereinigen sich die Kreise  $M_2$  und  $M_1$  beide mit  $M_m$ , und es kann diesem sodann weder ein Maximum noch Minimum entsprechen.

In Hinsicht der beiden Maxima, welche in (III) bei den Kreisen  $M_1$  und  $M_1$  zugleich eintreten, bleibt zu erforschen, welches von beiden das grössere, also das Hauptmaximum sei.

Bemerkung. Durch den obigen Satz wird unter anderen die folgende Aufgabe beantwortet:

Steiner's Werke. IL

"Einen biegsamen Faden von gegebener Länge σ um ein gegebenes convexes Polygon so zu spannen, dass er durch alle Ecken desselben geht und den möglichst grössten Raum einschliesst". Oder sphärisch kann man die Aufgabe so stellen: "Wenn in der Grenze eines Landes (Staates) mehrere feste Puncte, und wenn der ganze Umfang desselben gegeben ist, die Grenzlinie so zu ziehen, dass der Flächenraum ein Maximum wird".

55. Wenn beim vorigen Satze (54) die Figuren als Kreissegmente vorausgesetzt werden, und zwar ohne Einschränkung, so dass jedes Segment nach Belieben kleiner oder grösser als der ganze Kreis sein darf, so ist ihre Summe unter den übrigen gegebenen Bedingungen im Allgemeinen jedesmal ein Maximum oder ein Minimum, wenn sie gleiche Radien haben.

Dass unter diesen Voraussetzungen die Zahl der Fälle, in welchen dem Satze genügt wird, sehr gross sein kann, ist leicht zu ermessen; ja selbst wenn die Segmente, welche grösser als der Kreis sind, ausgeschlossen werden, sind doch noch zahlreiche Fälle möglich, wofern nur über jeder Sehne das kleinere oder grössere Segment genommen werden darf. Um dabei zu entscheiden, ob gewisse Fälle möglich seien oder nicht, kann man sich ebensolcher Hülfskreise bedienen, wie vorhin (54, III) des Kreises  $M_m$ , d. h. solcher Kreise, bei welchen, wenn man die gegebenen Sehnen  $a, b, c, d, \ldots$  einschreibt, die Summe der darüber stehenden Bogen ein Minimum ist, wofern in Rücksicht jeder Sehne bestimmt ist, ob der kleinere oder grössere Bogen genommen werden soll. Diese Kreise wären also der Gegenstand einer vorläufigen Aufgabe. Es kann nach ihrer charakteristischen Eigenschaft gefragt werden. In einem sehr speciellen Falle spricht sich diese Eigenschaft, wie folgt, aus:

"Sind nämlich die gegebenen Sehnen einander gleich  $a=b=c=\cdots$ 

und ist ihre Anzahl ungerade, etwa gleich 2n+1, und soll, wenn dieselben einem veränderlichen Kreise  $M_m$  eingeschrieben sind, über n Sehnen der grössere Bogen  $\alpha_1$  und über den n+1 übrigen der kleinere  $\alpha$  genommen werden, so ist diese Bogensumme  $n\alpha_1+(n+1)\alpha$  ein Minimum, wenn sie gerade der Summe der Tangenten AD+BD in den Endpuncten der einen Sehne a gleich ist" (52, III).

Mit Bezug auf diese Eigenschaft würde hier ein analoger Satz folgen, wie in (52, III, 2).

56. Die Sätze (52) und (54) gestatten zahlreiche Anwendungen, wovon einige hier nur flüchtig angedeutet, andere etwas ausführlicher erörtert werden sollen. Zunächst mag bemerkt werden, dass ebenso, wie der Satz (52) zwei stücke der einfachsten Art zum Gegenstande hat, über irgend zwei slicirtere Kreisstücke ein Satz aufgestellt werden kann. Ohne auf zahlreichen Sätze einzeln einzugehen, sollen dieselben, wie folgt, narisch ausgesprochen werden:

L. Wenn von jeder der beiden Figuren F und  $F_1$  angegeben aus welchen Elementen ihre Grenzlinie besteht, und welche diesen Elementen gegeben sind, ebenso wie bei den früheren zen von No. 21 bis No. 50, und wenn ferner die Summe ihrer änge gegeben ist, so kann die Summe ihrer Inhalte nur ein Maximum sein, wenn die Figuren Kreisstücke glei-Kreise sind; oder sollen die Figuren Kreisstücke sein, so lie Summe ihrer Inhalte im Allgemeinen jedesmal ein Maxino oder ein Minimum, wenn sie gleiche Radien haben.

Diese Behauptung wird durch Hülfe des Satzes (52, I) leicht bestätigt. 1 soll die Summe der Figuren  $F+F_1$  ein Maximum werden, so müssen elben zunächst Kreisstücke sein und somit Kreisbogen L,  $L_1$  enthalten; nn muss, wenn man im Bereich dieser Bogen von den Figuren bege spitzwinklige Segmente  $a\alpha$ ,  $b\beta$  abschneidet und für einen Augentie Sehnen a, b, sowie die Summe

$$\alpha + \beta = \sigma$$

gegeben betrachtet, die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta$  ein Maximum daher müssen die Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$  und folglich auch L, L<sub>1</sub> gleiche Radien n.

II. Sollen die Figuren F und  $F_1$  insbesondere Kreisstücke schen bloss umschriebenen (gegebenen) Winkeln sein (also Grenzlinien keine gegebenen Schnen enthalten), und ist die me ihrer Umfänge gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte Minimum, wenn dieselben gleiche Radien haben.

Auch finden hierbei zwei Grenzmaxima statt, wenn nämlich die eine andere Figur gleich 0 wird. Es kann gefragt werden, welches von en das grössere sei? Sind F und  $F_1$  Kreisstücke in nur einem umiebenen Winkel, etwa F in A und  $F_1$  in B, so haben sie in jenen zfällen gleichen Umfang, und dann ist  $F > F_1$ , wenn Winkel A > B ist. In Betracht der ebenen Figuren ist der Satz II noch in einer anderen ehung nur ein besonderer Fall, nämlich von dem folgenden Satze:

III. Sind zwei beliebige ebene Figuren F,  $F_1$  der Form h gegeben (d. h. sollen sie zwei gegebenen Figuren f,  $f_1$  ähnsein), und ist die Summe ihrer Umfänge  $U+U_1$  gegeben, ist die Summe ihrer Inhalte ein Minimum, wenn sich die lalte wie die Umfänge verhalten, also wenn

$$F\colon F_{\scriptscriptstyle 1} = U\colon U_{\scriptscriptstyle 1}.$$

Vermöge des Satzes (54) sind die vorstehenden Sätze I und II in gleicher Weise auf irgend eine Anzahl beliebiger Kreisstücke auszudehnen.

Weiter folgt aus den beiden Sätzen (52) und (54) unmittelbar nachstehende neue Reihe von Sätzen über Figuren, welche theils durch feste Elemente bedingt, theils durch feste Grenzen beschränkt sind.

57. I. Soll die Grenzlinie einer Figur durch die Endpuncte einer gegebenen Geraden AB gleich a (Taf. XI Fig. 15) gehen, und ist ihr Umfang gleich U gegeben, ist dieser jedoch kleiner als die Kreislinie über dem Durchmesser a, also

$$U < \pi a$$

so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn sie aus zwei gleichen Kreissegmenten  $a\alpha$ ,  $a\beta$  über der Sehne AB besteht (52, I).

Ist

$$U > \pi a$$
 oder  $U = \pi a$ ,

so hat die Bedingung, dass die Grenzlinie durch A und B gehen soll, keinen Einfluss mehr, die Figur ist dann immer ein Kreis.

II. Behält der Umfang *U* constante Länge, während die Gerade *a* sich ändert, wächst oder schwindet, so muss der Inhalt beziehlich schwinden oder wachsen (33).

Hat a abgenommen, bis U gleich  $\pi a$  wird, so bleibt von da an der Inhalt constant, nämlich die Figur ist dann stets ein Kreis.

58. I. Besteht die Grenzlinie einer Figur aus einer willkürlich langen Geraden G und aus einer beliebigen Linie L von gegebener Länge; soll die Linie L durch einen Punct A gehen, dessen Abstand von der Geraden G gleich p gegeben ist, und ist

$$L < \pi p$$
,

so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn die Linie L aus zwei gleichen Kreisbogen  $\alpha$ ,  $\beta$  besteht, welche auf G normal stehen, so dass ihre Mittelpuncte in G liegen (57, I). Ist

$$L > \pi p$$
 oder  $L = \pi p$ ,

so ist die Figur immer ein Halbkreis, L der Bogen und G der Durchmesset.

II. Besteht die Grenzlinie einer Figur aus zwei festen Geraden AB und G, wovon die erste begrenzt und gegeben, die andere willkürlich lang sein darf, und ferner aus zwei beliebigen Linien  $\alpha$  und  $\beta$ , deren Summe

$$\alpha + \beta = \sigma$$

gegeben ist, und welche die Endpuncte von AB mit irgend welchen Puncten in G verbinden, so kann der Inhalt der Figur nur dann ein Maximum sein, wenn  $\alpha$  und  $\beta$  Bogen gleicher Kreise sind, und wenn sie auf G normal stehen.

Wäre statt der Geraden G ein fester Winkel GH gegeben, und läge die feste Gerade AB innerhalb desselben, so müssten  $\alpha$  und  $\beta$  beziehlich auf dessen Schenkeln G und H normal stehen und gleiche Radien haben.

III. Soll die Grenzlinie einer Figur aus einer willkürlich langen festen Geraden G und aus einer nach Länge gegebenen Linie L bestehen, und soll die Linie L durch eine Reihe gegebener Puncte A, B, C, ... gehen, welche alle auf einerlei Seite von G liegen, so kann der Inhalt der Figur nur dann ein Maximum sein, wenn alle Theile der Linie L zwischen den auf einander folgenden festen Puncten, sowie die beiden äussersten Theile, welche den ersten und letzten Punct mit der Geraden G verbinden, Bogen gleicher Kreise sind (54), und wenn die beiden letzteren zu der Geraden G normal sind (I).

Analog ist der Satz, wenn statt der Geraden G ein fester Winkel GH gegeben ist. U. s. w.

59. Sind eine Gerade G und ein Punct A in fester Lage gegeben (Taf. XI Fig. 16), ist AB gleich a das Perpendikel aus A uuf G; ist ferner die Länge der Grenzlinie L einer Figur gegeben, und soll dieselbe durch A gehen und bis an G reichen, und ist

$$L < \pi a$$
,

so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn L aus zwei gleichen Kreisbogen  $\alpha$  und  $\beta$  besteht, welche AB zur gemeinschaftlichen Sehne haben, und welche somit die Gerade G unter gleichen Winkeln schneiden. Wenn aber

$$L > \pi a$$
 oder  $L = \pi a$ ,

o ist die Figur immer ein Kreis ACD, welcher die Gerade Grenner.

60. Sind zwei feste parallele Gerade G, H (Taf. XI Fig. 17) tegeben, ist ihr Abstand von einander gleich a; ist ferner die Länge der Grenzlinie L einer Figur gegeben, welche an beide Geraden anstossen soll, aber über keine hinaustreten, jedoch nach Belieben entweder nur einen Punct oder eine Strecke mit jeder gemein haben darf, so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn die Grenzlinie, je nach Massgabe ihrer Länge, folgende verschiedene Formen hat, nämlich wenn sie

- 1) im Falle L gleich  $\pi a$ , ein Kreis  $\gamma \gamma$  ist, welcher G und H berührt, also a zum Durchmesser hat;
- 2) im Falle  $L < \pi a$ , aus zwei gleichen Kreisbogen  $\alpha$  und  $\beta$  besteht, welche das Perpendikel AB gleich a zur gemeinschaftlichen Sehne haben und sowohl G als H unter gleichen Winkeln schneiden; und

- 3) im Falle  $L > \pi a$ , aus zwei Halbkreisen  $\alpha$ , und  $\beta$ , woven jeder G und H berührt und somit a zum Durchmesser hat, und aus zwei gleichen Strecken CD und EF besteht.
- 61. I. Besteht die Grenzlinie einer Figur aus einer gegebenen festen Geraden AB gleich 2b (Taf. XI Fig. 18) und aus einer beliebigen Linie L von gegebener Länge, welche an eine im Abstande gleich a mit AB parallele Gerade G anstossen, aber nicht darüber hinaustreten soll, jedoch nach Belieben nur einen Punct oder eine Strecke mit ihr gemein haben darf, und soll der Inhalt der Figur ein Maximum sein, so muss die Linie L, je nach Massgabe ihrer Länge, folgende verschiedene Gestalten annehmen:
- 1) bei ihrem kleinsten Werthe gleich 2c, der ein Grenzwerth ist, besteht L aus zwei gleichen Geraden AC und BC, und die Figur ist ein gleichschenkliges Dreicck ACB;

 bei einer bestimmten Länge gleich γ wird L ein Kreisbegen ACB, welcher die Gerade G in C berührt, und die Figur

ist ein Kreissegment AyCyB;

3) bei einer anderen bestimmten Länge gleich  $2b+\pi a$  besteht L aus zwei gleichen Halbkreisen  $\delta$ ,  $\epsilon$ , welche die Gerade G in D und E berühren, und deren Durchmesser AD, BE auf derselben senkrecht und gleich a sind, und aus der Strecke DE gleich 2b; die Figur besteht aus dem Rechteck ADEB und aus den Halbkreisen  $A\delta D$  und  $B\epsilon E$ .

Zwischen diesen besonderen Fällen nun und über den letzten hinaus nimmt die Linie L folgende Formen an:

4) Wenn

$$2c < L < \gamma$$

so besteht L aus zwei gleichen Kreisbogen  $\alpha$  und  $\beta$ , welche die Gerade G in dem bestimmten Puncte C unter gleichen Winkelnschneiden;

5) wenn

$$\gamma < L < 2b + \pi a$$

so besteht L aus zwei gleichen Kreisbogen  $\alpha_1$  und  $\beta_1$ , welche die Gerade G in  $A_1$  und  $B_1$  berühren, und aus der Strecke  $A_1B_1$ , deren Mitte der feste Punct C ist; und

6) wenn

$$2b+\pi a < L$$

so besteht L aus zwei Kreisbogen  $\alpha_2$  und  $\beta_2$  von einerlei Radius, welche die Gerade G in  $A_2$  und  $B_2$  berühren und einander zu einem Kreise ergänzen (59), indem ihre Sehnen  $AA_2$  und  $BB_2$ 

parallel sind, und aus der Strecke  $A_2B_2$ , deren Länge constant gleich 2b, deren Lage aber veränderlich ist.

Es ist klar, dass im letzten Falle (6) der grössere Bogen sowohl am Puncte A als an B liegen kann.

In allen Fällen lässt sich der Inhalt der Figur durch die gegebenen Grössen a, b und L leicht ausdrücken, z. B. im Falle (6) ist er gleich

$$2ab + \frac{(L-2b)^2}{4\pi}$$
.

II. Wenn die Gerade G beliebige feste Lage hat (nur nicht wischen den Endpuncten der Geraden AB durchgeht), wenn sie B. von B weiter entfernt ist als von A, wie in Fig. 19 auf laf. XI, so nimmt die Linie L, wofern der Inhalt der Figur ein laximum sein soll, nach einander folgende verschiedene Fornen an: Im Grenzfalle, wo sie am kleinsten ist, besteht sie aus wei Geraden AC und BC, welche die Gerade G unter gleichen Winkeln schneiden, und deren Summe überhaupt ein Minimum st in Rücksicht der Abstände irgend eines Punctes in G von len Puncten A und B; wird nun

$$L > AC + BC$$

10 besteht sie zunächst aus zwei Kreisbogen α und β von sinerlei Radius r, welche die Gerade G in dem nämlichen Puncte D (zwischen C und E) und unter einerlei Winkel arphichneiden; der Punct D bewegt sich von C nach E, und der ladius r und der Winkel  $\varphi$  schwinden; erlangt L eine betimmte Länge gleich e, so besteht sie aus einem einzigen reisbogen Aε EεB, welcher G in E berührt, wobei φ gleich O rird und es fortan bleibt; von da an, wenn die Linie L fortvächst, besteht sie aus zwei Kreisbogen α, und β, von einerlei Radius r, welche die Gerade G in  $A_1$  und  $B_1$  berühren, und aus ler Strecke  $A_1B_1$ ; die Puncte  $A_1$  und  $B_1$  entfernen sich von Epeziehlich nach C und F hin, der Radius r schwindet noch mmer, und von den Bogen α, und β, ist jeder kleiner als der lalbkreis; endlich tritt der Zustand ein, wo der Bogen β, ein lalbkreis wird, welcher das Perpendikel BF von B auf G zum Durchmesser hat, und in welchem Falle der Radius r ein Mininum wird,  $B_i$  in F fällt und  $A_i$  die grösste Entfernung von Eerreicht, nach C hin oder darüber hinaus; von da an, wenn L weiter wächst, wird β, immer mehr grösser und α, immer mehr kleiner als der Halbkreis, der Punct A, bewegt sich rückwärts nach  $E, F, \ldots$  hin, er folgt dem Puncte  $B_1$  nach, der Radius rand die Strecke  $A_1B_1$  wachsen immer fort.

62. Soll die Grenzlinie einer Figur F an jede Seite eines gegebenen Polygons P anstossen, kann sie jedoch nach Belieben nur einen Punct oder eine willkürliche Strecke mit der jedesmaligen Seite gemein haben, und ist der ganze Umfang der Figur F gegeben, so kann ihr Inhalt nur dann ein Maximum sein, wenn alle ihre Umfangstheile, welche die auf einander folgenden Seiten des Polygons P verbinden, Bogen gleicher Kreise sind, und wenn jede Seite von den beiden an sie anstossenden Bogen unter demselben Winkel geschnitten wird, der gleich 0 ist, wenn die Seite eine Strecke mit der Grenzlinie von F gemein hat, oder wenn insbesondere beide Bogen denselben Mittelpunct haben (61, II).

Die Betrachtung der Grenzen der Figur F führt zu einigen interessanten Resultaten, welche im Nachfolgenden zum Theil näher erörtert werden sollen.

63. I. Lässt man den Umfang der eingeschriebenen Figur F sich ändern, kleiner oder grösser werden, während das Polygon P unverändert bleibt, so lassen sich die Grenzen, welche jenem Umfange zukommen, sowie die Form, welche die Figur F dabei annimmt, im Allgemeinen nicht leicht angeben, zumal wenn das gegebene Polygon P im weiteren Sinne genommen wird. Ja selbst wenn P ein convexes Polygon ist und die Figur F ausdrücklich auf dessen inneren Raum beschränkt sein soll, lassen sich die genannten Grenzfälle nicht immer leicht erkennen, indem diese Bedingung in gewissen Fällen der Natur der Sache widerstreitet. Wohl kann man sagen, dass unter dieser Voraussetzung der Umfang von F eine bestimmte obere Grenze habe, nämlich den Umfang des Polygons P selbst. Dagegen kann die untere Grenze, wo der Umfang von F am kleinsten ist, in Ansehung der Form von F sehr verschieden ausfallen, je nach Beschaffenheit des Polygons P. Indessen giebt es verschiedene bestimmte Fälle, we die Figur F bei dieser Grenze in ein (geradliniges) Polygon F, übergeht, welches dem Polygon P eingeschrieben und mit îhm von gleicher Gattung (gleicher Seitenzahl) ist. Dabei sind die Seiten des Polygons  $F_1$  als Kreisbogen von einerlei Radius anzusehen, welcher unendlich gross geworden ist, und es muss, wie zuvor bei den wirklichen Kreisbogen bei F, jede Seite des Polygons P mit den beiden anstossenden Seiten des Polygons F, gleiche Winkel bilden. Aus dieser Eigenschaft des Polygons F, folgt zugleich, dass in Rücksicht auf alle dem gegebenen Polygon P eingeschriebenen Polygone sein Umfang ein Minimum ist (oder dass es wenigstens mit zu denjenigen Polygonen gehört, deren Umfang ein Minimum ist, wie sich in dem Folgenden zeigen wird). Ob aber, wenn ein Polygon  $F_1$  die genannte Eigenschaft hat, dass nämlich jede Seite von P mit den beiden anstossenden

Seiten von  $F_1$  gleiche Winkel bildet — ob dann auch allemal umgekehrt dasselbe als Grenze der Figur F anzusehen sei, muss noch näher untersucht werden. Ueberhaupt entsteht hier die Frage, ob einem gegebenen Polygon P im Allgemeinen immer ein Polygon  $F_1$  mit der genannten Eigenschaft sich einschreiben lasse, oder welche besondere Eigenschaft P haben müsse, damit dies möglich sei; und wenn es möglich ist, ob dann  $F_1$  auch in der That als Grenze der Figur F zu betrachten sei.

Dass in gewissen Fällen das Polygon  $F_1$  mit der geforderten Eigenschaft möglich ist, davon überzeugt man sich leicht. Denn wird umgekehrt dasselbe für einen Augenblick als gegeben angenommen, so ist das mgehörige Polygon P bestimmt und leicht zu construiren; nämlich die Geraden, welche die äusseren Winkel des Polygons  $F_1$  hälften, sind die Seiten des Polygons P.

Die aufgestellten Fragen werden durch folgende Andeutungen beantwortet:

II. Angenommen das Polygon  $F_1$  sei dem Polygon P auf die besprochene Weise eingeschrieben. Heissen die Winkel von P nach der Beihe  $A_1, A_2, A_3, \ldots A_m$ , und die Winkel von  $F_1$  gleicherweise  $a_1, a_2, a_3, \ldots a_m$ , wo die Ecke  $a_1$  in der Seite  $A_1A_2$ ,  $a_2$  in  $A_2A_3$ , u. s. w. liegen soll. Dann hat man

(A) 
$$\begin{cases}
2A_1 = a_m + a_1, \\
2A_2 = a_1 + a_2, \\
2A_3 = a_2 + a_3, \\
\vdots \\
2A_m = a_{m-1} + a_m
\end{cases}$$

Aus diesen Gleichungen schliesst man Folgendes:

1) Ist die Seitenzahl der Polygone ungerade, ist

$$m=2n+1,$$

o sind die Winkel des einzuschreibenden Polygons  $F_1$  durch lie Winkel des gegebenen Polygons P bestimmt und unmittelpar durch dieselben auszudrücken; nämlich jeder Winkel von  $F_1$  ist gleich der Differenz zwischen der Summe der Winkel von P mit ungeradem Index und der Summe der Winkel von P mit geradem Index, wofern die Zählung der letzteren so geschieht, dass von den beiden Winkeln, welche jenem zunächst liegen, der eine der erste und der andere der letzte ist. So ist z. B.

(B) 
$$a_{m} = (A_{1} + A_{2} + \cdots + A_{2n+1}) - (A_{2} + A_{4} + \cdots + A_{2n}).$$

2) Ist dagegen die Seitenzahl gerade, ist

$$m=2n,$$

so sind die Winkel des Polygons  $F_1$  nicht in gleicher Weise bestimmt. Aber dafür sind die Winkel des Polygons P einer bestimmten Bedingung unterworfen, so dass also dasselbe kein beliebiges Polygon sein kann, nämlich es ist die Summe seiner geraden Winkel gleich der Summe der ungeraden, also (C)  $A_1+A_3+\cdots+A_{2n-1}=A_2+A_4+\cdots+A_{2n}$ .

Im Falle (1) ist das Polygon F, im Allgemeinen immer möglich, ohne dass das Polygon P besonderen Bedingungen unterworfen wird, und zwar ist jenes absolut (oder einfach) bestimmt. Dasselbe wird jedoch als Repräsentant und Grenzfall der Figur F (nach der obigen engeren Forderung I) im Allgemeinen untauglich, sobald einige von seinen Winkeln negativ werden, was, wie aus dem vorstehenden Ausdrucke (B) zu sehen ist, leicht eintreten kann.

Im Falle (2) aber, wenn die Winkel von P der aufgestellten Bedingung (C) genügen, ist  $F_1$  nicht in gleicher Weise absolut bestimmt, vielmehr sind dann zugleich unendlich viele Polygone  $f_1$  möglich, welche alle dem Polygon P unter den obigen Bedingungen eingeschrieben sind, und deren Umfang also ein Minimum ist, d. h. sie haben alle unter sich gleichen aber kleineren Umfang als jedes andere dem P eingeschriebene Polygon. Unter dieser Menge von Polygonen  $f_1$  befindet sich nun auch das Polygon  $F_1$ , welches die Grenze der Figur F ist, und zwar kam dasselbe offenbar nur dasjenige sein, dessen Inhalt unter allen ein Maximum ist.

Wie in beiden Fällen das Polygon  $F_1$ , oder wie im letzten Falle beliebige Polygone  $f_1$  gefunden werden, ersieht man am klarsten aus der folgenden Betrachtung, durch welche die Eigenschaft dieser Polygone von einer neuen Seite beleuchtet wird.

III. A. Sei ein beliebiges Polygon P mit ungerader Seitenzahl gleich 2n+1 gegeben. Von irgend einem Puncte a der ersten Seite  $A_1A_2$  gehe ein Lichtstrahl aus, der mit ihr einen beliebigen Winkel  $\alpha$  bildet, und falle auf die zweite Seite; von dieser werde er reflectirt oder so gebrochen, dass der gebrochene Strahl gerade die entgegengesetzte Richtung des reflectirten hat, und auf die dritte Seite geworfen, von dieser in gleicher Weise auf die vierte, u. s. w., und wenn er endlich von der letzten Seite auf die erste fällt, diese in einem Puncte b und unter einem Winkel b trifft, werde er von derselben nochmals auf die zweite, von dieser auf die dritte u. s. w. geworfen, bis er zum zweiten Mal auf die erste Seite zurückfällt, sie in einem Puncte c und unter einem Winkel b trifft; so bestehen dabei folgende Gesetze, von deren Richtigkeit man sich leicht überzeugt:

1) Es ist allemal Winkel

- 2) Bleibt der Winkel α constant, während der Ausgangsct α seine Lage (in der Seite A, A,) beliebig ändert, so ibt auch die Strecke αc constant, und so bleibt auch in issem Sinne der Weg des Lichtstrahles constant, in dem ne nämlich, dass wenn der Lichtstrahl allenthalben bloss ectirt wird, dann alle Theile des Weges positiv, wenn er r in einzelnen Puncten gebrochen wird, alsdann die Wegile vor und nach der jedesmaligen Brechung mit entgegenetzten Vorzeichen (+ und —) genommen werden, wenn p, mit einem Worte, nach jeder Brechung der Weg sein chen ändert.
- 3) Für jeden gegebenen Winkel  $\alpha$  giebt es im Allgemeinen e bestimmte Lage des Ausgangspunctes a, bei welcher der ict b mit ihm zusammentrifft; und für jede Lage des ictes a giebt es einen bestimmten Ausfalls-Winkel  $\alpha$ , bei ichem gleichfalls b auf a fällt.
- 4) Es giebt allemal einen, aber nur einen bestimmten nkel a. bei welchem erstens beständig die Strecke

$$ac = 0$$

d. h. bei welchem stets der Endpunct c auf den Anfangsict a fällt, es mag dieser längs der Seite  $A_1A_2$  angenommen iden, wo man will; so dass also der Weg des Lichtstrahles emal ein Polygon  $f_2$  von

$$2m = 4n + 2$$

ten ist, welches dem Polygon P so eingeschrieben ist, is es in demselben zwei Umläufe macht, also in jeder Seite selben zwei Ecken hat, wie z.B. in der ersten Seite  $A_1A_2$  Ecken a und b. In diesem Falle ist zweitens Winkel

$$\beta = \alpha$$

Le der Lichtstrahl kehrt schon nach dem ersten Umlaufe er demselben Winkel auf die erste Seite zurück, unter lehem er sie verlassen hat, so dass daher die Seiten jedes lygons  $f_2$  paarweise parallel sind. Drittens ist der Umfang Polygons  $f_2$  constant, wofern er als Weg des Lichtstrahles gleichem Sinne genommen wird, wie im zweiten Falle. Ertens sind die Ecken a und b allemal gleich weit von einem ten Puncte m in der Seite  $A_1A_2$  entfernt, so dass immer

$$am = mb$$

, und dasselbe gilt von jeder anderen Seite; wird a in m genommen, so fällt auch b dahin, d.h. so kehrt der Lichtahl schon nach dem ersten Umlaufe in seine Bahn zurück, er beschreibt ein Polygon  $F_1$  von 2n+1 Seiten, welches er beim zweiten Umlaufe nur wiederholt, so dass also dasselbe um als Polygon  $f_2$  angesehen zu werden, doppelt genommen werden muss. Endlich ist dieses besondere Polygon fünftens gerade das oben (II) besprochene Polygon  $F_1$ ; dasselbe ist auch unter allen Polygonen  $f_2$  dasjenige, dessen Inhalt ein Maximum ist (wofern es nämlich, wie soeben bemerkt worden, doppelt genommen wird).

B. Das gegebene Polygon P habe eine gerade Zahl gleich 2n von Seiten. Ein Lichtstrahl bewege sich auf gleiche Weise in demselben, wie vorhin, er gehe von irgend einem Puncte a der ersten Seite  $A_1A_2$  aus, bilde mit ihr einen beliebigen Winkel a, treffe sie nach dem ersten Umlaufe in einem Puncte b und unter einem Winkel  $\beta$ , u. s. w., so finden hier folgende Gesetze statt:

1) Es ist allemal

$$\alpha - \beta = (A_1 + A_3 + \dots + A_{2n-1}) - (A_2 + A_4 + \dots + A_{2n}) = u.$$

2) Ist nun diese Differenz u zu  $\pi$  commensurabel, so wird der Lichtstrahl nach einer bestimmten Zahl von Umläufen unter demselben Winkel auf die erste Seite fallen, unter welchem er anfänglich von ihr ausgegangen ist; er treffe sie im Puncte t und unter dem Winkel  $\tau$ , so ist also

$$\tau = a$$

Bleibt a constant, während a seine Lage ändert, so bleibt auch die Strecke at sowohl, als der Weg des Lichtstrahles constant; u. s. w.

3) Es sei

$$u = 0,$$

d. h. es sei die Summe der geraden Winkel des gegebenen Polygons P gleich der Summe der ungeraden, so ist erstens

$$\beta = \alpha$$

d. h. so fällt der Lichtstrahl schon nach dem ersten Umlause unter demselben Winkel auf die erste Seite zurück, unter welchem er sie anfänglich verlassen hat. Wenn zweitens der Winkel  $\alpha$  derselbe bleibt, aber der Anfangspunct  $\alpha$  seine Lage ändert, so bleibt sowohl der Weg des Lichtstrahles, als der Abstand ab seiner Endpuncte a und b von einander constant Drittens giebt es allemal einen bestimmten Anfangs-Winkela, bei welchem immer der Punct b auf a fällt; mag letzterer angenommen werden, wo man will; so dass also der Weg des Lichtstrahles allemal ein dem gegebenen Polygon P eingeschriebenes Polygon  $f_1$  von gleicher Gattung und von con-

tantem Umfange ist. Viertens befindet sich unter diesen 'olygonen  $f_i$  das oben (II) genannte Polygon  $F_i$ , welches die irenze der Figur F darstellt, und zwar ist es dasjenige, lessen Inhalt ein Maximum ist; andererseits hat dasselbe lie charakteristische Eigenschaft: "dass die Summe seiner geraden Seiten gleich ist der Summe der ungeraden", wodurch dasselbe vollkommen bestimmt ist.

C. Es ist zu bemerken, dass der erste Satz (A), bei welchem das gegebene Polygon P eine ungerade Zahl von Seiten hat, als besonderer Pall des zweiten (B, 3), wo die Seitenzahl gerade ist, angesehen werden han; denn da bei (A) zwei Umläufe stattfinden, so ist dies ebenso viel, als wenn das Polygon P die doppelte Zahl von Seiten, also 2m oder k+2 Seiten hätte und nur ein Umlauf stattfände, wobei auch in der That der Bedingung in (B, 3), dass u gleich 0 sei, genügt wird. Demgemäss gilt denn auch die folgende Construction sowohl für die Polygone  $f_1$  als  $f_2$ .

Zum Behufe dieser Construction mag zuvörderst bemerkt werden:

- 1) dass die entsprechenden Seiten der verschiedenen Polygone  $f_1$  unter sich parallel sind (vermöge des constanten Winkels  $\alpha$ );
- 2) dass ferner, sobald die Richtung irgend einer bestimmten Seite zefunden ist, dann die Richtungen aller übrigen Seiten als gegeben, und womit auch alle Polygone f, als gegeben oder als gefunden zu betrachten sind;
- 3) und dass endlich z. B. die erste Seite  $a_1a_2$  irgend eines der Polytone  $f_1$ , deren Endpuncte  $a_1$  und  $a_2$  in den zwei ersten Seiten  $A_1A_2$  und  $A_2A_3$  des Polygons P liegen, durch einen beliebigen gegebenen Punct  $p_1$  gehen kann. In der That wird diese Seite, wie folgt, gefunden:

"Aus dem gegebenen Puncte  $p_1$  fälle man auf die zweite Seite  $A_2A_3$  von P das Perpendikel  $p_1q_1$ , nehme in dessen Verlängerung den Punct  $p_2$  to, dass

$$p_{\scriptscriptstyle 2}q_{\scriptscriptstyle 1}=p_{\scriptscriptstyle 1}q_{\scriptscriptstyle 1};$$

aus  $p_2$  fälle man auf die dritte Seite  $A_2A_4$  das Perpendikel  $p_2q_2$  und behme in dessen Verlängerung den Punct  $p_2$  so, dass

$$p_2q_2=p_2q_2;$$

ebenso construire man durch das Perpendikel aus  $p_3$  auf die Seite  $A_4A_5$  den Punct  $p_4$ , u. s. w., bis man endlich durch das Perpendikel aus dem Puncte  $p_m$  auf die erste Seite  $A_1A_2$  zu einem Puncte  $p_{m+1}$  gelangt, welcher in der verlangten Seite  $a_1a_2$  (oder in ihrer Verlängerung) liegt, so dass also dieselbe in der durch die beiden Puncte  $p_1$  und  $p_{m+1}$  bestimmten Geraden liegen muss".

Nach den früheren Andeutungen ist es nunmehr auch leicht, für beide Fälle das besondere Polygon  $F_1$  zu finden, sobald man durch das

eben beschriebene Verfahren bereits irgend ein Polygon  $f_i$  oder  $f_2$  construirt hat.

Hat P eine ungerade Zahl von Seiten, so ergiebt sich für die Polygone  $f_2$  noch eine andere Construction aus der obigen Eigenschaft (II, 1), wonach nämlich der Winkel  $\alpha$  oder die Richtung der Seite  $\alpha_1\alpha_2$  aus den Winkeln des gegebenen Polygons P unmittelbar gefunden wird.

64. Folgende einfache Beispiele von den betrachteten Figuren und Sätzen (62 und 63) verdienen noch besonders erwähnt zu werden:

I. Wenn das gegebene Polygon P in (63, III, B, 3) insbesondere ein Viereck ABCD ist, so muss dasselbe einem Kreise eingeschrieben sein, weil Winkel

A+C=B+D.

Die ihm eingeschriebenen Vierecke  $f_i$  vom kleinsten Umfange sind durch ein neues, etwas einfacheres Verfahren zu finden als das vorige, und zwar wird zunächst das besondere Viereck  $F_i$ , dessen Inhalt ein Maximum ist, und welches die Grenze der Figur F darstellt, durch folgende Construction gefunden:

"Man ziehe in dem Vierecke ABCD die Diagonalen AC und BD, fälle aus ihrem Durchschnitte E die Perpendikel Ea, Eb, Ec und Ed auf die Seiten des Vierecks, so sind die Fusspuncte a, b, c und d die Ecken des genannten Vierecks  $F_i$ ."

Dieses Viereck  $F_i$  oder abcd hat auch die Eigenschaft, dass es einem Kreise umschrieben ist, welcher E zum Mittelpunct hat

Die übrigen Vierecke  $f_1$  oder  $a_1b_1c_1d_1$  werden nunmehr erhalten, wem man eine Ecke  $a_1$  beliebig annimmt und sodann die Seiten  $a_1b_1$ ,  $b_1c_1$ , ... den entsprechenden Seiten ab, bc, ... des Vierecks abcd parallel zieht.

- II. Wenn im obigen Satze (62) das gegebene Polygon P insbesonder ein Dreieck ABC ist, und wenn die einzuschreibende Figur F ausdrücklich auf dessen inneren Raum beschränkt sein soll, so kommen der Grenzlinie L von F folgende verschiedene Formen und Grenzen zu:
- Bei einer bestimmten Länge von L, etwa bei L gleich 5,
   wird F der dem Dreieck eingeschriebene Kreis.
- Ist L>a, so besteht L aus drei, die Seiten des Dreiecks paarweise berührenden Kreisbogen von einerlei Radius, und aus drei Strecken der genannten Seiten.
- 3) Ist L < a, so besteht L aus drei Bogen gleicher Kreise, welche ein dem Dreieck ABC eingeschriebenes, krummliniges Dreieck  $\alpha\beta\gamma$  bilden, und wobei jede Seite des ersteren von den beiden anstossenden Seiten des letzteren unter gleichen Winkeln geschnitten wird. Die drei Geraden, welche die Winkel des krummlinigen Dreiecks  $\alpha\beta\gamma$  hälften, treffen sich in irgendeinem Puncte D. Ist das gegebene Dreieck ABC spitzwinklig,

Ist die untere Grenze von F (oder vom Dreieck  $\alpha\beta\gamma$ ), nämch  $F_1$  (63), dasjenige geradlinige Dreieck abc, dessen Ecken den Fusspuncten a, b, c der Perpendikel liegen, welche aus en Ecken des Dreiecks ABC auf die Gegenseiten gefällt weren. Das Dreieck abc hat demnach unter allen dem gegebenen reieck ABC eingeschriebenen Dreiecken den kleinsten Umang; die Geraden, welche seine Winkel hälften, sind zuleich die genannten Perpendikel, die sich in einem Puncte D reffen; seine äusseren Winkel aber werden durch die Seiten les Dreiecks ABC gehälftet.

Be merkung. Die hier angegebenen Eigenschaften und Sätze vom benen Dreieck ABC finden in ganz analoger Weise für das sphärische beieck statt. In wie weit der vorige Satz (I) über das Viereck ABCD, der überhaupt die obigen Sätze (63) über die Polygone P,  $f_1$  und  $f_2$  auf der Kugelfläche in analoger Weise stattfinden, oder was an deren Stelle mit, ist noch zu untersuchen. Dass das Polygon  $F_1$ , als Grenze der Igur F, auf gleiche Weise existirt, ist einleuchtend, ebenso, dass zugleich ein Umfang ein Minimum ist. Auch wird, wenn man das Polygon  $F_1$  is gegeben annimmt, dann das Polygon P durch die nämliche Contraction erhalten, wie oben (63, I).

Gleichwie bei dem obigen Satze (62) die zu beschreibende igur F durch feste Gerade, durch die Seiten eines geradlinigen Polygons beschränkt ward, ebenso können zu gleichem Zwecke beliebige feste arven, oder ein Curven-Polygon P, angewendet werden. Der Satz scheint un allgemeiner — aber im Grunde beruht er doch nur auf dem vorigen utze, weshalb denn auch die Haupteigenschaften der Figur F dieselben eiben, wie dort, nämlich: Der Inhalt der Figur F kann nur dann n Maximum sein, wenn 1) alle Theile ihres Umfanges, elche die auf einander folgenden festen Curven oder Seiten on P, verbinden, Bogen gleicher Kreise sind, und 2) wenn zwei von diesen Kreisbegen, welche an dieselbe Curve ider Seite von) P, anstossen, diese entweder im nämlichen uncte und unter gleichen Winkeln treffen, oder sie in verchiedenen Puncten berühren. Dieser Satz gilt übrigens nicht nur 1 der Ebene und auf der Kugelfläche, sondern er findet in analoger Weise af jeder beliebigen krummen Fläche statt, was ich bereits schon bei einer underen Gelegenheit ausgesprochen habe \*). Nämlich man hat folgenden Illgemeinen Satz:

<sup>5)</sup> S. "Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin", April 1839. Cf. Bd. II. S. 165 dieser Ausgabe.

"Wenn auf irgend einer krummen Fläche S irgend e Anzahl beliebiger Curven, oder ein Curven-Polygon P, geben ist, und wenn in dasselbe eine Figur F von gegeben Umfange so eingeschrieben werden soll, dass ihre Grenzli an jede Seite des Polygons P, anstösst, so kann ihr Int nur dann ein Maximum sein, wenn sie die charakteristis Eigenschaft hat,

- 1) dass die Theile ihrer Grenzlinie, welche die auf e ander folgenden Curven oder Seiten von P<sub>1</sub> verbinden, so schaffen sind, dass, wenn man längs eines solchen Theiles die Fläche S eine berührende abwickelbare Fläche legt u diese sodann abwickelt, jener Theil dabei in einen Kre bogen übergeht;
  - 2) dass alle diese Kreisbogen gleiche Radien haben;
- 3) und dass endlich jede Curve oder jede Seite von von den beiden an sie anstossenden Theilen entweder nämlichen Puncte getroffen und unter gleichen Winkeln schnitten, oder in verschiedenen Puncten berührt wird."
- 66. Auch bei diesem allgemeinen Satze (65) kann die Figur F ihrem Grenzfalle in ein Polygon  $F_1$  übergehen (63), dessen Seiten milch kürzeste Linien auf der gegebenen Fläche S sind, welche bei vorgenannten Abwickelung in Gerade übergehen. Zugleich hat die Polygon  $F_1$  auch die Eigenschaft, dass sein Umfang im Allgemeinen Minimum oder Maximum ist in Beziehung auf alle Polygone, welche P Polygon  $P_1$  in gleicher Weise mit kürzesten Linien eingeschrieben s Im Allgemeinen scheint auch das Umgekehrte behauptet werden zu köm nämlich: dass, wenn dem Polygon  $P_1$  ein Polygon  $F_1$  mit kürzesten Linien eingeschrieben ist, dessen Umfang ein Minimum oder Maximum wird, odann dasselbe zugleich auch ein Grenzfall der Figur F sei. Der folge specielle Fall macht jedoch zum Theil hiervon eine Ausnahme.

In der Ebene insbesondere, wo  $P_1$  irgend ein System von m fe Curven oder ein Curven-Polygon ist, wird  $F_1$  ein geradliniges Polygund die in seinen Ecken an die respectiven Curven gelegten Tanger bilden ein Polygon  $P_2$ , zu welchem  $F_1$  dieselbe Beziehung hat, wie 0 (63). Nämlich es muss offenbar das Polygon  $F_1$  auch in Rücksicht Polygons  $P_1$  ein Grenzfall der diesem letzteren eingeschriebenen Figus sein; der Umfang von  $F_1$  muss in Beziehung auf alle dem Polygon eingeschriebenen Polygone ein Minimum sein; die äusseren Winkel  $F_1$  müssen durch die Seiten von  $P_1$  gehälftet werden; und endlich mi im Falle  $m_1$  gerade, also

$$m = 2n$$

ist, die Summe der Winkel von P mit geradem Index der Summe d

mit ungeradem Index gleich sein. In diesem Falle, wo

erner das Polygon  $F_1$  die Eigenschaft haben, dass die Summe seiner mit geradem Index gleich ist der Summe der Seiten mit ungeradem (63, III, B, 3). Wenn daher dem Curven-Polygon  $P_1$  von 2n Seiten ygon  $f_1$  so eingeschrieben wird, dass sein Umfang ein Minimum n Maximum ist, so folgt daraus noch nicht, dass dasselbe auch h ein Grenzfall der Figur F sei; sondern dies ist nur dann möglich, uch zugleich die Summe seiner Seiten mit geradem Index gleich ist nme seiner Seiten mit ungeradem Index. Dies ist die vorerwähnte me; sie findet nicht statt, wenn m ungerade, also wenn

$$m=2n+1$$

diesem Falle hat man unter anderen den folgenden speciellen Satz: ollen die Ecken eines Dreiecks abc (oder  $F_1$ ) beziehlich is festen Curven A, B, C (oder  $P_1$ ) liegen, so ist sein ig nur dann ein Minimum oder Maximum, wenn die Norder Curven in den Ecken des Dreiecks dessen Winkel in und somit alle drei sich in einem Puncte treffen; oder die Normale in jeder Ecke mit den Tangenten in den anderen Ecken in einem und demselben Puncte zuentrifft (64, II).

eser Satz findet auf der Kugelfläche in analoger Weise statt.

. Bei der letzten Betrachtung kann man in der Ebene noch in  $\cdot$  Hinsicht zu speciellen Fällen übergehen, wie z. B. wenn statt der en Curven  $P_1$  eine einzige Curve  $P_1$  gegeben ist, in welche eine F oder ein geradliniges Polygon  $f_1$  unter ähnlichen Bedingungen hrieben werden soll. Die Eigenschaft des Polygons  $f_1$  bleibt dierie vorhin, nämlich:

nter allen einer gegebenen Curve  $P_1$  eingeschriebenen, linigen, m-seitigen Polygonen kann nur bei demjenigen Umfang ein Minimum oder ein Maximum sein, welches igenschaft hat, dass seine Winkel durch die Normalen 1rve gehälftet werden.

kann hierbei die Aufgabe gestellt werden: Für den besonderen wo die gegebene Curve  $P_1$  eine Ellipse ist, das genannte on  $f_1$  vom grössten Umfange näher zu bestimmen oder den.

3. Von dem eben betrachteten Polygon  $f_1$  vom kleinsten (oder n) Perimeter nehme ich Anlass schliesslich noch von dem gerad-Polygon p zu sprechen, welches einem Curven-Polygon oder einer  $P_1$  in ähnlicher Weise eingeschrieben ist, und dessen Inhalt ein num oder ein Minimum sein soll. Man hat den folgenden Satz:

16

Wenn ein m-seitiges, geradliniges Polygon p einem gegebenen m-seitigen Curven-Polygon (oder einer einzigen Curve)  $P_1$  eingeschrieben ist, so kann sein Inhalt nur dann ein Maximum oder ein Minimum sein, wenn die Tangente in jeder Ecke (des Polygons p an die respective Curve) mit der Diagonale, welche die zu beiden Seiten zunächst folgenden Ecken verbindet, parallel ist.

Auf der Kugelfläche hat man einen gewissermassen analogen Satz. Ist insbesondere  $P_1$  eine Ellipse, so sind bekanntlich zugleich unendlich viele Polygone p möglich, welche der genannten Bedingung genügen; sie haben alle unter sich gleichen Inhalt, der ein Maximum ist.

Bemerkung. Wie im Vorstehenden die Polygone  $f_1$  und p dem Curven-Polygon  $P_1$  eingeschrieben sind, ebenso können sie demselben umschrieben und dabei in gleicher Weise nach der charakteristischen Eigenschaft gefragt werden, welche sie haben müssen, damit entweder ihr Umfang oder ihr Inhalt ein Maximum oder ein Minimum sei.

# Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume überhaupt.

Zweite Abhandlung.

Hierzu Taf. XII—XIV Fig. 1-17.

with the summan M time augment M many)

on the Kingman and Service M to the distribution of the state of the

allowed to see all

1-270

## Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume überhaupt.

Zweite Abhandlung.

Von den ebenen und sphärischen Figuren (Fortsetzung).

Wiewohl die in der ersten Abhandlung für die ebenen und sphäschen Figuren befolgte Beweisart in Rücksicht auf Eleganz und Allgemheit nichts zu wünschen lässt, und obschon sie in dieser Beziehung befolgenden Beweisarten weit übertreffen möchte, so halte ich es doch der Hinsicht für dienlich, die letzteren hier kurz anzudeuten, weil es i einem Gegenstande wie der gegenwärtige, welcher noch so sehr der sbildung bedarf, immer wünschenswerth ist, verschiedene Wege zu nnen, auf denen irgend welche Sätze sich besonders leicht oder klartstellen lassen, um ein analoges Verfahren in anderen Fällen, wo es t Vortheil geschehen kann, in Anwendung zu bringen. Die vielen weisarten sind Folgen der verschiedenen Versuche, welche ich zu Ang meiner Untersuchungen in der Absicht unternommen habe, den Gegennd möglichst zweckmässig und vollständig zu behandeln.

Wie bereits im Eingange der ersten Abhandlung bemerkt worden, ist n den nachfolgenden vier Beweisarten nur eine für die sphärischen guren gültig.

#### Zweite Beweisart.

Für die ebenen und sphärischen Figuren.

#### Erster Fundamentalsatz.

 "Unter allen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleicher Schenkelsumme hat das gleichschenklige den grössten Inhalt."

Ich begnüge mich, auf den Beweis dieses Satzes in der ersten Abhandlung (3) zu verweisen.

## Zweiter Fundamentalsatz.

2. "Von allen Dreiecken mit demselben Winkel an der Spitze und von gleicher Schenkelsumme hat dasjenige den grössten Inhalt und zugleich die kleinste Grundlinie, welches gleichschenklig ist."

Beweis. Von den zwei Dreiecken ACB und DCE (Taf. XII Fig. 1), die den Winkel C an der Spitze gemein haben, sei das erste gleichschenklig, also

$$CA = CB$$
,

und dem Satze gemäss sei

$$AC+BC = DC+EC$$
;

so ist zunächst

$$AD = BE$$

und Winkel

$$\alpha = \beta$$
.

Man ziehe die Gerade DF so, dass sie gleich DA, so ist auch

$$DF = BE$$

und Winkel

$$\gamma = \alpha = \beta$$

woraus man schliesst, dass die Dreiecke DFH und EBH congruent sind, also Dreieck DAH > EBH und folglich auch Dreieck

was die erste Behauptung des Satzes ist.

Die andere Behauptung folgt daraus, dass

$$DH = HE = \frac{1}{2}DE$$
 und  $FH = HB$ ,

sowie ferner, wenn DG auf AF perpendiculär,

$$AG = GF$$

und daher

$$GH = \frac{1}{4}AB;$$

m rechtwinkligen Dreieck DGH ist aber DH > GH, also  $\frac{1}{2}DE > \frac{1}{2}AB$ , and folglich

$$DE > AB$$
.

Bemerkung. Wie man sieht, gilt dieser Beweis für die sphärischen reiecke im Allgemeinen auf übereinstimmende Weise (s. Abh. I, 16), ur bedarf der Satz einer näheren Bestimmung; nämlich es kommt arauf an, ob die gegebene Schenkelsumme 1) kleiner, 2) gleich, oder ) grösser als der halbe Hauptkreis sei; denn im ersten Falle ist das leichschenklige Dreieck ein Maximum, wogegen es im dritten ein Minium und im zweiten keines von beiden ist, weil hier alle im Satze inegriffenen Dreiecke gleichen Inhalt haben. In allen diesen Fällen hat ber immer das gleichschenklige Dreieck die kleinste Grundlinie.

3. Zusätze. I. Von je zwei der im vorigen Satze inberiffenen Dreiecke hat dasjenige kleineren Inhalt und zuleich die grössere Grundlinie, dessen Schenkel die grössere ifferenz haben; und auch umgekehrt.

Denn da nach dem vorigen Beweise (2) die Differenz zwischen dem leichschenkligen Dreieck ACB (Taf. XII Fig. 1) und irgend einem unleichschenkligen DCE aus einem gleichschenkligen Dreieck ADF beteht, dessen Schenkel

$$AD = FD = BE = \frac{1}{2}(CE - CD),$$

.h. gleich der halben Differenz zwischen den Schenkeln des Dreiecks  $\mathcal{N}E$  ist, so ist klar, dass dieses Dreieck  $\mathcal{D}CE$  um so kleiner wird, je 1ehr die Differenz seiner Schenkel zunimmt. — Dass dabei zugleich auch ie Grundlinie DE wächst, ersieht man aus dem rechtwinkligen Dreieck  $\mathcal{G}H$ , dessen eine Kathete  $\mathcal{G}H$  constant bleibt, während die andere  $\mathcal{G}D$  it  $\mathcal{A}D$  gleichzeitig zunimmt, so dass folglich auch die Hypotenuse  $\mathcal{D}H$  nd somit die Grundlinie  $\mathcal{D}E$  wachsen muss.

II. Der Ort der Mitten (H) der Grundlinien (DE) aller m Satze (2) inbegriffenen Dreiecke (DCE) ist eine bestimmte lerade, nämlich die Grundlinie AB des gleichschenkligen breiecks ACB selbst\*).

$$DD_1 = EE_1,$$

und der Satz kann, wie folgt, ausgesprochen werden:

Sind in zwei festen Geraden CA und CB zwei beliebige Puncte D and E gegeben, und nimmt man in denselben andere Punctepaare  $D_1$  und  $E_1$  in gleichem Abstande von den ersteren an, so dass

$$DD_1 = EE_1,$$

<sup>\*)</sup> Man denke sich ein zweites ungleichschenkliges Dreieck  $D_1CE_1$ , so ist

 $<sup>^{10}</sup>$  ist der Ort der Mitte  $H_1$  der Geraden  $D_1E_1$  eine bestimmte Gerade AB,  $^{\text{Welche}}$  die gegebenen festen Geraden unter gleichen Winkeln schneidet.

III. Unter allen Dreiecken mit demselben Winkel C an der Spitze und von gleichem Inhalte hat das gleichschenklige die kleinste Grundlinie und die kleinste Schenkelsumme, also auch den kleinsten Umfang\*).

Denn sei Dreieck ACB (Taf. XII Fig. 2) gleichschenklig; man denke sich irgend ein ungleichschenkliges  $D_1CE_1$  von gleichem Inhalte, so ist immer ein ihm ähnliches Dreieck DCE möglich, welches mit ACB gleiche Schenkelsumme hat; dann aber ist Dreieck DCE < ACB (2), also auch Dreieck

 $DCE < D_1CE_1$ 

und da nun DE > AB und

CD+CE=CA+CB

Oder, wofern man gleichzeitig zwei Puncte  $E_1$  und E', auf entgegengesetzten Seiten von E und in gleichem Abstande annimmt, so haben die Mitten  $H_1$  und H' der Geraden  $D_1E_1$  und  $D_1E'$  beziehlich zwei bestimmte Gerade AB und  $A_1B_1$  zum Ort, welche einander unter rechten Winkeln schneiden, und von denen jede die beiden festen Geraden unter gleichen Winkeln schneidet.

Es kann ferner bemerkt werden: Dass alle Perpendikel, welche in den Mitten  $H_1$  auf den Geraden  $D_1E_1$  errichtet werden, sieh in einem bestimmten Puncte p, und ebenso die Perpendikel, welche auf den Geraden  $D_1E'$  in ihren Mitten H' errichtet werden, sieh in einem bestimmten Puncte p, treffen. Nämlich die Geraden  $D_1E_1$  und  $D_1E'$  berühren in allen ihren Lagen respective zwei bestimmte Parabeln P und  $P_1$ , welche die festen Geraden CA, CB zu gemeinschaftlichen Tangenten, die Puncte p und  $p_1$  zu Brennpuncten und die Geraden AB und  $A_1B_1$  zu Tangenten in ihren Scheiteln haben, und deren Axen die von den festen Geraden gebildeten Winkel hälften, sich somit im Puncte C unter rechten Winkeln schneiden.

\*) Es lässt sich leicht zeigen, dass die Grundlinie je zweier in diesem Satze inbegriffenen Dreiecke einander in gleichem Verhältnisse schneiden, welches dem Verhältnisse 1:1 so nahe kommen kann, als man will, aber es nie erreicht, so dass also keine Grundlinie von einer anderen in ihrer Mitte geschnitten werden kann, wogegen sie in jedem anderen Puncte allemal von einer, aber nur von einer geschnitten wird. Bekanntlich werden alle diese Grundlinien in ihren Mitten von einer Hyperbel berührt, welche die festen Schenkel CA, CB zu Asymptoten hat. Auf der Kugelfläche ist diese berührende Curve ein sogenannter sphärischer Kegelschnitt.

Es folgt weiter leicht: Dass unter allen Dreiecken mit dem selben Winkel an der Spitze, deren Grundlinien durch denselben gegebenen Punct H gehen, dasjenige den kleinsten Inhalt hat, dessen Grundlinie durch den Punct H gehälftet wird. Denn ist (Taf. XII Fig. 1) H die Mitte der Grundlinie DE, und ist AB irgend eine andere Grundlinie, so ist immer, wenn man DF so zieht, dass Winkel FDH gleich BEH, Dreieck

FDH = BEH,

also Dreieck ADH > BEH, und folglich auch Dreieck

ACB > DCE.

folglich Grundlinie

$$D_1E_1 > AB$$

lie Schenkelsumme

$$CD_1 + CE_1 > CA + CB$$
.

V. 1) Unter allen Dreiecken mit demselben Winkel C er Spitze und von gleichem Umfange hat das gleichaklige den grössten Inhalt, die grösste Schenkelsumme somit die kleinste Grundlinie.

Denn angenommen das gleichschenklige Dreieck ACB (Taf. XII Fig. 1) den gegebenen Umfang, und irgend ein Dreieck DCE habe mit ihm e Schenkelsumme, so hat letzteres eine grössere Grundlinie und auch grösseren Umfang, aber dennoch kleineren Inhalt (2); um so muss es also kleiner werden, wenn man seine Grundlinie DE sich parallel bewegt, bis es mit ACB gleichen Umfang erhält; auch dabei zugleich seine Schenkelsumme kleiner.

2) Unter allen Dreiecken mit demselben Winkel C an der ze und mit dem nämlichen gegebenen Unterschiede zwin der Schenkelsumme und der Grundlinie hat das gleichnklige zugleich den kleinsten Inhalt und die kleinstendlinie.

Dieser Satz folgt am leichtesten aus dem Satze No. 3, II in der Abhandlung\*). Ich habe ihn hier deshalb aufgenommen, weil er em ersten (1) in eigenthümlichem Zusammenhange steht, was aus späteren Satze (VIII) sowie aus der folgenden Angabe erhellt:

Bei jedem der beiden vorstehenden Sätze berühren die dlinien aller inbegriffenen Dreiecke einen bestimmten sbogen, welcher auch von den Schenkeln des gegebenen cels C in seinen Endpuncten berührt wird.

st der gegebene Winkel für beide Sätze ein und derselbe, ist der gegebene Umfang beim ersten Satz (1) gleich der benen Differenz beim zweiten (2), so gehören die beiden sbogen einem und demselben Kreise an; u. s. w.

V. Unter allen Dreiecken mit demselben Winkel C an der ze und mit gleichen Grundlinien hat das gleichschenklige hl den grössten Inhalt als die grösste Schenkelsumme. Denn haben wieder die Dreiecke ACB und DCE (Taf. XII Fig. 1)

e Schenkelsumme, und bewegt man die Grundlinie DE sich selbst el nach C hin, bis sie gleich AB wird, so schwindet sowohl der als die Schenkelsumme des Dreiecks DCE, und folglich müssen ben beziehlich kleiner sein als der Inhalt und die Schenkelsumme leichschenkligen Dreiecks ACB.

Cf. Band II. S. 182 dieser Ausgabe.

Werden — in Rücksicht der vorhergehenden Sätze — die Sc des gegebenen Winkels C durch eine beliebige Gerade JK oder Lgrenzt, wie etwa in Fig. 3 auf Taf. XII, und wird diese Gerade den anliegenden Winkeln J und K oder L und M als gegeben nommen, so ergeben sich ferner unter anderen folgende Zusätze:

VI. Wenn von einem Viereck JKBA oder LMBA (Ta Fig. 3) die Grundlinie JK oder LM, die beiden anliege Winkel J und K oder L und M nebst der Summe der anlieden Seiten JA+KB oder LA+MB gegeben, so ist die v Seite AB ein Minimum und der Inhalt im Allgemeinen Maximum oder ein Minimum, wenn die beiden nicht benen Winkel A und B einander gleich sind. Nämlich Inhalt ist ein Maximum oder Minimum, jenachdem die St der gegebenen Winkel beziehlich grösser oder kleiner ist; ist aber diese Summe gerade gleich  $\pi$ , so findet k von beiden statt, sondern der Inhalt ist dann constant. folgt aus No. 2.

VII. Wenn von einem Viereck JKBA oder LMBA die G linie JK oder LM, die anliegenden Winkel, sowie der Inhal geben sind, so ist die der Grundlinie gegenüberliegende AB ein Minimum und die Summe der beiden übrigen S ist ein Minimum oder Maximum, wenn die beiden nicht benen Winkel gleich sind. Nämlich die Summe der Seiten ist ein Minimum oder Maximum, jenachdem die St der zwei gegebenen Winkel grösser oder kleiner als  $\pi$  ist sie gleich  $\pi$ , so ist jene Summe constant. Dies folgt aus Satz III.

- VIII. 1) Ist von einem Viereck JKBA die Grundlini nebst den anliegenden Winkeln, sowie die Summe der übrigen Seiten gegeben, so ist sowohl der Inhalt als Summe der beiden an die Grundlinie anstossenden Seite Maximum, dagegen die vierte Seite ein Minimum, wen beiden nicht gegebenen Winkel einander gleich sind (IV,
- 2) Ist von einem Viereck LMBA die Grundlinie LM daran liegenden Winkel, sowie die Differenz zwischer Summe der an die Grundlinie anstossenden Seiten und vierten Seite (LA+MB-AB) gegeben, so ist der Inhal wohl als jene Summe der zwei Seiten, sowie die vierte ein Minimum, wenn die nicht gegebenen Winkel Ausgleich sind.

Ist die Summe der gegebenen Winkel grösser als  $\pi$ , also  $L+M>\pi$ ,

) treffen sich die Seiten AL und BM, verlängert, jenseits L und M in inem Puncte  $C_1$ , und man kann dann von diesem Satze zu dem obigen [V, 2) übergehen.

IX. Wenn von einem Viereck JKBA oder LMBA die Grundinie JK oder LM, die beiden daran liegenden Winkel nebst ler ihr gegenüberstehenden Seite AB gegeben sind, so ist lie Summe der zwei übrigen Seiten, sowie der Inhalt ein Maximum oder ein Minimum (jenachdem die Summe der beilen gegebenen Winkel beziehlich grösser oder kleiner als  $\pi$  ist), wenn die zwei übrigen Winkel einander gleich sind (V). Ist insbesondere die Summe der gegebenen Winkel gleich  $\pi$ , so findet der Satz nicht statt.

Bemerkung. Diese verschiedenen Zusätze lassen sich auch leicht auf beliebige Vielecke und auf Curven ausdehnen; man gelangt dadurch zu Sätzen, die, für sich betrachtet, viel schwieriger scheinen als die vorstehenden, aus denen sie zu folgern sind. Es ist hier nicht der Ort, weiter darauf einzugehen.

4. I. Wenn von einem Viereck ein Winkel und die beiden ihm gegenüberliegenden Seiten a und b gegeben sind, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn der Scheitel des gegebenen Winkels von den drei übrigen Ecken gleich weit absteht.

Beweis. Unter der Voraussetzung, dass es ein Viereck mit dem grössten Inhalt giebt, lässt sich der Satz, wie folgt, beweisen:

Angenommen, das Viereck CABD (Taf. XII Fig. 4) habe den grössten Inhalt; AB und BD seien die gegebenen Seiten a und b, und C sei der tegebene Winkel, so folgt zunächst, dass die beiden nicht gegebenen Seiten CA und CD einander gleich sein müssen. Denn zicht man die Diagonale AD und betrachtet sie für einen Augenblick als gegeben, so muss sie in dem gegebenen festen Winkel C das grösste Dreicck ACD begrenzen, weil sonst; wenn dasselbe sich vergrössern liesse, auch das Viereck CABD grösser würde (da das Dreicck ABD constant bleibt), was der Annahme widerspräche; folglich muss

$$CA = CD$$

sein (2).

Wäre nun ferner die Diagonale CB nicht den Seiten CA und CD gleich, so müsste sie grösser oder kleiner sein, also es müsste z. B. etwa

$$CA = CE < CB$$
 oder  $CA = CF > CB$ 

sein. Allein wäre

$$CA = CE = CD$$
,

80 würde, wenn man aus der Mitte  $B_1$  von BE durch die Mitten H und G der Seiten AB und BD die Geraden  $B_1HJ$  und  $B_1GK$  zöge, Dreieck  $JCB_1 > ACB$ 

und Dreieck

$$KCB_i > DCB$$

sein (2), folglich auch Viereck  $CJB_1K > CABD$ ; und wenn man femer (da nach No. 2  $JB_1 < AB$  und  $KB_1 < DB$ ), aus  $B_1$  die Gerade

$$B, A, = BA = a$$

und

$$B, D, = BD = b$$

zöge, so wäre um so mehr Viereck

$$CA_1B_1D_1 > CABD_1$$

was gegen die Annahme ist. Demnach kann nicht

$$CA = CE < CB$$

sein. Ebenso lässt sich zeigen, dass auch nicht

$$CA = CF > CB$$

sein kann. Folglich muss

$$CA = CB = CD$$

sein.

II. Ist der gegebene Winkel C insbesondere gleich  $\pi$ , und somit ACD eine Gerade, so geht das Viereck in ein Dreieck ABD über, und man hat den folgenden Satz:

Unter allen Dreiecken mit denselben zwei gegebenen Seiten a gleich AB und b gleich BD hat dasjenige den grössten Inhalt, in welchem die drei Ecken von der Mitte C der dritten Seite AD gleich weit abstehen; oder in welchem der Winkel B zwischen den gegebenen Seiten so gross ist wie die Summe der beiden übrigen Winkel A und D.

Dieser Satz enthält die Fundamentalsätze 6 und 14 der ersten Abhandlung.

5. Ist in Rücksicht des vorigen Satzes (4) statt der einzelnen Seiten a und b deren Summe

$$s = a + b$$

gegeben, so ist unter derselben Bedingung der Inhalt ein Maximum, wenn noch diese Seiten gleich sind, wenn also

$$a = b = \frac{1}{2}s$$

ist.

Denn zieht man die Diagonale AD, so lässt sich das Dreieck ABD vergrössern, wenn nicht AB gleich BD ist (1), und dadurch wird auch zugleich das Viereck CABD grösser.

6. I. Sind von einem Vieleck CABD...T ein Winkel  $\ell$  und alle nicht daran liegenden Seiten  $a, b, c, \ldots$  gegeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn der Scheitel des gegebenen

inkels von allen übrigen Ecken gleich weit absteht. Dieser össte Inhalt bleibt derselbe, gleichviel in welcher Ordnung e gegebenen Seiten auf einander folgen.

Beweis. Zunächst folgt in gleicher Weise wie oben beim Viereck), dass die den gegebenen Winkel C einschliessenden Seiten CA und T gleich sein müssen. Nun ziehe man nach irgend einer Ecke P des ielecks die Diagonalen AP und TP, betrachte sie für einen Augenblick is gegeben und halte die darüber stehenden Segmente des Vielecks uneränderlich fest, so muss das Viereck CAPT, von welchem der Winkel und die Seiten AP und TP gegeben sind, ein Maximum und folglich CA = CP = CT

- ein (4). Da P eine beliebige Ecke ist, so schliesst man, dass die Ecke C on allen übrigen Ecken gleich weit absteht.
- II. Wenn insbesondere der gegebene Winkel C gleich  $\pi$ , und somit ACT eine Gerade ist, so heisst der Satz:

Sind die Seiten a, b, c, ... eines Vielecks, ausgenommen ie Grundlinie AT, gegeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, renn alle Ecken von der Mitte C der Grundlinie gleich weit bstehen, oder wenn es einem Kreise eingeschrieben ist, welher die Grundlinie zum Durchmesser hat.

7. Ist in Rücksicht der vorigen Sätze (6) statt der einzelnen Seiten , b, c, ... deren Summe

$$s = a+b+c+\cdots$$

egeben, so ist der Inhalt des Vielecks ein Maximum Maximorum, wenn usser den genannten Bedingungen noch die erfüllt wird, dass alle diese eiten einander gleich sind (5).

Man hat daher beziehlich folgende Sätze:

- I. Ist von einem Vieleck ein Winkel C nebst der Summe s nd der Anzahl m aller nicht daran liegenden Seiten a, b, c, ... egeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn alle diese eiten einander gleich sind, und wenn der Scheitel des geebenen Winkels von allen übrigen Ecken gleich weit absteht.
- II. Sind von einem Vieleck die Summe s und die Anzahl aller Seiten ausser der Grundlinie AT, welche willkürlich it, gegeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn jene Seiten lle gleich sind, und wenn alle Ecken von der Mitte C der rundlinie gleich weit abstehen.
- 8. Wenn ferner nur die Summe s der Seiten gegeben, die Anzahl magegen willkürlich ist, so folgt in gleicher Weise wie beim Satze No. 26 er ersten Abhandlung, dass der grösste Inhalt des Vielecks immer zuimmt, wenn man die Seitenzahl m vermehrt, so dass er also ein Maxium Maximorum wird, wenn die Seitenzahl m unendlich gross gedacht

wird, d. h. wenn die Summe's in einen Kreisbogen übergeht. Somit hat man folgende Sätze:

I. Wenn von einem Vieleck ein Winkel C nebst der Summe s aller nicht daran liegenden Seiten gegeben ist, so wird der grösste Inhalt desselben immer grösser, je mehr Seiten es hat, so dass er ein Maximum Maximorum wird, wenn die Seitenzahl m unendlich gross gedacht wird, oder wenn das Vieleck in einen Kreissector übergeht (7, I).

II. Ist von einem Vieleck die Summe aller Seiten ausser der Grundlinie gegeben, so wird der grösste Inhalt desselben (7, II) immer grösser, je mehr Seiten es hat, so dass er ein Maximum Maximorum wird, wenn man die Seitenzahl unendlich gross annimmt, d. h. wenn das Vieleck in einen Halbkreis übergeht, welcher die willkürliche Grundlinie zum Durchmesser hat.

III. Ist der Umfang s eines Vielecks gegeben, so nimmt der grösste Inhalt desselben immer mehr zu, je grösser die Seitenzahl m ist, so dass er ein Maximum Maximorum wird, wenn man die Seitenzahl unendlich gross annimmt, d. h. wenn das Vieleck in einen Kreis übergeht.

## Allgemeine Anmerkung.

9. Das Bisherige genügt, um zu zeigen, wie der Gegenstand nach der gegenwärtigen Beweisart sich behandeln lässt. Von hier an kann man in den Gang der ersten Beweisart einlenken, indem man vorerst die Allgemeinheit des letzten Satzes (8, III) nachweist und ihn sodann, wie dert, zum Hauptsatze macht. Mittelst der vorstehenden Sätze lässt sich leicht zeigen: "dass der Kreis unter allen möglichen Figuren von gleichem Umfange den grössten Inhalt habe". Denn man denke sich irgend eine krummlinige Figur, deren Inhalt bei gegebenem Umfange ein Maximum sein soll, so muss, wenn man derselben irgend ein Viereck ABCD einschreibt und dessen Seiten, sowie die darüber stehenden Segmente der Figur als constant annimmt, auch der Inhalt dieses Vierecks ein Maximum sein; denn liesse er sich vergrössern, so nähme auch der Inhalt der ganzen Figur zu, ohne dass ihr Umfang sich änderte (da die vier Segmente constant bleiben), was der Annahme widerspräche; der Inhalt des Vierecks ist aber nur dann ein Maximum, wenn es einem Kreise eingeschrieben ist; folglich müssen je vier Puncte A, B, C, D im Umfange der gedachten grössten Figur in einem Kreise liegen, und folglich muss dieselbe selbst ein Kreis sein.

#### Dritte Beweisart.

Für die ebenen Figuren.

Die Eigenthümlichkeit dieser Beweisart besteht darin, dass alles aus inem einzigen einfachen Hülfssatze abgeleitet wird. Ich beschränke mich edoch dabei bloss auf einige Sätze, nämlich auf die Ableitung der beiden undamentalsätze in der ersten Abhandlung (No. 3 und No. 6), sowie auf ie Darstellung einiger Sätze, welche, wie man weiter unten sehen wird, ei stereometrischen Figuren in analoger Weise stattfinden.

### Fundamentalsatz.

10. Unter allen Perpendikeln, welche aus einem gegeenen Puncte A auf alle durch einen anderen gegebenen
'unct B gehenden Geraden gefällt werden, ist dasjenige ein
laximum, welches in die Gerade AB selbst fällt. Oder:

Unter allen Sehnen eines Kreises, welche von demselben unte A ausgehen, ist der Durchmesser AB ein Maximum.

Denn im rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse grösser als jede athete — und daraus folgt der Satz.

Bemerkung. Zunächst folgt aus diesem Satze der zweite Fundamentalsatz in der ersten Abhandlung (6). Denn ist AB die eine gebene Seite des Dreiecks und BC die andere, deren Lage beliebig sein AB, so wird der Inhalt mit dem Perpendikel aus A auf BC zugleich ein laximum.

11. Unter allen Dreiecken über derselben Grundlinie und on gleichem Inhalte hat das gleichschenklige die kleinste chenkelsumme oder den kleinsten Umfang.

Beweis. Seien ACB und ADB (Taf. XII Fig. 5) zwei Dreiecke ber derselben Grundlinie AB und von gleichem Inhalte; sei das erste leichschenklig, also

$$AC = BC$$
 oder  $a = b$ .

In diesen gleichen Schenkeln errichte man in ihren Endpuncten A und B is Perpendikel AM und BM, so entsteht ein zweites gleichschenkliges beieck AMB, indem

$$AM = BM = r$$

st. Für die Inhaltssumme beider gleichschenkligen Dreiecke oder für den ahalt des Vierecks MACB hat man

$$MACB = \frac{1}{2}r(a+b).$$

fallt man aus M auf die Schenkel

$$AD = a_1$$
 und  $BD = b_1$ 

des ungleichschenkligen Dreiecks ADB Perpendikel, so ist jedes kleiner als r (10); man bezeichne dieselben beziehlich durch r-x und r-y, so hat man für die Inhaltssumme der Dreiecke AMB und ADB oder für den Inhalt des Vierecks MADB

$$MADB = \frac{1}{2}(r-x)a_1 + \frac{1}{2}(r-y)b_1 = \frac{1}{2}r(a_1+b_1) - \frac{1}{2}xa_1 - \frac{1}{2}yb_1$$

Die Vierecke MACB und MADB haben aber gleichen Inhalt, daher ist

$$r(a+b) = r(a_1+b_1) - xa_1 - yb_1,$$

und folglich

$$a+b < a + b$$
,

d. h. die Schenkelsumme des gleichschenkligen Dreiecks ist kleiner als die irgend eines anderen. — (Bekanntlich giebt es einen viel einfacheren Beweis.)

 Unter allen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleicher Schenkelsumme hat das gleichschenklige den grössten Inhalt.

Beweis. Denn haben die Dreiecke ACB und ADB (Taf. XII Fig. 6), wovon das erste gleichschenklig sein soll, gleiche Schenkelsumme, ist also

$$a+b=a_1+b_1,$$

so folgt aus dem vorigen Beweise, dass

$$r(a+b) > r(a_1+b_1)-xa_1-yb_1$$

oder Viereck MACB > MADB und folglich auch Dreieck

$$ACB > ADB$$
.

Dieser Satz liesse sich auch indirect aus dem vorigen ableiten.

Er ist, wie man sieht, der erste Fundamentalsatz in der ersten Abhandlung (3).

13. Ich übergehe hier die weitere Entwickelung und füge nur noch einige Sätze hinzu, die sich nach der gegenwärtigen Beweisart besonders einfach behandeln lassen. Zunächst ist es eine durch Pappus uns von den Alten überlieferte Aufgabe, mit der verschiedene spätere Geometer sich beschäftigt haben, und welche zuletzt von Lhuilier richtig beantwortet und zugleich historisch-kritisch beleuchtet worden ist; nämlich die folgende Aufgabe:

"Wenn die Grundlinie zweier Dreiecke nebst der Summe ihrer vier Schenkel gegeben ist, die Bedingung zu finden, unter welcher die Summe ihrer Inhalte ein Maximum wird."

Auflösung. Zunächst ist klar, dass jedes der beiden Dreiecke gleichschenklig sein muss (12).

Seien AB und DE (Taf. XIII Fig. 7) die gegebenen Grundlinien und darüber die gleichschenkligen Dreiecke ACB und DFE, deren vier

schenkel zusammen der gegebenen Summe 2s gleich sind, also

$$2a+2b=2s$$
 oder  $a+b=s$ ;

seien ferner die Dreiecke so beschaffen, dass die in den Endpuncten der Grundlinien auf den Schenkeln errichteten Perpendikel AM, BM und DN, EN, jedes Paar bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte M und N genommen, bei dem einen Dreieck so gross sind wie bei dem anderen, also dass

$$AM = BM = DN = EN = r$$
.

Alsdann hat man für die Inhaltssumme der beiden Vierecke MACB und NDFE (11)

$$MACB + NDFE = r(a+b) = rs.$$

Num denke man sich über den gegebenen Grundlinien irgend zwei andere gleichschenklige Dreiecke  $AC_1B$  und  $DF_1E$ , deren Schenkel beziehlich gleich  $a_1$  und  $b_1$  sein mögen und der Bedingung der Aufgabe genügen, so dass

$$a_1 + b_1 = a + b = s$$

wobei also entweder

$$a_1 > a$$
 and  $b_1 < b$ ,

oder

$$a_1 < a \text{ und } b_1 > b,$$

so sind die Perpendikel aus M und N auf die Schenkel der neuen Dreiecke kleiner als r; man setze dieselben beziehlich gleich r-x und gleich r-y, so hat man für die Inhaltssumme der Vierecke  $MAC_1B$  und  $NDF_1E$ 

$$MAC_1B+NDF_1E=(r-x)a_1+(r-y)b_1=rs-xa_1-yb_1.$$

Wie man sieht, ist diese Summe kleiner als die vorige. Werden von jedem Paar Vierecke die beiden Dreiecke AMB und DNE fortgenommen, so folgt für die Summen der übrig bleibenden Dreiecke, dass

$$ACB+DFE > AC_1B+DF_1E_2$$

d. h. dass die Inhaltssumme der Dreiecke *ACB* und *DFE* grösser ist die jenige irgend zweier anderen Dreiecke, welche denselben gegebenen Bedingungen der Aufgabe genügen.

14. Die Lösung der vorstehenden Aufgabe (13) liefert uns einen Satz, der sich auf nachfolgende drei Arten aussprechen lässt:

I. Sind die Grundlinien zweier Dreiecke nebst der Summe ihrer vier Schenkel gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte dann ein Maximum, wenn beide Dreiecke gleichschenklig sind, und wenn die in den Endpuncten der Grundlinien auf den Schenkeln errichteten Perpendikel, bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte genommen, bei dem einen Dreieck so gross sind als bei dem anderen.

Wenn man in den beiden Dreiecken ACB und DFE, welche dem Satze genügen, aus den Mitten der Schenkel auf denselben Perpendikel errichtet, so sind diese, bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte genommen, in dem einen Dreieck so gross als in dem anderen, nämlich sie sind gerade die Hälfte der oben durch r bezeichneten Perpendikel (13). Daher kann der Satz auch so ausgesprochen werden:

II. Die Inhaltssumme der in Betracht stehenden Dreiecke ist ein Maximum, wenn die aus den Mittelpuncten der den Dreiecken umschriebenen Kreise auf die Schenkel gefällten Perpendikel in beiden Dreiecken gleich sind, oder wenn die Kreise, welche die Schenkelpaare in ihren Mitten berühren, einander gleich sind.

Zieht man die Geraden MC und NF (Taf. XIII Fig. 7), so ist Winkel

$$\alpha_i = \alpha$$
,  $\beta_i = \beta$ ,

und da

$$\sin \alpha_i = \frac{AB}{2r}$$
 and  $\sin \beta_i = \frac{DE}{2r}$ ,

so ist

$$AB:DE=\sin\alpha_i:\sin\beta_i=\sin\alpha:\sin\beta_i$$

das heisst:

III. Die beiden Dreiecke, deren Inhaltssumme ein Maximum ist, haben die Eigenschaft, dass ihre Grundlinien sich verhalten wie die Sinus der daran liegenden Winkel a und ß

Diese Eigenschaft (III) theilt Lhuilier in seinem Werke (De relations mutua capacitatis et terminorum figurarum etc.) mit, bemerkend, dass er sie durch Differentialrechnung gefunden habe; er schien an der Möglickeit eines elementar-geometrischen Beweises zu zweifeln. Durch seine Lösung widerlegte er die falschen Beantwortungen, welche seine Vorgänger für die obige Aufgabe (13) gegeben hatten.

15. I. Sind die Grundlinien zweier beliebigen Vielecke — eines m-Ecks und eines n-Ecks — und ist die Summe ihrer übrigen Seiten zusammengenommen gegeben, so kann die Summe ihrer Inhalte nur dann ein Maximum sein, wenn 1) in jedem Vieleck alle Seiten, ausser der Grundlinie, einander gleich sind und zudem jedes einem Kreise eingeschrieben ist, und wenn 2) die aus den Mittelpuncten dieser Kreise auf die gleichen Seiten gefällten Perpendikel bei dem einen Vieleck so gross sind wie bei dem anderen; so dass also alle gleichen Seiten in ihren Mitten von einem Kreise berührt werden, welcher mit dem umschriebenen Kreise concentrisch ist, und dass diese zwei berührenden Kreise einander gleich sind.

Beweis. Dass bei jedem der beiden Vielecke alle nicht gegebenen in einander gleich sein müssen, folgt aus No. 12; dass aber jedes n Kreise eingeschrieben sein muss, kann hier, als aus den beiden ergehenden Beweisarten bekannt vorausgesetzt werden (da wir die rickelung der gegenwärtigen oben (13) abgebrochen haben).

Werden von den beiden Vielecken durch Diagonalen, welche die puncte irgend zweier auf einander folgenden, nicht gegebenen Seiten inden, zwei Dreiecke abgeschnitten, und werden diese Diagonalen, als adlinien der Dreiecke, sowie die Summe der vier Schenkel als gem angesehen, so muss die Inhaltssumme der Dreiecke ein Maximum; und demzufolge müssen die in den Mitten der Schenkel auf diesen chteten Perpendikel, bis zu ihrem Durchschnitte genommen, einander ch sein; diese Durchschnitte sind aber offenbar die Mittelpuncte der Vielecken umschriebenen Kreise, und somit zwei feste Puncte—aus die Richtigkeit des Satzes folgt.

Der Satz kann ferner auch, analog dem obigen Satze No. 14, III, folgt, abgefasst werden:

II. Die Inhaltssumme der beiden Vielecke kann nur in ein Maximum sein, wenn jedes einem Kreise eingerieben ist, und in jedem alle nicht gegebenen Seiten gleich d, und wenn ferner zwischen den gegebenen Grundlinien  $\beta$ , DE und den daran liegenden Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$  die folgende portion (Gleichung) stattfindet

$$AB: DE = \frac{\sin \frac{m-1}{m-2} \alpha}{\cos \frac{1}{m-2} \alpha} : \frac{\sin \frac{n-1}{n-2} \beta}{\cos \frac{1}{n-2} \beta},$$

m und n die Seitenzahlen der Vielecke bezeichnen.

16. Bemerkung. Es ist klar, dass der vorstehende Satz (15) in licher Weise für beliebig viele Vielecke stattfindet, wenn respective Seitenzahlen, ihre Grundlinien und die Summe aller ihrer übrigen ten zusammengenommen gegeben sind; denn die Summe ihrer Inhalte n nur dann ein Maximum sein, wenn die Perpendikel, welche aus den telpuncten der den Vielecken umschriebenen Kreise auf die nicht geenen Seiten gefällt werden können, in allen gleich sind. Wird bei em der Vielecke die Seitenzahl unendlich gross vorausgesetzt, so geht selbe in ein Kreissegment über, dessen Radius alsdann den Perpeneln in den übrigen Vielecken gleich sein muss. Dadurch gelangt man auch zu den Sätzen über Kreissegmente, welche in der ersten Abdlung bewiesen worden sind (No. 52 und No. 54); und zwar stellen h dieselben hier nur als besondere Fälle dar. Dagegen scheinen sich

die gegenwärtigen allgemeineren Sätze nach keiner der übrigen Beweisarten leicht beweisen zu lassen.

## Vierte Beweisart.

Für die ebenen Figuren.

17. Hülfssätze. I. Unter allen Linien zwischen zwei gegebenen Puncten ist die Gerade ein Minimum (die kürzeste).

II. Die Summe je zweier Seiten eines Dreiecks ist grösser als die dritte Seite.

#### Fundamentalsatz.

18. I. Die Gerade *CD* aus der Spitze *C* eines Dreicks *ACB* nach der Mitte *D* der Grundlinie *AB* hälftet die Fläche des Dreicks und ist kleiner als die halbe Summe der Schenkel, also

$$2CD < AC + BC$$
.

Der letzte Theil dieses Satzes folgt aus No. 17,  $\Pi$ . Denn man verlängere CD über D hinaus, nehme darauf den Punct  $C_1$  so, dass

$$DC_1 = CD$$

und ziehe die Gerade AC, so ist

$$AC_{i} = BC,$$

und im Dreieck CAC, ist

$$CA + AC_i > CC_i$$

also ist auch

$$CA+CB>2CD$$
.

II. Die Gerade dD, welche die Mitten d und D der parallelen Seiten ab und AB eines Paralleltrapezes AabB verbindet, hälftet die Fläche desselben und ist kleiner als die halbe Summe der beiden übrigen Seiten Aa und Bb. Beim Parallelogramm insbesondere wird die Gerade dD gleich der halben Summe der letztgenannten Seiten, und zwar ist

$$Dd = Aa = Bb$$
.

Dieser Fall folgt als Zusatz aus dem ersten (I), wenn man hier zwischen den Schenkeln des gegebenen Dreiecks ACB eine Gerade ab mit der Grundlinie AB parallel zieht.

19. Wird eine Figur von zwei parallelen Geraden AB und CD (Taf. XIII Fig. 8a) und von zwei beliebig geformten Linien AC und BD oder a und b begrenzt, und zieht man zwischen

ien Linien Gerade xy den Grundlinien parallel, so ist der ihrer Mitten z irgend eine bestimmte Linie c, welche die che der Figur hälftet, und welche im Allgemeinen kleiner als die halbe Summe der Linien a und b. Nur in dem onderen Falle, wo die Transversale xy constant ist, wirder halben Summe von a und b gleich, und zwar ist dann

$$c=a=b$$
.

Denn denkt man sich die Transversalen xy in sehr kleinen Abständen einander folgend; so können die zwischen ihnen enthaltenen Theile Linien a und b als geradlinig, und somit das zwischen je zwei auf nder folgenden Transversalen befindliche Flächenelement als Parallelez angesehen werden; für jedes dieser Trapeze findet aber der Satz (18, II), daher auch für ihre Summe, d. i. für die ganze Figur.

Bemerkung. Der vorstehende Satz bleibt bestehen, wenn insbelere die eine Grundlinie *CD* gleich 0 wird, wie in Fig. 8b auf Taf. XIII; so wenn beide Grundlinien *AB* und *CD* Null werden, wie in Fig. 8c Taf. XIII.

20. Soll zwischen den unbegrenzten Schenkeln eines geenen Winkels eine Linie von gegebener Länge gleich L, rwillkürlicher Form, so gezogen werden, dass der benzte Raum ein Maximum sei, so kann sie nur ein Kreisen sein, dessen Mittelpunct im Scheitel des Winkels liegt. Beweis. Sei ACB (Taf. XIII Fig. 9) der gegebene Winkel. Nehmen an, die Linie ADB habe die gegebene Länge gleich L und sei so haffen, dass sie den möglich grössten Raum begrenzt, so folgt zust, dass sie, sowie die ganze Figur CADBC, durch die den Winkel ilftende Gerade CD in zwei congruente Hälften getheilt wird, so dass und BD oder a und b congruent und namentlich

$$CA = CB$$

Denn wäre dies nicht der Fall, so gäbe es immer eine zweite Figur  $DB_1C$  die jener CADBC durchaus gleich wäre, nämlich die mit ihr mmensiele, wenn man sie um die Gerade CD herumbewegte, so dass die Linie

$$A_1DB_1 = ADB$$

einzeln

$$a_1=a,\ b_1=b,$$

ie auch die Räume  $ADB_1$  und  $A_1DB$  congruent wären. Ferner gäbe sodann eine Linie DE oder c, welche, als Ort der Mitten aller zwischen 1 Linien a und  $b_1$  mit der Grundlinie  $AB_1$  parallel gezogenen Geraden, 1 Raum ADB hälftete, so dass

$$2c < a+b_1$$
 oder  $2c < a+b$ 

wäre (19); und ebenso würde der Raum  $A_{1}DB$  durch eine gleiche Linie DF gleich c gehälftet, so dass also die Figur CEDFC mit CADBC gleichen Inhalt hätte, obschon die Linie EDF kleiner als ADB, nämlich 2c < a+b, wäre. Dieses widerspricht aber der obigen Annahme, dass die Linie ADB den möglich grössten Raum begrenzt (indem eine Linie, die grösser ist als EDF, offenbar auch einen grösseren Raum begrenzen kann als diese). Folglich müssen die Theile a und b der Linie ADB congruent und

$$CA = CB$$

sein, oder die ganze Figur CADBC muss durch die Gerade CD in zwei congruente Hälften CADC und CBDC getheilt werden.

Nun folgt für diese Hälften CADC und CBDC in gleicher Weise, dass sie durch die Geraden CG und CH, welche ihre Winkel ACD und BCD hälften und die Linien a und b in den Puncten G und H tresen (diese Puncte und jene Geraden sind in der Figur nicht gezeichnet), in congruente Theile gescheilt werden, welche alle einander gleich und somit Viertel der ganzen Figur sind, so dass also

$$CA = CD = CB$$

sein muss. Dieselben Schlüsse sind weiter auf diese vier Viertel abwendbar, wodurch folgt, dass

$$CA = CG = CD = CH = CB;$$

u. s. w. Dies berechtigt zu dem Schluss, dass alle Puncte der Linie ADB gleich weit von dem Scheitel C entfernt sein müssen, was die Behauptung des Satzes ist.

21. Mit dem letzten Satze (20) können wir die gegenwärtige Beweisart beendigen. Er ist in der Art umfassend, dass alles Weitere aus ihm folgt. Nämlich zunächst folgen aus ihm die Sätze über den Halbkreis und über den ganzen Kreis, wenn der gegebene Winkel C beziehlich gleich  $\pi$  und  $2\pi$  angenommen wird. Sodann folgen die Sätze über das Kreissegment, über Kreisstücke, Vielecke, u. s. w. in gleicher Weise wie in der ersten Abhandlung \*).

$$AC + BC = 2AC = AD + BD$$
.

Auf der nämlichen Seite der Grundlinie ist allemal ein drittes, dem Dreieck ADB gleiches Dreieck  $BD_1A$  möglich, wo nämlich Seite

$$BD_1 = AD$$
 und  $AD_1 = BD$ .

<sup>\*)</sup> Der für einige dieser Sätze unerlässliche Hülfssatz, der oben unter No. 1 und No. 12 (und in der ersten Abhandlung unter No. 3) sich aufgestellt findet, kann nach der gegenwärtigen Beweisart auch leicht aus dem Fundamentalsatze (18, I) gefolgert werden. Man denke sich über der nämlichen Grundlinie AB auf einerlei Seite derselben zwei Dreiecke ACB und ADB mit gleicher Schenkelsumme, wovon das erste gleichschenklig ist, so dass

Oder man kann auch statt des Satzes (20), oder vor demselben, den atz vom Kreise aufstellen und z. B., wie folgt, beweisen.

Unter allen ebenen Figuren hat der Kreis bei gleichem Imfange den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte den leinsten Umfang.

1. Beweis. Man denke eine Figur, die bei gegebenem Umfange den söglichst grössten Inhalt haben soll. Jede Gerade AB gleich  $\alpha$ , welche hren Umfang in zwei gleich lange Theile  $\alpha$  und  $\beta$  theilt, muss auch ihre läche hälften, so dass  $\alpha\alpha$  und  $\alpha\beta$  von gleichem Inhalte sind; denn wäre twa

$$a\beta < a\alpha$$

o könnte man über der festen Sehne  $\alpha$  statt der Linie  $\beta$  eine der  $\alpha$  symmetrisch gleiche Linie  $\alpha_1$  nehmen, und dann wäre die Figur  $\alpha\alpha_1$  bei deichem Umfange grösser als  $\alpha\beta$ , was der Voraussetzung widerspräche; olglich muss

$$a\beta = a\alpha$$

win. Wäre nun ferner  $\beta$  verschieden von  $\alpha_1$ , so gäbe es zwischen  $\beta$  und  $\iota_1$  eine dritte Linie  $\gamma$ , welche kleiner als  $\frac{1}{2}(\beta + \alpha_1)$ , und somit kleiner als  $\beta$ , aber wo dennoch

$$a\gamma = a\beta = a\alpha_1$$

ware (19), was offenbar wiederum der Annahme widerspräche. Folglich tönnen  $\beta$  und  $\alpha_i$  nicht von einander verschieden sein, d. h. es muss  $\beta$  ymmetrisch gleich  $\alpha$ , und somit  $\alpha$  eine Axe der Figur sein. Da die lichtung dieser Axe beliebig ist, so folgt leicht, dass die Figur ein Kreis ein muss.

2. Beweis. Von der, wie vorhin, bei gegebenem Umfange möglichst ross vorausgesetzten Figur schneide man mittelst einer beliebigen Sehne a in Segment aa ab, denke sich dasselbe zugleich in einer zweiten Lage i die es gelangt, wenn es um die in der Mitte auf der Sehne senkrechte erade herumbewegt wird. In dieser zweiten Lage des Segmentes heisse sin Bogen  $a_1$ . Fiele  $a_1$  nicht mit a zusammen, so wäre zwischen beiden ine dritte Linie  $\beta$  von der Beschaffenheit möglich, dass, während

$$2\beta < \alpha + \alpha$$
, oder  $\beta < \alpha$ ,

valuei ist die Gerade  $DD_1$  parallel AB, und wenn F ihre Mitte ist, so ist die Gerade F senkrecht auf AB. In Ansehung des Dreiecks  $DAD_1$  ist nun

$$2AF < AD + AD_1 \qquad (18, 1);$$

und da

$$2AC = AD + BD = AD + AD_1,$$

30 ist

$$AC > AF$$
;

daher muss C oberhalb F liegen, und folglich das Dreieck ACB grössere Höhe und somit auch grösseren Inhalt haben, als das Dreieck ADB oder  $AD_1B$ .

dennoch das Segment

$$a\beta = a\alpha$$
 (19),

was offenbar der Voraussetzung widerstritte. Folglich muss  $\alpha_1$  ganz auf  $\alpha$  fallen, und es muss  $\alpha$  eine in Rücksicht der genannten Senkrechten symmetrische Linie sein. Daraus folgt weiter, dass die Figur ein Kreis sein muss. — Oder werden durch zwei gleiche Sehnen  $\alpha$  und b an beliebigen Stellen zwei Segmente  $a\alpha$  und  $b\beta$  abgeschnitten, so folgt aus gleichen Gründen (wenn man die Segmente auf einander legt), dass die Bogen  $\alpha$  und  $\beta$  gleich sein müssen; was wiederum die Natur des Kreises anzeigt.

## Fünfte Beweisart.

Für die ebenen Figuren.

Diese Beweisart beruht auf dem Princip der Symmetrie. Das Maximum und Minimum wird dadurch auf interessante Weise von einer neuen Seite, nach seiner eigenthümlichen Erscheinung in der äusseren Form der Figur beleuchtet.

#### Fundamentalsatz.

22. I. Jedes ungleichschenklige Dreieck ACB (Taf. XIII Fig. 10) lässt sich in ein anderes (gleichschenkliges) ach von gleichem Inhalte und gleicher Grundlinie

$$ab = AB$$

verwandeln, welches kleinere Schenkelsumme hat und in Bezug auf eine bestimmte Axe X, die durch die Spitze c und durch die Mitte m der Grundlinie geht und auf dieser senkrecht steht, symmetrisch ist.

II. Jedes Paralleltrapez ADEB lässt sich in ein auderes adeb von gleichem Inhalte und gleichen parallelen Seiten

$$ab = AB$$
 und  $de = DE$ 

verwandeln, in welchem die Summe der zwei übrigen Seiten kleiner ist, also

$$ad+be < AD+BE$$
,

und welches in Bezug auf eine Axe X, die durch die Mitten m und n der parallelen Seiten geht und auf diesen senkrecht steht, symmetrisch ist.

Der Beweis des ersten Theiles (I) ist einfach und allgemein bekannt; der zweite folgt als Zusatz aus ihm. Wenn im zweiten Theile (II) die gegebenen Seiten insbesondere einnder gleich sind,

AB = DE

w ist *ADEB* ein Parallelogramm und *adeb* ein Rechteck; der Satz bleibt fenbar auch für diesen Fall gültig.

- 23. Infolge des vorstehenden Satzes kann nun jedes gegebene convexe Polygon P in ein anderes Polygon  $P_1$  von gleichem Inhalte verwandelt werden, welches kleineren Umfang hat und in Bezug auf irgend eine Axe X symmetrisch ist. Dies mag durch folgende Beispiele anschaulich gemacht werden.
- 1) Es sei das gegebene Polygon zunächst ein Dreieck ABC (Taf. XIII Fig. 11). Aus den Ecken desselben fälle man auf eine beliebige Axe X Perpendikel Aa, Bb, Cc, trage das Stück BD des einen, welches innerhalb des Dreiecks liegt, symmetrisch auf die Axe X, d. h. so, dass

$$bd = BD$$
 und  $be = ed$ ,

so hat das symmetrische Viereck abcd mit dem Dreieck ABC gleichen Inhalt, aber kleineren Umfang. Denn vermöge der Construction haben sowohl die Dreiecke BAD und bad, als BCD und bcd gleichen Inhalt, aber es ist

$$ab+ad < AB+AD$$

und

$$cb+cd < CB+CD$$
 (22, 1)

woraus die Behauptung folgt.

Mittelst einer neuen Axe Y, welche zur vorigen X senkrecht ist, ann weiter das Viereck abcd auf gleiche Weise in ein anderes Viereck 376 von gleichem Inhalte, aber von noch kleinerem Umfange verwandelt erden, welches in Rücksicht beider Axen symmetrisch, daher gleichseitig also eine Raute) ist und den Durchschnitt \( \mu\) der Axen zum Mittelpuncte hat.

Demnach kann jedes gegebene Dreieck ABC mittelst zweier zu einnder rechtwinkligen Axen X und Y in eine Raute  $\alpha\beta\gamma\delta$  von gleichem thalte aber kleinerem Umfange verwandelt werden. Dies kann aber auch tittelst einer einzigen Axe X geschehen; denn wenn die Fläche des Dreicks ABC durch das Perpendikel BDe gehälftet wird (wenn D die Mitte er Seite AC ist), so ist abcd eine Raute.

2) Es sei ferner das gegebene Polygon P etwa ein Fünfeck ABCDE Taf. XIV Fig. 12), so wird es durch ein gleiches Verfahren mittelst einer Axe X in ein Achteck  $abe_1cdc_1eb_1$  verwandelt, welches vermöge der corespondirenden Dreiecke und Paralleltrapeze nach No. 22 gleichen Inhalt aber kleineren Umfang hat. — Durch eine zu X senkrechte neue Axe Y wird dieses Achteck in ein Zwölfeck von gleichem Inhalte verwandelt, welches abermals kleineren Umfang und zudem den Durchschnitt der beiden Axen zum Mittelpuncte hat.

3) Auf gleiche Weise wird jedes gegebene, convexe Polygon P von m Seiten mittelst einer ersten Axe  $X_i$  in ein symmetrisches Polygon  $P_i$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt, welches im Allgemeinen und höchstens 2m-2 Seiten hat; ferner mittelst einer zweiten beliebigen Axe  $X_i$  in ein symmetrisches Polygon  $P_i$  von höchstens 2(2m-2)-2 Seiten; und fährt man so fört, so gelangt man mittelst der  $n^{\text{ten}}$  Axe  $X_i$  zu einem symmetrischen Polygon  $P_n$  von höchstens  $2^n(m-2)+2$  Seiten, welches bei gleichem Inhalte kleineren Umfang hat als jedes vorhergehende.

Wenn eine Axe zu der ihr vorhergehenden senkrecht angenommen wird, z. B. wenn  $X_2$  und  $X_1$  senkrecht ist, so hat das Polygon  $P_2$  einen Mittelpunct C (der Durchschnitt der beiden Axen), aber höchstens nur 2(2m-4) Seiten; und alsdann hat auch jedes folgende Polygon  $P_2$ ,  $P_4$ , ...  $P_4$  einen Mittelpunct C und zwei zu einander senkrechte Symmetral-Axen, man mag die späteren Axen  $X_2$ ,  $X_4$ , ...  $X_n$  annehmen, wie man will.

24. Diese Beispiele zeigen, wie jedes gegebene convexe Polygon P sich in ein anderes Polygon  $P_n$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange und grösserer Seitenzahl verwandeln lässt. Wird die Verwandlung oft wiederholt, so kann die Seitenzahl sehr gross und jede Seite einzeln sehr klein werden, so dass zuletzt, wenn man die Verwandlungen bis ins Unendliche fortgesetzt denkt, die Zahl der Seiten unendlich gross und jede Seite unendlich klein wird, wodurch das Polygon  $P_n$  sich irgend einer Curve nähert, oder vielmehr schlechthin in eine solche übergeht.

Da in gleichem Sinne umgekehrt jede gegebene geschlossene convexe Curve P als Polygon mit unendlich vielen unendlich kleinen Seiten anzusehen ist, so kann dieselbe auch durch das nämliche Verfahren mittels einer beliebigen Axe X, in eine andere Curve P, von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt werden, welche in Rücksicht der Axe  $X_i$  symmetrisch ist. Ebenso gelangt man mittelst einer zu  $X_i$  senkrechten, zweiten Axe X2 zu einer Curve von abermals kleinerem Umfange aber demselben Inhalte, welche zwei zu einander senkrechte Symmetral-Axen und somit deren Durchschnitt C zum Mittelpuncte hat. Durch fernere, beliebig gewählte Axen X3, X4, ... entstehen neue Curven P1, P4, ... von gleichem Inhalte, welche nach der Reihe immer kleineren Umfang haben, und wovon jede einen Mittelpunct und mindestens zwei zu einander rechtwinklige Symmetral-Axen hat. Durch zweckmässige Wahl der neuen Axen lassen sich die Durchmesser der Curve der Gleichheit immer näher bringen, d. h. der Unterschied zwischen dem grössten und kleinsten Durchmesser kann immer kleiner gemacht werden \*).

<sup>\*)</sup> So z. B. kann auf diese Weise eine gegebene Ellipse P mittelst einer einzige gehörig gewählten Axe X in einen Kreis  $P_1$  verwandelt werden, dessen Durchmesse alle einander gleich sind. Nämlich sind a, b die halben Axen der Ellipse, so con-

Demnach kann jede geschlossene, convexe Figur P, mag sie von raden oder krummen Linien (oder von beiden Arten zugleich) begrenzt in, unter Beibehaltung ihres Inhaltes, so lange verwandelt und dadurch r Umfang verkleinert werden, wie sie nach irgend einer Richtung keine metral-Axe hat. Hätte aber die Figur nach jeder beliebigen Richtung be Symmetral-Axe, oder würde sie nach einigen Verwandlungen in diesen ustand gebracht, so bliebe alsdann bei allen folgenden Verwandlungen r Umfang sowohl als der Inhalt constant, oder vielmehr, es fände dann ine Verwandlung mehr statt, sondern die neue Figur würde stets der ten gleich sein.

Eine solche Figur aber, welche nach allen Richtungen Symmetralren hat, muss nothwendig einen Mittelpunct C haben, in welchem sich
le Axen schneiden (denn derselbe wird nach dem Obigen schon durch
gend zwei zu einander senkrechte Axen bedingt). Ferner müssen alle
ren einander gleich sein. Denn seien X, Y (Taf. XIV Fig. 13) irgend
wei Axen der Figur und sei Z diejenige Axe, welche mit ihnen gleiche
Vinkel bildet, also

$$\alpha = \beta$$

nuss dem Endpuncte A der Axe X in Rücksicht der Axe Z ein solier Punct D entsprechen, welcher sowohl im Umfange der Figur P, als der Axe Y liegt; folglich muss D Endpunct der Axe Y sein, und folgth müssen die halben Axen CA und CD (und ebenso die ganzen AB ad DE) einander gleich sein. Demzufolge kann es nur eine einzige Iche Figur geben, welche nach jeder Richtung eine Symmetral-Axe hat, ad diese Figur ist der Kreis.

25. Aus der vorstehenden Betrachtung schliesst man zunächst den lgenden

#### Hauptsatz.

Unter allen Figuren von gleichem Inhalte hat der Kreis en kleinsten Umfang; und umgekehrt: unter allen Figuren von leichem Umfange hat der Kreis den grössten Inhalt.

Denn man denke sich eine Figur P, welche bei gegebenem Inhalte en möglichst kleinsten Umfang habe, so muss dieselbe nach allen Richingen symmetrisch und folglich ein Kreis sein. Denn wäre sie nach gend einer Richtung nicht symmetrisch, so liesse sie sich mittelst einer

ruire man die Gerade

 $r = \sqrt{ab}$ 

rage sie als Halbmesser in die Ellipse ein und nehme X darauf senkrecht an, dann fird die neue Figur  $P_1$  ein Kreis sein. Da r nach zwei verschiedenen Richtungen sich la Halbmesser in die Ellipse eintragen lässt, so kann die Axe X auch in zwei verschiedenen Richtungen der Forderung genügen.

dieser Richtung entsprechenden Axe X in eine andere Figur  $P_1$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandeln, was der Voraussetzung widerspräche.

26. In Rücksicht der obigen Betrachtung (24) kann hier beiläufig noch folgende Frage aufgeworfen werden:

Welche Form kann eine Figur möglicherweise haben, wenn sie zwei Symmetral-Axen X und Y hat, die sich unter einem beliebigen, gegebenen Winkel a schneiden, und von denen jede dem Umfange der Figur in nur zwei Puncten begegnet?

Die Erörterung dieser Frage liefert folgendes Resultat: Die Figur hat, ausser den beiden gegebenen, im Allgemeinen noch mehr Axen, und zwar entweder eine bestimmte endliche Anzahl oder unendlich viele, jenachdem beziehlich α: π commensurabel öder incommensurabel ist.

I. Wenn α:π commensurabel ist, etwa gleich 1:m, we m eine ganze Zahl ist, so hat die Figur im Ganzen m Symmetral-Axen, die einander in demselben Puncte C schneiden, und deren Abschnitte, nach der Reihe um den Punct C herum genommen, abwechselnd einander gleich sind ). Der Umfang der Figur besteht aus 2m gleichen Theilen, nämlich zwischen den nach gleicher Seite hin liegenden Endpuncten je zweier unmittelbur auf einander folgenden Axen liegt ein solcher Umfangstheil. Diese Theile bleiben unbestimmt, d. h. einer derselben kann willkürlich angenommen werden, kann eine beliebige gerade Linie oder Curve sein, und dann sind alle anderen durch ihn bestimmt, ihm gleich.

Uebrigens sind dabei noch zwei Fälle zu unterscheiden, ob die Zahl m gerade oder ungerade ist.

- Ist m gerade, so ist C Mittelpunct der Figur und die m Axen sind abwechselnd einander gleich.
- 2) Ist m'ungerade, so sind alle Axen einander gleich, ihre Abschnitte aber, in welche sie durch den Punct C getheilt werden, sind nach ihrer Aufeinanderfolge abwechselnd einander gleich (und somit sind die beiden Abschnitte jeder Axe ungleich).
- II. Wenn  $\alpha:\pi$  incommensurabel ist, so hat die Figur unendlich viele Symmetral-Axen, so dass nach jeder Richtung eine solche stattfindet, woraus man schliesst, dass die Figur in diesem Falle ein Kreis sein muss.

Wird im Umfange der Figur irgend ein Punct P angenommen, so entspricht ihm, z. B. in Bezug auf die Axe X, ein anderer Punct  $P_1$  des

<sup>\*)</sup> Wäre

 $<sup>\</sup>alpha:\pi=n:m,$ 

und n ebenfalls eine ganze Zahl, so hätte die Figur gleichfalls m Axen, deren Abschnitte sich ebenso verhielten, aber die gegebenen Axen X und Y würden dann nicht
unmittelbar auf einander folgen, sondern es lägen n-1 andere Axen zwischen ihnen.

imfanges, und es ist

$$CP = CP_1;$$

lem Puncte  $P_1$  entspricht weiter in Rücksicht der Axe Y ein Punct  $P_2$ , and es ist

$$CP_1 = CP_2;$$

ebenso entspricht dem Puncte  $P_2$  vermöge der Axe X weiter ein Punct  $P_3$ , diesem wieder vermöge der Axe Y ein Punct  $P_4$ , u. s. w. bis ins Unendliche. Diese Reihe von Puncten erschöpfen den Umfang der Figur und sind alle gleich weit vom Durchschnitte C der Axen entfernt, was beweist, dass die Figur ein Kreis und C dessen Mittelpunct ist.

## Von den Figuren im Raume.

Von den prismatischen Körpern.

27. Der Inhalt eines beliebigen Prismas ist gleich dem Product aus der Grundfläche in die Höhe.

Die Seitenfläche eines senkrechten Prismas ist gleich einem Rechteck, dessen Höhe und Grundlinie beziehlich der Höhe des Prismas und dem Umfange der Grundfläche gleich sind.

28. Unter allen Prismen über der nämlichen Grundfläche und von gleicher Höhe hat das senkrechte die kleinste Seiten-fläche oder die kleinste Oberfläche; und umgekehrt: unter allen Prismen über derselben Grundfläche und von gleich grosser Seitenfläche hat das senkrechte die grösste Höhe oder den grössten Inhalt.

Ist die Grundfläche ein Polygon, so ist der Beweis dieses Satzes eineuchtend, und ist sie eine Curve, mithin der Körper ein Cylinder, so folgt ler Beweis dadurch, dass man die Grundfläche als Grenze von ein- oder imschriebenen Polygonen ansieht.

- 29. I. Unter allen n-seitigen Prismen hat das senkrechte egelmässige die Eigenschaft, dass es
- 1) bei gleich grosser Grundfläche und gleicher Höhe die kleinste Seitenfläche;
- 2) bei gleicher Seitenfläche und gleicher Höhe die grösste Grundfläche und den grössten Inhalt;
- 3) bei gleich grosser Grundfläche und gleich grosser Seitenfläche die grösste Höhe oder den grössten Inhalt; und endlich
- 4) bei gleicher Seitenfläche und gleichem Inhalte die kleinste Grundfläche und die grösste Höhe besitzt.

II. Von zwei regelmässigen, senkrechten Prismen hat dasjenige, welches grössere Seitenzahl besitzt,

1) bei gleich grosser Grundfläche und gleicher Höhe eine

kleinere Seitenfläche;

 bei gleicher Seitenfläche und gleicher Höhe eine grössere Grundfläche und grösseren Inhalt;

- bei gleich grosser Grundfläche und gleich grosser Seitenfläche eine grössere Höhe oder einen grösseren Inhalt; und endlich
- 4) bei gleicher Seitenfläche und gleichem Inhalte eine kleinere Grundfläche aber grössere Höhe.
- III. Unter allen prismatischen Körpern hat der senkrechte gerade Cylinder die Eigenschaft, dass er
- bei gleich grosser Grundfläche und gleicher Höhe die kleinste Seitenfläche;
- bei gleicher Seitenfläche und gleicher Höhe die grösste Grundfläche und den grössten Inhalt;
- bei gleich grosser Grundfläche und gleich grosser Seitenfläche die grösste Höhe oder den grössten Inhalt; und endlich
- bei gleicher Seitenfläche und gleichem Inhalte die kleinste Grundfläche und die grösste Höhe besitzt.

Beweis. Zufolge des Satzes No. 28 hat man es in allen Fällen nur mit senkrechten Prismen zu thun. Unter dieser Voraussetzung lassen sich die einzelnen Fälle, wie folgt, beweisen:

- I. 1) Da die Seitenfläche gleich einem Rechteck, dessen Höhe und Grundlinie beziehlich der Höhe des Prismas und dem Umfange seiner Grundfläche gleich sind (27), und da diese Höhe gegeben ist, so wird folglich die Seitenfläche mit dem Umfange der Grundfläche gleichzeitig ein Minimum; dies tritt aber ein, wenn die Grundfläche regelmässig ist
- 2) Da die Höhe und die Seitenfläche gegeben sind, so ist dadurch auch der Umfang der Grundfläche bekannt, welche also am grössten wird, wenn sie regelmässig ist.
- 3) Da die Seitenfläche gegeben ist, so wird die Höhe am grössten, wenn der Umfang der Grundfläche ein Minimum ist, also wenn die Grundfläche regelmässig ist.
- 4) Hier bemerke man zunächst, dass bei jedem senkrechten Prisma der Inhalt, dividirt durch die Seitenfläche, gleich ist der Grundfläche, dividirt durch ihren Umfang; da nun die zwei ersteren Grössen gegeben sind, so ist ihr Quotient q constant, und folglich müssen die Grundfläche und ihr Umfang (da sie denselben Quotienten haben) gleichzeitig kleiner oder grösser werden. Denkt man sich für

Augenblick den Inhalt der Grundfläche gegeben, so ist ihr Umfang insten, und daher der Quotient am grössten, wenn die Grundfläche issig ist; für jedes regelmässige Polygon aber ist der genannte it dem Radius des eingeschriebenen Kreises gleich, und wird somit im Inhalte des Polygons gleichzeitig kleiner oder grösser; folglich ihr bei einer einzigen bestimmten, regelmässigen Grundfläche B der it jenem gegebenen Quotienten q gleich werden. Da nun jede andere läche, mag sie regelmässig sein oder nicht, welche kleiner als B ist, inen kleineren Quotienten als diese hat und somit unzulässig ist ler Quotient gleich q sein muss), so ist folglich B unter allen mög-Grundflächen die kleinste.

an kann auch, wie folgt, schliessen: Zuvörderst bemerke man, dass ihalt eines senkrechten, regelmässigen Prismas gleich m halben Product aus der Seitenfläche in den Radius er Grundfläche eingeschriebenen Kreises. Nun sei P irgend isma mit dem gegebenen Inhalte und der gegebenen Seitenfläche, rner sei  $P_1$  ein senkrechtes, regelmässiges Prisma mit respective grosser Seitenfläche und Grundfläche; so ist zufolge des Falles 3)

$$P_1 > P_2$$

ın  $P_1$  bei gleicher Seitenfläche kleiner werden, bis

$$P_1 = P_2$$

s der Radius seiner Grundfläche, und somit diese Grundfläche selbst nen, woraus wiederum die Wahrheit des Theorems folgt.

Hier folgt der Beweis für alle vier Fälle aus den vorigen (I), man dabei den Satz No. 26 in der ersten Abhandlung berücksichtigt. I. Diese Fälle sind eine unmittelbare Folge der vorigen (II).

emerkung. Wie die vorstehenden Sätze gewissermassen auf die betrachteten Eigenschaften ebener Figuren sich gründen, ebenso sich viele andere Sätze über Prismen aus entsprechenden Sätzen bene Figuren ableiten; so z. B. kann fast die ganze Reihe von , welche in der ersten Abhandlung über ebene Figuren enthalten nmittelbar auf senkrechte Prismen von gegebener Höhe, welche die ten Figuren zu Grundflächen haben, übertragen werden; u. s. w. n sind diese Sätze keine eigenthümlich stereometrischen, weshalb ch mit ihrer blossen Andeutung begnüge.

). Unter allen vierseitigen Prismen hat der Cubus die schaft, dass er bei gleicher Oberfläche den grössten t, und bei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche hat. enn man denke sich ein vierseitiges Prisma, welches bei gegebener iche den möglich grössten Inhalt haben soll, so muss dasselbe, man für einen Augenblick seine Seitenfläche und die eine Grundfläche einzeln als gegeben ansieht, senkrecht und regelmässig, also ein Parallelepipedon mit quadratischer Grundfläche sein; und da nun die beiden übrigen Paare paralleler Seitenflächen auch als Grundflächen augesehen werden können, so müssen sie ebenfalls Quadrate, und folglich der Körper ein Cubus sein.

Bemerkung. In Rücksicht auf spätere Betrachtungen sind hierbei folgende charakteristische Eigenschaften hervorzuheben:

- I. Beim grössten vierseitigen Prisma mit gegebener Oberfläche ist die Seitenfläche doppelt so gross als die Summe beider Grundflächen, oder die Seitenfläche beträgt zwei Drittel und jede Grundfläche ein Sechstel von der Oberfläche.
- II. Dieses Prisma ist einer Kugel umschrieben, welche jede seiner sechs Grenzflächen in ihrem Schwerpuncte berührt
  - 31. Wenn in der Folge gesagt wird:
- 1) Ein Polygon oder ein Polyeder sei der Gattung nach gegeben, so soll dies heissen, es sei beim ersten bloss die Zahl der Seiten, oder beim anderen die Zahl der Seitenflächen nebst ihrer Gattung und Aufeinanderfolge (also auch die Zahl der Ecken nebst ihrer Gattung u. s. w.) gegeben.
- Ein Polygon oder ein Polyeder sei der Form nach gegeben, so soll dies heissen, es sei irgend einem gegebenen Polygon oder Polyeder ähnlich.
- 32. I. Unter allen n-seitigen Prismen hat dasjenige senkrechte und regelmässige, dessen Grundfläche ein Sechstel
  der Oberfläche ist, bei gleicher Oberfläche den grössten Inhalt, und bei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche. Auch
  ist dieses besondere Prisma einer Kugel umschrieben, welche
  jede einzelne Fläche desselben in ihrem Schwerpuncte beröhrt
- II. Giebt man der Seitenzahl n nach der Reihe alle Werthe: 3, 4, 5, 6, ..., so haben die entsprechenden Prismen bei gleicher Oberfläche nach der Reihe immer grösseren Inhalt, und bei gleichem Inhalte immer kleinere Oberfläche; daraus folgt also:
- III. Unter allen prismatischen Körpern hat der senkrechte Cylinder, dessen Mantelfläche viermal so gross als die Grundfläche, oder dessen Höhe dem Durchmesser der Grundfläche gleich ist, die Eigenschaft, dass bei gleicher Oberfläche sein Inhalt ein Maximum Maximorum, und bei gleichem Inhalte seine Oberfläche ein Minimum Minimorum ist.

Beweis. Dass man es nur mit senkrechten, regelmässigen Prismen zu thun hat, ist aus dem Vorhergehenden klar (29). Man denke sich in Rücksicht des ersten Falles (I) zwei senkrechte, mässige Prismen, ein n-seitiges  $P_n$  und ein vierseitiges  $P_4$ , beide in er gegenseitigen Beziehung, dass sie dieselbe Höhe haben, und dass Grundflächen gleichen Kreisen (oder einem und demselben Kreise) hrieben sind. Dann verhalten sich die Inhalte der Prismen sowohl lie Oberflächen und die Grundflächen wie die Umfänge der letzteren. r ist mit der Oberstäche von  $P_n$  auch zugleich die Oberstäche von  $P_n$ ben, und wenn sodann, bei gleichzeitiger Aenderung beider Prismen, Inhalt von P4 ein Maximum wird, so muss auch zugleich der Inhalt  $P_n$  ein Maximum werden, und dabei muss  $P_n$  die im Satze angee Eigenschaft haben, weil P4 die analoge Eigenschaft (30) besitzt. Der Beweis für die übrigen Fälle (II und III) ergiebt sich nunmehr leicht. 33. Wenn die Grundfläche eines dreiseitigen Prismas der n nach (31), und wenn die Summe der beiden Grundflächen einer der drei Seitenflächen gegeben ist, so ist der Inein Maximum, wenn das Prisma senkrecht (oder wenn die Grundflächen zu der genannten einen Seitenfläche recht), und wenn jede Grundfläche ein Sechstel von der benen Summe ist.

Beweis. Unter Voraussetzung senkrechter Prismen  $P_3$  sei ACB XIV Fig. 14) die der Form nach gegebene, aber der Grösse nach derliche Grundfläche; über der Basis AB stehe diejenige Seitene, welche mit den beiden Grundflächen zusammen die gegebene ne S ausmacht; und endlich sei die Spitze C des Dreiecks zugleich flittelpunct eines Quadrates DEFG, wovon die eine Seite DG mit basis AB in derselben Geraden liegt, und welches die Grundfläche senkrechten Prismas  $P_4$  sein soll, das mit  $P_3$  gleiche Höhe hat und mit diesem gleichzeitig ändert. Dann verhalten sich die Prismen  $P_4$  sowohl, als ihre Grundflächen, wie die Basis AB zum Umfange Quadrates DEFG; und ebenso verhält sich auch der von  $P_4$  gegeben ist, und dass weiter  $P_4$  auch gleichzeitig  $P_3$  ein Maximum wird, woraus sofort die im  $P_4$  gegenannte Eigenschaft folgt.

Der obige Satz lässt sich auch umkehren, nämlich: wenn statt der me S der Inhalt des Prismas gegeben ist, so ist unter denselben Bemgen die Summe S ein Minimum. — In gleicher Weise lassen sich neisten nachfolgenden Sätze umkehren.

34. Ist die Grundfläche eines n-seitigen Prismas der m nach, und ist die ganze Oberfläche desselben gegeben, st der Inhalt ein Maximum, wenn es senkrecht, und wenn Grundfläche ein Sechstel der Oberfläche ist.

Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich mittelst des vorigen (33). Nämlich man denke sich ausser einem senkrechten Prisma  $P_n$ , dessen Grundfläche  $B_n$  die gegebene Form hat, noch ein senkrechtes, dreiseitiges Prisma  $P_2$  von gleicher Höhe und gleich grosser Grundfläche; ausserdem sei die Grundfläche ACB von  $P_3$  so beschaffen, dass ihre Grundlinie AB dem Umfange der Grundfläche  $B_n$  gleich ist, und zudem setze man fest, dass dieselbe ihre Form ebenfalls nicht ändern soll. Dann haben die Prismen gleichen Inhalt, und die Summe S der beiden Grundflächen und der über AB stehenden Seitenfläche des Prismas  $P_3$  ist gleich der gegebenen Oberfläche von  $P_n$ , woraus also nach No. 33 die Wahrheit des Satzes folgt.

35. I. Ist die Oberfläche eines n-seitigen Prismas mit Ausnahme der einen Grundfläche gegeben, so ist der Inhalt ein Maximum, wenn es senkrecht und regelmässig, und wenn die Grundfläche halb so gross ist als die Seitenfläche.

Setzt man successive

$$n = 3, 4, 5, 6, \ldots,$$

so haben die grössten Prismen nach der Reihe immer grösseren Inhalt, so dass also der gerade Cylinder das Maximum Maximorum darstellt.

II. Ist der nämliche Theil der Oberfläche gegeben, und ist zudem die Grundfläche der Form nach gegeben, so ist der Inhalt des Prismas ein Maximum, wenn es senkrecht, und wenn die Grundfläche halb so gross ist wie die Seitenfläche

Beide Fälle folgen unmittelbar aus vorhergehenden Sätzen, wenn man das Prisma als die eine Hälfte eines anderen Prismas ansieht, welches von der Ebene der ausgeschlossenen (nicht gegebenen) Grundfläche gehälftet wird, so dass also die andere Hälfte unterhalb dieser Fläche liegt

- 36. I. Ist die Oberfläche eines n-seitigen Prismas, ausgenommen eine einzelne Seitenfläche, gegeben, so ist der Inhalt desselben ein Maximum, wenn es die eine Hälfte eines senkrechten, regelmässigen Prismas ist, welches durch jene ausgeschlossene Seitenfläche gehälftet wird, und wenn die Grundfläche ein Sechstel von dem gegebenen Flächentheil ist
- II. Ist die Grundfläche der Form nach gegeben, und bleiben die übrigen Bedingungen dieselben, so wird das Prisma ein Maximum, wenn es senkrecht und wenn die Grundfläche gleichfalls ein Sechstel des gegebenen Flächentheils ist.
- 37. I. Ist die Oberfläche eines n-seitigen Prismas, mit Ausnahme der einen Grundfläche und einer Seitenfläche, gegeben, so ist dasselbe ein Maximum, wenn es die eine Hälfte eines senkrechten, regelmässigen Prismas ist, welches durch

lie ausgenommene Seitenfläche gehälftet wird, und wenn die Frundfläche ein Drittel von dem gegebenen Flächentheil ist.

II. Und wenn zudem die Grundfläche der Form nach gegeben ist, so wird das Prisma ein Maximum, wenn es senkecht, und wenn gleichfalls die Grundfläche ein Drittel des
gegebenen Flächentheils ist.

In ähnlicher Weise kann man noch mehr Sätze aufstellen, wie z. B. len folgenden Satz:

III. Ist die Grundfläche eines Prismas der Form nach, ind ist die Summe derselben und einer einzelnen Seitenläche gegeben, so ist das Prisma ein Maximum, wenn die gesannte Seitenfläche auf der Grundfläche senkrecht steht und toppelt so gross ist wie diese.

Die übrigen Seitenflächen brauchen in diesem Falle nicht auf der Grundiche senkrecht zu stehen, oder das Prisma braucht nicht senkrecht zu sein.

- 38. Man denke sich eine beliebige, dreiseitige, unbegrenzte, prismaische Säule.
- 1) Wird dieselbe von beliebigen Ebenen, die den Kanten nicht trallel sind, geschnitten, so sind die Schnitte Dreiecke A, B, C, ..., eren Schwerpuncte a, b, c, ... alle in einer bestimmten Geraden Q egen, welche den Kanten der Säule parallel ist.
- 2) Fixirt man irgend zwei Ebenen, welche von der Säule einen ismatischen Körper abschneiden und dessen Grundflächen A und B lden, so ist bekanntlich der Inhalt dieses Körpers gleich dem Producte s der einen oder anderen Grundfläche (A oder B) in das aus dem hwerpuncte (b oder a) der anderen auf sie gefällte Perpendikel\*). Dar folgt weiter:
- 3) Hält man die eine Grundfläche, etwa A, in ihrer Lage fest und set die andere B sich beliebig um den festen Punct b bewegen, wobei eser stets Schwerpunct des veränderlichen Dreiecks B bleibt, so bleibt x Inhalt des Körpers constant (weil die Grundfläche A und das aus b if sie gefällte Perpendikel sich nicht ändern); und umgekehrt, ist der halt des Körpers gegeben, so muss die Grundfläche B bei allen ihren öglichen, verschiedenen Lagen, stets durch denselben festen Punct b ehen, der immer ihr Schwerpunct ist. Die Grundfläche B und das aus auf sie gefällte Perpendikel müssen ihre Grösse gleichzeitig ändern, ber im umgekehrten Sinne; nun wird das Perpendikel ein Maximum, renn es mit der festen Geraden ab zusammenfällt; daher muss die Grund-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nämlich man sagt gewöhnlich, der Inhalt sei gleich dem Producte aus der einen Frundfläche in ein Drittel der Summe der aus den Ecken der anderen Grundfläche auf ene gefällten Perpendikel; die Summe dieser Perpendikel ist aber gerade dreimal so tres wie das Perpendikel aus dem genannten Schwerpuncte.

fläche B in diesem Falle (wo sie nämlich zu der Geraden Q und somit auch zu den Kanten der Säule senkrecht ist) ein Minimum werden.

- 39. Von den über die dreiseitige Säule angegebenen Eigenschaften (38) gelangt man stufenweise leicht zu analogen Eigenschaften bei der 4, 5, 6, ... n-seitigen Säule, mit Einschluss des Cylinders; nämlich man gelangt zu folgenden Sätzen:
- 1) Wird irgend eine unbegrenzte, prismatische Säule (mit Einschluss des Cylinders) von beliebigen Ebenen, die jedoch den Kanten derselben nicht parallel sind, geschnitten, so ist der Ort der Schwerpuncte a, b, c, ... aller Durchschnittsfiguren A, B, C, ... eine bestimmte, den Kanten der Säule parallele Gerade Q.
- 2) Irgend zwei der genannten Ebenen schneiden von der Säule einen prismatischen Körper ab und bilden dessen Grundflächen, wie etwa A und B; der Inhalt dieses Körpers ist allemal gleich dem Producte aus der einen oder anderen Grundfläche (A oder B) in das aus dem Schwerpuncte (b oder a) der anderen auf sie gefällten Perpendikel.

Begegnen sich die Grundflächen A und B innerhalb der Säule, so besteht der Körper aus zwei Theilen, wovon der eine als negativ anzusehen ist; und fallen dabei die Schwerpuncte a und b der Grundflächen zusammen, so sind diese Theile gleich gross und somit der Inhalt des Körpers gleich weil nämlich die genannten Perpendikel Null werden.

3) Hält man die eine Grundfläche A fest, während die andere B sich um ihren Schwerpunct b beliebig bewegt (der dabei immer ihr Schwerpunct bleibt (1)), so bleibt der Inhalt des Körpers constant; und umgekehrt: ist die feste Grundfläche A (oder bloss ihr Schwerpunct a) nebst dem Inhalte des Körpers gegeben, so ist zwar die Lage und Grösse der anderen Grundfläche B unbestimmt, aber bei allen ihren verschiedenen Lagen geht sie stets durch einen bestimmten Punct b, welcher beständig ihr Schwerpunct ist.

Dabei wird der Inhalt der Grundfläche B ein Minimum, wenn sie auf den Kanten der Säule senkrecht steht; d.h. unter allen die gegebene Säule schneidenden Ebenen ist der Flächeninhalt des Schnittes bei derjenigen ein Minimum, welche auf den Kanten senkrecht steht; und je mehr die Ebene von dieser Lage abweicht, desto grösser wird ihr Schnitt.

Wenn die Säule und der Inhalt des von ihr abgeschnittenen Körpers gegeben sind, so könnte gefragt werden, unter welcher Bedingung alsdam die Oberfläche oder die Seitenfläche dieses prismatischen Körpers ein

Minimum sei? Die Beantwortung dieser Frage ergiebt sich leicht aus folgender Betrachtung:

Die Schwerpuncte der Umfänge aller senkrechten Schnitte liegen in einer den Kanten (sowie der Geraden Q) parallelen Geraden  $q^*$ ). Sind  $\alpha$  und  $\beta$  die Puncte, in welchen dieselbe von den beliebigen Grundflächen A und B geschnitten wird, und bezeichnet P den Umfang des senkrechten Schnittes, so ist die Seitenfläche gleich  $\alpha\beta$ . P. Drehen sich die Grundflächen A und B beliebig um die festen Puncte  $\alpha$  und  $\beta$ , so bleibt die Seitenfläche constant; sie besteht aus zwei Theilen, wovon der eine als negativ anzusehen ist, wenn A und B sich innerhalb der Säule kreuzen; und sie wird gleich 0, wenn  $\alpha$  und  $\beta$  zusammenfallen; dabei kann in allen diesen Fällen das Volumen des Körpers beliebig gross oder klein werden, indem der Abstand der Puncte  $\alpha$  und  $\beta$ , in welchen A und B die Gerade Q schneiden, jede Grösse haben kann.

Sind umgekehrt die Puncte a und b fest, und somit das Volumen constant, so ist klar, dass dann die Seitenfläche jede beliebige Grösse haben kann, jenachdem die Länge von  $\alpha\beta$  beschaffen ist.

Fallen insbesondere die Geraden Q und q auf einander, und gehen die Grundflächen A und B durch zwei feste Puncte a und b (oder a und b) derselben, so bleibt das Volumen sowohl als die Seitenfläche constant, die Grundflächen mögen ihre Lage ändern, wie man will. Dieser Zustand, dass Q und q zusammenfallen, findet unter anderen in folgenden zwei Fällen statt:

- 1. wenn die Säule regelmässig, d. h. wenn der zu ihren Kanten (oder u Q) rechtwinklige Schnitt ein regelmässiges Vieleck ist;
- 2. wenn Q eine Central-Axe der Säule ist, d. h. wenn jeder Schnitt in solches Polygon ist, welches einen Mittelpunct (und somit eine gerade Lahl von Seiten) hat. Zu diesem zweiten Falle bietet der elliptische Cylinder ein Beispiel.

Werden insbesondere die schneidenden Ebenen oder Grundflächen  $\Lambda$  und B parallel angenommen, so folgen weiter leicht nachstehende Sätze:

4) Ist die prismatische Säule nebst dem Abstande der parallelen schneidenden Ebenen (oder Grundflächen) A und B

<sup>\*)</sup> Nämlich bei je einem System paralleler Schnitte liegen die Schwerpuncte der Umfange in einer den Kanten der Säule parallelen Geraden, die sich aber mit der Richtung des Schnittes zugleich ändert, so dass also für beliebige, nicht parallele Schnitte, jenes nicht der Fall sein kann. Daher ist denn auch der von M. Hirsch in seinem Werke: "Sammlung geom. Aufgaben" Theil II. S. 216, § 163 No. 4 aufgestellte Satz im Allgemeinen falsch, und ebenso sind mehrere in demselben Werke darauf basirte Sätze, die Fläche der Körper betreffend, unrichtig, wie z. B. die Sätze § 163 No. 5, 6; § 164; § 191 und § 192. Der Satz § 175 ist zufällig richtig, trotzdem er aus demselben falschen Principe geschlossen wird. Die Sätze § 176 und § 177 sind unverständlich abgefasst, et bleibt deshalb unentschieden, ob sie falsch oder richtig sind.

von einander gegeben, so ist der Inhalt des abgeschnittenen Körpers ein Minimum, wenn die Ebenen zu den Kanten der Säule senkrecht sind.

- 5) Ist die Säule einer Kugel umschrieben, und sollen die parallelen Grundflächen A und B ebenfalls die Kugel berühren, so ist der Körper unter derselben Bedingung ein Minimum.
- 6) Unter allen einer Kugel umschriebenen, n-seitigen Prismen hat das senkrechte, regelmässige den kleinsten Inhalt, sowie die kleinste Oberfläche, kleinste Seitenfläche und kleinste Grundfläche. Und weiter:
  - 7) Setzt man

$$n = 3, 4, 5, 6, \ldots,$$

so haben die entsprechenden Prismen nach der Reihe immer kleineren Inhalt, sowie kleinere Oberfläche, Seitenfläche und Grundfläche; so dass also unter allen der gegebenen Kugel umschriebenen Prismen dem senkrechten geraden Cylinder ein Minimum Minimorum des Inhalts sowohl, als der Oberfläche, Seitenfläche und Grundfläche zukommt.

# Von den pyramidalischen Körpern.

40. I. Ist die Grundfläche einer Pyramide einem Kreise umschrieben und gegeben, und ist ferner die Höhe (oder der Inhalt) der Pyramide gegeben, so ist die Summe ihrer Seitenflächen dann ein Minimum, wenn die Pyramide einem geräden Kegel umschrieben ist.

Ist umgekehrt statt der Höhe (oder dem Inhalte) die Summe der Seitenflächen gegeben, so ist unter der nämlichen Bedingung die Höhe (oder der Inhalt) ein Maximum. Dergleichen Umkehrungen werden wir in der Folge meist mit Stillschweigen übergehen.

Beweis. Sei B die gegebene Grundfläche und C der ihr eingeschriebene Kreis. Ueber C denke man sich den geraden Kegel K mit der gegebenen Höhe, und über B die ihm umschriebene Pyramide P, deren Seitenflächen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... heissen mögen. Ferner denke man sich einen zweiten Kegel f, welcher den ersten im Kreise C orthogonal schneidet und somit auf der anderen Seite der Grundfläche steht; jeder heisse der Polar-Kegel des anderen; die Länge der Kanten des Kegels f sei gleich f. Endlich denke man sich noch die dem Kegel f umschriebene Pyramide f über der Grundfläche f ihre Seitenflächen berühren den Kegel f in solchen Kanten, welche respective auf den Seitenflächen f and f zusammengerendikulär sind. Der aus beiden Pyramiden f und f zusammengerendikulär sind. Der aus beiden Pyramiden f und f zusammengerendikulär sind.

setzte Körper kann auch als aus einer Reihe dreiseitiger Pyramiden bestehend angesehen werden, welche die Seitenflächen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... von P  $\alpha$  Grundflächen haben, deren Spitzen sämmtlich im Scheitel von p (oder f) liegen, und deren Höhen alle gleich r (nämlich die genannten perpendikulären Kanten) sind. Daher hat man

$$P+p = \frac{1}{2}r(\alpha+\beta+\gamma+\cdots).$$

Nun sei  $P_1$  irgend eine dritte Pyramide über der Grundfläche B, mit P auf gleicher Seite und von gleicher Höhe, und somit auch von gleichem Inhalte, so bilden  $P_1$  und p zusammen einen Körper, der ebenso aus dreiseitigen Pyramiden besteht, welche die Seitenflächen  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , ... von  $P_1$  zu Grundflächen haben, und deren Spitzen im Scheitel von p vereinigt sind; aber ihre Höhen sind im Allgeneinen alle kleiner als r, nur in besonderen Fällen kann eine oder zwei derselben höchstens gleich r sein; bezeichnen wir dieselben durch r-z, r-y, r-x, ..., so hat man

$$P_{1}+p = \frac{1}{3}(r-z)a_{1}+\frac{1}{3}(r-y)\beta_{1}+\frac{1}{3}(r-x)\gamma_{1}+\cdots$$

$$= \frac{1}{3}r(a_{1}+\beta_{1}+\gamma_{1}+\cdots)-\frac{1}{3}(2a_{1}+y\beta_{1}+x\gamma_{1}+\cdots),$$

und daher, da  $P_1$  gleich  $P_2$ ,

$$r(\alpha+\beta+\gamma+\cdots) = r(\alpha_1+\beta_1+\gamma_1+\cdots)-(z\alpha_1+y\beta_1+x\gamma_1+\cdots),$$

woraus folgt, dass

$$\alpha+\beta+\gamma+\cdots < \alpha_1+\beta_1+\gamma_1+\cdots,$$

d. h. dass P die kleinste Summe der Seitenslächen hat.

II. Da der Kegel K immer als Grenze der Pyramide P anzusehen ist, wofern man bei dieser die Zahl der Seitenflächen unendlich gross und ihre Grundlinien (d. i. die Seiten von B) unendlich klein werden lässt, so gilt der vorstehende Satz in gleicher Weise auch für den Kegel, nämlich:

Unter allen Kegeln über demselben Kreise C als Grundfläche und von gleicher Höhe (oder Inhalt) hat der gerade die kleinste Mantelfläche.

- 41. I. Sind die Grundflächen B und B, zweier Pyramiden respective Kreisen umschrieben und gegeben, und ist ferner die Summe ihrer Volumina gegeben, so ist die Summe ihrer Seitenflächen, zusammengenommen, nur dann ein Minimum, Venn
- 1) die Pyramiden geraden Kegeln K und  $K_1$  umschrieben sind, und wenn
- die diesen Kegeln entsprechenden Polar-Kegel f und f.
   gleiche Kanten (r gleich r.) haben.

Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich leicht, wenn man den vorigen Satz (40) berücksichtigt; er ist dem für den entsprechenden Fall bei ebenen Figuren analog (13).

Der Satz findet auch für Kegel statt, im Falle nämlich die gegebenen Grundflächen Kreise sind. Auch lässt er sich unmittelbar auf beliebig viele pyramidalische Körper ausdehnen, so dass man den folgenden Satz hat:

- II. Sind die Grundflächen beliebig vieler Pyramiden gegeben, ist jedoch jede entweder einem Kreise umschrieben oder selbst ein Kreis, und ist ferner die Summe der Seitenflächen aller Pyramiden gegeben, so kann die Summe ihrer Inhalte nur dann ein Maximum sein, wenn
- 1) alle Pyramiden geraden Kegeln umschrieben, oder theils selbst gerade Kegel sind, und wenn
- 2) die diesen Kegeln entsprechenden Polar-Kegel alle gleiche Kanten haben.

Ein besonderer Fall des ersten Satzes (I) mag noch erwähnt werden, derjenige nämlich, wo die beiden Pyramiden über der nämlichen Grundfläche aber auf entgegengesetzten Seiten derselben stehen, so dass sie zusammen eine sogenannte Doppelpyramide bilden. Für diesen Fall heisst der Satz:

- III. Ist die Grundfläche einer Doppelpyramide einem Kreise umschrieben und gegeben, und ist ferner ihre Oberfläche gegeben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wenn sie einem geraden, symmetrischen Doppelkegel umschrieben und daher selbst symmetrisch ist, so dass die beiden einfachen Pyramiden, aus denen sie besteht, symmetrisch gleich sind.
- 42. I. Sind von zwei rechtwinkligen Dreiecken von jedem eine Kathete und ist die Summe der beiden übrigen Katheten gegeben, so ist die Summe der Hypotenusen ein Minimum, wenn die Dreiecke ähnlich sind.

Denn sind AB und DE oder a und c (Taf. XIV Fig. 15) die einzeln gegebenen Katheten, und ist BE die gegebene Summe der zwei übrigen Katheten b und d, so ist, da die Puncte A, D nebst der Geraden BE fest sind, die Summe der Hypotenusen z+y ein Minimum, wenn Winkel

$$\alpha = 7$$

also wenn die Dreiecke ABC und DEC ähnlich sind.

II. Aus der Aehnlichkeit der Dreiecke folgt:

$$a:b:z=c:d:y.$$

Man setze

(3) 
$$\begin{cases} ma = m_1 a_1, & mc = n_1 c_1, \\ mb = m_1 b_1, & md = n_1 d_1, \\ mz = m_1 z_1, & my = n_1 y_1, \end{cases}$$

wo  $m_1$  und  $n_1$  beliebige gegebene Gerade sind, so sind auch  $a_1$  und  $a_2$  bekannte Gerade, wogegen  $b_1$  und  $d_1$  nicht einzeln bestimmt sind, son-

lem nur die Summe  $m_1b_1+n_1d_1$  ist constant, nämlich gleich m(b+d), no m und b+d gegebene Gerade sind. Endlich folgt für  $z_1$  und  $y_1$ , dass  $n_1z_1+n_1y_1$  mit der Summe z+y gleichzeitig ein Minimum wird, indem

$$m_1z_1+n_1y_1 = m(z+y)$$

st

Da vermöge der Gleichungen (α) und (β)

(7) 
$$a_1:b_1:z_1=c_1:d_1:y_1=a:b:z=c:d:y,$$

w können  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $z_1$  und  $c_1$ ,  $d_1$ ,  $y_1$  als die Seiten zweier rechtwinkligen, ihnlichen Dreiecke angesehen werden, welche zugleich den vorigen Dreiecken, die a, b, z und c, d, y zu Seiten haben, ähnlich sind. Man hat laher den folgenden allgemeineren Satz:

Sind von zwei rechtwinkligen Dreiecken von jedem eine Kathete  $a_1$  und  $c_1$ , und ist die Summe der Rechtecke der beilen anderen Katheten  $b_1$  und  $d_1$  in gegebene Gerade  $m_1$  und  $n_1$  also  $m_1b_1+n_1d_1$ ) gegeben, so ist die Summe der Rechtecke der Typotenusen  $a_1$  und  $a_2$  in die nämlichen Geraden  $a_3$  und  $a_4$  in Minimum, wenn die Dreiecke ähnlich sind.

Es ist leicht zu sehen, dass der Satz noch etwas allgemeiner existirt, renn nämlich die Dreiceke statt der rechten Winkel  $B_1$  und  $E_1$  beliebige egebene Winkel haben; die Bedingung ist dann nur: dass die den gebenen Seiten  $a_1$  und  $c_1$  gegenüberliegenden Winkel  $a_1$  und  $a_2$  und  $a_3$  gleich in müssen.

III. Der Satz ist auch unmittelbar auf mehr Dreiecke auszudehnen, mlich:

Sind von beliebig vielen rechtwinkligen Dreiecken von dem eine Kathete a, c, e, ..., und ist die Summe der Rechtke der übrigen Katheten b, d, f, ... in gegebene Gerade m, o, ..., also die Summe

$$\beta = mb + nd + of + \cdots$$

geben, so ist die Summe der Rechtecke der Hypotenusen y, x, ... in die nämlichen Geraden, also die Summe

$$\mu = mz + ny + ox + \cdots,$$

n Minimum, wenn die Dreiecke ähnlich sind.

Wenn insbesondere die gegebenen Kathoten gleich sind, enn

$$a=c=e=\cdots$$

b sind auch die Dreiecke gleich, daher auch

$$b = d = f = \cdots$$

nd

$$z=y=x=\cdots$$

ınd sodann hat das Minimum µ immer denselben constanten

Werth, mag die Zahl der Dreiecke kleiner oder grösser angenommen werden, wofern nur a, sowie β und

$$\sigma = m + n + o + \cdots$$

unverändert bleiben.

Denn durch

$$\beta = b\sigma$$

ist alsdann b, und durch a und b ist weiter z bestimmt, so dass

 $\mu = z\sigma$ 

constant sein muss.

43. Wenn zwei Pyramiden von gleicher Höhe gleich grosse Grundflächen von gleichem Umfange haben, und wenn nur die eine einem geraden Kegel umschrieben ist, so hat sie kleinere Seitenfläche als die andere; oder sind beide Pyramiden geraden Kegeln umschrieben, so haben sie gleich grosse Seitenflächen, und die Kegel sind gleich.

Und ferner:

Pyramiden, welche demselben geraden Kegel umschrieben sind, und deren Grundflächen entweder gleichen Inhalt oder gleichen Umfang haben, haben gleiche grosse Seitenflächen

Bezeichnet man die Höhe einer der genannten Pyramiden durch a, ihre Grundfläche durch  $\beta$ , die Seiten derselben durch m, n, o, ..., die aus dem Fusspuncte der Höhe  $\alpha$  auf diese Seiten gefällten Perpendike durch b, d, f, ..., und den Umfang derselben, nämlich  $m+n+o+\cdots$ , durch  $\sigma$ , die Höhen der einzelnen Seitenflächen durch z, y, x, ..., und endlich die ganze Seitenfläche durch  $\mu$ , so folgt dieser Satz, wie leicht zu sehen, unmittelbar aus dem besondern Falle des vorigen Satzes (42, III)

Den gegenwärtigen Satz nebst dem vorigen Hülfssatze verdankt man Lhuilier. Hier sind sie nur etwas anders vorgetragen.

44. Unter allen n-seitigen Pyramiden von gleicher Höhe hat die regelmässige bei gleich grosser Grundfläche die kleinste Seitenfläche, und bei gleich grosser Seitenfläche die grösste Grundfläche und den grössten Inhalt. Und: Unter allen n-seitigen Pyramiden von gleich grosser Grundfläche und gleich grosser Seitenfläche hat die regelmässige die grösste Höhe oder den grössten Inhalt. U. s. w.

Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich leicht.

45. Von zwei Pyramiden, welche geraden Kegeln umschrieben sind und gleiche Höhe und gleich grosse Grundflächen haben, hat diejenige kleinere Seitenfläche, deren Grundfläche dem grösseren Kreise umschrieben ist.

Heissen die Pyramiden P und  $P_1$ , ihre Seitenflächen  $\mu$  und  $\mu_1$ , und sei die Grundfläche von P dem grösseren Kreise umschrieben. Aus den

Mittelpuncten der den Grundflächen eingeschriebenen Kreise fälle man Perpendikel p und  $p_1$  auf die Seitenflächen, so ist offenbar

$$p > p_1$$
;

und da nun

$$P = \frac{1}{3}p\mu, P_1 = \frac{1}{3}p_1\mu_1$$

and nach Voraussetzung P gleich  $P_1$ , so muss

$$\mu < \mu$$

ein.

- 46. Unter regelmässigen Pyramiden von gleicher Höhe nd gleich grossen Grundflächen hat immer diejenige die kleiere Seitenfläche, deren Grundfläche mehr Seiten hat, so ass also der gerade Kegel unter allen die kleinste Seitenäche besitzt (45). Oder: Unter allen pyramidalischen Körrn von gleicher Höhe hat der gerade Kegel die Eigenschaft, ass bei gleichem Volumen seine Seitenfläche ein Minimum inimorum, und bei gleicher Seitenfläche sein Inhalt (oder ine Grundfläche) ein Maximum Maximorum ist. U. s. w.
- 47. I. Unter allen Tetraëdern hat das regelmässige die igenschaft, dass es bei gleicher Oberfläche den grössten Inilt und bei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche besitzt.

Denn in Rücksicht jeder der vier Flächen, wenn man sie als Grundche ansieht, muss der Körper eine regelmässige Pyramide sein (44); her müssen alle vier Flächen regelmässig, und somit muss auch der irper regelmässig sein.

Oder der Beweis folgt auch schon aus dem obigen ersten Satze über ramiden (40). Denn wird irgend eine der vier Flächen als Grundfläche gesehen, so muss der Körper (als Pyramide) einem geraden Kegel umbrieben sein, und die drei übrigen Flächen müssen mit der Grundfläche siche Winkel bilden; daraus folgt, dass alle sechs Flächenwinkel des irpers gleich, daher die vier Körperwinkel regelmässig und gleich, und mit auch die vier Flächen regelmässig und gleich sein müssen.

II. Zum Behufe späterer Sätze sind noch folgende Eigenschaften des gelmässigen Tetraëders zu merken:

Wird eine der vier Flächen zur Grundfläche angenommen, so kann an sagen:

- 1) Die Grundfläche ist ein Viertel von der Oberfläche, oder ein nittel von der Seitenfläche.
- 2) Die Höhe l einer Seitenfläche, oder die Kante des der Pyramide ngeschriebenen geraden Kegels ist dreimal so gross wie der Radius r s der Grundfläche eingeschriebenen Kreises; also ist

3) Der Durchmesser d des genannten Kreises verhält sich zur Höhe h der Pyramide, wie 1 zu  $\sqrt{2}$ , d. i. wie die Seite eines Quadrates zur Diagonale; denn man hat

$$h^2 = l^2 - r^2 = 8r^2 = 2d^2$$

also

$$d:h=1:\sqrt{2}.$$

4) Die eingeschriebene Kugel berührt jede Fläche in ihrem Schwerpuncte, und ihr Mittelpunct fällt mit dem Schwerpuncte der Pyramide zusammen. Daher ist die Höhe der Pyramide doppelt so gross wie der Durchmesser δ, oder viermal so gross wie der Radius ρ der Kugel; also

$$h = 2\delta = 4\rho$$
,

und daher weiter

 $\delta: d = 1: \sqrt{2},$ 

folglich wird

 $h:d=d:\delta$ .

oder

 $d^2 = h\delta$ :

u. s. w.

- 48. Da bei beliebigen Pyramiden, welche demselben geraden Kegel umschrieben sind, die Inhalte sowohl, als die Oberflächen, Seitenflächen und Grundflächen sich verhalten, wie die Umfänge der Grundflächen, so folgen aus den angegebenen Eigenschaften des Tetraëders (47) leicht die nachstehenden Sätze:
- I. Ist die Oberfläche einer n-seitigen Pyramide dem Inhalte nach und ihre Grundfläche der Form nach gegeben, und kann die letztere einem Kreise umschrieben werden, so ist der Inhalt der Pyramide ein Maximum, wenn dieselbe einem geraden Kegel umschrieben. und wenn die Grundfläche ein Viertel von der Oberfläche ist; u. s. w.
- II. Unter allen n-seitigen Pyramiden von gleicher Oberfläche ist diejenige regelmässige ein Maximum, deren Grundfläche ein Drittel von der Seitenfläche ist, oder bei welcher die eingeschriebene Kugel jede Fläche in ihrem Schwerpuncte berührt (und den Schwerpunct der Pyramide zum Mittelpuncte hat, so dass der Durchmesser der Kugel die Hälfte von der Höhe der Pyramide ist; u. s. w.).

III. Setzt man für dieselbe gegebene Oberfläche

$$n = 3, 4, 5, 6, \ldots,$$

so haben die entsprechenden grössten Pyramiden nach der Reihe immer grösseren Inhalt; daraus folgt also:

Unter allen Pyramiden und Kegeln besitzt derjenige gerade Kegel, dessen Grundfläche ein Viertel von der ganzen Oberche ist, die doppelte Eigenschaft, dass bei gegebener Oberche sein Inhalt ein Maximum Maximorum, und bei gegenem Inhalte seine Oberfläche ein Minimum Minimorum ist. Bei diesem besonderen Kegel finden auch alle oben (47, II) angenen Verhältnisse zwischen den Grössen l, r, d, h, p und δ statt, sowie Eigenschaft, dass sein Schwerpunct mit dem Mittelpuncte der ihm reschriebenen Kugel zusammenfällt, und dass diese Kugel seine Kanten inem Puncte berührt, dessen Abstand vom Scheitel zwei Drittel der zen Kante beträgt, d. h. sie berührt die Elemente seiner Mantelfläche hren Schwerpuncten.

IV. Unter allen n-seitigen Pyramiden von gleicher Oberche (oder von gleichem Inhalte), welche Kugeln umrieben sind, ist diejenige der grössten Kugel umschrieben,
en Inhalt ein Maximum (oder deren Oberfläche ein Minim) ist; also diejenige, welche regelmässig ist, und deren
undfläche ein Viertel von der ganzen Oberfläche beträgt.
zt man

$$n = 3, 4, 5, 6, \ldots,$$

hrend die gegebene Oberfläche (oder der gegebene Inhalt) stant bleibt, so sind die entsprechenden grössten Kugeln h der Reihe immer grösser, so dass also die dem Kegel sprechende Kugel ein Maximum Maximorum ist.

Sei P der Inhalt einer Pyramide, S ihre Obersläche und  $\rho$  der Radius eingeschriebenen Kugel, so hat man

$$P = \frac{1}{3}\rho S$$

daraus ist zu sehen, dass, wenn S gegeben ist, dann mit P auch zuch  $\rho$  ein Maximum wird, und wenn P gegeben ist, dann mit dem imum von S das Maximum von  $\rho$  zusammentrifft.

V. Unter allen n-seitigen Pyramiden, welche derselben geenen Kugel umschrieben sind, hat diejenige regelmässige, en Grundfläche ein Viertel von der Oberfläche ist, sowohl kleinsten Inhalt als die kleinste Oberfläche (IV).

Setzt man

$$n = 3, 4, 5, \ldots,$$

haben bei derselben gegebenen Kugel die entsprechenden insten Pyramiden nach der Reihe immer kleineren Inhalt dimmer kleinere Oberfläche, so dass also unter allen ner gegebenen Kugel umschriebenen Pyramiden und Kegeln rjenige gerade Kegel, dessen Höhe dem doppelten Kugelarchmesser gleich ist, sowohl an Inhalt als an Oberflächen Minimum Minimorum repräsentirt.

Denn alle diese kleinsten Pyramiden (und der Kegel) haben gleiche Höhe,  $h=2\delta$ ,

und ihre Grundflächen sind gleichen Kreisen umschrieben,

$$d = \delta \sqrt{2}$$

u. s. w.

49. Ist die Grundfläche einer dreiseitigen Pyramide der Form nach, und ist die Summe derselben und einer Seitenfläche gegeben, und sind ferner die zwei übrigen Seitenflächen zu der Grundfläche senkrecht, so ist die Pyramide ein Maximum, wenn die Grundfläche ein Viertel von der gegebenen Summe ist.

Dieser Satz folgt in ähnlicher Weise aus No. 47, wie der Satz No. 33 aus No. 31.

50. Ist die Grundfläche β einer (n-seitigen) Pyramide der Form nach, und ist die Summe derselben und einer Seitenfläche α gegeben, so ist die Pyramide ein Maximum, wenn die Grundfläche ein Drittel von der gegebenen Summe ist, also

$$\alpha = 2\beta$$

und wenn jene Seitenfläche auf ihr senkrecht steht.

Dieser Satz folgt aus No. 37, III.

51. Um die Eigenschaft derjenigen n-seitigen Pyramide zu finden, welche bei gegebener Seitenfläche den grössten Inhalt, oder bei gegebenem Inhalte die kleinste Seitenfläche hat, kann man, wie oben in No. 47, von der dreiseitigen ausgehen und sodann die gefundene Eigenschaft von dieser auf alle anderen Pyramiden übertragen.

Wir bemerken zuvörderst, dass zufolge No. 44 eine *n*-seitige Pyramide bei gegebener Seitenfläche nur dann den grössten Inhalt haben kann, wenn sie regelmässig ist. Daher können wir uns bei dieser Untersuchung von vornherein auf regelmässige Pyramiden beschränken.

Für die dreiseitige Pyramide ergiebt sich die Lösung unserer Aufgabe, abgesehen von der eben gemachten Bemerkung, unmittelbar aus einem früheren Satze über das vierseitige Prisma, nämlich, wie folgt:

52. I. Ist die Summe der drei Seitenflächen einer dreiseitigen Pyramide gegeben, so ist ihr Volumen ein Maximum,
wenn sie regelmässig, und wenn der Körperwinkel an der
Spitze ein rechter ist, d. h. wenn die Seitenflächen gleiche,
rechtwinklig-gleichschenklige Dreiecke sind, und somit auf
einander senkrecht stehen.

Denn man ergänze die Pyramide zu einem Parallelepipedon, d. h. man denke sich dasjenige Parallelepipedon, welches mit der Pyramide den Körperwinkel an der Spitze und dessen drei Kanten gemein hat, so ist die Summe der drei Seitenflächen der Pyramide ein Viertel von der

Derfläche des Parallelepipedons und der Inhalt der ersteren ist ein Sechstel rom Inhalte des letzteren. Nun wird das Parallelepipedon bei gegebener Derfläche ein Maximum, wenn es ein Cubus ist (30), woraus die Richtigteit des vorstehenden Satzes geschlossen wird.

- II. Von der in Betracht stehenden Pyramide, deren Grundfläche ein regelmässiges Dreieck ist, und deren Seitenflächen gleiche, rechtwinkliggleichschenklige Dreiecke sind, hat man zum Behufe späterer Sätze noch folgende Eigenschaften zu merken:
- 1) Die Höhe l jeder Seitenfläche, oder die Kante des der Pyramide singeschriebenen geraden Kegels, verhält sich zum Radius r des der Grundsche eingeschriebenen Kreises, wie  $\sqrt{3}:1$ , d. i. wie die Höhe eines gleichstigen Dreiecks zur halben Seite. Ebenso verhält sich also auch die Summe der drei Seitenflächen zur Grundfläche.
- 2) Die Höhe k der Pyramide verhält sich zum genannten Radius r,  $\sqrt[n]{2}$ : 1, und zur Höhe l der Seitenflächen wie  $\sqrt[n]{2}$ :  $\sqrt[n]{3}$ .
- 3) Die aus dem Mittelpuncte des genannten Kreises auf die Seitenichen gefällten Perpendikel sind gleich, ihre Länge sei gleich  $\rho$ , und ihre
  usspuncte sind die Schwerpuncte dieser Flächen, oder die drei Seitenichen werden in ihren Schwerpuncten von einer Kugel berührt, welche
  n Schwerpunct der Grundfläche zum Mittelpuncte hat. Zwischen dem
  udius  $\rho$  der Kugel und den Grössen l, r, h finden folgende Verhältnisse statt:

$$\rho: l = \sqrt{2}:3;$$

$$\rho: r = \sqrt{2}: \sqrt{3};$$

$$\rho: h = 1: \sqrt{3},$$

$$\delta: h = 2: \sqrt{3},$$

er

h. der Durchmesser  $\delta$  der Kugel verhält sich zur Höhe h der Pyramide, e die Seite eines gleichseitigen Dreiecks zu der Höhe desselben.

53. Für andere Pyramiden folgen nun leicht nachstehende Sätze:

L Ist die Grundfläche einer Pyramide der Form nach geben, jedoch der Art, dass sie einem Kreise umschrieben orden kann, und ist ferner die Seitenfläche gegeben, so ist e Pyramide ein Maximum, wenn sie einem geraden Kegel aschrieben ist, und wenn sich die Grundfläche zur Seiteniche verhält wie  $1:\sqrt{3}$ , oder der Radius r des der Grundiche eingeschriebenen Kreises zur Höhe h der Pyramide wie  $\sqrt{2}$ ; u. s. w.

II. Ist die Grundfläche einer dreiseitigen Pyramide der orm nach und eine der drei Seitenflächen der Grösse nach ogeben, und sollen die beiden übrigen Seitenflächen auf er Grundfläche senkrecht stehen, so ist die Pyramide ein Maximum, wenn sich die Grundfläche zur gegebenen Seitenfläche verhält wie 1:√3.

III. Ist die Seitenfläche einer n-seitigen Pyramide gegeben, so ist ihr Volumen ein Maximum, wenn sie regelmässig ist, und wenn sich die Grundfläche zur Seitenfläche wie  $1:\sqrt{3}$  verhält, oder

$$r:h=1:\sqrt{2};$$

oder wenn alle Seitenflächen in ihren Schwerpuncten von einer Kugel berührt werden, deren Mittelpunct in der Grundfläche liegt (ihr Schwerpunct ist).

IV. Setzt man

$$n=3,\,4,\,5,\,\ldots,$$

so haben die entsprechenden grössten Pyramiden nach der Reihe immer grösseren Inhalt; so dass also unter allen Pyramiden (und Kegeln) von gleicher Seitenfläche derjenige gerade Kegel ein Maximum Maximorum ist, dessen Höhe h sich zum Radius r der Grundfläche wie  $\sqrt{2}$ :1 verhält, oder dessen Grundfläche sich zur Mantelfläche wie  $1:\sqrt{3}$  verhält. Auch hat dieser Kegel die Eigenschaft, dass die Elemente der Mantelfläche in ihren Schwerpuncten (oder die Kanten in Puncten, deren Abstand vom Scheitel zwei Drittel der ganzen Kante beträgt) von einer Kugel berührt werden, welche mit der Grundfläche concentrisch ist; u. s. w.

54. Aus diesen Sätzen (53), verbunden mit dem Satze No. 41, Ill, folgen weiter nachstehende Sätze:

I. Ist die Oberfläche einer n-seitigen Doppelpyramide, sowie ferner die im Innern liegende Grundfläche der Form nach gegeben, und kann die letztere einem Kreise umschrieben werden, so ist die Pyramide ein Maximum, wenn die beiden einfachen Pyramiden, aus denen sie besteht, symmetrisch gleich sind, und jede so beschaffen ist, wie es der vorige Satz (53, I) fordert. Diese Doppelpyramide ist demnach einem geraden symmetrischen Doppelkegel und zugleich einer Kugel umschrieben.

II. Ist von einer dreiseitigen Pyramide ein Flächen winkel, das Verhältniss der anliegenden Flächen  $\alpha$  und  $\beta$ , und die Summe der beiden übrigen Flächen  $\gamma$  und  $\delta$  gegeben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wenn die Flächen  $\alpha$  und  $\beta$  über ihrer gemeinschaftlichen Grundlinie h gleichschenklig, die Flächen  $\gamma$  und  $\delta$  gleich (congruent) sind, und wenn die zu der Kanteh und der ihr gegenüber liegenden Kante senkrechte Gerade r sich zur Kante h wie  $1:\sqrt{8}$  verhält.

III. Ist die Oberfläche einer n-seitigen Doppelpyramide geben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wenn sie einer Kugel nschrieben ist, welche jede Fläche in ihrem Schwerpuncte rührt; oder wenn sie regelmässig und symmetrisch ist, und re Axe h sich zum Durchmesser  $\delta$  der eingeschriebenen ugel wie  $\sqrt{3}:1$  verhält; u. s. w.

IV. Setzt man bei gleicher Oberfläche

$$n = 3, 4, 5, \ldots,$$

o haben die entsprechenden grössten Doppelpyramiden nach er Reihe immer grösseren Inhalt, so dass also der Doppelegel das Maximum Maximorum repräsentirt.

Bemerkung. Die Doppelpyramiden sind ein besonderer Fall von r Körpergattung, welche durch eine gerade Zahl 2n von Dreiecken beenzt werden, und welche zwei einander gegenüberstehende n-kantige ken und dazwischen n vierkantige Ecken haben. Die Kanten, welche se letzteren mittleren Ecken verbinden, bilden im allgemeineren Falle schiefes, bei der Doppelpyramide dagegen ein ebenes n-Eck. e vorstehenden Sätze III und IV gelten aber in Bezug auf diesen allmeineren Körper, nämlich wenn seine Oberfläche gegeben ist, so ist in Inhalt ein Maximum, wenn er die Form der beschriebenen Doppelramide annimmt. Dass er diese Form annehmen muss, folgt leicht aus der späteren Betrachtung, die sich auf das Princip der Symmetrie gründet f. No. 66 und d. folg.).

Insbesondere geht hieraus hervor:

Dass das regelmässige Octaëder unter allen Körpern seier Gattung bei gleicher Oberfläche den grössten Inhalt und ei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche hat.

55. Man denke sich einen beliebigen (n-kantigen) convexen Körperinkel (eine unbegrenzte, pyramidalische Säule); sein Scheitel heisse S. Jede dene, welche allen Kanten begegnet, schneidet von demselben eine Pyraide ab und bildet ihre Grundfläche β. Wird die Ebene sich selbst parallel wegt, so wächst oder schwindet die Grundfläche sowohl, als der Inhalt r Pyramide, je nachdem sich die Ebene beziehlich vom Scheitel S entitt oder demselben näher rückt; dabei ändern sich beide Grössen stetig, id zwar jede von 0 bis ∞. Der ganze Spielraum, welchen die Grundiche β ihrer Richtung nach haben kann, lässt sich klar übersehen, wenn an eine andere Ebene α betrachtet, die durch den Scheitel S, aber nicht irch das Innere des Körperwinkels geht. Denn die Gesammtheit aller igen, welche α unter dieser Bedingung einnehmen kann, bestimmt alle öglichen Richtungen von β, indem β immer mit α parallel genommen erden darf. Nach jeder dieser verschiedenen Richtungen kann nun, wie

schon bemerkt, die Grundfläche  $\beta$  sowohl, als die abgeschnittene Pyramide, jede beliebige gegebene Grösse haben.

Was hier von einem beliebigen Körperwinkel gesagt worden, gilt in gleicher Weise, wenn derselbe in einen Kegel übergeht. Dasselbe ist auch für die folgenden Sätze der Fall.

56. Unter allen von demselben Körperwinkel S abgeschnittenen Pyramiden, deren Grundflächen β durch einen innerhalb desselben liegenden gegebenen Punct P gehen, ist diejenige ein Minimum, deren Grundfläche den Punct P zum Schwerpuncte hat.

Beweis. Um der Vorstellung zu Hülfe zu kommen, denke man sich unter RST (Taf. XIV Fig. 16) den gegebenen Körperwinkel S; unter AB diejenige Grundfläche  $\beta$ , welche den gegebenen Punct P zum Schwerpunch hat; und unter  $AA_{\beta}B_{\beta}$  eine prismatische Säule über der Grundfläche AB (oder  $\beta$ ), deren Kanten der Geraden SP parallel sind, oder wenigstens eine solche Lage haben, dass S innerhalb der Säule liegt. Sei CD irgend eine andere Grundfläche, deren Ebene mit der prismatischen Säule die Durchschnittsfigur EF bildet; so sind die zwischen den beiden Schnitten AB und EF befindlichen keilförmigen Abschnitte APE und BPF der prismatischen Säule gleich gross (39, 2); daher müssen die zwischen den Grundflächen AB und CD liegenden Abschnitte APC und BPD des Körperwinkels S ungleich sein, und zwar ist, da augenfällig

APC > APE

dagegen

BPD < BPF

ist,

$$APC > BPD$$
,

und folglich auch Pyramide

$$CSD > ASB$$
,

was die Wahrheit des Satzes beweist.

57. Unter allen von demselben Körperwinkel abgeschnittenen Pyramiden von gleichem Inhalte hat diejenige die kleinste Grundfläche, bei welcher das Perpendikel SP aus der Spitze S auf die Grundfläche β den Schwerpunct P der letzteren trifft.

Denn jede durch den Schwerpunct P von  $\beta$  gehende Ebene  $\beta_1$  schneidet eine Pyramide  $S\beta_1$  ab, welche grösser als  $S\beta$  (56), deren Höhe aber kleiner als SP, d. h. kleiner als die Höhe der Pyramide  $S\beta$  ist. Ist nun  $S^2$  irgend eine im Satze inbegriffene Pyramide, also

$$S\alpha = S\beta$$

und wird β, mit ihrer Grundfläche α parallel angenommen, so ist, wei

β, auch

$$S\beta_1 > S\alpha$$

st  $\beta_1$  weiter von S entfernt als  $\alpha$  (55), und daher hat um so mehr amide  $S\beta$  grössere Höhe als die Pyramide  $S\alpha$ , und folglich muss

$$\beta < \alpha$$

Unter allen von demselben gegebenen Körperwinkel Schnittenen Pyramiden mit gleich grossen Grundflächen jenige ein Maximum, welche die nämliche Eigenschaft wie vorhin (57).

Unter allen von demselben Körperwinkel abgeschnit-Pyramiden von gleicher Höhe ist diejenige ein Miniwelche die nämliche Eigenschaft besitzt.

Ist der Körperwinkel an der Spitze einer n-seitigen ide einem geraden Kegel umschrieben und gegeben, und weder:

der Inhalt der Pyramide oder die Seitenfläche geso ist beziehlich die Seitenfläche ein Minimum oder halt ein Maximum, wenn die Axe des genannten Kegels hwerpunct der Grundfläche trifft; oder ist

der Inhalt oder die ganze Oberfläche der Pyramide n, so ist beziehlich die Oberfläche ein Minimum oder halt ein Maximum, wenn die eingeschriebene Kugel die fläche in ihrem Schwerpuncte berührt.

r die dreiseitige Pyramide finden diese beiden Sätze immer statt, Körperwinkel an der Spitze immer einem geraden Kegel umen ist.

. Ist innerhalb des gegebenen Körperwinkels S eine convexe, krumme Fläche F gegeben, deren concave nach dem Scheitel S gekehrt ist, und soll die Grundβ der abzuschneidenden Pyramide die Fläche F bet, so ist die Pyramide ein Minimum, wenn der Berühpunct zugleich der Schwerpunct der Grundfläche ist.

F insbesondere ein Stück einer Kugelfläche, deren Mittelpunct im l S liegt, so fällt der Satz mit dem Satze in No. 59 zusammen. r Beweis dieser Sätze (58, 59, 60 und 61) folgt nach den vorheren Beweisen leicht.

. Die Grundflächen aller von demselben Körperwinkel eschnittenen Pyramiden von gleichem Inhalte berühren estimmte krumme Fläche F, und zwar wird jede Grundin ihrem Schwerpuncte berührt. Der Körperwinkel ist Fläche asymptotisch. — Insbesondere kann bemerkt werden:

1) Ist der Körperwinkel S nur dreikantig, und werden seine Kanten zu Coordinaten-Axen angenommen, so ist die Gleichung der Fläche F.

$$xyz = A$$
,

woraus man sieht, dass die Fläche drei Systeme von Kegelschnitten enthält; u. s. w.

 Ist S ein Kegel zweiten Grades, so ist die Fläche F ein zweitheiliges Hyperboloïd (hyperboloïde à deux nappes).

- 3) Schneidet man von einer Fläche zweiten Grades (mittelst Ebenen) constante Segmente ab, so werden die Grundflächen β der Segmente in ihren Schwerpuncten von einer anderen Fläche zweiten Grades berührt, welche der ersten ähnlich, mit ihr ähnlich liegend und concentrisch ist\*).
- 63. Zwischen den drei Arten von Körpern: Prismen, Pyramiden und Doppelpyramiden, wenn dieselben so construirt gedacht werden, dass sie die Eigenschaft des Maximums und Minimums besitzen, lassen sich unter anderen folgende nicht uninteressante Vergleichungen anstellen.

Wir bemerken zuvor:

Bezeichnet man den Inhalt eines regelmässigen Polygons durch b, die Seitenzahl durch n und den Radius des eingeschriebenen Kreises durch  $r_i$  so ist

$$b = r^2 n \tan \frac{\pi}{n} = r^2 m.$$

Für n gleich ∞ oder für den Kreis hat man

$$m = n \tan \frac{\pi}{n} = \pi,$$

und

$$b=r^2\pi$$
.

I. Ein Prisma sei so construirt, dass bei gegebener Oberfläche der Inhalt ein Maximum, und bei gegebenem Inhalte die Oberfläche ein Minimum ist (32, I). Sei v das Volumen, s die gesammte Oberfläche, b die Grundfläche, n ihre Seitenzahl und r der Radius des ihr eingeschriebenen Kreises; ferner sei h die Höhe des Prismas und p der Radius der eingeschriebenen Kugel, so hat man

(1) 
$$r = \rho = \frac{1}{2}h; \quad s = 6b = 6r^2m = 6\rho^2m;$$

<sup>\*)</sup> Es wäre zu untersuchen, welcher analoge Satz für eine beliebige krumme Fläche stattfindet; nämlich: wenn man von derselben mittelst Ebenen constante Segmente abschneidet, zu untersuchen, von welcher anderen Fläche dann die Grundflächen der Segmente berührt werden, und in welchem Puncte jede berührt wird; oder welche Eigenschaft sonst dabei stattfindet.

aher weiter, da v gleich fps ist,

$$v = 2\rho^3 m = \frac{\sqrt{s^3}}{3\sqrt{6m}}; \quad \frac{(\sqrt{s})^3}{v} = 3\sqrt{6m}.$$

l. Eine Pyramide sei so beschaffen, dass ihr bei gegebener Oberein Maximum des Inhalts, und bei gegebenem Inhalte ein Minimum erfläche zukommt (48, II). Sei  $v_1$  das Volumen,  $s_1$  die ganze Oberbie der Grundfläche, n ihre Seitenzahl und  $r_1$  der Radius des einebenen Kreises; sei ferner  $h_1$  die Höhe der Pyramide und  $\rho_1$  der der eingeschriebenen Kugel, so hat man (47, II und 48, II)

$$\rho_1 = \frac{1}{4}h_1$$
;  $h_1^2 = 8r_1^2$ ;  $s_1 = 4b_1 = 4r_1^2m = 8\rho_1^2m$ ;

ι v, gleich ξριε, ist, so ist weiter

$$v_1 = \frac{8}{3}\rho_1^3 m = \frac{\sqrt{s_1^3}}{6\sqrt{2m}}; \quad \frac{(\sqrt{s_1})^3}{v_1} = 6\sqrt{2m}.$$

I. Eine Doppelpyramide sei so beschaffen, wie es der Satz No. 54, III st. Seien  $v_2$ ,  $s_2$ ,  $b_2$ , n,  $r_2$ , h, und  $\rho_2$  beziehlich die analogen Grössen, rhin (II), so hat man (52 und 54)

$$2r_1^2 = 3\rho_2^2$$
;  $s_2 = 2b_2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}r^2m = \rho_2^2 3m\sqrt{3}$ ;

ι v, gleich ξρ,s, wird, so ist ferner

$$v_2 = \rho_2^3 m \sqrt{3} = \frac{\sqrt{s_2^3}}{3\sqrt{3m\sqrt{3}}}; \quad \frac{(\sqrt{s_2})^3}{v_2} = 3\sqrt{3m\sqrt{3}}.$$

7. In allen drei Fällen (I, II, III) zeigt die Formel (2), wie bei spectiven Körpern die Obersäche, der Inhalt und der Radius der hriebenen Kugel einander gegenseitig bestimmen, wie aus jeder Grössen die beiden anderen zu berechnen sind. Die Ausdrücke  $(\sqrt{s_1})^3$ ,  $(\sqrt{s_2})^3$  bezeichnen Würfel, deren Grundslächen den Obers,  $s_1$ ,  $s_2$ , der Körper gleich sind; die Zahlen  $3\sqrt{6m}$ ,  $6\sqrt{2m}$ ,  $\sqrt{3}$  drücken das Verhältniss dieser Würfel zu den respectiven Körus.

erden die Zahlen n und m (gleich  $n \tan \frac{\pi}{n}$ ) für alle drei Fälle angenommen, so resultiren aus den genannten Formeln folgende nen:

$$\frac{(\sqrt[4]{s_1})^3}{v_1} : \frac{(\sqrt[4]{s})^2}{v} = \left(\frac{(\sqrt[4]{s})^3}{v}\right)^2 : \left(\frac{(\sqrt[4]{s_2})^2}{v_2}\right)^2,$$

$$\left(\frac{(\sqrt[4]{s})^2}{v}\right)^2 = \frac{(\sqrt[4]{s_1})^2}{v_1} \left(\frac{(\sqrt[4]{s_2})^2}{v_2}\right)^2.$$

Sollen die Körper gleichen Inhalt haben, wird also

$$v = v_1 = v_2$$

gesetzt, so folgt:

$$s_i : s = s^2 : s_2^2$$
, oder  $s^3 = s_i s_2^2$ ;  
 $s_i : s = \sqrt[3]{4} : \sqrt[3]{3}$  und  $s : s_2 = \sqrt[6]{4} : \sqrt[6]{3}$ 

oder

$$s_1^6: s_2^6: s_2^6 = 64:36:27;$$

und ebenso ist

$$\begin{split} \rho_1 : \rho &= \rho^2 \colon \rho_2^3, \quad \text{oder} \quad \rho^3 = \rho_1 \rho_2^*; \\ \rho_1 : \rho &= \sqrt[3]{3} \colon \sqrt[3]{4} \quad \text{und} \quad \rho : \rho_3 = \sqrt[3]{3} \colon \sqrt[3]{4}, \end{split}$$

oder

Soll

$$s = s_1 = s_2$$

sein, so hat man

$$v_1; v = v^2; v_2^3$$
 and  $\rho_1; \rho = \rho^4; \rho_2^3;$   
 $v_1^4; v_2^4; v_2^4 = \rho_1^4; \rho_2^4; \rho_2^4 = 27; 48; 64.$ 

Und wird endlich

$$p = p_i = p_g$$

angenommen, so hat man

$$v_i : v = v^2 : v_2^2$$
 und  $s_i : s = s^2 : s_2^3$ ;  
 $v_1^2 : v^2 : v_2^2 = s_1^2 : s_2^2 : s_2^2 = 64 : 36 : 27$ .

Oefter in Betracht kommende Körper, für welche diese Relationen gelten, sind z. B.

- 1) das Hexaëder, die vierseitige Pyramide und das Octaëder;
- 2) der Cylinder, der Kegel und der Doppelkegel.

### Allgemeine Bemerkung.

- 64. Die hier vorgetragenen Sätze über die prismatischen und pyramidalischen Körper sind als ein Anfang zur Untersuchung der Polyëder im Allgemeinen anzusehen. Ja selbst über die beiden genannten beschränkteren Körpergattungen bleiben noch viele Fragen zu erledigen, wovon ich mir erlaube, nachfolgend einige aufzustellen und zugleich bei einzelnen derselben meine Vermuthung über ihre Beantwortung anzudeuten.
- I. Wie kann gezeigt werden, dass das in No. 32, I beschriebene n-seitige Prisma bei gleicher Oberfläche grösser ist als jedes andere Polyëder von gleicher Gattung (d. h. als jedes beliebige Polyëder, welches von zwei sich gegenüberstehenden n-Ecken und n Vierecken begrenzt wird). Z. B. zu zeigen:

dass das dreiseitige Prisma, wenn es der Bedingung (32, I) gerösser ist als irgend eine schief abgeschuittene dreiseitige Pyramide sicher Obersläche;

dass der Cubus bei gleicher Oberfläche grösser ist als jeder andere ihs Vierecken begrenzte Körper.

Wenn ein convexes Polyëder der Gattung nach bet, und wenn seine Oberfläche gegeben ist, unter weltedingung ist dann sein Inhalt ein Maximum?

i den obigen Beispielen, das Prisma, die Pyramide und die Doppelle betreffend (32; 48, II; 54, III), welche von dieser Aufgabe umerden, habe ich absichtlich die Eigenschaft hervorgehoben:

ass das jedesmalige grösste Polyëder einer Kugel umben sei, welche jede Fläche desselben in ihrem Schwerberührt".

wäre zu untersuchen, ob diese Eigenschaft allgemein für convexe Polyëder stattfindet, oder welcher Klasse von lern dieselbe nur zukommt.

ss das regelmässige Dodekaëder und Ikosaëder, jedes unter allen 1, die mit ihm von gleicher Gattung sind, bei gleicher Obersläche ximum des Inhalts repräsentirt, ist nicht zu bezweifeln; — und That besitzen dieselben ebenfalls die genannte Eigenschaft.

ner deuten auch die Sätze No. 57, 58, 59 und 60 gewissermassen selbe Eigenschaft hin, wofern man sich nämlich das Polyëder in len zerlegt denkt, deren Scheitel im Mittelpuncte der Kugel verund deren Grundslächen die einzelnen Flächen des Polyëders sind.

. Einfache Beispiele, welche der vorstehenden Aufgabe (II) untert sind, und mit denen man beginnen kann, sind folgende:

Wenn der Körper mit einem nach beiden Seiten zugespitzten von gleicher Gattung ist; d. h. wenn er zwei sich gegenübere n-kantige Ecken hat, wovon jede von n Dreiecken eingeschlossen ind wenn zwischen diesen Dreiecken n Vierecke liegen. Oder iner: wenn zwischen den genannten Dreiecken zwei oder mehr in (Zonen), jede von n Vierecken, liegen.

Wenn der Körper zwei sich gegenüberstehende n-seitige Grundund dazwischen zwei (oder mehr) Schichten von n Vierecken hat.
Wenn der Körper mit einer abgestumpften n-seitigen Pyramide
icher Gattung ist (31), und wenn seine Oberfläche, mit Ausnahme
en Grundfläche, gegeben ist. — Wenn insbesondere die Grundfläche
drat, oder ein Kreis sein soll. — Oder: wenn der Körper statt
ren Grundfläche eine pyramidalische Zuspitzung hat, so dass der
e Flächentheil aus n Dreiecken (an der Spitze) und aus n Vieresteht. U. s. w.

stattfindet.

- 4) Wenn der Körper eine n-seitige Pyramide, und wenn seine Oberstäche, mit Ausnahme einer Seitenfläche, gegeben ist. Dass die Seitenflächen, ausser der ausgeschlossenen, an der Spitze gleiche Winkel haben müssen, kann leicht gezeigt werden. Man betrachte zunächst die vierseitige Pyramide. (Sie muss, wenn die obige Eigenschaft (II) allgemein stattfindet, die eine Hälfte einer sechsseitigen Pyramide sein, welcher diese Eigenschaft zukommt.)
- IV. 1) Wenn die Grundfläche einer Pyramide der Form und Grösse nach (aber ohne die Bedingung, dass sie einem Kreise umschrieben sei), und wenn die ganze Oberfläche gegeben ist, unter welcher Bedingung ist dann der Inhalt ein Maximum?
- Dieselbe Frage, wenn die Grundfläche bloss der Form nach (31) und nebstdem die Oberfläche gegeben ist.
- Desgleichen, wenn die Grundfläche der Form nach, und wenn die Seitenfläche gegeben ist.

Dem ersten Falle (1) wird genügt, wenn die Pyramide so beschaffen ist, dass jede durch die Spitze mit der Grundfläche parallel gezogene Gerade D ihrer Richtung nach mit den Seiten  $a, b, c, \ldots$  der Grundfläche solche Winkel  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  bildet, für welche stets die Gleichung

$$a\sin a\cos \alpha_1 + b\sin \beta\cos \beta_1 + c\sin \gamma\cos \gamma_1 + \cdots = 0$$

stattfindet; wobei  $\alpha_i$ ,  $\beta_i$ ,  $\gamma_i$ , ... die Winkel sind, welche die respective Seitenflächen mit der Grundfläche bilden.

- V. 1) Ist im Raume ein geradliniges, schiefes Polygon P gegeben, und wird dasselbe als Grenze der Seitenfläche eines Körperwinkels angesehen, so soll die Lage des Scheitels S dieses Körperwinkels für den Fallbestimmt werden, wo die Seitenfläche ein Minimum wird.
- Dieselbe Forderung, wenn statt des Polygons P eine beliebige Curve von doppelter Krümmung gegeben ist.

Im ersten Falle (1) wird der Forderung genügt, wenn die folgende Bedingung erfüllt wird, nämlich:

Sind  $a, b, c, \ldots$  die Seiten des Polygons  $P; \alpha, \beta, \gamma, \ldots$  die Winkel, welche dieselben (der Richtung nach) mit irgend einer durch den Scheitel S gezogenen Geraden D bilden;  $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \ldots$  die Winkel, welche die durch die Gerade D den Seiten  $a, b, c, \ldots$  parallel gelegten Ebenen mit den respectiven Seitenflächen des Körperwinkels bilden, so wird der Forderung genügt, wenn für jede Richtung der Geraden D stets die Gleichung

 $a\sin\alpha\cos\alpha_1+b\sin\beta\cos\beta_1+c\sin\gamma\cos\gamma_1+\cdots=0$ 

Es ist die Frage, ob diese Bedingungsgleichung allgemein gültig ist, d. h. ob das Minimum der Seitensläche nur unter dieser Bedingung möglich ist.

Bekanntlich bietet die Erforschung der kleinsten Fläche zwischen gebenen Grenzen solche Schwierigkeiten dar, dass alle bisherigen Behungen noch nicht zum gewünschten Ziele geführt haben. Dies verlasste mich zur Betrachtung der vorstehenden Aufgabe, in der Hoffnung, diesem Wege zu neuen Elementen für die genannte Fläche zu gegen; dadurch nämlich, dass, wenn man z. B. vier einander nahe liegende nete in der Fläche annimmt und sie als die Ecken eines schiefen Viers betrachtet, alsdann der in (1) geforderte Punct S als ein fünfter Punct Fläche anzusehen ist. Allein die vorstehende Formel scheint zu comcirt, um der Absicht leicht zu genügen.

VI. Wenn die Grundfläche einer Pyramide der Form und Grösse h, und wenn die Höhe derselben gegeben ist, unter welcher Bedingung dann der Körperwinkel an der Spitze ein Maximum? — (Ist die Begung vielleicht dieselbe, wie in No. 57, 58 und 59?)

n Körpern im Allgemeinen und insbesondere von der Kugel.

Das hier zu betrachtende Hauptproblem:

"Welcher unter allen Körpern von gleicher Oberfläche t den grössten Inhalt, oder welcher hat bei gleichem Inlte die kleinste Oberfläche?"

in auf geometrischem Wege unter anderen auf nachfolgende zwei Arten ist werden.

#### Erste Methode.

#### Fundamentalsatz.

65. I. Jede dreiseitige Pyramide abcd (Taf. XIV Fig. 17) wird rch die Ebene, welche durch irgend eine Kante cd und rch die Mitte m der ihr gegenüberstehenden Kante ab geht, zwei gleich grosse Theile zerschnitten, und es ist die Durchnitts-Figur cdm allemal kleiner als die halbe Summe der den Seitenflächen acd und bcd, welche nicht durchschnitten rden.

II. Eine vierseitige Pyramide abfed (Taf. XIV Fig. 17), deren undfläche ein Paralleltrapez abfe ist, wird durch die Ebene, lehe durch die Spitze d und durch die Mitten m und n der rallelen Seiten ab und ef der Grundfläche geht, gehälftet, des ist der Durchschnitt dmn allemal kleiner als die halbe mme der zwei Seitenflächen aed und bfd, welche nicht durchhnitten werden.

III. Jedes schief abgeschnittene, dreiseitige Prisma aegbfh f. XIV Fig. 17) wird von der durch die Mitten m, n und o der

Längenkanten ab, ef und gh gehenden Ebene gehälftet, und es ist der Durchschnitt mno im Allgemeinen kleiner als die halbe Summe der Grundflächen aeg und bfh.

Sind insbesondere die Grundflächen parallel, so ist mno gerade die Hälfte von ihrer Summe.

Beweis. Fall I. Man projicire die Dreiecke acd und bcd auf die Ebene des Dreiecks mcd; seien  $a_i$  und  $b_i$  die Projectionen ihrer Scheitel

$$ma_1 = mb_1$$
,

woraus folgt, dass Dreieck

$$mcd = \frac{1}{4}(a_i cd + b_i cd).$$

Da nun  $acd > a_1cd$  und  $bcd > b_1cd$ , so ist folglich Dreieck

a und b, so liegen a, m und b, in einer Geraden, und es ist

$$mcd < \frac{1}{2}(acd+bcd),$$

was dem Satze gemäss ist.

Fall II. Da ef parallel ab, so sind die Dreiecke aed, mnd und bid beziehlich aliquote Theile von den Dreiecken acd, mcd und bcd, und daher folgt der gegenwärtige Fall aus dem vorigen.

Fall III. Da gh parallel ef und ab, so folgt dieser Fall in gleicher Weise aus dem vorigen.

(N. B. Der Satz lässt sich viertens auch auf das n-seitige Prisma ausdehnen, wie unten in No. 68, IV.)

66. Wird ein Körper von einer beliebigen krummen Fläche begrenzt, und giebt es irgend eine Richtung, nach welcher jede Gerade die Oberfläche in nicht mehr als zwei Puncten trifft, so liegen die Mitten aller nach dieser Richtung gezogenen Geraden in irgend einer krummen Fläche γ, welche den Körper hälftet und kleiner ist als die halbe Oberfläche\*).

Denn angenommen, es gabe z. B. zwei, α und β, und es sei etwa

$$\alpha > \beta$$
;

so ist zwischen ihnen — zufolge der im Satze angedeuteten Construction, wofern die Richtung der Geraden gehörig gewählt wird — eine dritte Fläche  $\gamma$  von der Beschaffenheit möglich, dass  $2\gamma < \alpha + \beta$ , und folglich  $\gamma < \alpha$ . Und nun giebt es in gleicher Weise zwischen  $\alpha$  und  $\gamma$  eine Fläche  $\delta$ , die so beschaffen ist, dass  $2\delta < \alpha + \gamma$  und somit  $\delta < \alpha$  ist. Ebenso befindet sich ferner zwischen  $\alpha$  und  $\delta$  eine Fläche  $\epsilon$ , welche kleiner als z ist; u. s. w. Diese Flächen  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ , ... nähern sich der Fläche  $\alpha$  immer mehr und kommen ihr zuletzt unendlich nahe, aber sie bleiben immer kleiner als dieselbe, woraus folgt, dass  $\alpha$  kein Minimum sein kann. — Sollte

$$\alpha = \beta$$

sein, so würde durch gleiche Schlüsse folgen, dass keine ein Minimum sein könnte.

<sup>\*)</sup> Aus diesem Satze zieht man beiläufig eine Folgerung in Bezug auf die kleinste Fläche zwischen gegebenen Grenzen, nämlich:

Dass im Allgemeinen zwischen gegebenen Grenzen nur eine einzige Fläche möglich sei, welche ein Minimum ist.

Denn denkt man sich die Geraden nahe an einander liegend, so sind is zwischen je drei sich zunächst liegenden enthaltenen Elemente des örpers als dreiseitige Prismen anzusehen, auf welche der vorige Satz 5, III) anwendbar ist; daraus folgt sofort der gegenwärtige Satz.

67. Unter allen Körpern von gleicher Oberfläche hat die ugel den grössten Inhalt; und unter allen Körpern von gleihem Inhalte hat dieselbe die kleinste Oberfläche.

Beweis. Man denke sich einen Körper, welcher bei gegebener Oberiche den möglich grössten Inhalt haben soll, so ist unstreitig nach jeder liebigen Richtung eine solche Ebene möglich, welche seine Oberfläche ilftet.

Es sei A eine solche Ebene, und  $\alpha$  und  $\beta$  seien die zwei Hälften der berfläche. Würde der Körper durch die Ebene A nicht auch gehälftet, ire etwa

$$\alpha A > \beta A$$

 $\rho$  könnte er nicht den grössten Inhalt haben; denn immer könnte man  $\beta$  mmetrisch gleich  $\alpha$  annehmen, wo dann

$$\beta A = \alpha A$$

äre, und somit der Körper vergrössert würde. Also muss

$$\alpha A = \beta A$$

in. Wäre nun ferner  $\beta$  nicht symmetrisch gleich  $\alpha$ , so denke man sich if gleicher Seite mit  $\beta$  die der  $\alpha$  symmetrisch gleiche Fläche  $\alpha$ , so ist

$$\alpha_1 A = \alpha A = \beta A$$

ıd der Körper

$$\alpha \alpha_1 = \alpha \beta$$
.

den zwischen  $\beta$  und  $\alpha_i$  liegenden Räumen ziehe man parallele Gerade, e von diesen Flächen begrenzt werden, so liegen ihre Mitten in einer itten Fläche  $\gamma$ , welche mit  $\beta$  und  $\alpha_i$  über derselben Grundfläche steht, id es ist

$$\gamma A = \beta A = \alpha_1 A$$
 oder  $\gamma \alpha = \beta \alpha$ ,

vgegen

$$2\gamma < \beta + \alpha_1$$
 oder  $\gamma < \beta$ ,

 $\beta$  gleich  $\alpha_1$  ist (66); also würde eine Fläche  $\gamma$ , welche kleiner als  $\beta$ , it  $\alpha$  einen gleichen Raum begrenzen wie diese, was gegen die Annahme; folglich muss  $\beta$  symmetrisch gleich  $\alpha$  sein; und folglich ist der vorsgesetzte grösste Körper so beschaffen, dass jede Ebene A, welche seine erfläche hälftet, diese (sowie den Körper) in zwei symmetrisch gleiche liten theilt.

Nun seien A und B irgend zwei Ebenen, welche die Oberfläche des rpers hälften, und die unter sich einen beliebigen, zu  $\pi$  incommenablen Winkel  $\varphi$  bilden, so folgt leicht, dass durch ihre Durchschnitts-

linie a unendlich viele andere Ebenen C, D, ... gehen, welche dieselbe Eigenschaft haben, so dass demzufolge jede auf a senkrechte Ebene A, wofern sie dem Körper begegnet, ihn in einem Kreise schneidet (26). Da die Gerade a jede beliebige Richtung haben kann, so wird der Körper von jeder Ebene in einem Kreise geschnitten, woraus folgt, dass er eine Kugel sein muss.

Bemerkung. Der vorstehende Satz kann auch durch einen anderen Gang gefolgert werden. Nämlich man kann zuerst den Körper betrachten, welcher von zwei unbestimmt grossen ebenen Flächen A und B, die sich unter irgend einem gegebenen Winkel  $\varphi$  schneiden, und von einer der Form nach willkürlichen, aber der Grösse nach gegebenen Fläche  $\alpha$  begrenzt werden soll. Durch ein gewissermassen analoges Verfahren, wie in der vierten Beweisart für ebene Figuren (20), findet man, dass der Körper ein Maximum wird, wenn er ein keilförmiger Kugelsector ist, d. h. wenn A und B zwei halbe grösste Kreise einer Kugel sind, und wenn  $\alpha$  das zwischen denselben liegende sphärische Zweieck ist. Setzt man sodann den Winkel  $\varphi$  gleich  $\pi$ , so gelangt man zur Halbkugel; u. s. w.

#### Zweite Methode.

#### Fundamentalsatz.

68. I. Ist eine Kante ab einer dreiseitigen Pyramide abel (Taf. XIV Fig. 17) gegeben, soll dieselbe und die zwei nicht daran liegenden Ecken e und d beziehlich in drei festen, paraltelen Geraden P, Q und R liegen, so bleiben die der Kante anliegenden Flächen abd, abe und die Pyramide an Inhalt constant, man mag jene Elemente (d, e und ab) in den festen Geraden annehmen, wo man will; dagegen wird die Summe der beiden übrigen Flächen acd und bed ein Minimum, wenn die durch die zwei Ecken und durch die Mitte m der Kante gehende Ebene dem oder X auf den festen Geraden senkrecht steht, oder wenn die Pyramide in Bezug auf diese Ebene X symmetrisch ist.

II. Sind zwei Seiten ab und ef der Grundfläche einer vierseitigen Pyramide abjed (Taf. XIV Fig. 17) parallel und gegeben, sollen dieselben und die Spitze d der Pyramide in drei festen, parallelen Geraden P, S und R liegen, so bleibt der Inhalt der Pyramide (sowie die drei an den gegebenen Seiten liegenden Flächen adb, abje und edf) constant, mögen jene Elemente in den festen Geraden angenommen werden, wo man will; dagegen wird die Summe der beiden Seitenflächen aed und bjb, welche über den nicht gegebenen Seiten (ae und bf) der Grundfläche stehen, ein Minimum, wenn die durch die Spitze und

ie Mitten im und n der gegebenen Seiten gehende Ebene dmn eich X auf den festen Geraden senkrecht steht, also wenn e Pyramide in Bezug auf diese Ebene X symmetrisch ist.

III. Sind die Längenkanten ab, ef, gh eines schräg oder rallel abgeschnittenen dreiseitigen Prismas aegbfh (Taf. XIV 17) gegeben, und sollen dieselben in drei festen, parallelen raden P, S, T liegen, so bleibt das Prisma (sowie die drei itenflächen) constant, man mag jene Kanten in den festen raden annehmen, wo man will; hingegen wird die Summe r beiden Grundflächen aeg und bfh ein Minimum, wenn die rch die Mitten m, n, o der drei Kanten gehende Ebene mno sich X auf diesen Kanten senkrecht steht, also wenn das isma in Bezug auf diese Ebene X symmetrisch ist.

IV. Gleiches gilt von jedem vielseitigen Prisma, mit Einhluss des Cylinders, nämlich: Sind die Kanten P, S, T, U, ... ner beliebigen prismatischen Säule fest, und sind irgend ei Längenkanten eines von ihr abzuschneidenden prismatchen Körpers gegeben, etwa die in P, S und T liegenden ngenkanten ab, ef und gh, so bleibt der Inhalt des Körpers, wie alle übrigen Längenkanten desselben, constant, wo auch e drei Kanten auf den festen Geraden P, S und T angemmen werden mögen; hingegen wird die Summe der beiden undflächen aed... und bfh... ein Minimum, wenn die durch e Mitten m, n, o, ... der Längenkanten gehende Ebene X auf esen Kanten senkrecht steht, und somit der Körper in Begauf diese Ebenen symmetrisch ist.

Beweis. Fall I. Sei die Pyramide so construirt, wie es der Satz wischt, dass nämlich die Ebene dcm oder X zu den festen Geraden Q, R senkrecht ist, so müssen die aus den Ecken a und b auf den ichen acd und bcd errichteten Perpendikel ax und bx sich in irgend ax in der Ebene ax gedachten, Puncte ax treffen, und es muss

$$ax = bx = r$$

n. Durch die vier Pyramiden, deren Spitzen im Puncte x liegen, und en Grundflächen die Flächen der Pyramide abcd sind, kann diese ztere, wie folgt, ausgedrückt werden:

$$abcd = xacd + xbcd - xabc - xabd.$$
\*)

Hält man nun die Kante ab fest und lässt die Ecken c und d in den ten Geraden Q und R beliebig rücken, bezeichnet sie in irgend einer

<sup>\*)</sup> Wären z. B. die einander gleichen Winkel acd und bcd stumpf, so hätte man abc statt — xabc zu setzen, u. s. w.

neuen Lage durch  $c_i$  und  $d_i$ , so hat man für die Pyramide  $abc_id_i$  den analogen Ausdruck

$$abc,d, = xac,d, +xbc,d, -xabc, -xabd,$$

Da von diesen fünf Pyramiden die erste, vierte und fünfte den correspondirenden vorigen an Inhalt gleich sind, so muss sein

$$xacd+xbcd = xac_1d_1+xbc_1d_1$$
.

Diese zwei Paar Pyramiden haben gerade diejenigen Flächen zu Grundflächen (acd und bcd,  $ac_1d_1$  und  $bc_1d_1$ ), deren Summen zu vergleichen sind. Die beiden ersten Pyramiden haben gleiche Höhe, nämlich

$$ax = bx = r$$
;

jede der beiden übrigen hat offenbar kleinere Höhe (weil ihre Grundflächen  $ac_1d_1$  und  $bc_1d_1$  nicht auch zu den festen Geraden xa und xb senkrecht sein können), man bezeichne sie durch  $r-\alpha$  und  $r-\beta$ , so ist vermöge der letzten Gleichung

$$r.acd+r.bcd = (r-\alpha).ac_1d_1+(r-\beta).bc_1d_1$$

und daraus

$$r(ac_id_i+bc_id_i-acd-bcd) = \alpha.ac_id_i+\beta.bc_id_i$$

und folglich

$$ac,d,+bc,d, > acd+bcd,$$

was der Behauptung des Satzes gemäss ist.

Die Fälle II, III und IV folgen leicht aus dem ersten, wie der blosse Anblick der Figur zeigt, ebenso wie oben in No. 65.

69. Mittelst des vorstehenden Fundamentalsatzes lässt sich jeder gegebene, convexe Körper unter Beibehaltung seines Inhaltes in einen anderen von kleinerer Oberfläche verwandeln, welcher in Bezug auf irgend eine Ebene X symmetrisch ist. Die Verwandlung geschieht auf analoge Weise, wie oben bei der fünften Beweisart für die ebenen Figuren (23), worauf zum leichteren Verständniss hier Rücksicht genommen werden mag-

Es sei z. B. irgend ein convexes Polyëder K gegeben. Durch die Ecken denke man unbegrenzte Gerade P, Q, R, S, ..., die zu einer beliebigen Ebene X senkrecht sind. Das Stück jeder Geraden, welches innerhalb des Körpers liegt, schiebe man (auf der Geraden) so weit, bis es zur Ebene X symmetrisch ist, d. h. bis seine Mitte in X liegt; lege sodann auf beiden Seiten von X durch die Endpuncte dieser symmetrischen Geraden Ebenen, nämlich durch die Endpuncte je dreier einander zunächst stehenden Geraden ein ebenes Dreieck, so entsteht ein neues Polyëder K, welches — wie aus dem vorigen Satze (68) leicht zu schliessen — mit dem gegebenen Polyëder K gleichen Inhalt aber kleinere Oberfläche hat Es ist klar, dass  $K_1$  im Allgemeinen mehr Ecken und mehr Seitenflächen hat als K; nämlich durch jede durch das Innere von K gehende Gerade,

rofern sie nicht insbesondere durch zwei Ecken geht, wird die Zahl der ken um eine und die Zahl der Flächen wenigstens um zwei Einheiten ermehrt. (Uebrigens sind die Flächen von  $K_1$  nicht bloss Dreiecke, wie ach der Construction scheinen möchte; denn zwei oder mehr an einander egende Dreiecke können in die nämliche Ebene fallen und sich zu einem ier- oder mehrseitigen Polygon vereinigen.)

Auf gleiche Weise kann nun weiter das Polyëder  $K_1$  mittelst einer wen beliebigen Ebene Y in ein anderes  $K_2$  verwandelt werden, welches iederum kleinere Oberfläche und dabei mehr Ecken und mehr Flächen it, und welches in Bezug auf die Ebene Y symmetrisch ist. Ebenso set sich das Polyëder  $K_2$  wiederum in ein neues  $K_2$  von demselben Indte verwandeln, welches abermals kleinere Oberfläche, dagegen mehr ken und mehr Flächen hat, und welches gleichfalls in Bezug auf irgend ne Ebene Z symmetrisch ist; u. s. w.

Wird insbesondere die zweite Ebene Y zu der ersten X senkrecht genommen, so ist das dritte Polyëder  $K_2$  in Bezug auf beide Ebenen gleich symmetrisch, so dass es ihren Durchschnitt z zur Symmetralze hat, d. h. dass jede zu z senkrechte Gerade ab, welche der Oberiche von  $K_1$  in irgend einem Puncte a begegnet, dieselbe in einem gleich eit von z abstehenden zweiten Puncte b trifft, und somit ab durch die ze z gehälftet wird. Ist ferner die dritte Ebene Z zu beiden vorigen und Y, oder zu der Axe z senkrecht, so ist das vierte Polyëder  $K_2$  in zug auf alle drei Ebenen zugleich symmetrisch und hat ihre drei Durchhnitte z, y, x zu Symmetral-Axen, sowie ihren gemeinschaftlichen Durchhnittspunct C zum Mittelpunct. Wird alsdann das Polyëder  $K_2$  mittelst liebiger Ebenen weiter verwandelt, so hat auch jedes folgende Polyëder  $K_3$ ,  $K_4$ , ... einen Mittelpunct.

Da durch wiederholtes Verwandeln das Polyëder so viele Flächen und ken erhalten kann, als man will, die Oberfläche aber stets schwindet, können die einzelnen Flächen zuletzt alle sehr klein werden, so dass e Oberfläche sich irgend einer krummen Fläche nähert, und zuletzt einer lichen unendlich nahe kommt. Wird in gleichem Sinne umgekehrt eine liebige convexe krumme Oberfläche als aus unendlich kleinen ebenen heilchen bestehend angesehen, so lässt sich der von ihr umschlossene örper K offenbar auf die nämliche Weise in einen anderen symmetrischen örper K, von gleichem Inhalte aber kleinerer Oberfläche verwandeln; u. s. w.

Mag demnach die Oberfläche eines gegebenen convexen Körpers Kschaffen sein, wie man will, aus ebenen Flächen, oder aus einer einzigen rummen, oder aus ebenen und krummen Flächen bestehen, so kann man in so lange verwandeln und dadurch bei gleichem Inhalte die Oberfläche erkleinern, als er nicht nach jeder Richtung eine Symmetral-Ebene hat. Venn aber der Körper in diesen Zustand gelangt, wo er nach jeder Richtung eine Symmetral-Ebene hat.

tung eine Symmetral-Ebene hat \*), so hört die Verwandlung auf, oder so bleibt der Körper der Form und Grösse nach constant. Ein solcher Körper aber, welcher nach allen Richtungen Symmetral-Ebenen hat, besitzt auch nach jeder Richtung eine Symmetral-Axe, sowie einen Mittelpunct C, in welchem alle Axen sammt jenen Ebenen sich schneiden; woraus weiter folgt, dass alle seine Durchmesser gleich sein müssen, oder dass er von jeder ihm begegnenden Ebene in einem Kreise geschniften wird; demnach kann es nur einen einzigen solchen Körper geben, nämlich nur die Kugel.

 Aus der vorstehenden Betrachtung (69) schliesst man zunächst den folgenden Hauptsatz;

Unter allen Körpern von gleichem Inhalte hat die Kugel die kleinste Oberfläche; und unter allen Körpern von gleicher Oberfläche hat dieselbe den grössten Inhalt.

Der Beweis dieses Satzes ist deutlich in dem Vorstehenden enthalten und bedarf keiner Wiederholung.

71. Ferner kann insbesondere auch auf solche Körper geschlossen werden, welche beschränkenden Bedingungen unterworfen sind, die etwa zwischen gegebenen Grenzen liegen sollen, u. s. w.; wie z. B. auf prismatische oder pyramidalische Körper von gegebener Höhe und gegebenem Inhalte oder gegebener Seitenfläche. Für diese Beispiele tritt in Hinsicht der obigen Verwandlung (69) die Beschränkung ein, dass die Hülfsebenen X, Y, Z, ... zu der Grundfläche des Körpers senkrecht sein müssen. Man gelangt hierdurch auf's Neue zu den bereits früher aufgestellten Sätzen No. 29, III und No. 44.

Durch die genannte Betrachtung wird endlich auch leicht bestätigt, was oben (54, Bemerkung) von dem Körper gesagt worden, zu dessen Gattung die Doppelpyramide gehört. Denn zieht man in einem solchen Körper K die Hauptdiagonale, d. h. die Gerade zwischen den zwei n-kantigen Ecken,

 $r = \sqrt[3]{abc}$ 

so werden sich die Oberflächen beider Körper K und S in einer Curve L schneiden, und jede aus dem Mittelpuncte C bis an irgend einen Punct P in L gezogene Gerade CP wird gleich r sein. Zu einer dieser Geraden PC, und zwar in ihrem Endpuncte C, nehme man die Hülfsebene X senkrecht an und verwandle K, so ist der neue Körper  $K_1$  gleichfalls ein Ellipsoid, und die Gerade PC gleich r ist eine Halbaxe desselben. Die Ebene X und die Oberflächen S und  $K_1$  haben zusammen vier gemeinschaftliche Puncte Q. Man nehme die Hülfsebene Y zu einer der vier Geraden CQ (gleich r) senkrecht an und verwandle  $K_1$ , so ist der neue Körper  $K_2$  eine Kugel, welche die oben genannte Eigenschaft besitzt. — Die Richtigkeit dieser Angaben ist leicht zu bestätigen.

<sup>\*)</sup> Zum Beispiel ein beliebiges Ellipsoid K kann durch zwei nach einander folgende Verwandlungen in den genannten Zustand gebracht werden, d. h. es kann in eine Kugel übergehen. Seien a, b, c die halben Axen desselben. Man denke sich die mit K concentrische Kugel S, deren Radius

ad nimmt die Hülfsebene X zu derselben senkrecht an, so wird der neue örper  $K_1$  eine symmetrische Doppelpyramide von der nämlichen Gattung.
72. In analoger Weise, wie in No. 26, kann hier folgende Frage aufworfen werden:

Welche Gestalt kann ein Körper möglicherweise haben, enn er 1) zwei, oder wenn er 2) drei gegebene Symmetralenen hat?

I. Hat der Körper zwei Symmetral-Ebenen X und Y, die sich unter vem gegebenen Winkel  $\alpha$  schneiden, und ist erstens  $\alpha$ : $\pi$  commensurabel, wa gleich 1:m, so hat er im Ganzen m Symmetral-Ebenen, die sich in ver und derselben Geraden z schneiden; die Durchschnitts-Figuren dieser Ebenen mit der Oberfläche des Körpers, sowie die Theile, in welche durch die Gerade z getheilt werden, sind auf entsprechende Art einder gleich, wie oben bei der ebenen Figur die m Axen und ihre Abmitte (26). Die Oberfläche besteht aus 2m gleichen oder symmetrisch ichen Theilen; im Uebrigen bleiben diese Theile unbestimmt. — Ist reitens  $\alpha:\pi$  incommensurabel, so finden unendlich viele Symmetralenen statt, die sich in einer Geraden z schneiden; ihre Durchschnittsquren mit der Oberfläche sind gleich und jede wird durch die Gerade z zwei symmetrische Hälften getheilt, so dass also die Oberfläche offenbarreh Umdrehung irgend einer Curve um die Axe z erzeugt wird.

II. Hat der Körper drei Symmetral-Ebenen X, Y, Z, die sich in si Geraden z, y, x und unter den Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  schneiden, so muss, sald von diesen Winkeln zwei, etwa  $\alpha$  und  $\beta$ , zu  $\pi$  incommensurabel d, der Körper in Rücksicht zweier Axen z und y durch Umdrehung standen und daher eine Kugel — oder ein System von concentrischen igeln — sein. Ist von den drei Winkeln nur einer zu  $\pi$  incommensubel oder gar keiner, so werden doch selbst in dem letzten Falle unter  $\alpha$  drei Systemen von Symmetral-Ebenen  $\alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha$ , welche zufolge s vorigen Falles (I) durch die Geraden  $\alpha$ ,  $\alpha$ , und  $\alpha$  gehen, sich im Allmeinen irgend zwei Paare befinden (wo nämlich die beiden Ebenen jedes ares verschiedenen Systemen angehören), die sich unter solchen Winkeln heiden, welche zu  $\alpha$  incommensurabel sind, so dass dann der Körper iederum eine Kugel sein muss. Es sind nur wenige beschränkte Fälle mögh, die hierbei eine Ausnahme machen  $\alpha$ . Daher kann man behaupten:

Eine weitere Discussion dieser Fälle, die zu einigen interessanten Eigenschaften rt, behalte ich mir für einen anderen Ort vor.

<sup>\*)</sup> Nämlich im Wesentlichen nur folgende vier:

<sup>1)</sup> Wenn  $\alpha = \beta = \frac{1}{4}\pi$  und  $\gamma$  beliebig;

<sup>2)</sup> Wenn  $\alpha = \frac{1}{4}\pi$  und  $\beta = \gamma = \frac{1}{3}\pi$ ;

<sup>3)</sup> Wenn  $\alpha = \frac{1}{4}\pi$ ,  $\beta = \frac{1}{3}\pi$  und  $\gamma = \frac{1}{4}\pi$ ;

<sup>4)</sup> Wenn  $\alpha = \frac{1}{2}\pi$ ,  $\beta = \frac{1}{3}\pi$  und  $\gamma = \frac{1}{3}\pi$ .

Wenn ein Körper drei Symmetral-Ebenen hat, welche einander in drei Geraden schneiden, so ist er im Allgemeinen eine Kugel, oder ein System von concentrischen Kugeln.

### Folgerungen aus dem Hauptsatze No. 70.

- 73. Aus diesem Satze kann man zum Theil in gleicher Weise eine Reihe von Folgerungen ziehen, wie in der ersten Abhandlung aus dem Hauptsatze No. 17, nur sind dieselben in Rücksicht der Körper im Allgemeinen nicht nach Verhältniss umfassend und bedeutsam, wie dort in Bezug auf die ebenen und sphärischen Figuren. Daher mag es genügen, nur einige dieser Folgerungen hier kurz anzudeuten.
- I. Unter allen Körpern αα, welche von einer beliebig grossen, ebenen Grundfläche α und von einer der Form nach willkürlichen, aber der Grösse nach gegebenen Fläche α begrenzt werden, ist die Halbkugel ein Maximum.

Also insbesondere: Unter allen Kugelsegmenten mit gleich grosser krummer Fläche α hat die Halbkugel den grössten Inhalt.

- II. Unter allen Körpern, deren Oberfläche aus einem gegebenen Kreise α und einer nach Grösse gegebenen, beliebigen Fläche α besteht, ist das Kugelsegment ein Maximum.
- III. Unter allen Körpern, die von zwei gegebenen Kreisflächen a, b und einer nach Grösse gegebenen Fläche z begrenzt werden, ist das Kugelstück zwischen den beiden Kreisflächen ein Maximum\*).

Desgleichen, wenn beliebig viele Kreisflächen  $a, b, c, \ldots$  gegebet sind; u. s. w.

IV. Unter allen Körpern, welche von einem gegebenen Körperwinkel S mittelst einer nach Grösse gegebenen Fläche α abgeschnitten werden, ist derjenige ein Maximum, bei welchem α ein Stück einer Kugelfläche ist, deren Mittelpunct im Scheitel S des Körperwinkels liegt.

Desgleichen, wenn ein beliebiger Kegel S gegeben ist.

- V. Von zwei spitzwinkligen Kugelsegmenten  $(a\alpha, b\beta)$  mit gleich grosser krummer Fläche  $(\alpha$  gleich  $\beta)$  ist dasjenige das grössere, welches die kleinere Grundfläche hat, oder welches der kleineren Kugel angehört; und bei stumpfwinkligen Segmenten ist dasjenige das grössere, welches die grössere Grundfläche hat, oder der grösseren Kugel angehört.
- VI. Unter allen kegelförmigen Körpern Sz von gleicher Oberfläche, welche von einem gegebenen geraden Kegel S mit

<sup>\*)</sup> Die in diesen Sätzen vorkommenden Benennungen der Kugelstücke sind denen analog, welche in der ersten Abhandlung (No. 18) für Kreisstücke festgestellt worden sind

ier beliebigen, ganz innerhalb des Kegels liegenden Grundiche α abgeschnitten werden, ist derjenige ein Maximum, Icher ein convexes Kugelstück im umschriebenen Kegel S (d. h. bei welchem α Segment einer dem Kegel S eingerriebenen Kugelfläche ist). — In gleicher Weise repräsent das concave Kugelstück im umschriebenen Kegel das nimum, wenn (statt der Oberfläche) die Differenz S—α ischen der Mantelfläche S des Kegels und der Fläche α geren ist.

Soll ein Körper von den Mantelflächen zweier gegebenen aden Kegel S, S, und von einer beliebigen Fläche a benzt werden, soll er innerhalb beider Kegel liegen, und ist ne Oberfläche gegeben, so ist er ein Maximum, wenn er convexes Kugelstück zwischen den umschriebenen Kegeln S, ist. U. s. w.

VII. Sind die Grundflächen a, b zweier Körper gegebene eise, und ist die Summe der übrigen Theile α, β ihrer Oberchen gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte dann ein ximum, wenn sie Segmente gleicher Kugeln sind, und wenn idrücklich das Segment über der kleineren Grundfläche tzwinklig ist.

Sind die Grundflächen a, b, c, ... von beliebig vielen Körnaa, bβ, cγ, ... gegebene Kreise, und ist die Summe der igen Theile a, β, γ, ... ihrer Oberflächen gegeben, so kann Summe ihrer Inhalte nur dann ein Maximum sein, wenn Körper Segmente gleicher Kugeln sind; und für das Hauptximum ist zudem noch erforderlich, dass nur allein das ment über der grössten Grundfläche stumpfwinklig sein rf.

Oder: Sind die Grundflächen  $a, b, c, \ldots$  von beliebig vielen gelsegmenten nebst der Summe ihrer krummen Flächen  $b, \gamma, \ldots$  gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte im Allgeinen so oft ein Maximum oder ein Minimum, als die Segnte gleichen Kugeln angehören. U. s. w.

### Allgemeine Bemerkung.

- 74. Ueber die Körper im Allgemeinen sind noch viele Fragen zu digen, die mehr oder weniger Schwierigkeiten darzubieten scheinen.

  r mögen nur folgende Beispiele namhaft gemacht werden:
- I. Wenn in Rücksicht des vorstehenden Satzes 73, VI statt geraden Kegels S ein beliebiger Kegel (oder nur ein Kegel ; iten Grades) oder ein beliebiger Körperwinkel gegeben

ist, welche Eigenschaft muss dann die Fläche α (für den Fall des Maximums) haben?

II. Soll ein Körper zwischen zwei parallelen Ebenen liegen, und ist seine Oberfläche nebst dem Abstande der Ebenen von einander gegeben, so ist die Frage zu stellen, unter welchen Bedingungen sein Inhalt ein Maximum sei.

Den Sätzen in No. 69 und No. 71 zufolge muss der Körper durch Umdrehung um eine zu den gegebenen Ebenen senkrechte Axe z entstehen, so dass seine Oberfläche im Allgemeinen zwei in diesen Ebenen liegende Kreise enthält; ferner muss der Körper in Rücksicht der Ebene Z, welche mit den gegebenen Ebenen parallel ist, und von ihnen gleich weit absteht, symmetrisch sein, und daher müssen jene Kreise gleich sein; endlich werden die gegebenen Ebenen den übrigen Theil der Oberfläche in diesen Kreislinien berühren.

Ist die gegebene Oberfläche kleiner als diejenige Kugelfläche, welche die gegebenen Ebenen berührt, aber soll dieselbe an diese beiden Ebenen anstossen (irgend ein Stück oder bloss einen Punct mit jeder gemein haben), so ist der Körper immer eine Kugel, verbunden mit einem oder mit zwei unendlich dünnen Cylindern, die zwischen der Kugel und einer der Ebenen liegen.

III. Besteht die Oberfläche eines Körpers aus zwei Theiler  $\alpha$  und  $\beta$ , welche in einem festen, geradlinigen, schiefen Polygon P an einander stossen; ist  $\beta$  eine feste, polyëdrische (oder irgend eine krumme) Fläche und  $\alpha$  die nach Grösse gegebene Seitenfläche eines Körperwinkels S, so ist die Frage, unter welcher Bedingung der Körper ein Maximum wird.

Oder, wenn anstatt der Seitenfläche z der Inhalt des Körpers gegeben ist, so soll die Lage des Scheitels S bestimmt werden, für welche z ein Minimum wird. (Ist es unter der obigen Bedingungsgleichung No. 64, V, 2?)

Und ferner: Wenn das Polygon P in eine Curve von deppelter Krümmung übergeht, webei S ein Kegel wird, welche Bedingung findet dann statt?

IV. Besteht die Oberfläche eines Körpers aus zwei Theilen α und β, wovon der eine β fest, der andere α nur nach Grösse gegeben ist; so ist die Frage, welche Eigenschaft α haben müsse, damit der Körper ein Maximum wird.

Dieselbe Frage, wenn insbesondere β eine ebene Fläche und zwat 1) eine gegebene Ellipse, oder 2) ein gegebenes Quadrat ist; u. s. w.

Mehrere von den in dieser Abhandlung enthaltenen Sätzen und Aufgaben habe ich bereits früher, im Journal für Mathematik von Crelle, bekannt gemacht. (Cf. Band II. S. 75—91 dieser Ausgabe.)

## Ueber einige stereometrische Sätze.

Crelle's Journal Band XXIII. S. 275-284.

Auszug aus einer am 14. Februar 1842 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

### Ueber einige stereometrische Sätze.

Die nachstehenden Sätze haben die Berechnung solcher Körper zum enstande, welche von zwei parallelen Grundflächen und von Seitennen, die Dreiecke, Paralleltrapeze, windschiefe oder überhaupt geradge, krumme Flächen sind, begrenzt werden. Hierbei ging mein Beben vornehmlich dahin, für die Berechnung möglichst bequeme Formeln finden und dieselben elementar und einfach zu beweisen.

### § 1.

### Fundamentalsatz.

"Ist die Grundfläche einer vierseitigen Pyramide ABCDE Paralleltrapez ABCD, ist nämlich AD parallel mit BC, und d die Pyramide durch eine Ebene EFG, welche durch ihre itze E und durch die Mitten F, G der nicht parallelen Seiten , CD der Grundflächen geht, geschnitten, so sind die aus den een A, B, C, D auf diese Ebene gefällten Perpendikel gleich, der Inhalt der Pyramide ist gleich vier Drittel von dem ducte aus dem Durchschnitts-Dreieck EFG in eines der pendikel." Und

"Wenn eine der beiden parallelen Seiten der Grundfläche schwindet, z. B. wenn BC gleich 0 wird, und somit die Pyrale in eine dreiseitige übergeht, so bleibt auch für diese der z bestehen."

Dieser Satz ist elementar und sehr leicht zu beweisen.

### § 2.

Man denke sich nun ein solches Polyëder K, welches von zwei llelen Vielecken A, B als Grundflächen, und von Seitenflächen s, s,

 $s_2$ , ... begrenzt wird, welche Paralleltrapeze, oder auch zum Theil Dreecke sind. Die Höhe des Körpers sei H gleich 2h. Die Durchschnitts-Figur, in welcher der Körper von der Ebene, die den Grundflächen parallel und in der Mitte zwischen denselben liegt, geschnitten wird, heisse C. In dieser Ebene, z. B. innerhalb des Vielecks C, nehme man einen beliebigen Punct P an und betrachte ihn als gemeinschaftliche Spitze von Pyramiden, welche die verschiedenen Flächen des Körpers K zu Grundflächen haben, und welche also zusammen diesen Körper ausmachen. Die Pyramiden über den Seitenflächen  $s, s_1, s_2, \ldots$  sind alle von der Art, wie die im obigen Fundamentalsatze; jede wird von der genannten Ebene in einem Dreieck geschnitten, das dem obigen Dreiecke EFG entspricht, und alle diese Dreiecke bilden zusammen das Vieleck C, so dass also die Summe der Pyramiden infolge des Fundamentalsatzes gleich  $\frac{1}{2}hC$  ist. Die Inhalte der Pyramiden über den Grundflächen A und B sind  $\frac{1}{3}hA$ ,  $\frac{1}{4}hB$ . Demnach hat man für den Inhalt des Körpers K folgenden Ausdruck:

(1) 
$$K = \frac{1}{8}h(A+B+4C) = \frac{1}{8}H(A+B+4C)$$
.

Das heisst:

"Der Inhalt des Körpers K ist ein Sechstel von einem Prisma von gleicher Höhe H und über einer Grundfläche, welche so gross ist, als die beiden Grundflächen A, B und die vierfache mittlere Durchschnitts-Figur C zusammengenommen."

### § 3.

In jeder Seitenfläche s liegen drei entsprechende und parallele Seiten a, b, c der drei Vielecke A, B, C, und es ist immer

$$2c = a+b;$$

diese Gleichung findet auch in dem Falle statt, wo die Seitenfläche ein Dreieck und also entweder

$$a = 0$$
 oder  $b = 0$ 

ist. Daher ist auch, wenn man die Umfänge der Vielecke A, B, C durch (A), (B), (C) bezeichnet,

(2) 
$$2(C) = (A) + (B),$$

das heisst:

"Der doppelte Umfang des mittleren Durchschnittes ist der Summe der Umfänge beider Grundflächen gleich."

### § 4.

Wird die Grundfläche B in ihrer Ebene um irgend einen festen Punct um  $180^{\circ}$  herumgedreht, so wird jede Seite b derselben wieder mit der nimlichen Seite  $\alpha$  der festen Grundfläche A parallel, mit welcher sie zuvor parallel war; und werden sodann die nämlichen Ecken von A und B, wie anfänglich, durch Gerade (oder Kanten) verbunden, so entsteht ein Körper  $K_1$ , dessen Seitenflächen  $\sigma$ ,  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ , ... einander durchkreuzen, so dass an die Stelle der früheren Paralleltrapeze, jetzt sogenannte überschlagene Paralleltrapeze treten, und dass der Körper aus verschiedenen Theilen besteht, welche theils positiv, theils negativ zu nehmen sind \*). Heisst für diesen Fall die mittlere Durchschnitts-Figur  $C_1$  und ihre zu a md b gehörige Seite  $c_1$ , so ist jetzt

$$2c_1=a-b,$$

vo also  $c_1$  sowohl negativ als positiv sein kann; ebenso der Inhalt der figur  $C_1$ . Ausserdem hat man in analoger Weise, wie oben,

(3) 
$$K_1 = \frac{1}{6}H(A+B+4C_1),$$

(4) 
$$2(C_1) = (A) - (B),$$

.h. "Auch dieser Körper  $K_1$  ist ein Sechstel von einem Prisma on gleicher Höhe und über einer Grundfläche, welche so gross st, als seine beiden Grundflächen und der vierfache mittlere Jurchschnitt; und der Umfang dieses Durchschnittes ist der alben Differenz zwischen den Umfängen beider Grundflächen leich."

Da die Seiten (wie a, b, c,  $c_1$ ) der Vielecke A, B, C,  $C_1$  respective arallel sind, so haben diese beziehlich gleiche Winkel (einzelne Seiten er Grundflächen A, B sind Null, wofern unter den Seitenflächen der lörper K,  $K_1$  sich Dreiecke befinden); und da ferner zwischen den entprechenden Seiten die Gleichungen

$$2c = a + b \quad \text{und} \quad 2c_1 = a - b$$

attfinden, so folgt aus einer bekannten Formel — nach welcher der Inult eines n-Ecks durch n—1 Seiten und die von denselben gebildeten inkel ausgedrückt wird — für die Inhalte der vier Vielecke nachstehende leichung

(5) 
$$A+B = 2C+2C_{1}$$

h. "die Summe der Grundflächen ist doppelt so gross, als die amme der mittleren Durchschnitts-Figuren beider Körper".

<sup>\*)</sup> Sind z. B. beide Grundflächen A, B Vierecke, so besteht der Körper im Allgeinen aus drei Theilen, nämlich aus zwei schief abgeschnittenen, dreiseitigen Pyraden, die über den Grundflächen A, B liegen und sie zu Seitenflächen haben, und seiner dazwischen liegenden, durch die vier Seitenflächen  $\sigma$ ,  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$  gebildeten biseitigen Pyramide; dann sind jene beiden als positiv und diese letztere als negativ zusehen.

Dadurch verwandeln sich die obigen Ausdrücke (1) und (3) für die Inhalte der beiden Körper K, K, in folgende:

(6) 
$$K = H(C + \frac{1}{3}C_1),$$

(7) 
$$K_i = H(\frac{1}{2}C + C_i)$$
.

Das heisst:

"Jeder der beiden Körper ist gleich einem Prisma von gleicher Höhe und über einer Grundfläche, welche so gross ist, wie seine mittlere Durchschnitts-Figur und ein Drittel der mittleren Durchschnitts-Figur des anderen Körpers."

Die Formel (6) stimmt mit derjenigen überein, welche Herr Koppe in Bd. XVIII. S. 275 von Crelle's Journal aufgestellt und mittelst der Integral-Rechnung bewiesen hat \*).

### § 6.

Lässt man die Grundflächen A und B durch Vermehrung ihrer Seiterzahl in Curven übergehen, so gehen auch die mittleren Durchschnitte C,  $C_1$  in Curven und die Seitenflächen der Körper gehen in bestimmte abwickelbare krumme Flächen S,  $S_1$  über; nämlich jede dieser Flächen ist die Enveloppe einer Ebene, die auf beiden Curven A, B zugleich rollt. Da die bis dahin aufgestellten Formeln (1) bis (7) für diesen Grenzfall offenbar in gleicher Weise gültig sind, so hat man folgende Sätze:

- 1) "Wenn ein Körper K oder K, von parallelen Grundflächen A und B, welche beliebige Curven sind, und von einer krummen abwickelbaren Seitenfläche Soder S, begrenzt wird, so ist der Umfang seines mittleren Durchschnittes C oder C, gerade halb so gross wie die Summe oder die Differenz der Umfänge der beiden Grundflächen (Gl. (2) oder (4))."
- 2) "Die Summe der Inhalte beider Grundflächen ist doppelt so gross wie die Summe der Inhalte der mittleren Durchschnitte beider Körper (5)."
- 3) "Der Inhalt jedes der beiden in Betracht stehenden Körper K, K, ist ein Sechstel des Productes aus seiner Höhe in die Summe der beiden Grundflächen und des vierfachen mittleren Durchschnittes (Gl. (1) oder (3)); oder gleich dem

$$K = H\left[\left(\frac{r+r_1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{r-r_1}{2}\right)^2\right]\pi = H\left[(r+r_1)^2 + \frac{1}{3}(r-r_1)^2\right]\frac{\pi}{4},$$

wo r und r, die Radien der Grundflächen A und B sind.

<sup>\*)</sup> Einen besonderen Fall dieser Formel, wo nämlich der Körper K ein abgestumpster Kegel ist, hat Herr Hofrath Schweins mir schon im Jahre 1835 mitgetheilt; er hatte denselben zur Bequemlichkeit für practische Rechnungen aufgestellt. Für diesen Fall hat man

'roducte aus der Höhe in die Summe seines mittleren Durchchnittes und eines Drittels des mittleren Durchschnittes des nderen Körpers (Gl. (6) oder (7))."

### § 7.

Gehen die Körper K und  $K_1$  insbesondere in abgestumpfte Pyramiden ler in abgestumpfte Kegel über, so werden die vier Figuren A, B, C,  $C_1$  nander ähnlich, so dass sich verhält

(8) 
$$\sqrt{A}: \sqrt{B}: \sqrt{C}: \sqrt{C_1} = a:b:c:c_1 = a:b:\frac{a+b}{2}:\frac{a-b}{2}$$

) a, b, c, c<sub>1</sub> entsprechende Seiten oder irgend welche homologe Dimennen der Vielecke oder Curven A, B, C,  $C_1$  sind. Dadurch modificiren h die Ausdrücke (1) und (3), oder (6) und (7) für die Inhalte der irper, wie folgt:

(9) 
$$K = \frac{1}{3}HA\left(1 + \frac{b}{a} + \left(\frac{b}{a}\right)^2\right) = \frac{1}{3}HA(1 + n + n^2) = \frac{1}{3}HA\frac{n^3 - 1}{n - 1}$$

(10) 
$$K_1 = \frac{1}{3}HA\left(1 - \frac{b}{a} + \left(\frac{b}{a}\right)^2\right) = \frac{1}{3}HA(1 - n + n^2) = \frac{1}{3}HA\frac{1 + n^2}{1 + n},$$

b: a gleich n gesetzt ist. Oder da nach den Gl. (2) und (4)

$$2\sqrt{C} = \sqrt{A} + \sqrt{B}$$
 und  $2\sqrt{C_1} = \sqrt{A} - \sqrt{B}$ ,

d daher

(11)  $4C = A + B + 2\sqrt{AB}$  und  $4C_1 = A + B - 2\sqrt{AB}$ , gehen sie auch in folgende bekannte Ausdrücke über:

(12) 
$$K = \frac{1}{3}H(A+B+\sqrt{AB}); K_1 = \frac{1}{3}H(A+B-\sqrt{AB}).$$

### § 8.

Reduciren sich die Grundflächen auf zwei nicht parallele gerade Linien und B, so dass ihre Inhalte gleich O sind, so wird der Körper K der  $K_i$ ) eine dreiseitige Pyramide; A und B sind gegenüberliegende unten und H ist ihr senkrechter Abstand von einander; der mittlere urchschnitt C wird ein Parallelogramm, dessen Seiten den Kanten A, B rallel und beziehlich halb so gross wie diese sind, so dass also

$$C = \frac{1}{4}A \cdot \frac{1}{4}B\sin\varphi$$

 $\varphi$  der Winkel ist, welchen A und B ihrer Richtung nach bilden. mnach hat man in diesem Falle für den Inhalt des Körpers nach Gl. (1)

(13) 
$$K = \frac{1}{2}H \cdot 4C = \frac{1}{2}HC = \frac{1}{2}HAB\sin\varphi,$$

h. "der Inhalt jeder dreiseitigen Pyramide ist zwei Drittel s Productes aus dem Abstande H zweier gegenüberstehenn Kanten A, B in den mit diesen Kanten parallelen mittleren Durchschnitt C; oder gleich einem Sechstel des Productes aus den genannten zwei Kanten in ihren Abstand von einander und in den Sinus ihres Winkels."

### § 9.

Sind A und B, D und E, F und G gegenüberstehende Kanten einer dreiseitigen Pyramide, so wird diese von jeder den Kanten A und B parallelen Ebene in einem Parallelogramm defg geschnitten, dessen Seiter beziehlich mit A, B parallel, und dessen Ecken d, e, f, g in den Kanten D, E, F, G liegen. Bewegt sich die schneidende Ebene von A bis B, so beschreibt jede der beiden Diagonalen de, fg des Parallelogramms, z. B. de, ein sogenanntes windschiefes Viereck ADBE, d. i. ein Stück eines hyperbolischen Paraboloïds; und da die Diagonale beständig das Parallelogramm hälftet, so wird folglich auch die Pyramide von dem windschiefen Vierecke in zwei gleich grosse Theile k gleich k, getheilt Ein solcher Theil wird von drei Flächen begrenzt, nämlich von dem windschiefen Viereck ADBE und von zwei (ebenen) Dreiecken, die zwei Seitenflächen der Pyramide sind. Sein mittlerer Durchschnitt ist ein Dreieck nämlich die eine Hälfte des Parallelogramms C, welches der mittlete Durchschnitt der Pyramide ist; demnach hat man für seinen Inhalt nach Gl. (13)

(14) 
$$k = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} HC = \frac{2}{3} H\gamma$$
,

d. h. "der Inhalt jedes der genannten Theile ist zwei Drittel von dem Producte aus der Höhe H in den mittleren Durchschnitt  $\gamma^a$ .

In gleicher Weise ergeben sich folgende Sätze:

Wird ein dreiseitiges Prisma von einer Ebene geschnitten, welche einer Seitenfläche desselben parallel ist, so ist der Schnitt ein Parallelogramm; bewegt sich die Ebene von der Seitenfläche bis zur gegenüberliegenden Kante, so beschreibt die Diagonale des Parallelogramms ein windschiefes Viereck, welches das Prisma in zwei gleich grosse Theile  $k, k_1$  theilt. Der Inhalt jedes Theiles ist gleich  $\frac{2}{3}H\gamma$ , d. h. gleich dem Producte aus dem mittleren Durchschnitte  $\gamma$  in die Höhe H (Abstand der Seitenfläche von der gegenüberliegenden Kante). — Hier sind  $k, k_1$  Körper, von denen jeder von einem windschiefen Viereck, einem Parallelogramm und zwei Dreiecken begrenzt wird.

Sind die Grundflächen A, B eines vierseitigen, prismaförmigen Körpers, dessen Seitenkanten, verlängert, nicht in einem Puncte zusammentreffen und auch nicht parallel sind, Parallelogramme, so ist jeder mit
ihnen parallele Schnitt gleichfalls ein Parallelogramm, dessen Diagonale,
wenn sich die schneidende Ebene von A bis B bewegt, ein windschiefes

Viereck beschreibt, durch welches das Prisma gehälftet wird, und wo wiederum jede Hälfte

 $k = k_1 = \frac{1}{12}H(A+B),$ 

ist. - U. s. w.

§ 10.

Man denke sich einen Körper R, welcher zwei beliebige parallele Vielecke A, B zu Grundflächen hat, und dessen Seitenflächen s,  $s_1$ ,  $s_2$ , ... windschiefe Vierecke, oder theils solche Vierecke und theils Paralleltrapeze und Dreiecke sind. Der mittlere Durchschnitt ist, wie früher 🔇 2), ein geradliniges Vieleck C. Ueber jede Seitenfläche s, die ein schiefes Viereck ist, setze man einen solchen Körper k, der die eine Hälfte einer dreiseitigen Pyramide ist, und zwar von derjenigen Pyramide, welche 📥 in den Grundflächen A, B liegenden Seiten a, b des windschiefen Vierecks s zu gegenüberstehenden Kanten hat, also einen solchen Körper k, wie er zu Anfang des vorigen Paragraphen beschrieben worden. diese Körper k mögen auf der äusseren Seite aufgesetzt werden. Dadurch entsteht ein Körper K, dessen Seitenflächen alle eben, nämlich Dreiecke und Paralleltrapeze, sind, und welcher mit dem vorigen & die Grund**sichen** A, B gemein hat. Sein mittlerer Durchschnitt C besteht aus dem mittleren Durchschnitte & des Körpers & und aus einer Summe von Dreiecken 7, welche einzeln die mittleren Durchschnitte der aufgesetzten Körper k sind (§ 9), so dass also

$$C = \mathfrak{C} + \Sigma(\gamma)$$
, oder  $\Sigma(\gamma) = C - \mathfrak{C}$ .

Ebenso besteht der Körper K aus dem Körper  $\Re$  und aus der Summe der Körper k. Daher hat man nach den Gl. (1) und (14)

(15) 
$$\begin{cases} \Re = K - \Sigma(k) = \frac{1}{6}H(A + B + 4C) - \frac{3}{8}H\Sigma(\gamma) \\ = \frac{1}{6}H(A + B + 4C) - \frac{4}{6}H(C - \mathbb{S}) \\ = \frac{1}{6}H(A + B + 4\mathbb{S}); \end{cases}$$

h. "auch bei dem Körper R, dessen Seitenflächen zum Theil der alle windschiefe Vierecke sind, wird der Inhalt in gleiher Weise gefunden, nämlich er ist ein Sechstel des Prouctes aus der Höhe in die Summe der Grundflächen und des ierfachen mittleren Durchschnittes."

Dieser Satz gilt in gleicher Weise für denjenigen Körper  $\Re_1$ , welcher ntsteht, wenn die Grundfläche B in ihrer Ebene um  $180^{\circ}$  herumgedreht rird, und bei welchem also die Seitenflächen einander durchkreuzen, wie ben § 4 beim Polyëder  $K_1$ . Auch finden hier in analoger Weise, wie ben (Gl. (5), (6) und (7)), die folgenden Gleichungen statt:

(16) 
$$A+B = 2\mathfrak{C} + 2\mathfrak{C}_1;$$

(17) 
$$\Re = H(\mathfrak{C} + \frac{1}{3}\mathfrak{C}_1)$$
 und  $\Re_1 = H(\frac{1}{3}\mathfrak{C} + \mathfrak{C}_1)$ .

### § 11.

Lässt man die Grundflächen A und B, die als Vielecke vorausgesetzt worden, in Curven übergehen, so wird die Seitenfläche des Körpers & irgend eine geradlinige, krumme Fläche S, d. h. eine durch Bewegung einer Geraden erzeugte Fläche (surface réglée); und dann geht auch der mittlere Durchschnitt S in eine Curve über; die obige Formel (15) bleibt aber offenbar auch für diesen Fall noch gültig. Demnach folgt der Satz:

"Sind die Grundflächen A, B eines cylinderförmigen Körpers & parallel und von beliebigen Curven umschlossen, und ist die Seitenfläche S desselben irgend eine geradlinige, krumme Fläche, so ist sein Inhalt ein Sechstel des Productes aus der Höhe in die Summe der beiden Grundflächen und des vierfachen mittleren Durchschnittes."

Der Satz bleibt in gleicher Weise bestehen, wenn die Umfänge der Grundflächen nur zum Theil in Curven übergehen und die übrigen Theile gerade Linien bleiben, wobei dann in entsprechender Weise die Seitenfläche © aus verschiedenartigen Theilen bestehen kann, aus allgemeinen geradlinigen, krummen Flächen und aus ebenen Flächen. Dadurch lässt sich also der Satz auf beliebige geradlinige, krumme Flächen anwenden, d. h. ihre Cubatur lässt sich mittelst desselben bewerkstelligen.

Einen einfachen besonderen Fall des vorstehenden Satzes gewährt das einfache Hyperboloïde (hyperboloïde à une nappe). Wird dasselbe z. B. von zwei parallelen Ebenen in Ellipsen A, B geschnitten, so wird der Inhalt des von den Grundflächen A, B und dem zwischen ihnen liegenden Theile  $\mathfrak S$  des Hyperboloïds begrenzten Körpers  $\mathfrak R$  auf die angegebene Weise gefunden. Nämlich es ist dann auch der mittlere Durchschnitt  $\mathfrak S$  eine Ellipse, und wenn man die halben Axen der Ellipsen A, B,  $\mathfrak S$  durch a und a, b und b, c und b bezeichnet, so hat man

(18) 
$$\Re = \frac{\pi}{6} H(a\alpha + b\beta + 4c\gamma).$$

Ein anderer interessanter besonderer Fall ist folgender:

Sind im Raume zwei unbegrenzte feste Gerade A, B gegeben, ist ihr senkrechter Abstand von einander H gleich 2h, und soll eine gegebene Gerade gleich 2a sich so bewegen, dass ihre Endpuncte auf den festen Geraden A, B fortgleiten, so beschreibt sie eine geradlinige krumme Fläche, die einen Körper begrenzt, dessen Inhalt

(19) 
$$\Re = \frac{4}{3}h(a^2 - h^2)\pi$$

ist. Dieses Resultat ist dadurch merkwürdig, dass es von dem Winkel $\bar{\gamma}$  unabhängig ist, welchen die festen Geraden A, B ihrer Richtung nach mit einander bilden, d. h. das Volumen des Körpers bleibt constant, welche Grösse dieser Winkel haben mag, wenn nur h und a sich nicht ändern.

Nimlich der mittlere Durchschnitt  $\mathfrak E$  ist hier eine Ellipse, deren Halbaren  $\mathfrak a$  und  $\mathfrak B$  — wenn  $a^2-h^2$  gleich  $b^2$  gesetzt wird — beziehlich bot $\frac{1}{2}\varphi$  und  $b\tan \frac{1}{2}\varphi$  sind, so dass also ihr Inhalt gleich

$$\alpha\beta\pi = b^2\pi = (a^2 - h^2)\pi$$

onstant ist. Wenn insbesondere  $\varphi$  gleich 90° wird, so ist der mittlere burchschnitt ein Kreis.

Viele von den im Vorstehenden betrachteten Körpern behandelt unter nderen auch M. Hirsch in seiner "Sammlung geometrischer Aufgaben" fh. II. § 101—106; § 155—157; § 180—190). Er findet die Formeln ir den Inhalt durch Hülfe der Trigonometrie und Projection. Die gegenärtige Darstellung ist unstreitig einfacher, zusammenhängender und umssender; auch sind die Formeln zum Theil bequemer. Vergleicht man ine Formeln mit den hier gegebenen, so ergeben sich z. B. folgende elationen.

Für den in § 2 betrachteten Körper K findet Hirsch (S. 204, § 156) - wenn die Seiten der Grundflächen A und B durch a,  $a_1$ ,  $a_2$ , ... und  $b_1$ ,  $b_2$ , ... bezeichnet werden — die Formel

(20) 
$$K = \frac{1}{3}H(A+B) + \frac{1}{6}H\Sigma[ab_1\sin(aa_1)],$$

$$[ab_{1}\sin(aa_{1})] = ab_{1}\sin(aa_{1}) + ab_{2}\sin(aa_{2}) + \dots + ab_{n-2}\sin(aa_{n-2}) + a_{1}b_{2}\sin(a_{1}a_{2}) + \dots + a_{1}b_{n-2}\sin(a_{1}a_{n-2}) + \dots + \dots$$

iese Formel mit der obigen (1) verglichen, giebt

$$\Sigma[ab_1\sin(aa_1)] = 4C - A - B;$$

ler, da nach Gl. (5)

$$A+B=2C+2C_1,$$

folgt

(22) 
$$\Sigma[ab_1 \sin(aa_1)] = 2C - 2C_1,$$

d in der That sind die beiderseitigen Ausdrücke dieser Gleichung idench, wenn man das, was oben (§ 5) von den Vielecken C und  $C_1$  angeben worden, berücksichtigt.

Für den in § 10 beschriebenen Körper & giebt Hirsch (S. 252, § 189) e Formel

(23) 
$$\begin{cases} \Re = \frac{1}{2}H(A+B) - \frac{1}{12}H[ab\sin(ab) + bc\sin(bc) + cd\sin(cd) + \dots + ta\sin(ta)] \\ = \frac{1}{2}H(A+B) - \frac{1}{12}H\sum[ab\sin(ab)], \end{cases}$$

a, b, c, ... t die Projectionen der Seitenkanten des Körpers auf die

Grundfläche A sind. Durch Vergleichung dieser Formel mit der Gl. (15) folgt

(24) 
$$\Sigma[ab\sin(ab)] = 4(A+B-2\mathfrak{C}),$$

und vermöge der Gl. (16)

(25) 
$$\Sigma[ab\sin(ab)] = 8\mathfrak{C}_i.$$

Oder, da beide Formeln bestehen bleiben, wenn die windschiesen Seitenflächen in Paralleltrapeze, und damit der Körper  $\Re$  in das Polyëder K übergeht, so hat man auch für diesen Fall

(26) 
$$\Sigma[ab\sin(ab)] = 8C_1.$$

# mentare Lösung einer Aufgabe über das ebene und das sphärische Dreieck.

Crelle's Journal Band XXVIII. S. 375-379.

Hierzu Taf. XV Fig. 1-5.

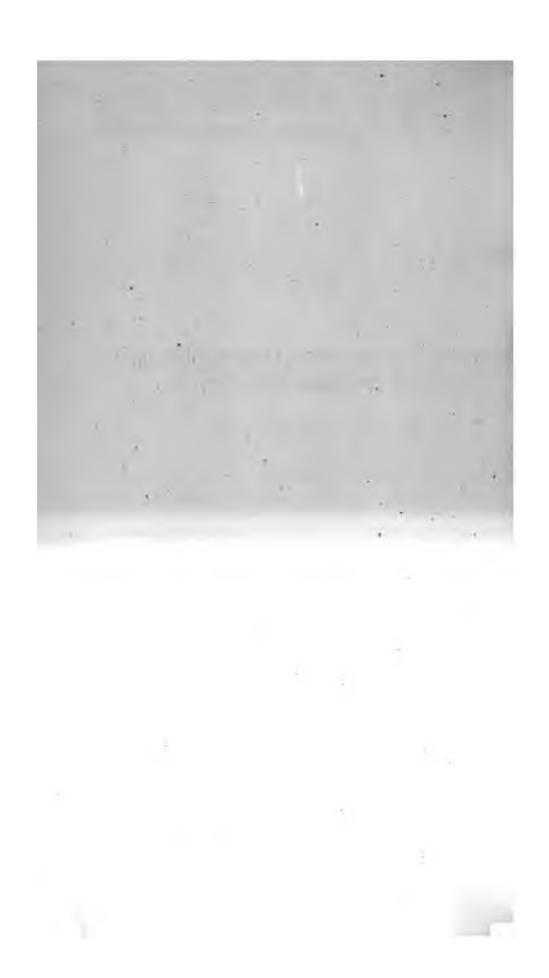

### Elementare Lösung einer Aufgabe über das ebene und das sphärische Dreieck.

Eine elementare Aufgabe über das geradlinige Dreieck, die mir im re 1840 von Herrn Prof. Lehmus mit dem Wunsche zukam: "eine n geometrische Lösung derselben zu finden" und die ich später egentlich Anderen als Uebungsbeispiel mittheilte, ist in neuester Zeit verschiedenen Druckschriften öffentlich zur Sprache gebracht und gelöst Irrthümlicherweise wurde aber die Aufgabe theils mir zugerieben, theils nicht so elementar gelöst, wie der Urheber derselben und es verlangten; auch wurde der Gegenstand mit solchen Bemerkungen ;leitet, welche meine einfache Absicht, die ich bei gesprächsweiser Mitilung der Aufgabe hatte, weit übertreffen. Dies veranlasst mich — um ssverständnisse zu verhindern - meine eigene Lösung der Aufgabe, welche damals gefunden und Herrn Lehmus sogleich mitgetheilt habe, hier :hträglich zu veröffentlichen, zumal da ein grosser Kenner der Geometrie, rr Sturm, der von seinen Zuhörern und Anderen verschiedene Lösungen sass, die meinige für die elementarste hielt. Bei dieser Gelegenheit rde ich zugleich auf die Gründe aufmerksam machen, warum die Auf-De für die Rechnung umständlicher ausfällt, als man auf den ersten Ck vermuthet; ausserdem werde ich auch die Aufgabe etwas allgemeiner sen, und zuletzt noch die analoge sphärische Aufgabe behandeln.

### Aufgabe I.

"Wenn in einem geradlinigen Dreieck die Abschnitte der zwei raden, welche dessen Winkel an der Grundlinie hälften, zwihen den Ecken des Dreiecks und den Gegenseiten gleich lang d, so ist die Frage, ob dann das Dreieck gleichschenklig sei." Wenn also z. B. in dem Dreiecke ACB (Taf. XV Fig. 1) Winkel  $= \alpha_1$ , Winkel  $\beta = \beta_1$  und die Gerade AD = BE oder a = b, so ist die age, ob AC = BC oder, was auf dasselbe hinausläuft, ob  $\alpha = \beta$  sei.

Wollte man annehmen, die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  könnten ungleich sein, etwa  $> \beta$  (also auch  $\alpha_1 > \beta_1$ ), so zeigt sich die Unmöglichkeit leicht, wie folgt. Vermöge der Dreiecke ADB und BEA, die nach Voraussetzung vei Paar gleiche Seiten und dazwischen die ungleichen Winkel  $\alpha$  und  $\beta$ 

haben, folgt, dass BD > AE oder d > e und Winkel ADB > BEA (weil  $\alpha_1 + \alpha + \beta > \beta_1 + \beta + \alpha$ ). Diese Dreiecke denke man sich für einen Augenblick (zur bequemeren Uebersicht) in solche Lage gebracht (Taf. XV Fig. 2), wo sie auf entgegengesetzten Seiten über derselben Grundlinie c = AB stehen, und wo die Seiten den durch dieselben Buchstaben bezeichneten in Fig. 1 auf Taf. XV gleich sind. Da nach der Annahme a = b (d. i. AD = BE Taf. XV Fig. 1), so ist, wenn man die Gerade DE zieht, Winkel n = m, und daher, da Winkel D > E (d. i. Winkel ADB > BEA Taf. XV Fig. 1), auch Winkel x > y; daraus folgt, dass e > d sein muss, was dem Vorigen, d > e, widerspricht. Demnach können  $\alpha$  und  $\beta$  nicht ungleich, und folglich muss das vorgelegte Dreieck ACB gleichschenklig sein

Dieses ist meine oben erwähnte erste Lösung der Aufgabe. Die Schwierigkeit, welche die Aufgabe bei anderer Behandlung darbietet, mag ihren Grund darin haben, dass die eine Voraussetzung nicht so absolut bestimmt ist, wie man auf den ersten Blick leicht glauben möchte. Dem wenn gesagt wird: "die Winkel an der Grundlinie werden gehälftet," so ist dies sowohl auf die inneren als auf die äusseren Winkel an der Grundlinie anzuwenden; was dann im Wesentlichen dre verschiedene Fälle giebt, indem nämlich, wenn man die bis an die Gegenseiten verlängerten Strahlen, welche die inneren Winkel hälften, durch a und b, und diejenigen, welche die äusseren Winkel hälften, durch a, und b, bezeichnet, entweder

(1) 
$$a = b$$
,
oder
(2)  $a_1 = b_1$ ,
oder
(3)  $a = b_1$ ,
 $a = b$ 

angenommen werden kann. Im ersten Falle (1) ist nun zufolge des obigen Beweises das Dreieck allemal gleichschenklig. Beim zweiten Falle (2) kommt es noch auf eine nähere Unterscheidung an, ob nämlich a) beide Strahlen  $a_1$ ,  $b_1$  die verlängerten Gegenseiten jenseits der Spitze C, oder beide dieselben unterhalb der Grundlinie AB treffen, oder ob  $\beta$ ) der eine die Gegenseite jenseits der Spitze und der andere sie unterhalb der Grundlinie trifft. Unter der Bedingung (a) ist das Dreieck gleichschenklig; dagegen unter ( $\beta$ ) nicht. Im dritten Falle (3) endlich ist das Dreieck im Allgemeinen nicht gleichschenklig (nur scheint die Möglichkeit vorhanden zu sein, dass es in ganz besonderem Falle gleichschenklig sein kann, wobei es dann aber ein der Form nach ganz bestimmtes Dreieck ist, d. h. bestimmte Winkel hat).

Da nun die Aufgabe alle diese Fälle für die Rechnung stillschweigend

zugleich umfasst, so begreift man, wie diese, wenn sie nicht geschickt angegiffen wird, auf höhere Gleichungen führen muss.

Für den genannten Fall ( $\alpha$ ), mit der Bedingung, dass beide Strahlen  $a_1$ ,  $b_1$  die Gegenseiten jenseits der Spitze C treffen, ist der Beweis dem bigen fast gleich.

Nämlich wollte man annehmen, es sei  $\alpha_1 > \beta_1$  (Taf. XV Fig. 3), so räre  $p+\beta > q+\alpha$ , und daher AE > BD (als Seiten der Dreiecke AEB and BDA) und y>x (als Winkel der Dreiecke BCE und ACD, deren Winkel ei C gleich sind, und wo  $\alpha > \beta$ ). Bringt man das Dreieck AEB in die age von  $BE_1A$ , wobei also  $BE_1=AE$ ,  $q_1=q$ ,  $y_1=y$ ,  $b_0=b_1=a_1$ , etc. and zieht die Gerade  $DE_1$ , so ist n=m und  $y_1>x$ , also  $m+y_1>n+x$ , alglich  $BD>BE_1$ , oder BD>AE; was dem Vorigen, AE>BD, iderspricht; daraus schliesst man, dass  $\alpha_1=\beta_1$  und somit das Dreieck CB gleichschenklig sein muss \*).

Wenn dagegen beide Strahlen  $a_1$ ,  $b_1$  den Gegenseiten unterhalb der rundlinie begegnen, wie in Fig. 4 auf Taf. XV, so scheint der Beweis icht auf analoge Weise stattzufinden. Ich habe dafür den folgenden, under einfachen aufgestellt.

Sollten  $\alpha$  und  $\beta$  ungleich sein können, etwa  $\alpha > \beta$ , so wäre BF > AF und daher FD > FE. Man nehme FG = FA und FH = FE, so ist B = HD (weil nach der Voraussetzung AD = BE oder  $a_1 = b_1$ ). The sind die Dreiecke HFG und EFA congruent, daher  $\alpha_1 = \alpha_1 = \alpha_2$ , ithin  $\alpha_2 > \beta_1$ , und folglich muss die Gerade GH der Seite CB jenseit D, wa in K begegnen, und zwar unter einem Winkel  $\gamma$ , welcher, wie leicht sehen, gleich  $2\varepsilon$  ist. Nun ist vermöge des Dreiecks DAC Winkel C = C + D, daher C = D (da C = C = C + D), und mithin C = C = C + D. Nimmt an C = C = C + D also sind die Dreiecke C = C + D und C = C + D also susserer Winkel des Dreiecks C = C + D also auch C = C + D und C = C + D

Die obige Aufgabe (I) kann übrigens auch etwas allgemeiner gestellt d doch ebenso leicht gelöst werden, nämlich, wie folgt.

### Aufgabe II.

"Wenn die Winkel an der Grundlinie eines Dreiecks in gleinem Verhältniss getheilt werden, so dass  $\alpha: \alpha_1 = \beta: \beta_1$ , und

<sup>\*)</sup> Man könnte übrigens auch, wie folgt, schliessen. Wäre  $\alpha_1 > \beta_1$ , so wäre auch e oben, y > x und p > q, und daher AC > BC; dagegen müsste, da die Dreiecke CD und BCE, vermöge ihrer gleichen Winkel bei C und ihrer gleichen Seiten D = BE, gleichen Kreisen eingeschrieben sind, und da y > x ist, auch BC > AC in, was sich widerspricht. Daher muss  $\alpha_1 = \beta_1$  und demzufolge AC = BC sein. — dieser Beweis sich auf den Kreis stützt, so ist er nicht so elementar, wie der obige. \*\*

Auf fast ähnliche Art lässt sich auch der obige Fall (1) beweisen.

wenn die bis an die Gegenseiten verlängerten Theilungslinien AD und BE gleich lang sind, so ist die Frage, ob dann das Dreieck gleichschenklig sei."

Für die Fälle von Fig. 1 und Fig. 3 auf Taf. XV lässt sich in ähnlicher Weise, wie oben, zeigen, dass das Dreieck auch unter den gegenwärtigen Bedingungen gleichschenklig sein muss.

In Rücksicht des sphärischen Dreiecks lassen sich die beiden entsprechenden Aufgaben zum Theil auf fast gleiche Art elementar behandeln.

### Aufgabe III.

"Wenn die beiden Hauptkreisbogen, welche die Winkel an der Grundlinie in einem sphärischen Dreieck hälften, von den Winkeln bis an die Gegenseiten genommen, gleich lang sind, so ist die Frage, ob dann das Dreieck gleichschenklig sei."

Es sei im Dreieck ACB (Taf. XV Fig. 5) Winkel  $\alpha = \alpha_1$ ,  $\beta = \beta_1$ und der Hauptkreisbogen AD = BE. Sollten  $\alpha$  und  $\beta$  ungleich sein können, etwa  $\alpha > \beta$ , so wäre BF > AF, und daher FD > FE. Man nehme FH = FA und FG = FE, so sind die Dreiecke AFE und HFGsymmetrisch gleich, also Winkel  $x_1 = x$  und  $\alpha_2 = \alpha_1$ . Da das Dreieck BFD offenbar grösseren Inhalt hat als das Dreieck HFG, so muss and seine Winkelsumme grösser sein als die des letzteren; den Winkel bei F haben sie gemein, und von den übrigen ist  $\alpha_2 > \beta_1$  (weil  $\alpha_2 = \alpha_1 > \beta_1$ ), daher muss Winkel  $y > x_i$ , und somit auch y > x sein. Da ferner die Dreiecke BAD und ABE zwei Paar gleiche Seiten und dazwischen die ungleichen Winkel  $\alpha > \beta$  haben, so ist Seite d > e (d. i. BD > AE). Man denke sich nun das Dreieck ABE in der Lage von  $BAE_1$ , wo nämlich Winkel  $x_1 = x$ ,  $\gamma = \alpha + \alpha_1$ , Seite  $e_1 = e$  ( $BE_1 = AE$ ), etc. ist, so wird man — falls der Winkel  $DBE_i = \gamma + \beta + \beta_i < \pi$ , d. h. falls die Summe der Winkel an der Grundlinie AB im gegebenen Dreieck ACB kleiner als zwei Rechte ist - durch Hülfe des Hauptkreisbogens DE auf ganz gleiche Weise, wie oben bei Fig. 2 auf Taf. XV, auf den Widerspruch geführt, dass  $e_1 > d$ , also e > d sein müsste; woraus sodann auf die Gleichheit von α und β, und daraus auf die Gleichheit von AC und BC geschlossen wird.

Für die andere, allgemeinere Aufgabe, wo die Winkel an der Grundlinie, statt gehälftet, in irgend einem gleichen Verhältniss getheilt werden, folgt auf gleiche" Weise, dass das Dreieck gleichschenklig sein muss, falls die Summe der beiden Winkel an der Grundlinie kleiner als zwei Rechte ist.

Wenn dagegen die Summe der Winkel an der Grundlinie grösser als zwei Rechte ist, so wird der Beweis für beide Aufgaben unbrauchbar. – Ich begnüge mich mit dieser Andeutung und überlasse es den Liebhabern, die vollständige, aber möglichst elementare Lösung aufzufinden.

## Teoremi relativi alle coniche inscritte e circoscritte.

Giornale arcadico di Roma t. XCIX. p. 147-161; Crelle's Journal Band XXX. S. 97-106.

A ció aggiunta la tav. XVI fig. 1-3.



## Teoremi relativi alle coniche inscritte e circoscritte.

I.

In punto arbitrario P (Tav. XVI Fig. 1), preso nel piano di un dato colo ABC, si può sempre riguardare come il centro di una sezione a che tocca i lati del triangolo. La natura di questa sezione conica essa in evidenza dal criterio che segue. S'immagini un secondo zolo A'B'C', i cui vertici siano nel mezzo de' lati del primo trian-ABC. I lati del nuovo triangolo A'B'C', prolungati all'infinito, divitutto lo spazio del piano in sette parti: cioè, nello spazio finito del golo medesimo A'B'C'; nei tre spazi degli angoli opposti ai suoi i interni; e finalmente nei tre spazi esterni adiacenti ai suoi lati. ezione conica sarà ellisse, se il suo centro P si trova nell' uno de' quattro spazi; e sarà iperbola, se P si trova nell'uno de'tre spazi 1enti. Quando il punto P è in uno de'tre lati dello stesso triangolo C', o nel loro prolungamento, la sezione conica passa al limite dove stringe in una retta, e può esser considerata, qual più aggrada, ellisse, erbola. Allontanandosi il punto P all'infinito, la sezione conica diuna parabola.

Allorchè la sezione conica è un'ellisse, la sua area E può sempre minarsi facilmente per la data situazione del suo centro P. Infatti, nate  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$ , le perpendicolari abbassate da P sui lati del secondo golo A'B'C', ed essendo r il raggio del cerchio circoscritto al primo golo ABC, si ha sempre

$$E^2 = 4\pi^2 r \alpha' \beta' \gamma'$$
.

caso dell' iperbola, si ha la stessa equazione purchè la quantità E ichi l'area dell'ellisse che ha gli stessi assi principali dell'iperbola.

II.

Il punto P è sempre nello stesso tempo il centro di un'altra sezione a circoscritta al medesimo dato triangolo ABC, ed ha qui luogo la

corrispondenza notabile, che questa conica è dello stesso genere che l'inscritta; e quando ne'casi limiti l'inscritta si riduce ad una retta, la circoscritta viene a risolversi in un sistema di due parallele.

Anche per l'area dell'ellisse circoscritta si ha una formula interessante. Infatti, chiamate  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  le tre perpendicolari abbassate da P sui lati del triangoló ABC, ed essendo F l'area dell'ellisse, sarà sempre

$$F^{2}=\pi^{2}rrac{lpha^{2}eta^{2}\gamma^{2}}{lpha'eta'\gamma'}$$

Pel caso dell'iperbola vale l'osservazione precedente.

Dalle proposizioni (I) e (II) si ricava il seguente corollario. Designate per E', F' le aree di due nuove ellissi le quali abbiano il medesimo centro P, e siano inscritte e circoscritte al secondo triangolo A'B'C', si ha sempre

 $E^2 = 4E'F'$ .

Dai teoremi precedenti si deducono inoltre i seguenti.

### III.

Consideriamo le due coniche inscritta e circoscritta al triangolo ABC, ed aventi comune il centro nel punto arbitrario P. Per il bel teorema del sig. Poncelet, vi sono innumerevoli altri triangoli a ciascuno de'quali le medesime coniche sono l'una inscritta e l'altra circoscritta. Pe'vertici del triangolo ABC si conducano tre rette parallele ai lati opposti: ne risulterà, simile al triangolo ABC, un nuovo triangolo, i cui lati saranno dimezzati da'vertici del triangolo ABC. Ripetendo la medesima costruzione sopra ogni triangolo a cui le due coniche sono l'una inscritta e l'altra circoscritta, si otterrà una serie di nuovi triangoli, rispetto ai quali sussisterà la notabile proprietà, che le coniche loro inscritte dal medesimo centro P, avranno tutte l'area medesima.

### IV.

Per mezzo del triangolo ausiliare A'B'C' possono determinarsi facilmente i punti di contatto de'tre lati del triangolo ABC colla sezione conica del centro P. Infatti, supposto che i vertici A', B', C' siano rispettivamente i punti medii de'lati BC, CA, AB, sia  $\alpha$  la intersezione delle due rette PA' e B'C': condotta la retta  $A\alpha$ , essa segherà il lato BC nel punto ov'è in contatto colla sezione conica. Invertendo questa costruzione, trovasi il centro della sezione conica dati che siano due de'tre punti di contatto; ciò che procura sempre la conoscenza della situazione del terzo, essendochè le tre rette condotte ai punti di contatto da'vertici opposti A, B, C, s'intersecano mutuamente in un punto.

Il problema analogo per la sezione conica circoscritta al dato triangolo ABC, sarebbe di determinare le sue tangenti ne'vertici A, B, C, dato il

suo centro P. Anche questo problema può risolversi per mezzo del triangolo ausiliare A'B'C', ma in un modo un poco più complicato.

Il luogo geometrico de'centri di tutte le coniche di area eguale ed inscritte al medesimo dato triangolo ABC, è una curva del terzo grado, i cui asintoti sono i lati del secondo triangolo A'B'C' definito di sopra, di loro punti di contatto posti nell'infinito sono nello stesso tempo punti l'inflessione\*). Pel caso della ellisse, questa curva può avere forme diffewoti; vale a dire, oltre i tre rami infiniti negli spazi esterni (i quali, mediante il passaggio per l'infinito, formano un tratto continuo) la curva allo spazio interno contiene un'ovale isolata, o un punto isolato (il centro li gravità comune ai due triangoli ABC, A'B'C'), o nulla più di reale, econdochè la data area dell'ellisse sia inferiore, eguale o superiore all'area

el triangolo ABC moltiplicata per  $\frac{4}{3\sqrt{2}}$   $\pi$ .

### VI.

Il luogo geometrico de'centri di tutte le sezioni coniche di area data circoscritte al medesimo dato triangolo ABC, è una curva di sesto pado, la quale ha punti doppi ne'mezzi A', B', C' de'lati del triangolo, ha un doppio contatto coi lati stessi ne' loro punti all'infinito \*\*). Pel 🖦 della ellisse, questo contatto risulta immaginario; e se l'area resta Meriore ad una certa quantità, i punti doppi riescono tutti punti isolati, la curva rimane tutta dentro al triangolo A'B'C'; se poi l'area dell'ellisse appunto eguale a questa quantità (la quale è l'area del triangolo ABColtiplicata per  $\pi$ ), i tre punti A', B', C' diventano punti di regresso. : l'area data è superiore alla detta quantità, la curva de'centri non resta ltanto nell'interno del triangolo A'B'C', ma da' punti A', B', C' esce

<sup>\*)</sup> Se avviene che una curva abbia un tale asintoto, che il punto di contatto situato Pinfinito sia pure punto d'inflessione, allora i due rami della curva cui si avvicina sinteto nelle sue direzioni opposte, si trovano dalla medesima parte dell'asintoto. vando il contatto nell'infinito è un contatto volgare, i due rami sono situati rispetto 'asintoto in parti diverse. Cotesti due rami possono sempre riguardarsi come forunti un continuo passando per l'infinito; come si vede nella proiezione polare, orchè si muta il polo, o punto di vista, in modo che la proiezione del contatto da ad una distanza infinita.

<sup>\*\*)</sup> Una curva si dice avere un doppio contatto con una retta ne'punti posti l'infinito, quando questa retta è asintota nello stesso tempo di quattro rami della rva nelle direzioni opposte e dall'una e dall' altra parte della retta. Nella proiezione lare questi quattro rami si cangiano in due rami che si toccano mutuamente, e l'asino diventa la loro tangente commune.

fuori agli spazi esterni ove forma tre cappi. Le tre figure 1, 2, 3 della tavola XVI annessa mostrano la forma della curva, la prima nel caso dell' iperbola, la seconda e la terza ne'casi della ellisse quando la curva resta tutta dentro al triangolo A'B'C', e quando esce agli spazi estemi Si vede che nel caso della ellisse, la curva forma sempre un solo tratto, e che anche nel caso dell'iperbola i sei rami infiniti della curva debbono essere riguardati come formanti un tratto continuo, mediante il passaggio per l'infinito. Infatti nella figura delineata, siano abcdef, ed a'b'c'd'e'f', punti della curva posti all' infinito: i punti a e a', b e b', ec., debbono essere riguardati come coincidenti. Ciò posto, si potrà camminare sopra un ramo della curva dal' punto a al punto b' coincidente con b; dal punto b, sopra un altro ramo, al punto c' coincidente con c, ec.; e si tornerà infine dal punto f al punto a' coincidente col punto di partenza a.

### VII.

Dato un quadrilatero completo \*), formato da'tre lati del triangolo ABC e da una quarta retta Q, si sa che i punti medii a, b, c delle so tre diagonali giacciono sopra una medesima retta R; e che una conico non può toccare i quattro lati del quadrilatero, senza avere il centro su questa retta R; nè aver il centro su questa retta R e toccare tre de'quattro lati, senza toccare anche il quarto. Inoltre si vede, dalla ispezione della figura, che i lati B'C', C'A', A'B' del triangolo ausiliare A'B'C', i coi vertici sono i mezzi de'lati del triangolo ABC, passano per i punti a, b, c della retta R; e che, pel principio di simmetria, anche tutti i lati de'triangoli ausiliari, inscritti analogamente ne'tre altri triangoli formati da ogni tre de'quattro lati del quadrilatero, hanno le loro intersezioni colla retta R ne'medesimi punti a, b, c.

Ciò posto, designamo per L, M, N gli angoli formati da R co'tre lati B'C', C'A', A'B', ovvero co'loro paralleli BC, CA, AB: le tre perpendicolari abbassate da P a B'C', C'A', A'B', saranno

$$\alpha' = Pa. \operatorname{sen} L, \quad \beta' = Pb. \operatorname{sen} M, \quad \gamma' = Pc. \operatorname{sen} N.$$

Quindi essendo, come sopra, E l'area della sezione conica, si avrà pel  $\mathbf{n}^{\circ}$ l

$$\frac{E^2}{4\pi^2.Pa.Pb.Pc} = r \operatorname{sen} L \operatorname{sen} M \operatorname{sen} N,$$

ove r è il raggio del circolo circoscritto al triangolo ABC. Ma la quantità nella sinistra di cotesta equazione, si conserva la medesima rispetto s

<sup>\*)</sup> Date quattro rette R,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , siano A e  $A_1$  le intersezioni di  $RR_1$ , e di  $R_2R_3$ ; B e  $B_1$  le intersezioni di  $RR_2$ , e di  $R_3R_1$ ; C e  $C_1$  le intersezioni di  $RR_2$ , e di  $R_1R_2$ . Le rette  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ , si chiamano le tre diagonali del quadrilatero formato dalle quattro rette R,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , detto da Carnot quadrilatero completo.

ciscuno de'quattro triangoli formati dai lati del quadrilatero; dunque il valore della quantità

### $r \operatorname{sen} L \operatorname{sen} M \operatorname{sen} N$ ,

nor sarà alterato, se, invece del triangolo ABC, prendiamo uno de'tre rimanenti triangoli. Da ció la proposizione seguente:

"Dato un quadrilatero completo, la retta R passante per i mezzi delle tre diagonali, declini cogli angoli a, a, a, a, a, da'lati A, A, A, del quadrilatero, e siano r, r, r, i raggi de'circoli circoscritti ai quattro triangoli  $(A_1A_2A_3)$ ,  $(A_2A_2A)$ ,  $(A_3AA_1)$ ,  $(AA_1A_2)$  formati da' lati del quadrilatero: si avrà

$$\frac{r}{\operatorname{sen} a} = \frac{r_1}{\operatorname{sen} a_1} = \frac{r_2}{\operatorname{sen} a_2} = \frac{r_3}{\operatorname{sen} a_2} \cdot a_2$$

### VIII.

Supponiamo adesso che una retta R qualunque attraversi i lati B'C', CA', A'B' del triangolo ausiliare A'B'C' ne'punti a, b, c, e chiamiamo ellittici ed iperbolici gli spazi del piano in cui, secondo il nº I cadono i centri dell'ellissi e dell'iperbole inscritte al dato triangolo ABC. La veta R non essendo parallela ad alcuno de'lati del triangolo A'B'C', le parti opposte, prolungate all'infinito, si troveranno sempre l'una in lacktriano spazio iperbolico e l'altra in uno spazio ellittico. Il centro P si mova sulla retta R, sempre nella medesima direzione, a partire dalla rte remota all'infinito nello spazio iperbolico, ove corrisponde ad una perbola infinita, ossia ad una parabola. L'area dell'iperbola, intesa come opra è detto (nº I); diminuisce continuamente, sino a che il centro P iene ad incontrare la prima volta un lato del triangolo A'B'C', ciò che verrà in uno de'tre punti a, b, c: sia nel punto a. Da qui il centro P ntra e corre in uno spazio ellittico, sino all'incontro di un secondo lato: **uesto** incontro sia nel punto b. Poi il centro P rientra e si avanza in no spazio iperbolico, sino all'incontro del terzo lato nel punto c. Finallente il centro P esce in uno spazio ellittico, e l'area dell'ellisse va ontinuamente crescendo da zero sino all'infinito, dov'ella torna a cangiarsi ella medesima parabola che in principio. Mentre il centro P cammina a in b, la sezione conica è un'ellisse, la cui area in que'due punti vanisce: bisogna dunque che l'area abbia un massimo corrispondente alla ituazione del suo centro P in un punto e fra a e b. Mentre il centro Pi muove da b in c, la sezione conica è un'iperbola la cui area svanisce  $\blacksquare$  que'due punti: bisogna dunque che ad una situazione del centro P in punto h fra b e c corrisponda un'area iperbolica massima. Questi due Passimi saranno gli unici che esistono, e la posizione de'punti e, h si etermina nel modo seguente. Il loro mezzo m è il centro di gravità

de tre punti a, b, c, e la loro distanza da questo punto è

$$em = mh = \sqrt{\frac{ma^2 + mb^2 + mc^2}{6}}$$

Il teorema precedente fornisce la soluzione del famoso problema di trovare la sezione conica inscritta ad un dato quadrilatero la quale goda di un'area massima, problema di cui si sono occupati i più illustri matematici, un Eulero, un Gauss ed altri. Basta che la retta R sia quella del nº precedente VII, cioè la retta passante per i mezzi a, b, c delle tre diagonali del dato quadrilatero. Si troya in questa maniera, che fra le sezioni coniche inscritte al dato quadrilatero, sono due che hanno un'area massima, l'una ellisse e l'altra iperbola; che il mezzo m de'loro centri è il centro di gravità de'mezzi delle tre diagonali del dato quadrilatero, ovvero de'sti punti ne'quali s'intersecano mutuamente i lati del quadrilatero; e che final mente la distanza de'due centri al punto m è eguale alla quantità

$$\sqrt{\frac{ma^2+mb^2+mc^2}{6}}.$$

### IX.

I centri di tutte le sezioni coniche circoscritte al quadrigono \*) ABCD, trovansi in un'altra sezione conica S passante per i mezzi di tutti i se lati, e inoltre per le intersezioni  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  delle tre paia di lati opposti; nè può una conica avere il centro sopra S e passare per tre de'quattro vertici A, B, C, D, senza passare eziandio per il quarto. Per mezzo di questo teorema, l'altro famoso problema di trovare la conica minima fra tutte le coniche circoscritte ad un dato quadrigono ABCD, si riduce al seguente: trovare la conica minima fra tutte le coniche che sono circoscritte al triangolo ABC, e che hanno il loro centro sulla conica S or definita, passante pe'mezzi de'lati del triangolo ABC, ovvero pe'vertici del triangolo ausiliare A'B'C'. Al problema proposto sotto tal forma si potrà applicam l'espressione, data nel nº  $\Pi$ , dell'area della sezione conica circoscritta al triangolo ABC.

### X

La conica S gode di molte proprietà notabili. Gli asintoti di ciascumi iperbola circoscritta al quadrigono, sono paralleli ad un sistema di diametri

che uniscono due a due i quattro vertici A, B, C, D, ed inoltre le intersezioni  $A_1$ ,  $B_0$ ,  $C_1$  delle tre paia di lati opposti

AD e BC, BD e CA, CD e AB;

come nel quadrilatero completo si considerano le sei intersezioni de'quattro lati, e le tre diagonali.

<sup>\*)</sup> In un quadrigono completo ABCD si considerano le sei rette AD, BD, CD, BC, CA, AB,

gati della conica S. Il centro di S è il centro di gravità de'vertici del igono ABCD. Ad ognuno de'quattro triangoli, determinati da'vertici uadrigono presi a tre a tre, possono essere inscritte quattro coniche ad S, e similmente situate con essa; e tutte queste sedici coniche 10 la medesima S. Formato il prodotto delle aree delle quattro ne inscritte a ciascuno di questi quattro triangoli, de'quattro prodotti, o sarà eguale alla somma de'tre altri, o la somma di due sarà eguale omma de'due altri. Se la conica S è un'ellisse, e, per mezzo della ione parallela, si trasmuta in un circolo, il quadrigono riesce tale proiezione, che ciascuno de'suoi quattro vertici è il punto ove si o le altezze del triangolo determinato da'tre vertici rimanenti\*). uesta asservazione, le varie proprietà della conica S di sopra eposte, igiano in altre che sono di una grande importanza per la geometria iangolo rettilineo, e delle quali ho trattato nel libro: "Die geometri-Constructionen, ausgeführt mittelst der geraden Linie und Eines Kreises, Berlin 1833 bei Dümmler. " \*\*) (Le costruzioni geometriche te per mezzo della linea retta e di un solo cerchio fisso, Berlino 1833, Dümmler.) Questo libro, per le costruzioni geometriche elementari, upplemento della ingegnosa geometria del compasso del Mascheroni.

### Χī

fediante la proiezione polare ed il principio delle polari reciproche, no dalle proposizioni antecedenti dedursene altre rispetto alle coniche te ad un quadrilatero, o circoscritte ad un quadrigono. Delle quali le seguenti.

c) Da'sei vertici di un quadrilatero si conducano altrettante rette ele in una data direzione: cosi, per ciascun vertice del quadrilatero ranno tre rette: due lati del quadrilatero e la retta parallela alla lirezione. Conduciamo la quarta armonica, coniugata a quest'ultima: erranno in questa guisa sei nuove rette che toccano una medesima C, e questa conica sarà inoltre toccata dalle tre diagonali del quaero. Siano t e  $t_1$  due tangenti della conica C, parallele alla data one; si potranno circoscrivere a ciascuno de'quattro triangoli, formati ti del quadrilatero, quattro coniche toccanti le rette t e  $t_1$ , e tutte sedici coniche toccheranno la medesima conica  $C^{****}$ ). Osservo inoltre

I vertici del triangolo e la intersezione delle tre altezze (cioè delle tre perpeni calate da' vertici ai lati opposti) formano sempre un sistema di quattro punti, so de'quali è la intersezione delle tre altezze del triangolo determinato dai tre Una proprietà conosciuta di questi triangoli, è, che i quattro circoli circoscritti lesimi sono eguali.

<sup>)</sup> Cf. Volume I. pag. 461 di questa edizione.

<sup>\*)</sup> Si possono sempre descrivere quattro coniche, che passino per tre punti dati e 10 due rette date.

che, cangiando la direzione data, tutte le coniche C corrispondenti alle diverse direzioni, toccano una medesima retta.

- b) Inscritta una conica alle tre diagonali di un quadrilatero completo, si hanno tre tangenti della conica che passano per le sei intersezioni de' lati del quadrilatero; da ciascuno di questi sei punti si conduca l'altra tangente alla medesima conica, e poi un'altra retta la quale, coniugata con questa tangente, formi co'due lati passanti pel medesimo punto, un fascio armonico. Tutte le sei quarte armoniche nel detto modo condotte, s'intersecano in un medesimo punto.
- c) Dato un quadrigono ABCD, siano  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ , le intersezioni di AD e BC, di BD e CA, di CD e AB; una conica qualunque S circoscritta al triangolo  $A_1B_1C_1$ , avrà ne'punti  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  una intersezione co'sei lati AD, BD, CD, BC, CA, AB: dunque la medesima conica avrà con ciascuno di questi sei lati, anche un'altra intersezione. Cerchiamo in ciascun lato un punto, quarto armonico dopo questa intersezione e gli estremi del lato: saranno questi sei quarti armonici in una medesima retta L. I poli di L, rispetto a tutte le coniche circoscritte al quadrigono ABCD, si trovano sulla conica S.

In ciascuno de'quattro triangoli ABC, ABD, BCD, CAD, possono inscriversi quattro coniche che abbiano con S la retta L per secante commune (reale, o, secondo la denominazione di Poncelet, ideale), e tutte queste sedici coniche sono toccate dalla medesima conica S. Potendosi al triangolo  $A_1B_1C_1$  circoscrivere innumerevoli coniche S, a ciascuna corrisponderà una posizione determinata della retta L: allorchè le coniche S sono soggette alla condizione di passare per un quarto punto determinato Q, la retta L girerà intorno ad un altro punto fisso Q'.

### XII.

Circoscritto ad un circolo un quadrilatero completo, e formato il triangolo dalle tre diagonali; il punto d'intersezione comune delle tre altezze del triangolo, coincide col centro del circolo.

### XIII.

Dal foco E di una conica si descriva un circolo con un raggio uguale all'asse principale della conica: innumerevoli triangoli ABC possone inscriversi a questo circolo in guisa che siano nello stesso tempo circoscritti alla conica. Le altezze di ciascuno di questi triangoli s'intersecano mutuamente nell' altro foco D. Consideriamo uno di essi ABC. A ciascuno de'quattro triangoli ABC, ABD, BCD, CAD, inscriviamo quattro circoli: questi sedici circoli toccheranno sempre un altro circolo il cui diametro e l'asse grande della conica.

### XIV.

Ritenute le stesse supposizioni del nº precedente, siano a, b, c i piedi elle altezze del triangolo ABC, ed immaginiamo i quattro circoli inscritti l triangolo abc: i loro centri saranno i punti A, B, C, D, ed il circolo el centro D sarà costante, e però toccherà i lati di tutto il sistema e'triangoli abc. I quattro circoli precedenti sono toccati da un altro reclo, passante per i mezzi de'lati e per i piedi delle altezze del triangolo bc; ed anche questo circolo sarà costante, e però il luogo geometrico del bc centro sarà anch'esso un circolo del centro D.

#### $\mathbf{X}\mathbf{V}$

In questa occasione comunicherò anche un altro teorema.

Il vertice A di un cono K di secondo grado, si trovi sopra una superie S del medesimo grado: le due superficie avranno per intersezione mune una curva L. Preso sulla superficie S un punto arbitrario P, rrisponderà a questo un piano polare rispetto al cono K; questo piano 3a, generalmente, la superficie S secondo una conica L', la quale, in nerale, avrà due intersezioni B e C colla curva L. In questi punti B C si conducano le tangenti alla conica L' le quali s'intersechino in un nto P': ciò posto, comunque il punto P si muova sulla superficie S, la ta PP' passerà sempre per un medesimo punto fisso A'.

## Ueber eine Eigenschaft der Krümmungshalbmesser der Kegelschnitte.

Crelle's Journal Band XXX. S. 271-272.

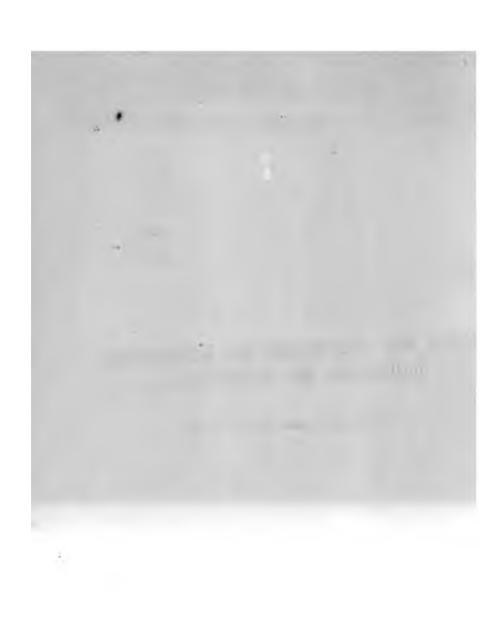

## Jeber eine Eigenschaft der Krümmungshalbmesser der Kegelschnitte.

- Zum Behuf der hier mitzutheilenden Eigenschaft ist es zweckg, den folgenden bekannten Satz etwas umständlicher aufzufassen:
  "Der Ort der Scheitel aller rechten Winkel, welche einem gegebenen schnitte umschrieben sind, ist ein mit dem letzteren concentrischer K; das Quadrat seines Radius r ist gleich der Summe der Quadrate Ialbaxen a und b des Kegelschnittes, also  $r^2 = a^2 \pm b^2$ ."
  Ueber diesen Ortskreis K ist in Rücksicht der verschiedenen Kegeltte Folgendes zu bemerken:
- a. Bei der Ellipse ist sein Radius r gleich der Sehne, welche die scheitel verbindet, also  $r^2 = a^2 + b^2$ . Geht die Ellipse in einen Kreis wird also a = b, so ist  $r^2 = 2a^2$ .
- b. Bei zwei conjugirten Hyperbeln  $H_1$  und  $H_2$  können nur der einen, welche die grössere reelle Axe 2a hat, oder welche im spitzen nptotenwinkel liegt, rechte Winkel umschrieben werden, der anderen sicht. Also gehört auch nur zu der ersteren ein reeller Ortskreis K, den  $r^2 = a^2 b^2$ . Sind die Hyperbeln insbesondere gleichseitige, ird r = 0, d. h. es reducirt sich der Ortskreis K auf seinen Mittelt, alsdann sind die Asymptoten das einzige Paar zu einander rechtliger (reeller) Tangenten, und dieses Paar gehört dann beiden Hyeln zugleich an.
- c. Bei der Parabel geht der Ortskreis K in eine Gerade, nämlich in Leitlinie, über.
- 2. Die Krümmungshalbmesser der Kegelschnitte haben nun zu dem unten Ortskreise nachstehende Beziehung:

"Wenn man die Krümmungsradien eines gegebenen Kegelnittes, jeden nach entgegengesetzter Seite hin um sich selbst längert und über den Verlängerungen, als Durchmesser, ise  $K_1$  beschreibt, so schneiden alle diese Kreise jenen skreis K rechtwinklig." Und umgekehrt:

"Beschreibt man einen solchen Kreis  $K_1$ , welcher den gegebenen Kegelschnitt in irgend einem Puncte A berührt und zudem dessen Ortskreis K rechtwinklig schneidet, so ist sein Durchmesser allemal dem Krümmungsradius des Kegelschnittes im genannten Puncte A gleich. Wird der durch A gehende Durchmesser des Kreises  $K_1$  über A hinaus um sich selbst verlängert, so hat man den Krümmungsradius seiner Grösse und Lage nach."

Diese Sätze gelten auch für die oben erwähnte zweite Hyperbel  $H_1$  (die im stumpfen Asymptotenwinkel liegt (1, b)), wenn man für sie den Ortskreis K der ihr conjugirten ersten Hyperbel  $H_1$  benutzt, jedoch unter der veränderten Bedingung, dass dieser Kreis K von jedem Kreise  $K_1$  im Durchmesser (statt rechtwinklig) geschnitten wird.

Bei der gleichseitigen Hyperbel gehen alle Kreise  $K_i$  durch ihren Mittelpunct, und bei der Parabel liegen die Mittelpuncte aller Kreise  $K_i$  in ihrer Leitlinie.

Soll also in einem gegebenen Puncte A eines Kegelschnittes der Krümmungsradius bestimmt werden, so ist nur nöthig, den durch A gehenden Durchmesser des zugehörigen Kreises  $K_1$  zu construiren; was sehr einfach, wie folgt, geschieht:

"In A errichte man die Normale AB auf den Kegelschnitt und construire die Harmonische (Polare)  $\alpha$  des Punctes A in Bezug auf den Ortskreis  $K^*$ ); sie schneide die Normale in B, so ist AB Durchmesser des zugehörigen Kreises  $K_1$  und somit dem verlangten Krümmungsradius gleich."

Für die Hyperbel  $H_2$  hat man wieder den Ortskreis von  $H_1$  zu benutzen, aber statt  $\alpha$  hat man eine andere Gerade  $\beta$  zu nehmen, welche parallel zu  $\alpha$  ist und so liegt, dass der Mittelpunct von K oder von  $H_2$  gleich weit von  $\alpha$  und  $\beta$  absteht; diese giebt alsdann in der Normale den Punct B. Bei der gleichseitigen Hyperbel insbesondere hat man aus ihrem Mittelpunct M auf dem Leitstrahl MA die Senkrechte zu errichten; diese ist hier die Harmonische  $\alpha$  und trifft die Normale in B. Bei der Parabel liegt der Mittelpunct des Kreises  $K_1$  in der Leitlinie, wodurch der Durchmesser AB unmittelbar bestimmt ist; dies giebt den bekannten Satz, dass der Krümmungsradius doppelt so gross wie das Stück der Normale bis an die Leitlinie ist.

Berlin, im März 1845.

<sup>\*)</sup> Man ziehe in dem Kreise K zwei beliebige Sehnen CD und  $C_1D_1$  durch den Punct A, ziehe ferner die Sehnen  $CC_1$  und  $DD_1$ , die sich in P, sowie die Sehnen  $CD_1$  und  $DC_1$ , die sich in Q schneiden, so ist bekanntlich die Gerade PQ die genannte Harmonische  $\alpha$  des Punctes A in Bezug auf den Kreis K.

# Lehrsätze und Aufgaben.

Crelle's Journal Band XXX. S. 273 - 276.



## Lehrsätze und Aufgaben.

1. Es sei ABC ein beliebiges Dreieck, H der Durchschnitt seiner i Höhen und a, b, c seien die Mitten der den Ecken A, B, C gegenerstehenden Seiten. Wird um H irgend ein Kreis beschrieben, welcher Seiten ab, ac, bc des Dreiecks abc beziehlich in den Puncten  $C_1$ ,  $B_1$ , schneidet, so ist allemal

$$AA_1 = BB_1 = CC_1$$
.

2. "Sind in einer Ebene ein Dreieck und ein Kegelschnitt geben, so kann, wenn das Dreieck fest bleibt, der Kegelhnitt ihm im Allgemeinen auf 6 verschiedene Arten eingehrieben werden; die 6 Lagen seines Mittelpunctes befinden ih in einem Kreise, dessen Mittelpunct ein bestimmter auszeichneter Punct des Dreiecks ist, der also immer der nämiche bleibt, wenn auch der Kegelschnitt seine Form und Grösse dert." Und umgekehrt: "Bleibt der Kegelschnitt fest, so kann in das Dreieck in 6 verschiedenen Lagen umschrieben werden, d dann ist der nämliche ausgezeichnete Punct desselben in len 6 Lagen gleich weit vom Mittelpunct des Kegelschnittes tfernt." Oder:

"Unter der unendlichen Menge von Kegelschnitten, welche dem gegebenen Dreieck sich einschreiben lassen, sind nur mer je 6 und 6 einander gleich (congruent); die Mittelpuncten je 6 gleichen Kegelschnitten liegen in einem Kreise, und le diese Kreise haben einen ausgezeichneten Punct des Dreiks zum gemeinsamen Mittelpuncte." — "Ebenso sind unter der lendlichen Schaar von Dreiecken, welche einem gegebenen egelschnitte sich umschreiben lassen, nur immer 6 und 6 conuent, und die genannten ausgezeichneten Puncte von je 6 eichen Dreiecken liegen allemal in einem mit dem Kegelhnitte concentrischen Kreise."

"Die Mittelpuncte aller einem gegebenen Dreieck eingeschriebenen ähnlichen Kegelschnitte liegen in einer Curve vierter Ordnung; von solchen Kegelschnitten sind nur immer 6 und 6 einander gleich, u. s. w."

3. "Einem beliebigen Viereck sei irgend ein Kegelschnitt eingeschrieben; aus jeder Ecke ziehe man nach den Berührungspuncten der beiden gegenüberstehenden Seiten zwei Strahlen; die auf diese Weise erhaltenen 8 Strahlen werden allemal von irgend einem anderen Kegelschnitte berührt." Oder vollständiger:

"Werden bei vier beliebigen Tangenten eines Kegelschnittes aus dem Schnittpuncte je zweier, Strahlen nach den Berührungspuncten der beiden anderen gezogen, was zusammen 12 Strahlen giebt, so werden von diesen 12 Strahlen allemal dreimal 8 von irgend einem Kegelschnitte berührt."

"Einem beliebigen Viereck sei irgend ein Kegelschnitt umschrieben, und in dessen Eckpuncten seien Tangenten an diesen gelegt, so wird jede Seite des Vierecks von den Tangenten in den ihr gegenüberliegenden Ecken in 2 Puncten geschnitten und die auf diese Weise entstehenden 8 Puncte liegen allemal in irgend einem anderen Kegelschnitte." Oder vollständig:

"Ist einem vollständigen Viereck ein beliebiger Kegelschnitt unschrieben, und werden in den Ecken desselben an den letzteren die Tangenten gelegt, so wird jede der 6 Seiten des Vierecks von den Tangenten in den ihr nicht anliegenden Ecken in zwei Puncten geschnitten, so dass im Ganzen 12 Puncte entstehen; von diesen 12 Puncten liegen immer dreimal 8 in irgend einem Kegelschnitte." — Und ferner: "Die jedesmaligen 8 Puncte haben zudem die Eigenschaft, dass sie auf dreifache Art paarweise in vier Geraden liegen, welche sich in einem Puncte a, b, c schnöden; und zwar sind diese drei Schnittpuncte a, b, c für jedes der drei Systeme von 8 Puncten die nämlichen;" u. s. w.

4. "Fünf beliebige Puncte a, b, c, d, e in einer Ebene bestimmen, zu zweien verbunden, 10 Gerade G, welche einander (ausser in den gegebenen 5 Puncten) in 15 Puncten r schneiden. Von diesen 15 Puncten liegen zunächst 10mal 6 in irgend einem Kegelschnitte K. Die 15 Puncter bestimmen, zu zweien, 75 neue Gerade, die sich in zwei Arten unterscheiden, nämlich in 60 Gerade H, von welchen jede durch zwei solche Puncte r geht, die zusammen von allen fünf Fundamentalpuncten a, b, c, d, e abhängen, und in 15 Gerade L, deren jede durch solche zwei Puncter bestimmt wird, die nur von je vier der fünf gegebenen Puncte abhängen; durch jeden Punct r gehen 8 Gerade H und 2 Gerade L. Die 15 Geraden L werden zu 6 und 6 von 10 Kegelschnitten K<sub>1</sub> berührt, die den vorigen 10 Kegelschnitten K in gewissem Sinne beziehlich entsprechen. Die 60 Geraden H schneiden einander, in bestimmter Ordnung paarweise genommen, in 30 Puncten s, welche zu 6 und 6 auf 5 Geraden A, B, C,

2), E liegen; diese Geraden gehen beziehlich durch die 5 Fundamentaluncte a, b, c, d, e; die 6 Puncte s in jeder dieser fünf Geraden bilden eine nvolution etc.; die 30 Puncte s liegen zugleich in den ersten 10 Geraden t, in jeder G liegen 3 Puncte s. Die 5 Geraden A, B, C, D, E schneiden nander in 10 neuen Puncten t. Von den auf diese Weise bestimmten 5 Puncten, nämlich den 15r+30s+10t, liegen nun, unter anderen, 20 mal 8 in irgend einem Kegelschnitte K, wobei die jedesmaligen Puncte zusammen von allen fünf Fundamentalpuncten abhängen; und mer liegen von denselben noch 15 mal 8 in irgend einem Kegelschnitte L, wo aber die jedesmaligen 8 Puncte nur von je vier Fundamentaluncten abhängen."

Man gelangt zu Eigenschaften, die diesen zur Seite stehen, wenn man m 5 gegebenen Geraden ausgeht.

- 5. Zieht man zwischen 6 beliebigen Puncten eines Kegelschnittes 15 Sehnen S und legt in denselben Puncten die 6 Tangenten T, so hneiden sich die 15S, ausser in den gegebenen Puncten, paarweise in 5 Puncten s, und die 6T schneiden einander in 15 Puncten t, und endach schneiden die 15S und die 6T einander, ausser in den gegebenen uncten, in 60 Puncten r. Von diesen 120 Puncten, 45s+15t+60r, egen unter anderen 900 mal 8 in irgend einem Kegelschnitte K, wobei ie jedesmaligen 8 Puncte zusammen von allen 6 gegebenen Puncten abingen. Ausserdem liegen von den genannten Puncten auch noch 720 mal 8 i irgend einem Kegelschnitte  $K_1$ , wo aber jede 8 Puncte nur von je 5 ar gegebenen 6 Puncte abhängen; und ferner liegen von denselben noch 5 mal 8 in irgend einem Kegelschnitte  $K_2$ , wobei aber die jedesmaligen Puncte nur s und r sind und von nur je vier gegebenen Puncten abängen. Im Ganzen liegen somit von den 120 Puncten 1665 mal 8 in inem Kegelschnitte."
- 6. In eine gegebene Ellipse E lässt sich eine Schaar grösster Dreicke ABC einschreiben; nämlich jeder Punct der Ellipse ist Ecke eines olchen Dreicks; dieselben haben gleichen Inhalt und ihre Schwerpuncte iegen im Mittelpuncte M der Ellipse E.

Sind a, b die Halb-Axen und c die Excentricität der Ellipse E, ist T der Schnittpunct der drei Höhen des Dreiecks ABC und N der Mittelunct des ihm umschriebenen Kreises, so finden unter anderen folgende Egenschaften statt:

1) Der Ort des Mittelpunctes N ist eine andere Ellipse  $E_1$ , ähnlich ler gegebenen E; die Axen beider fallen verwechselt auf einander, d. h. lie grosse  $2a_1$ -Axe und kleine  $2b_1$ -Axe von  $E_1$  fallen beziehlich auf die leine 2b-Axe und grosse 2a-Axe von  $E_1$  und es ist

$$a_1 = \frac{c^3}{4b}; \quad b_1 = \frac{c^2}{4a}; \quad c_1 = \frac{c^3}{4ab}.$$

2) Ebenso ist der Ort des Höhenschnittpunctes H eine dritte Ellips  $E_2$ , ähnlich den beiden ersten und mit ihnen concentrisch, und zwar fallen ihre Axen  $2a_2$ ,  $2b_2$  auf die gleichnamigen Axen der zweiten  $E_1$  und in Rücksicht ihrer Grösse ist  $a_2=2a_1$ ,  $b_2=2b_1$ , oder

$$a_{2}=rac{c^{2}}{2b}; \quad b_{2}=rac{c^{2}}{2a}; \quad c_{2}=rac{c^{2}}{2ab}.$$

3) Wird im Kreise N (der dem Dreieck ABC umschrieben) der jenige Durchmesser PQ gezogen, welcher durch den Mittelpunct M der Ellipse E geht, so wird derselbe von diesem Punct M in zwei solche Abschnitte MP, MQ getheilt, deren Rechteck constant ist, nämlich es ist allemal

$$PM.MQ = \frac{1}{2}(a^2+b^2).$$

4) Der Radius r des Kreises N wird ein Maximum oder Minimumwenn eine Ecke des Dreiecks ABC beziehlich in einem Scheitel der kleinen oder grossen Axe der Ellipse E liegt. Unter derselben Bedingung wird zugleich das Product der drei Seiten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  des Dreiecks ABC beziehlich ein Maximum oder Minimum. Diese Maxima und Minima haben folgende Werthe:

$$\text{Maximum} \quad r = \frac{a^2 + 3b^2}{4b} \, ; \qquad \qquad \text{Minimum} \quad r = \frac{3a^2 + b^2}{4a} \, ;$$

Maximum 
$$\alpha\beta\gamma = \frac{3\sqrt{3}}{4}a(a^2+3b^2);$$
 Minimum  $\alpha\beta\gamma = \frac{3\sqrt{3}}{4}b(3a^2+b^2)$ 

Berlin, im Juni 1845.

# per eine Eigenschaft der Leitstrahlen der Kegelschnitte.

Crelle's Journal Band XXX. S. 337-340.

-

## eine Eigenschaft der Leitstrahlen der Kegelschnitte.

seien S,  $S_1$  die Scheitel der Haupt-Axe und F,  $F_1$  die Brennines Kegelschnittes; es seien ferner P,  $P_1$  zwei solche Puncte in welche zu den Scheiteln S,  $S_1$  harmonisch sind, und zwar liege ien P und  $P_1$ ; ferner liege P ausserhalb des Kegelschnittes, so ihm zwei Tangenten PT,  $PT_1$  an diesen gehen, deren Berührungs- $T_1$  die Axe im Puncte  $P_1$  trifft. Aus einem der Puncte P oder man eine beliebige Secante PAB (oder  $P_1AB$ ) durch den Kegelund nach den Schnittpuncten A, B ziehe man aus dem dem S zunächst liegenden Brennpuncte F die Leitstrahlen  $FA = \alpha$ , sowie endlich nach dem Berührungspuncte T den Leitstrahl so giebt es jedesmal zwei bestimmte constante Grössen r und k Beschaffenheit, dass immer

$$(\alpha-r)(\beta-r)=(\tau-r)^2=k^2$$

1 die Secante AB ihre Richtung und dadurch die Strahlen  $\alpha$  und  $\beta$  sse ändern mögen, und gleichviel ob die Secante durch P oder n mag. Verändert man aber die Lage der festen Pole P und  $P_1$ , n sich auch die Constanten r und k.

n anderen Brennpuncte  $F_1$  entspricht gleichzeitig die nämliche e k, dagegen eine andere Constante  $r_1$ , und wenn man die Leit- $F_1A = \alpha_1$ ,  $F_1B = \beta_1$ ,  $F_1T = \tau_1$  zieht, so hat man, wie für F,

$$(\alpha_1-r_1)(\beta_1-r_1)=(\tau_1-r_1)^2=k^2.$$

idern die conjugirten Pole P und  $P_1$  ihre Lage, so bleibt entweder me oder der Unterschied der gleichzeitigen Grössen r und  $r_1$  conämlich diese Summe oder dieser Unterschied ist stets der Hauptdes Kegelschnittes gleich, also

$$r_1 \pm r = 2a$$
.

teichnet man die Excentricität des Kegelschnittes durch c, setzt igente PT = t und den Winkel, welchen sie mit dem Leitstrahle

 $FT = \tau$  bildet, also den Winkel  $PTF = \varphi$ , so hat man

(3) 
$$k^2 = (a-r)^2 - c^2$$
,

$$(4) k = \tau - r = \frac{1}{2}t\cos\varphi.$$

Unter Umständen können von den Grössen  $r, r_1, \alpha, \beta, \ldots$  ein ihr Vorzeichen ändern. Ich will dies nebst einigen anderen Besheiten bei den verschiedenen Kegelschnitten etwas näher andeuten.

I. Bei der Ellipse kann die Grösse r positiv, negativ oder sein, jenachdem die Pole P und  $P_1$  liegen. Im letzten Fall, wo wird die Grösse k der halben kleinen Axe b der Ellipse gleich, se für diesen Fall (1)

$$\alpha\beta = \tau^2 = b^2.$$

Dies giebt den besonderen Satz:

"Beschreibt man mit der halben kleinen Axe b un Brennpunct F der Ellipse einen Kreis, der die Ellipse al in zwei reellen Puncten T und  $T_1$  schneidet, zieht die S  $TT_1$ , die der Haupt-Axe in  $P_1$  begegnet und legt in T (ode an die Ellipse die Tangente TP, welche die Haupt-Axe trifft, zieht ferner aus einem der Puncte P oder  $P_1$ , gleic aus welchem, eine willkürliche Secante AB durch die El und nach ihren Schnittpuncten A und B aus dem Brennp F die Strahlen a und b, so ist das Rechteck unter diesen Str constant, und zwar gleich dem Quadrat über der halben klaxe."

Rücken nun, von dem genannten Zustande ausgehend, die F und  $P_1$  dem Scheitel S näher, so ist r positiv; entfernen sie sich de von demselben, so wird r negativ und dann verwandeln sich die Ausdrücke in folgende:

(1) 
$$(\alpha + r)(\beta + r) = (\tau + r)^2 = k^2,$$

$$(2) r_1 - r = 2a,$$

(3) 
$$k^2 = (a+r)^2 - c^2,$$

$$(4) k = \tau + r = \frac{1}{2}t\cos\varphi.$$

Es sei M der Mittelpunct der Ellipse, und es werde MP = p  $MP_1 = p_1$  gesetzt, so finden ferner noch folgende Relationen statt:

(6) 
$$k = \frac{c}{2a} \cdot \frac{p^2 - a^2}{p} = \frac{c}{2a} \cdot \frac{a^2 - p_1^2}{p_1} = \frac{c}{2a} (p - p_1),$$

(7) 
$$r = a \mp \frac{c}{2a} \cdot \frac{p^2 + a^2}{p} = a \mp \frac{c}{2a} \cdot \frac{p_1^2 + a^2}{p_1} = a \mp \frac{c}{2a} (p-1)^2$$

(8) 
$$p = \frac{a}{c} (k \pm \sqrt{k^2 + c^2}) = \frac{a}{c} [a - r \pm \sqrt{(a - r)^2 - c^2}],$$

unteren Zeichen in (7) und (8) den Werthen für  $r_1$  und  $p_1$  enteren.

Bei der Hyperbel sind die Grössen r und  $r_1$  immer positiv und Lagen der Pole P und  $P_1$  ist

$$r_1 - r = 2a.$$

Rücksicht der Strahlen  $\alpha$ ,  $\beta$  kommt es dagegen darauf an, ob die puncte A und B der Secante AB im nämlichen Zweige der Hyperbel oder nicht. Liegen sie im nämlichen Zweige (der also S zum l hat und den Brennpunct F umschliesst), so hat man, wie oben,

$$(\alpha - r)(\beta - r) = (\tau - r)^2 = k^2$$

$$(\alpha_1-r_1)(\beta_1-r_1)=(\tau_1-r_1)^2=k^2.$$

nun aber die Secante AB sich so um den festen Pol P oder  $P_1$ , sich in's Unendliche entfernt und von da in den anderen Zweig geht, so ändert der Strahl  $\beta$  sein Zeichen, und damit wird nun itig  $r > \alpha$ , während zuvor  $\alpha > r$  war, so dass alsdann die Formel inde übergeht:

$$(r-\alpha)(r+\beta) = (\tau-r)^2 = k^2$$

$$(r_1-\alpha_1)(r_1+\beta_1)=(\tau_1-r_1)^2=k^2$$

issen r und  $r_1$  lassen sich hier auf eigenthümliche Art construiren. 1em der Pole P oder  $P_1$ , etwa aus P, ziehe man einer Asymptote die Gerade PR, welche die Hyperbel in R trifft, und ziehe soie Leitstrahlen FR,  $F_1R$ , so sind diese die verlangten Grössen r

. Bei der Parabel sind die Pole P und  $P_1$  jedesmal gleich weit cheitel S entfernt. Für alle Lagen dieser Pole bleibt die Grösse r t, und zwar ist sie stets der Entfernung des Brennpunctes vom l gleich, also ist r = FS = e. Die Grösse k ist jedesmal dem Abdes Poles P oder  $P_1$  vom Scheitel S gleich, also  $k = SP = SP_1 = d$ . hat man

$$(\alpha-e)(\beta-e)=d^2,$$

"Beschreibt man um den Brennpunct F der Parabel mit abstande e desselben vom Scheitel S einen Kreis, zieht naus dem Brennpuncte nach irgend zwei Puncten A und der Parabel die Leitstrahlen FA und FB, welche vom in  $A_1$  und  $B_1$  geschnitten werden, und zieht endlich die AB, welche die Parabel-Axe in irgend einem Puncte Q oder  $P_1$ ) trifft, so ist allemal das Rechteck unter denn Abschnitten der Strahlen, welche zwischen dem Kreise er Parabel liegen, gleich dem Quadrat über dem Abserta werke. II.

schnitte der Axe, welcher zwischen ihrem Scheitel und dem Puncte Q enthalten ist, also  $AA_1.BB_1=SQ^2.$ 

Daraus schliesst man weiter den folgenden Satz:

"Schneiden eine beliebige Sehne AB und die Tangenten in ihren Endpuncten A und B-die Parabel-Axe beziehlich in Q,  $A_{\rm o},\ B_{\rm o}$ , und trifft das aus dem gegenseitigen Schnittpuncte der Tangenten auf die Axe gefällte Perpendikel dieselbe in R, so ist allemal

$$SA_0 . SB_0 = SQ^2 = SR^2$$
.

Berlin, im April 1845.

# Geometrische Lehrsätze und Aufgaben.

Crelle's Journal Band XXXI. S. 90 - 92.

## Geometrische Lehrsätze und Aufgaben.

#### 1. Lehrsatz.

"Wird eine gegebene Fläche F zweiter Ordnung auf ein htwinkliges Coordinaten-System XYZ bezogen, dessen Angspunct A beliebig liegt, so entstehen in jeder  $Axe\ X,\ Y,\ Z$  ei Abschnitte, von A bis zu den Schnittpuncten mit F gemmen, die beziehlich durch x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$  beichnet werden sollen, und ferner drei Abschnitte oder Sehnen ischen den Schnittpuncten, die  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  heissen mögen. Wird is rechtwinklige Coordinaten-System um den nämlichen festen nfangspunct A auf beliebige Art herumbewegt, so bleibt der usdruck

$$\frac{\alpha^{2}}{x^{2}x_{1}^{2}} + \frac{\beta^{3}}{y^{2}y_{1}^{2}} + \frac{\gamma^{2}}{z^{2}z_{1}^{2}}$$

onstant."

Für die Curven zweiter Ordnung findet ein analoger Satz statt.

#### 2. Lehrsatz.

"Schneiden sich die drei Diagonalen eines Polyëders von taëdrischer Form in einem Puncte D und unter rechten Winln, so liegen die Fusspuncte der aus jenem Puncte D auf te Seitenflächen gefällten Perpendikel allemal alle acht in gend einer Kugelfläche." Oder:

"Werden in jeder von drei sich in demselben Puncte D echtwinklig schneidenden Geraden A, B, C zwei beliebige uncte a und a, b und  $\beta$ , c und  $\gamma$  angenommen, gleichviel ob lie Puncte eines jeden Paares auf gleichen oder auf entgegen-

gesetzten Seiten von D liegen, so bestimmen diese Puncte, zu 3 und 3, acht Ebenen

aby, acβ, bca, aβy, bay, caβ, abc, aβy,

und sodann liegen die Fusspuncte der aus dem Puncte D auf diese acht Ebenen gefällten Perpendikel in irgend einer Kugelfläche, und zugleich liegen zwölf mal vier derselben in einer Ebene und somit in einem Kreise."

In der Ebene hat man den einfacheren Satz:

"Schneiden sich die Diagonalen eines Vierecks rechtwinklig, so liegen die Fusspuncte der aus ihrem Schnittpuncte D auf die vier Seiten gefällten Perpendikel in einem Kreise." (Dabei kann das Viereck convex, concav oder überschlagen sein.)

#### 3. Lehrsatz.

Vier beliebige Puncte A, B, C, D in einer Ebene bestimmen, zu je drei genommen, vier Dreiecke; durch die Mitten der Seiten jedes Dreiecks lege man einen Kreis m, so schneiden sich diese vier Kreise m in einem und demselben Puncte P. Ferner: die drei Paare von Geraden AB und CD, AC und BD, AD und BC schneiden sich beziehlich in drei Puncten b, c, d, und der durch diese Puncte gelegte Kreis µ geht ebenfalls durch jenen Punct P.

Und ferner: sind  $D_1$ ,  $C_1$ ,  $B_1$ ,  $A_1$  beziehlich die Puncte, in welchen sich die in den Dreiecken ABC, ABD, ACD, BCD aus den Ecken auf die Gegenseiten gefällten Perpendikel schneiden, so hat der nämliche Punct P dieselbe Eigenschaft in Rücksicht dieser vier neuen Puncte, d. h. die vier auf gleiche Weise bestimmten Kreise  $m_1$  nebst dem Kreise  $p_1$  (der durch die analogen Puncte  $b_1$ ,  $c_1$ ,  $d_1$  geht) schneiden sich alle in dem nämlichen vorigen Puncte P. Ebenso hat dieser nämliche Punct P dieselbe Eigenschaft für die vier neuen Puncte  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$ ,  $D_2$ , in welchen die Höhen der vier Dreiecke  $D_1C_1B_1$ ,  $D_1C_1A_1$ ,  $D_1B_1A_1$ ,  $C_1B_1A_1$  sich schneiden; u. s. w. f., in's Unendliche.

Liegen insbesondere die vier ursprünglichen Puncte A, B, C, D in einem Kreise M, so liegen die vier Puncte  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$  in einem gleichen Kreise  $M_1$ , und noch mehr, so sind die zwei Vierecke ABCD und  $A_1B_1C_1D_1$  symmetrisch gleich und haben den genannten Punct P zum Symmetralpunct (inneren Aehnlichkeitspunct), so dass die vier Geräden  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$ ,  $DD_1$  alle durch diesen Punct P gehen und durch ihn gehälftet werden; ebenso die Geraden  $bb_1$ ,  $cc_1$ ,  $dd_1$ ,  $MM_1$ ,  $\mu\mu$ , nebst den vier Geraden  $mm_1$ . Die acht Kreise, die vier m und die vier m, sind alle einander gleich; ihre acht Mittelpuncte liegen in einem ihnen

eleichen Kreise um den Punct P; und dieser Kreis P hat mit dem Kreise M den Punct M, und mit dem Kreise M, den Punct M zum inseren Aehnlichkeitspunct. Die vier Mittelpuncte m (sowie die vier  $m_1$ ) ind die Ecken eines Vierecks, welches dem Viereck ABCD (oder  $A_1B_1C_1D_1$ ) halich ist; die entsprechenden Dimensionen verhalten sich wie 1:2. Die reise  $\mu$  und  $\mu_1$  berühren einander in P u. s. w. — Die Puncte  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ ,  $A_5$ ,  $A_5$ ,  $A_7$ ,  $A_8$ ,

Liegen die vier Puncte A, B, C, D beliebig, so findet ferner noch zende Eigenschaft statt. Zieht man aus jedem Puncte Strahlen nach 1 drei übrigen und legt durch die Mitten dieser Strahlen einen Kreis n, schneiden sich die auf diese Weise erhaltenen vier Kreise n ebenfalls einem und demselben Puncte Q. U. s. w.

Hierdurch wird ein früherer Satz in Crelle's Journal (Bd. II. S. 97, tz 9)\*) erweitert.

Berlin, im März 1845.

#### 4. Aufgabe.

Folgende zwei Sätze werden allgemein als wahr anerkannt:

I. "Dass neun beliebige Ebenen allemal wenigstens von ner Fläche zweiter Ordnung berührt werden."

II. "Dass der Ort der Scheitel aller rechtwinkligen, dreiächigen Körperwinkel, welche einer Fläche zweiter Ordung umschrieben sind, eine mit dieser Fläche concentrische ugelfläche ist, die bei den Paraboloïden in eine Ebene übereht."

Nun denke man sich ein rechtwinkliges Parallelepipedon (oder auch P einen Würfel) P und nebstdem durch einen beliebigen Punct P drei einander rechtwinklige Ebenen. Alsdann müssen die sechs Seitenichen von P sammt den drei Ebenen durch P von irgend einer Fläche zweiter Ordnung berührt werden (I); und demzufolge müssten dann acht Ecken P von P nebst dem P nebst P unschrieben sind alle neun in einer Kugelfläche liegen (II). Die acht Ecken P liegen

<sup>\*) (&#</sup>x27;f. Bd. I. S. 128 dieser Ausgabe.

in der That immer in einer Kugel und bestimmen sie; da aber der Punct D beliebig ist, so liegt er im Allgemeinen nicht in derselben, so dass also-die neun Scheitel, 8E und D, zusammen weder in einer Kugel noch in einer Ebene liegen, was offenbar gegen den Satz (II) streitet. Wie ist dieses Paradoxon zu erklären?

Es ist zu zeigen, dass dieser Widerspruch nur scheinbar ist und dass er die allgemeine Gültigkeit der beiden obigen Sätze nicht aufhebt.

Berlin, im April 1845.

# leber Lehrsätze, von welchen die bekannten ätze über parallele Curven besondere Fälle sind.

Crelle's Journal Band XXXII. S. 75-79.

(Auszug aus einer am 26. März in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)



## er Lehrsätze, von welchen die bekannten ze über parallele Curven besondere Fälle sind.

's seien in einer Ebene zwei beliebige Curven A, B gegeben; A, B zwei parallele Tangenten derselben und a, b deren Berührungspuncte. asse die Tangenten auf den Curven gleichzeitig so rollen, dass sie em Augenblicke parallel sind, bezeichne sie in irgend einer Endlage  $\mathfrak{A}_{1}$ ,  $\mathfrak{B}_{1}$  und die Berührungspuncte durch  $a_{1}$ ,  $b_{1}$  und nenne die von erührungspuncten a, b durchlaufenen (oder von den Tangenten über-1) Bogen aa, bb, entsprechende Bogen, sowie je ein Paar gleich-3 Berührungspuncte .a, b entsprechende Puncte dieser Bogen. lus einem in der Ebene beliebig angenommenen Pole P ziehe man jedem Puncte b des Bogens bb, den Strahl Pb und aus dem b entienden Puncte a des anderen Bogens aa, auf dessen concaver Seite strahl ac parallel Pb und nehme ac = Pb, so ist der Ort des Endes c des letzteren Strahles irgend ein bestimmter dritter Curvenbogen dessen Puncte c mit den Puncten a, b der Bogen  $aa_1$ ,  $bb_1$  in beite Correspondenz treten. Dieser Bogen cc, bleibt stets sich it congruent und gleichliegend, es mag der Pol P in der e angenommen werden, wo man will; so dass er aus jeder en Lage, die einem Pole P entspricht, in die vorige durch eine geradlinige Bewegung ohne Drehung übergehen kann, indem jeder in ihm eine Gerade beschreibt, welche parallel und gleich \$P ist. Zieht man umgekehrt aus einem beliebigen Pol P nach jedem Puncte a Bogens  $aa_1$  einen Strahl Pa und aus dem a entsprechenden Puncte bden Strahl by parallel und gleich Pa, so ist der Ort des Endpunctes ederum ein solcher Curvenbogen  $\gamma\gamma_1$ , welcher mit dem vorigen  $cc_1$ uent ist, aber gegen diesen symmetrisch liegt, so dass er erst mit gleichliegend wird, wenn man ihn in seiner Ebene eine Drehung 180° machen lässt.

Der Bogen  $cc_1$  wird ferner auch noch auf folgende dritte Art erzeugt Verbindet man jedes Paar entsprechender Puncte a, b der Bogen  $aa_1, bb_1$  durch eine Gerade ab und zieht aus irgend einem Pol P den Strahl PC parallel und gleich ab, so ist der Ort seines Endpunctes C abermals ein solcher Curvenbogen,  $CC_1$ , der mit dem Bogen  $cc_1$  congruent ist und mit ihm gleich oder symmetrisch liegt, jenachdem der Strahl PC aus P nach der einen oder nach der entgegengesetzten Richtung gezogen wird. Der Bogen  $CC_1$  bleibt sich selbst gleich und gleichliegend, während die Bogen  $aa_1$  und  $bb_1$  ihre gegenseitige Lage durch blosse Verschiebung, ohne Drehung, beliebig ändern.

Der auf diese drei verschiedenen Arten erzeugte Bogen  $cc_i$  hat in Bezug auf die Bogen  $aa_i$  und  $bb_i$  die doppelte Eigenschaft: 1) "dass seine Tangente & in jedem Puncte c den Tangenten A, B der Bogen  $aa_i$ ,  $bb_i$  in den correspondirenden Puncten  $a_i$ , b parallel ist; " und 2) "dass er in Rücksicht seiner Länge dem Unterschiede der Bogen  $aa_i$  und  $bb_i$  gleich ist."

Wird bei der obigen ersten Construction aus dem Puncte a statt des Strahles ac in entgegengesetzter Richtung ein Strahl ad auf der convexen Seite des Bogens aa, dem Strahle Pb parallel gezogen und ad gleich Pb genommen, so beschreibt auch der Endpunct d einen Curvenbogen  $dd_1$ , dessen Tangente  $\mathfrak D$  in jedem Puncte d stets den Tangente  $\mathfrak A$ ,  $\mathfrak B$  der Bogen  $aa_1$ ,  $bb_1$  in den correspondirenden Puncten a, b parallel ist, und welcher mit sich selbst congruent bleibt, der auf die Curve  $bb_1$  bezogene Pol P mag liegen, wo man will; seine Länge aber ist der Summe der Bogen  $aa_1$  und  $bb_1$  gleich. Man hat also

(I) 
$$cc_1 = aa_1 - bb_1$$
 (oder  $cc_1 = bb_1 - aa_1$ ),

(II) 
$$dd_1 = aa_1 + bb_1;$$

und daraus weiter:

(III) 
$$2aa_1 = dd_1 + cc_1,$$

(IV) 
$$2bb_1 = dd_1 - cc_1$$

Zwischen den Flächenräumen des Sectors  $Pbb_1$  und der beiden gemischtlinigen Vierecke  $aa_1c_1c$ ,  $aa_1d_1d$  (wovon das erste die Grenzstrahlen ac,  $a_1c_1$  und die Bogen  $aa_1$ ,  $cc_1$  und das andere die Grenzstrahlen ad,  $a_1d_1$  und die Bogen  $aa_1$ ,  $dd_1$  zu Seiten hat) findet die Relation stat, dass die Differenz der Vierecke dem doppelten Sector gleich ist, also

$$aa_1d_1d - aa_1c_1c = 2Pbb_1.$$

Zwischen den Curven  $bb_1$  und  $cc_1$  findet die Reciprocität statt, dass wenn man für einen Augenblick statt der  $bb_1$  die  $cc_1$  als gegeben annimmt und nach der obigen ersten Construction verfährt, alsdann eine der Curve  $bb_1$  gleiche und gleichliegende resultirt; d. h. wenn man aus einem be-

n Pol P nach jedem Puncte c in  $cc_1$  den Strahl Pc und aus dem chenden Puncte a in  $aa_1$  den Strahl  $a\beta$  mit ihm parallel zieht b = Pc nimmt, so ist der Ort des Endpunctes  $\beta$  ein dem Bogen icher und mit ihm gleichliegender Curvenbogen  $\beta\beta_1$ .

eht man zwischen je zwei entsprechenden Puncten a, b der gen Curven  $aa_1$ ,  $bb_1$  die Gerade ab, so ist der Ort ihrer Mitte b ein beschriebenen Bogen  $dd_1$  ähnlicher und ähnlichliegender Bogen sen Dimensionen sich zu denen von  $dd_1$  wie b0 verhalten. Der b0 bleibt sich selbst congruent, während b1 und b2 ihre gegen-Lage durch blosse parallele Verschiebung ohne Drehung beliebig

Wird aber der Bogen  $bb_1$  in der Ebene um  $180^\circ$  gedreht, und sodann wieder die nämlichen entsprechenden Puncte a und b durch rade ab verbunden, so ist der Ort ihrer Mitte  $\gamma$  jetzt ein dem  $cc_1$  ähnlicher Bogen  $\gamma\gamma_1$ , der sich auch zu  $cc_1$  wie 1:2 verhält. nan ferner zwischen den entsprechenden Puncten b, c der Bogen die Gerade bc, so ist der Ort ihrer Mitte  $\alpha$  ein dem  $aa_1$  ähnand ähnlichliegender Bogen  $\alpha\alpha_1$ , der sich zu ihm ebenfalls wie 1:2

Rücksicht der vier Curven  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$ ,  $dd_1$  mag noch bemerkt, was leicht zu sehen ist, dass sowohl ihre Evoluten als auch volventen unter sich die nämliche Beziehung haben, wie urven selbst.

es onderer Fall. Ist insbesondere die eine gegebene Curve  $bb_1$  eisbogen, und wird der Pol P in dessen Mittelpunct angenommen, den die beiden Curven  $cc_1$  und  $dd_1$  der anderen gegebenen Curve rallel, und alsdann enthalten die obigen Formeln (I) und (II) den ron den zwei bekannten Sätzen über parallele Curven. Der andere ezieht sich auf den Inhalt der oben genannten Vierecke  $aa_1c_1c$  und ; er folgt aus dem ersten und aus dem Umstande, dass hier die n Pb = ac = ad eine constante Länge haben, nämlich dem Radius r eises gleich sind; denn hierdurch wird der Sector  $Pbb_1 = \frac{1}{4}r.bb_1$ , r die Vierecke hat man

$$\begin{cases} a a_1 c_1 c = r.aa_1 - \frac{1}{2}r.bb_1 = r.cc_1 + \frac{1}{2}r.b\dot{b_1}, \\ aa_1 d_1 d = r.aa_1 + \frac{1}{2}r.bb_1 = r.dd_1 - \frac{1}{2}r.bb_1, \end{cases}$$

n zweiten Satz ausdrückt.

ird dagegen der Pol P in der Ebene des Kreises  $bb_1$  beliebig annen, so bleiben zwar die Curven  $cc_1$  und  $dd_1$  zufolge des Obigen elbst congruent, aber sie sind nicht mehr der Curve  $aa_1$  parallel; a können sie durch Verschiebung immer mit dieser in lele Lage gebracht werden.

#### Bemerkung.

In Bezug auf krumme Oberflächen finden analoge Constructionen und zum Theil auch analoge Sätze statt. Folgende kurze Andeutung darüber mag hier genügen.

Denkt man sich zwei beliebige krumme Oberflächen A und B in fester Lage und an denselben irgend zwei parallele Berührungs-Ebenen A und B, nennt diese letzteren entsprechende Berührungs-Ebenen. sowie ihre Berührungspuncte a und b entsprechende Puncte der Flächen; denkt sich ferner auf diesen Flächen A und B zwei solche begrenzte Flächentheile A, und B, welche überall, bis in ihre Grenzlinien, entsprechende Puncte enthalten, und zieht sodann aus einem im Raume beliebig gewählten Pole P nach jedem Puncte b des Flächentheiles B, den Strahl Pb und aus dem entsprechenden Puncte a des anderen Flächentheiles A, mit ihm parallel den Strahl ac, und nimmt ac = Pb, so ist der Ort des Endpunctes c eine bestimmte dritte Fläche C, deren Berührungs-Ebene & im Puncte c den Berührungs-Ebenen A und B der Flächen A, und B, in den correspondirenden Puncten a und b parallel ist. Die Fläche C, bleibt sich selbst congruent und gleichliegend, es mag der auf die Fläche B, bezogene Pol P angenommen werden, wo man will. - Wird aus dem Puncte a der Fläche A, statt des Strahles ac ein Strahl ad nach gerade entgegengesetzter Richtung gezogen, also auch parallel Pb, und wird ebenso ad = Pb genommen, so ist der Ort des Endpunctes d in gleicher Weise eine bestimmte vierte Fläche  $D_1$ , deren Berührungs-Ebenen denen von  $A_i$  und  $B_i$  in den entsprechenden Puncten parallel sind, und welche sich selbst congruent und gleichliegend bleibt, während der Pol P seine Lage beliebig ändert. Zwischen den vier Flächen findet unter anderen die folgende Relation statt:

(VII) 
$$C_1 + D_1 = 2A_1 + 2B_1$$

Ist die Fläche B insbesondere eine Kugelfläche und wird ihr Mittelpunct zum Pol P gewählt, so werden die Flächen  $C_1$  und  $D_1$  der anderen gegebenen Fläche  $A_1$  (sowie auch unter sich) parallel. Denn die Strahlen ac und ad sind dann auf der Fläche  $A_1$  normal und haben constante Längen, indem sie alle dem Radius Pb = r der Kugel B gleich sind. Diejenigen Strahlen ac und ad, oder cad, welche durch die Grenzlinie des Flächentheiles  $A_1$  gehen (d. h. die Normalen der Fläche  $A_1$  längs ihrer Grenzlinie), liegen in einer krummen Fläche M, welche mit den Flächen  $C_1$  und  $D_1$  zusammen einen bestimmten Körper K begrenzt. Für das Volumen dieses Körpers hat man folgenden Ausdruck:

(VIII) 
$$K = \frac{1}{3}r(C_1 + D_1 + 4A_1) = \frac{2}{3}r(3A_1 + B_1).$$

elben Vorlesung wurden ferner die folgenden Aufgaben be-

wei in derselben Ebene gegebenen beliebigen Kegel-A und B denjenigen dritten Kegelschnitt C zu finden, uf welchen sie einander polar entsprechen, d. h. jeder Figur des anderen ist."

de gezeigt, dass es im Allgemeinen vier solche Kegelschnitte C lenen jeder der Forderung der Aufgabe genügt, und dass dieunter sich eine merkwürdige Beziehung haben, wonach jeder anderen auf eigenthümliche Weise abhängt und dadurch bel. — Für die sphärischen Kegelschnitte findet alles in gleicher . — Auch die analoge Aufgabe über Flächen zweiter Ordnung nliche Behandlung; sie lässt im Allgemeinen 8 Auflösungen zu, lächen, welche der Aufgabe genügen, haben ebensolche gegenshung, dass jede durch jede andere auf eigenthümliche Weise ird.

im März 1846.

. .

0

. . . . . . . . .

## Geometrische Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XXXII. S. 182-184.

Auszug aus einer am 27. November 1845 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)



### Geometrische Lehrsätze.

"Eine Curve dritter Ordnung enthält im Allgemeinen che Puncte P, in deren jedem sie von einem Kegelschnitte punctig berührt werden kann. Von diesen 27 Puncten sind 11 und 18 imaginär. Die Gleichung vom 27sten Grade, durch ie die 27 Puncte P bestimmt werden, ist immer algebraisch lösen, was für die Algebra selbst von Interesse ist." 'on den 27 Puncten P liegen 108 mal drei in einer Geraden, und 108 Geraden haben wiederum eigenthümliche Beziehungen, sowohl sich, als zu anderen von der Curve abhängigen ausgezeichneten en und Puncten. So z. B. liegen von den 9 reellen Puncten P neunlrei in einer Geraden, und von diesen 9 Geraden schneiden sich beite 3, die sich wesentlich von den 6 übrigen unterscheiden, in dem-1 Puncte Q. Solcher Puncte Q giebt es im Ganzen 12, wofern alle incte P in Betracht gezogen werden, und diese 12 Puncte Q haben dem noch andere merkwürdige Beziehungen zu der Curve; etc. etc. Werden in einer Curve dritter Ordnung zwei beliebige Puncte P Q als fest angenommen, wird ferner in derselben ein willkürlicher A angenommen und die Gerade PA gezogen, welche der Curve dritten Male in einem Puncte B begegnet, wird sodann weiter die le QB gezogen, welche die Curve zum dritten Male in einem Puncte hneidet, wird ferner die Gerade PC gezogen, welche die Curve in 1 neuen Puncte D trifft, und werden so weiter die Geraden QDE, , QFG, ... gezogen, welche nach der Reihe in der Curve die neuen te E, F, G, ... bestimmen, so entsteht ein der Curve eingeschriebenes on ABCDEFG..., dessen Seiten der Reihe nach abwechselnd durch festen Fundamentalpuncte P und Q gehen, und welches entweder ch nicht schliesst, wie lange auch die Construction fortgesetzt en mag, oder 2) sich schliesst und dann eine gerade Zahl 2n von n hat. Im letzteren Falle findet folgender Satz statt:

"Wenn das Polygon sich schliesst, so schliesst es sich immer und hat stets die nämliche Seitenzahl 2n, man mag die erste Ecke A desselben in der Curve annehmen, wo man will."

Zieht man die Gerade PQ, welche die Curve in einem dritten Puncte R schneidet, legt aus R eine Tangente an die Curve und nennt den Berührungspunct S, so hat man folgenden Satz:

"Wenn den Fundamentalpuncten P und Q ein geschlossenes Polygon von 2n Seiten entspricht, so entspricht sowohl den Puncten P und S, als den Puncten Q und S, als Fundamentalpuncten, ein Polygon von 4n Seiten."

Kennt man also zwei Fundamentalpuncte P und Q, denen ein geschlossenes Polygon von 2n Seiten entspricht, so ist es hiernach leicht, zwei solche Fundamentalpuncte (P und S oder Q und S) zu erhalten denen ein Polygon von doppelter Seitenzahl 4n entspricht; und auch umgekehrt.

In einer gegebenen Curve dritter Ordnung giebt es immer unendlich viele Paare Fundamentalpuncte P und Q, denen ein geschlossenes Polygon von vorgeschriebener gerader Seitenzahl entspricht. Man kann sogar den einen Punct willkürlich annehmen, während dann der andere noch in mehrfachen Lagen der Forderung genügen kann.

Solche Punctepaare, denen geschlossene Polygone entsprechen, werden durch den Satz selbst näher bestimmt und sind für die einfacheren Polygone an folgenden Merkmalen zu erkennen.

- a) Soll das Polygon ein Viereck sein, so müssen die Tangenten in P und Q einander in irgend einem Puncte T auf der Curve treffen. In diesem besonderen Falle ist es also leicht, geeignete Fundamentalpuncte P und Q zu finden. Auch folgt daraus, dass, wenn P in der Curve beliebig angenommen wird, dann Q in drei verschiedenen Lagen der Forderung genügen kann. Ferner folgt daraus, wie Fundamentalpuncte P und S zu finden sind, denen ein geschlossenes Achteck entspricht, und dass wenn P gegeben ist, dann S im Allgemeinen in 12 verschiedenen Lagen der Forderung genügen kann; etc.
- b) Soll das Polygon ein Sechseck sein, so müssen, wenn die Tabgenten in P und Q die Curve beziehlich in  $P_1$  und  $Q_1$  schneiden, die Geraden  $PQ_1$  und  $QP_1$  einander in irgend einem Puncte T auf der Curve schneiden. Hier tritt der besondere Umstand ein, dass sowohl P und  $T_2$  als Q und T ebenfalls Fundamentalpuncte für das Sechseck sind. Und schneidet die Tangente in T die Curve im Puncte  $T_1$ , so genügen anch je zwei der drei Puncte  $P_1$ ,  $Q_1$ ,  $T_1$  zu gleichem Zwecke; u. s. w. In diesem Falle genügen insbesondere auch je zwei Wendungspuncte det Curve als Fundamentalpuncte. Zudem sind durch Hülfe der Wendungspuncte alle Paare Fundamentalpuncte für das Sechseck leicht zu be-

nmen. Sind U und V zwei Wendungspuncte, ist X ein willkürlicher lerer Punct der Curve, und zieht man die Geraden XU und XV, so i ihre dritten Schnittpuncte mit der Curve allemal ein Paar Fundantalpuncte P und Q, denen ein Sechseck entspricht. Man schliesst aus, dass, wenn der eine Fundamentalpunct P beliebig angenommen 1, dann der andere Q in 8 verschiedenen Lagen der Forderung geen kann; ist P reell, so sind von den 8 Puncten Q nur 2 reell, 6 imatr; etc.

- c) Soll das Polygon ein Zehneck sein, so müssen P und Q solche e haben, dass, wenn die Tangenten in denselben die Curve in  $P_1$  und schneiden, ferner die Geraden  $PQ_1$  und  $QP_1$  der Curve in  $P_2$  und  $Q_2$  egnen, weiter die Geraden  $PQ_2$  und  $QP_2$  dieselbe in  $P_3$  und  $Q_3$  treffen, dann endlich die Geraden  $PQ_3$  und  $QP_3$  die Curve im nämlichen cte T schneiden.
- 3. Hat eine Curve vierter Ordnung zwei Doppelpuncte P und Q, assen sich ihr in gleicher Weise Polygone ABCDEF... einschreiben, n Seiten abwechselnd durch jene festen Puncte P und Q gehen, und ndet dasselbe Gesetz statt:

"Dass, wenn das Polygon sich schliesst, es sich dann immer liesst und dabei stets die nämliche gerade Seitenzahl 2n, man mag die erste Ecke A desselben in der Curve anmen, wo man will." Etc.

Bemerkung. Die vorstehenden Sätze (2 und 3) finden in analoger se statt, wenn die Seiten des Polygons Kegelschnitte sind (anstatt de); nämlich wenn man in der gegebenen Curve drei beliebige feste zte X, Y, Z annimmt, durch dieselben und abwechselnd durch P und legelschnitte legt und mittelst solcher Kegelschnitte das der Curve eschriebene Polygon construirt. Etc.



.

# Sätze über Curven zweiter und dritter Ordnung.

Crelle's Journal Band XXXII. S. 300 — 304.

## itze über Curven zweiter und dritter Ordnung.

- 1. "Durch jeden Punct D einer Ellipse gehen drei Krümmungskreise letzteren, welche sie in irgend drei anderen Puncten A, B, C osculiren; l jedesmal liegen die vier Puncte A, B, C, D in einem Kreise." Dieser z ist gewissermassen ein besonderer Fall von dem folgenden Satze.
- 2. I. Werden in einer Curve dritter Ordnung drei beliebige Puncte B, C angenommen, so gehen durch dieselben im Allgemeinen 9 Kegelnitte K, wovon jeder die Curve in irgend einem anderen Puncte osculirt; diesen 9 Osculationspuncten sind im Allgemeinen drei reell und sechs tginär, demgemäss sie durch 3R und 6I bezeichnet werden mögen; sem entsprechend sind auch von den 9 Kegelschnitten K drei reell und hs imaginär.

Von den 9 Osculationspuncten, 3R+6I, liegen  $12 \, \mathrm{mal} \ 3$  mit den i Puncten A, B, C zusammen in einem Kegelschnitte  $K_1$ ; von diesen Kegelschnitten  $K_1$  sind 4 reell und 8 imaginär; nach einer gewissen iehung gruppiren sie sich zu 3 und 3 in vier Systeme, wovon jedes  $\exists$ n reellen und zwei imaginäre  $K_1$  enthält, und wobei die  $3K_1$  jedes tems zusammen durch alle 9 Puncte R und I gehen, so dass keiner diesen in zwei von jenen liegt; bei dem einen System geht der reelle durch die 3R, und die 6I liegen, zu 3 und 3, in den zwei imaginären bei den drei anderen Systemen gehen die reellen  $K_1$  einzeln durch Puncte 3R und durch 2 und 2 der Puncte 6I. Durch jeden der uncte R, I gehen vier Kegelschnitte  $K_1$ .

<sup>\*)</sup> Es finden noch weitere Eigenschaften statt; z. B.: Die 9 Kegelschnitte K grupn sich zu drei in 12 Systeme, entsprechend dem Umstande, wie ihre Osculationscte R, I zu drei und drei in den 12 Kegelschnitten  $K_1$  liegen. Die 3K jedes tems schneiden einander (ausser in A, B, C) paarweise in 3 Puncten X, so dass all 3X oder im Ganzen 36X entstehen. Die  $12K_1$  wurden oben, zu 3 und 3, in Systeme geordnet; die  $3K_1$  jedes Systems schneiden einander ebenso paarweise in uncten Y, was im Ganzen 12 Puncte Y giebt. Nun lassen sich ferner durch jeden 9 Puncte R, I und durch die 3 Puncte A, B, C drei neue Kegelschnitte L legen, denen jeder die Curve  $C_2$  in irgend einem anderen Puncte Z berührt (was zu-

II. Durch die beliebig angenommenen 3 Puncte A, B, C sind die 9 Puncte R, I bestimmt; auch sind durch jeden der letzteren die 8 übrigen, aber nicht jene drei bestimmt. Nämlich von den drei Puncten A, B, C können zwei oder alle drei ihre Lage gleichzeitig ändern, während die 9 Puncte R, I fest bleiben; ändert dagegen bloss einer von jenen seine Lage, so ändern sich auch die letzteren alle. Folgende Angaben werden dies klarer und übersichtlicher machen. Der Einfachheit wegen wollen wir uns dabei zunächst bloss auf die reellen Puncte 3R beschränken und sie zu diesem Zwecke durch R, S, T bezeichnen.

Man ziehe die Gerade BC, die der Curve in einem dritten Puncte D begegnet, und lasse dieselbe sich um diesen festen Punct D herumbewegen, wobei also die zwei anderen Schnittpuncte B, C in jedem Momentesich ändern und in neue Schnitte  $B_o$ ,  $C_i$  übergehen, dann entsprechen der drei Puncten A,  $B_o$ ,  $C_i$  immer die nämlichen Puncte R, S, T, d. h. es gehen durch A,  $B_o$ ,  $C_i$  wiederum drei Kegelschnitte K, welche die Curve beziehlich in den Puncten R, S, T osculiren; und immer liegen die 6 Puncte A,  $B_o$ ,  $C_i$ , R, S, T in einem Kegelschnitte  $K_i$ . Ebenso kann man mu weiter die Gerade  $AB_o$  ziehen und sie um ihren dritten Schnittpunct E mit der Curve herumbewegen, wodurch man statt A,  $B_o$  neue Schnitte  $A_i$ ,  $B_i$  erhält, und wo alsdann dem System der drei Puncte  $A_i$ ,  $B_i$ ,  $C_i$  die nämlichen Puncte R, S, T in gleichem Sinne entsprechen wie dem ursprünglichen System A, B, C.

Man sieht hieraus, dass man, um ein neues System von drei Puncter  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  zu haben, welchem die Puncter R, S, T in gleichem Sinne entsprechen wie den gegebenen Puncten A, B, C, zwei derselben, etwa  $A_1$  und  $B_1$ , auf der Curve willkürlich annehmen und dazu den dritten  $C_1$  leicht bestimmen kann.

Alle diese Systeme  $A, B, C; A_1, B_1, C_1$ ; etc., denen die nämlichen Puncte R, S, T entsprechen, lassen sich auch, wie folgt, bestimmen und in ihrer Totalität übersehen.

1) Zieht man aus A, B, C (oder  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ) durch einen der Puncte R, S, T, etwa durch R, Gerade AR, BR, CR, so treffen diese die Curve zum dritten Mal in solchen Puncten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , welche in einer Geraden G

sammen 27 Kegelschnitte L und 27 Puncte Z giebt), und dann liegen die jedesmaligen 3 Puncte Z wiederum mit A, B, C zusammen in einem Kegelschnitte  $L_1$ , so dass jeden der 9 Puncte R, I ein solcher Kegelschnitt  $L_1$  entspricht. Diese  $9L_1$  ordnen sich zu 1 in 12 Systeme, gemäss der Art, wie die 9 Puncte R, I zu drei in den  $12K_1$  liegen, und die  $3L_1$  jedes Systems schneiden sich in einem und demselben Puncte, und zwar sind diese Puncte die nämlichen vorgenannten Puncte Y; zudem gehen die  $3L_1$  einzeln durd die Schnittpuncte 3X des entsprechenden Systems von 3K. Endlich haben die 27 Puncke Z noch die Eigenschaft, dass in jedem derselben die gegebene Curve von einer solches Curve vierter Ordnung, welche A, B, C zu Doppelpuncten hat, sechspunctig berührt werden kann; u. s. w.

- 2) Legt man durch die drei Puncte R, S, T irgend einen Kegelschnitt  $K_1$ , so schneidet er die Curve noch in drei Puncten, welche allemal eines der genannten Systeme A, B, C;  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ; etc. bilden. (Ebenso schneidet jeder Kegelschnitt K, welcher die Curve in einem der drei Puncte R, S, T osculirt, dieselbe ausserdem in einem solchen System.) Hieraus ergeben sich folgende nähere Bestimmungen.

Der durch R, S, T gelegte Kegelschnitt K, kann insbesondere die Curve in irgend einem anderen Puncte osculiren, in welchem dann die drei Puncte  $A_1, B_1, C_1$  (oder A, B, C) zusammenfallen; und zwar kann dies, zufolge (I), in drei reellen Puncten  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  (und in 6 imaginären  $I_1$ ) geschehen, und es müssen diese drei Puncte mit jenen R, S, T in einem Kegelschnitte  $K_0$  liegen. Ferner findet die Wechselbeziehung statt, dass auch durch die Puncte  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  drei Kegelschnitte  $K'_{\bullet}$  gehen, welche die Curve einzeln in den Puncten R, S, T osculiren. Weiter giebt es <sup>9</sup> Kegelschnitte  $K_2$ , von welchen jeder die Curve in einem der Puncte R, S, T und zugleich in einem der Puncte  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  osculirt. Endlich haben die zwei einander zugeordneten Systeme von drei Puncten R, S, T und  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  allemal solche Lage, dass, wenn man aus einem Puncte des einen Systems durch die Puncte des anderen Systems Gerade zieht, liese drei Geraden der Curve stets in den nämlichen drei festen Puncten U, W begegnen. Die neun Geraden, welche die Puncte beider Systeme nit einander verbinden, treffen sich somit, zu 3 und 3, in den festen uncten U, V, W; diese Puncte liegen in einer Geraden. Sie sind die eellen Wendungspuncte der Curve.

Die Puncte R, S, T haben ferner die Eigenschaft, dass die Tangente in jedem und die Gerade durch die beiden anderen der Curve im nämlichen Puncte begegnen, so dass also die Geraden TS, TR, SR und die Tangenten in R, S, T die Curve in den nämlichen drei Puncten r, s, t

<sup>\*)</sup> Die Aufgabe: "Wenn in der Curve dritter Ordnung drei beliebige Puncte A, B, C gegeben sind, in derselben denjenigen Punct X zu finden, für welchen die Geraden AX, BX, CX der Curve zum dritten Mal in solchen Puncten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  begegnen, welche in einer Geraden liegen; "hat m Allgemeinen neun Auflösungen; sie giebt für X die nämlichen, oben (I) betrachteten 1eun Puncte 3R und 6I.

schneiden. Ebenso werden durch  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  drei neue Puncte  $r_1$ ,  $s_1$ ,  $t_2$  bestimmt. Diese neuen Systeme  $r_1$ ,  $s_2$ ,  $t_3$  und  $t_4$ ,  $t_4$  haben durchweigleiche Eigenschaften wie die vorigen; sie sind einander zugeordnet, und die 9 Geraden, welche sie wechselseitig verbinden, gehen ebenfalls, zu und 3, durch die Wendungspuncte U, V, W; u. s. w.

III. Aendert von den Puncten A, B, C bloss einer seine Lage, sändern sich alle 9 Puncte R, I; kommen jene insbesondere in eine Gerad ABC zu liegen, so lösen sich die oben (I) betrachteten Kegelschnitte und  $K_1$  in Systeme von zwei Geraden auf; die eine Gerade jedes System ist allen gemein; sie ist die eben genannte Gerade ABC; die andere ir reell oder imaginär, jenachdem zuvor der betreffende Kegelschnitt ree oder imaginär war. Bezeichnen wir diese anderen Geraden, wie zuvor de Kegelschnitte, durch K und  $K_1$ , so ergiebt sich aus dem obigen (I) mittelbar Folgendes:

"Eine Curve dritter Ordnung hat im Allgemeinen 9 Wendungspund drei reelle 3R und sechs imaginäre 6I, (ebenso 9 Wendungstangenten 1 drei reelle und sechs imaginäre). Von den 9 Wendungspuncten lieg  $12\,\mathrm{mal}\ 3$  in einer Geraden  $K_1$ ; von diesen  $12\,\mathrm{Geraden}\ K_1$  sind 4 reund 8 imaginär; sie gruppiren sich zu 3 und 3 in vier Systeme, der jedes eine reelle und zwei imaginäre Gerade  $K_1$  enthält, die zusamm durch alle 9 Puncte R und I gehen; bei dem einen System geht die reel Gerade durch die 3R, und die zwei imaginären Geraden enthalten die 4R zu 3 und 3; bei den drei übrigen Systemen gehen die reellen Gerade einzeln durch die 3 Puncte R und durch 2 und 2 der 6 Puncte I; dur jeden der 9 Puncte R, I gehen vier Gerade  $K_1$ ."

3. Eine Curve dritter Ordnung kann im Allgemeinen in jedem ihre Puncte P von einem Kegelschnitte fünfpunctig berührt werden; beide Curve haben dann ausserdem noch einen sechsten Punct A gemein, der, wie folg bestimmt wird. Die Tangente in P an die Curve dritter Ordnung schneid diese in  $P_1$ ; die Tangente in  $P_1$  treffe dieselbe in  $P_2$ , dann begegnet ih die Gerade  $PP_2$  im verlangten Puncte A.

Stellt man sich in irgend zwei anderen Puncten Q und R der Curve die sie fünfpunctig berührenden Kegelschnitte und die respectiven sechsten Puncte B und C, welche sie mit denselben gemein hat, vor, so finden unter anderen folgende Beziehungen statt:

- 1) Liegen P, Q, R in einer Geraden, so liegen auch A, B, C is einer Geraden.
- 2) Wird die Curve dritter Ordnung in P, Q, R von einem und denselben Kegelschnitte berührt, so liegen alle 6 Puncte P, Q, R, A, B, C in irgend einem anderen Kegelschnitte; und auch umgekehrt.

Berlin, im Juni 1845.

# er das dem Kreise umschriebene Viereck.

Crelle's Journal Band XXXII. S. 305-310.

Hierzu Taf. XVII—XIX Fig. 1-4.



### eber das dem Kreise umschriebene Viereck.

Die Lehrbücher der Geometrie enthalten den Satz:

"Dass dem Viereck nur dann ein Kreis sich einschreiben 3se, wenn die Summen der Gegenseiten gleich sind."

Dieser Satz ist mangelhaft und unvollständig; er ist in zwei Hinhten nur ein Bruchstück. Man dachte dabei bloss an das convexe ereck und selbst bei diesem nur an den Fall, wo der Kreis keine Seite ihrer Verlängerung berührt. Da man aber schon beim Dreieck diese schränkung aufgehoben und statt des einen eingeschriebenen Kreises er eingeschriebene Kreise betrachtet hat, so muss auch dem Viereck ie freiere Auffassung zukommen. Der vollständigere und umfassendere tz für das Viereck lautet, wie folgt:

"Jedes Viereck, bei welchem entweder die Summe irgend eier Seiten gleich ist der Summe der beiden übrigen, oder e Differenz irgend zweier Seiten gleich ist der Differenz der iden übrigen, ist allemal einem Kreise umschrieben." Und gekehrt: "Bei jedem dem Kreise umschriebenen Viereck ist, in tracht je zweier Seiten, entweder ihre Summe oder ihr Unterhied beziehlich gleich der Summe oder dem Unterschiede der iden anderen Seiten."

Dieser Satz gilt gleichmässig für alle drei Arten einfacher Viere: für convexe, concave (mit einspringendem Winkel) und überhlagene.

Die beiderlei Bedingungen über Summe oder Unterschied der Seiten s Vierecks finden immer zugleich statt; jedoch die der Summe nur f eine, dagegen die des Unterschiedes auf zwei verschiedene Arten. Id a, b, c, d die Seiten, abgesehen von ihrer Auseinanderfolge, und ist Rücksicht ihrer Grösse

$$(1) a > b > c > d,$$

so hat man zugleich die drei Gleichungen

(2) 
$$\begin{cases} a+d = b+c, \\ a-c = b-d, \\ a-b = c-d; \end{cases}$$

von denen jede die beiden anderen zur Folge hat. Sind umgekehrt vier Gerade a, b, c, d unter einer dieser Bedingungen gegeben, und verbindet man sie nach beliebiger Ordnung zu irgend einem Viereck, so ist dieses dem Satze gemäss, allemal irgend einem Kreise umschrieben. Es können aber die vier Seiten nur nach drei wesentlich verschiedenen Ordnungen auf einander folgen, und somit giebt es in dieser Hinsicht nur drei verschiedene Vierecke  $V_1, V_2$  und  $V_3$ , die sich am leichtesten durch ihre Gegenseiten unterscheiden lassen, nämlich:

 $V_1 = abdc$  mit den Gegenseiten a und d, b und c;  $V_2 = abcd$  mit den Gegenseiten a und c, b und d;  $V_3 = acbd$  mit den Gegenseiten a und b, c und d.

Das Viereck ist durch die vier Seiten nicht bestimmt; vielmehr kann es seine Form in unendlichfacher Weise ändern; es kann sogar aus einer der drei Haupt-Arten (convex, concav und überschlagen) in die anderen übergehen. Von den unzähligen Formen, in welche jedes der drei in Betracht stehenden Vierecke  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  durch stetige Veränderung übergehen kann, mögen sechs besonders hervorgehoben werden. Sie sind in den Figuren-Gruppen 1, 2, 3, Taf. XVII—XIX unter I, II, III, IV, V und VI dargestellt. Für alle drei Fälle ist Fig. I ein convexes Viereck, und aus ihm folgen, durch blosses Verschieben, die fünf übrigen. Wir wollen sie einzeln betrachten

Fig. 1. Hier kann I übergehen in das Dreieck II, oder in das Dreieck III; dort wird die Diagonale AC, hier die Diagonale DB ein Maximum. Sodann gehen II und III in die concaven Vierecke IV und V über, und von diesen kann sich jedes zuletzt auf den Grenzfall, die Gerade VI, reduciren, wo beide Diagonalen AC und DB zugleich ihr Minimum erreichen.

Fig. 2. Hier kann I in das Dreieck II übergehen, wobei die Diagonale AC ein Maximum wird. Sodann geht II in das concave Viereck III über; dieses weiter in IV, wo die Seite d auf a fällt und die Diagonale DB ein Minimum wird; ferner geht IV in das überschlagene Viereck V über und dieses zuletzt in die Gerade VI, wo DB ihr Maximum und zugleich AC ihr Minimum erreicht. Man kann aber auch das convexe Viereck I unmittelbar in die Gerade VI übergehen lassen durch Verlängerung der Diagonale DB bis zu ihrem Maximum.

Fig. 3. Hier entsteht aus I das Dreieck II, wobei AC ein Maximum ist; sodann wird aus II das concave Viereck III; aus diesem der Uebergangsfall IV, wobei d auf a fällt und DB ein Minimum wird; aus diesem

reiter das überschlagene Viereck V, welches zuletzt in die Gerade VI bergeht; wobei DB ein Maximum und zugleich AC ein Minimum wird. uch hier kann I unmittelbar in die Gerade VI übergehen.

Jedes der beiden Vierecke  $V_2$  und  $V_3$  kann somit von jeder der drei rten: convex, concav oder überschlagen sein, wogegen das Viereck  $V_1$  ur convex oder concav, aber nicht überschlagen sein kann, weil in einem berschlagenen Viereck die Summen der Gegenseiten niemals gleich sein önnen.

Was die Lage des eingeschriebenen Kreises gegen das Viereck beifft, so liegt er bei allen Vierecken  $V_1$  innerhalb, dagegen bei allen Viercken  $V_2$  und  $V_3$  ausserhalb derselben. Bei den obigen sechs Formen ind folgende nähere Umstände anzugeben.

Fig. 1. Bei I berührt der Kreis jede Seite zwischen ihren Enduncten; bei II berührt er die Seiten b und d in ihrem gemeinsamen indpuncte B; bei IV berührt er die Verlängerungen der Seiten b und d ber B hinaus; und bei VI reducirt er sich auf seinen Mittelpunct, der wischen B und D liegt. Bei III und V findet Analoges statt wie bei I und IV.

Fig. 2 und 3. Bei I berührt der Kreis alle Seiten in ihren Veringerungen; bei II berührt er zwei Seiten im Puncte B, die zwei aneren in ihren Verlängerungen über A und C hinaus, so dass er ausseralb des Dreiecks ADC liegt; bei III berührt er die an B liegenden eiten zwischen ihren Endpuncten, die beiden anderen in der Verlängerung ber A und C hinaus; bei IV berührt er zwei Seiten a und d in ihrem emeinsamen Endpuncte A und von den übrigen die eine zwischen ihren ndpuncten und die andere in der Verlängerung; bei V berührt er die ch kreuzenden Seiten zwischen ihren Endpuncten und die beiden aneren in ihren Verlängerungen über A und C hinaus, so dass er zwischen iesen Ecken A und C liegt; bei VI endlich reducirt sich der Kreis auf einen Mittelpunct.

Um die den Vierecken  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  eingeschriebenen Kreise zu untercheiden, sollen sie beziehlich durch  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$  und ihre Radien durch ,  $r_2$ ,  $r_3$  bezeichnet werden. Jeder dieser Kreise hat in Rücksicht seiner rösse im Allgemeinen einen begrenzten Spielraum; sein Radius kann etig abnehmen, bis er Null wird; dagegen kann er nicht beliebig zuehmen, sondern nur bis zu einem bestimmten Maximum, welches näher nzugeben ist.

Man setze

(3) 
$$\begin{cases} a+d = b+c = s, \\ a-c = b-d = t, \\ a-b = c-d = u. \end{cases}$$

25

Diese Gleichungen drücken beziehlich das Verhalten der Gegebei den drei Vierecken  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  aus. Werden die Maxima der  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  durch  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  bezeichnet, so hat man

(4) 
$$R_1 = \frac{\sqrt{abcd}}{s}; R_2 = \frac{\sqrt{abcd}}{t}; R_3 = \frac{\sqrt{abcd}}{u};$$

und daher

(5) 
$$R_1: R_2: R_3 = \frac{1}{8}: \frac{1}{t}: \frac{1}{u};$$

und weil s > t > u ist, so ist auch

(6) 
$$R_3 > R_2 > R_1$$
.

Hiernach lässt sich die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der fol Aufgabe leicht ermessen.

"Ein Viereck, dessen Seiten gegeben sind und zude obigen Bedingungen (2) genügen, einem gegebenen Kre zu umschreiben."

Ist R der Radius des gegebenen Kreises, und ist  $R > R_3$ , so Lösung unmöglich. Ist dagegen  $R < R_1$ , so sind 6 reelle Lösungerlich; nämlich von jedem der drei Vierecke  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  sind zw schiedene möglich. Ist ferner  $R > R_1$ , aber  $R < R_2$ , so sind 4 Lösungen möglich; nämlich von den Vierecken  $V_3$  und  $V_3$  sind von zwei möglich. Und ist endlich  $R > R_2$  und  $R < R_3$ , so sind nu verschiedene Vierecke  $V_3$  möglich. Diese als möglich angegebener ecke sind zu construiren.

In Betracht der drei Vierecke  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  können auch besonder eintreten. Die Seiten können theilweise, oder auch alle einander sein, ohne dass dadurch die obige Bedingung (2) gestört wird. Nes kann sein

a) 
$$b=c$$
,

oder

 $\beta$ ) a = b, and c = d,

oder

$$\gamma) \quad a = b = c = d.$$

Im Falle ( $\alpha$ ) verschwindet jeder Unterschied zwischen den Vier  $V_2$  und  $V_3$ , und die obigen Maxima (4) reduciren sich auf

(7) 
$$R_1 = \frac{1}{2} \sqrt{ad}; \quad R_2 = R_3 = \frac{b \sqrt{ad}}{a-b}.$$

Im Falle ( $\beta$ ) werden die Vierecke  $V_1$  und  $V_2$  identisch, abe Kreise  $K_1$  und  $K_2$  bleiben verschieden, so dass also demselben eck  $V_1$  zwei verschiedene Kreise zugleich eingeschrieben sind. Das eck  $V_3$  wird ein Parallelogramm, der ihm eingeschriebene Kreis  $K_3$  unendlich gross und sein Mittelpunct ist unendlich weit entfernt.

erden hier

$$R_1 = \frac{ac}{a+c}$$
;  $R_2 = \frac{ac}{a-c}$ ;  $R_3 = \frac{ac}{0} = \infty$ .

alle  $(\gamma)$  sind alle drei Vierecke gleich, sind Rauten, und für die at man

$$R_1 = \frac{1}{2}a; \quad R_2 = R_3 = \frac{a}{0} = \infty.$$

en die Seiten eines einfachen Vierecks verlängert, so entsteht ändige Vierseit, und dieses besteht dann aus drei einfachen, von welchen das eine convex, das andere concav und das rschlagen ist. Ist eines dieser einfachen Vierecke einem Kreise en, so sind auch die beiden anderen, sowie das vollständige lemselben umschrieben. Und umgekehrt: je vier Tangenten ises bilden ein umschriebenes vollständiges Vierseit, bestehend einfachen Vierecken, die alle demselben Kreise umschrieben ass die Seiten eines jeden der obigen Bedingung (2) genügen. i Fig. 4 ein vollständiges Vierseit. Die drei einfachen Vierecke, enthält, sind

das convexe 
$$ABCDA = \mathfrak{A}$$
, das concave  $EDFBE = \mathfrak{B}$ , das überschlagene  $AECFA = \mathfrak{C}$ .

bloss äusserlichem Ansehen der Figur kann der eingeschriebene nur auf zwei Arten gegen das vollständige Vierseit verhalten: r liegt entweder

- $\alpha$ ) im Raume X,
- $\beta$ ) im Raume Y.

'alle ( $\alpha$ ) sind bei den Vierecken  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak B$  die Summen und bei terschiede der Gegenseiten gleich; oder bei  $\mathfrak E$  sind die Summen Ecken A und C anliegenden Seiten gleich. Also ist

$$\begin{cases} AB + CD = AD + CB, \\ BE + DF = BF + DE, \\ AE + AF = CE + CF. \end{cases}$$

Talle ( $\beta$ ) sind in jedem der drei einfachen Vierecke die Unterter Gegenseiten gleich; oder bei  $\mathfrak A$  sind die Summen der den und C, bei  $\mathfrak B$  die Summen der den Ecken E und F, und bei mmen der den Ecken E und F anliegenden Seiten gleich. In st also

$$\begin{cases} AB + AD = CB + CD, \\ EB + ED = FB + FD, \\ EA + EC = FA + FC. \end{cases}$$

Hieraus lässt sich entnehmen, wie man, wenn eines der drei ein Vierecke  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{E}$  unter der Bedingung (2) gegeben ist, alsdann s Verhalten der beiden anderen, sowie auf die Lage des Kreises schann. Z. B. bei dem überschlagenen Viereck  $\mathfrak{E}$  liegt der Kreis zwischen denjenigen Gegen-Ecken (A und C, oder E und F), an die anliegenden Seiten gleiche Summen haben; u. s. w.

Bemerkung. Der obige Lehrsatz über das dem Kreise umschebene Viereck, sowie die übrigen Betrachtungen über dasselbe, fin gleiche Weise auch für das sphärische Viereck statt.

# nentare Lösung einer geometrischen Aufe, und über einige damit in Beziehung tehende Eigenschaften der Kegelschnitte.

Crelle's Journal Band XXXVII. S. 161-192.

zuig aus einer am 19. April 1847 der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgelegten Abhandlung.)

Hierzu Taf. XX Fig. 1-4.



# llementare Lösung einer geometrischen Aufabe, und über einige damit in Beziehung stehende Eigenschaften der Kegelschnitte.

### § 1.

Aufgabe I. "Aus der Spitze C eines Dreiecks ABC nach rgend einem Puncte D der Grundlinie AB eine solche Gerade D zu ziehen, deren Quadrat zu dem Rechteck unter den Abchnitten der Grundlinie, AD und BD, ein gegebenes Verhältiss hat, wie m:n." Und

II. "Wenn die Grundlinie AB der Grösse und Lage nach jegeben ist, so soll die Grenzlage für die Spitze C gefunden werden, über welche hinaus die Forderung (I) unmöglich wird."

### Erste Auflösung.

Man setze m:n=q, so soll sein

$$CD^2 = q.AD.BD.$$

I. Was zunächst die Construction der geforderten Geraden CD, sowie deren Möglichkeit und Unmöglichkeit betrifft, so ergiebt sich dieses Alles leicht, wie folgt.

Man beschreibe um das Dreieck ABC (Taf. XX Fig. 1) den Kreis und ziehe mit seiner Grundlinie parallel die Geraden U und V, deren gleicher Abstand p von derselben sich zu der Höhe h des Dreiecks verhält, wie n:m, so dass also

$$h: p = m: n = q$$
.

Zieht man nun weiter aus der Spitze C durch die Schnitte E und  $E_1$ , F und  $F_1$  der Parallelen U, V und des Kreises die Geraden CE,  $CE_1$ , CF,  $CF_1$ , welche die Grundlinie in D und  $D_1$ ,  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{D}_1$  treffen, so sind

CD, CD,  $C\mathfrak{D}$ ,  $C\mathfrak{D}$ , die vier verschiedenen Geraden, welche der Forderung (I) genügen. Denn vermöge des Kreises ist z. B.

$$CD.DE = AD.DB,$$

und zufolge der Construction

$$CD: DE = h: p = q,$$

folglich ist

$$CD^{\circ} = q.AD.DB.$$

Von den vier Puncten der Grundlinie, nach welchen die verlangten Geraden gezogen sind, liegen allemal zwei, D und  $D_1$ , zwischen den Endpuncten der Grundlinie AB, wogegen die beiden anderen,  $\mathfrak D$  und  $\mathfrak D_1$ , auf ihrer Verlängerung, und zwar entweder auf jeder Seite einer, wie in Fig. 1 auf Taf. XX, oder beide auf einerlei Seite wie in Fig. 2 auf Taf. XX liegen, jenachdem nämlich beziehlich m > n, oder m < n ist. Ist insbesondere m = n und h = p, so geht V durch die Spitze C, F vereinigt sich mit C, und dann fällt  $C\mathfrak D_1$  auf V, so dass der Punct  $\mathfrak D_1$  sich in's Unendliche entfemt, und die Gerade  $C\mathfrak D$  wird Tangente des Kreises im Puncte C.

Hiernach ist es auch klar, wie die construirten vier Geraden paarweise unmöglich oder imaginär werden können. Denn je nach Beschaffenheit der gegebenen Grössen m, n, h kann die eine oder andere Parallele U oder V, oder es können beide zugleich jenseits des Kreises liegen, wo dann das eine oder beide Geradenpaare unmöglich werden. Beim Uebergangsfall, wo eine der Parallelen U oder V den Kreis berührt, fallen die beiden Geraden des bezüglichen Paares in eine zusammen.

Bemerkung. Die vier Geraden CD, CD,  $C\mathfrak{D}$ ,  $C\mathfrak{D}$ , oder einfacher bezeichnet, d, d,  $\delta$ ,  $\delta$ , bilden paarweise mit den Schenkeln des Dreiccks, CA und CB, oder a und b, gleiche Winkel, nämlich es ist

Winkel 
$$(ad) = (bd_1)$$
, und Winkel  $(a\delta) = (b\delta_1)$ , weil Bogen  $AE = BE_1$ , und Bogen  $AF = BF_1$ .

Es folgt daraus umgekehrt, dass, wenn man aus der Spitze eines Dreiecks nach der Grundlinie zwei Gerade zieht, welche mit den Schenkeln gleiche Winkel bilden, und welche entweder beide innerhalb oder beide ausserhalb des Dreiecks liegen, dann die Quadrate dieser Geraden zu den Rechtecken unter den respectiven Abschnitten der Grundlinie allemal gleiches Verhältniss haben, d. i.

$$d^2: AD.DB = d^2: AD_1.D_1B$$
, oder  $\delta^2: AD.DB = \delta^2: AD_1.D_1B$ .

Ist insbesondere die Gerade  $CE_1$  Durchmesser des Kreises (Taf. XI Fig. 1), so ist der Winkel  $CEE_1$  ein rechter, und demzufolge CD oder d das Perpendikel aus der Spitze C auf die Grundlinie AB. Somit hat man den bekannten Satz: "Zieht man aus einer Ecke eines Dreiecks

den Durchmesser des umschriebenen Kreises und das Perpendi kel auf die Gegenseite, so bilden dieselben mit den anliegenden Seiten gleiche Winkel."

Nimmt man für einen Augenblick das Dreieck ABC als gegeben, dagegen p oder q = h : p als unbestimmt an, so ist klar, dass q ein Minimum wird, wenn die Parallele U oder V den Kreis berührt, in  $E_{\mathbf{o}}$  oder  $F_{\mathbf{o}}$  (Taf. XX Fig. 2); dabei fallen d und  $d_{\mathbf{i}}$  in eine Gerade  $d_{\mathbf{o}}$ , oder  $\delta$  und  $\delta_{\mathbf{i}}$  in eine Gerade  $\delta_{\mathbf{o}}$  zusammen, diese Geraden  $d_{\mathbf{o}}$  und  $\delta_{\mathbf{o}}$  hälften also die (inneren und äusseren) Winkel an der Spitze C. Seien  $D_{\mathbf{o}}$  und  $\mathfrak{D}_{\mathbf{o}}$  die Puncte, in welchen diese Geraden die Grundlinie treffen, so ist also einerseits  $d_{\mathbf{o}}^{2}:AD_{\mathbf{o}}.BD_{\mathbf{o}}$ , und andererseits  $\delta_{\mathbf{o}}^{2}:A\mathfrak{D}_{\mathbf{o}}.B\mathfrak{D}_{\mathbf{o}}$  ein Minimum.  $\dot{}$  Ist insbesondere das Dreieck an der Spitze C rechtwinklig, so ist

$$d_{\bullet}^2: AD_{\bullet}.BD_{\bullet} = \delta_{\bullet}^2: A\mathfrak{D}_{\bullet}.B\mathfrak{D}_{\bullet}.$$

II. Was nun die zweite Frage über die Grenzlage der Spitze C betrifft, wenn die Grundlinie AB als fest und q als gegeben angenommen wird, so lässt sich dieselbe getrennt, das eine Mal in Betracht der inneren Geraden d,  $d_1$  und das andere Mal in Rücksicht der äusseren Geraden  $\delta$ ,  $\delta_1$ , wie folgt, leicht beantworten.

A. Wir haben bereits gesehen, dass d und  $d_1$  nur so lange möglich sind, als die Parallele U den Kreis schneidet, und dass also der Zustand, wo U den Kreis nur noch berührt, die Grenze bildet. Dabei vereinigt sich der Punct  $E_1$  mit E,  $D_1$  mit D und die Gerade  $d_1$  mit d. Der Punct E (Taf. XX Fig. 3) ist die Mitte des Bogens AEB, und sein Ort — wenn das Dreieck und der ihm umschriebene Kreis sich ändern — ist die auf der Grundlinie AB, in deren Mitte M, senkrechte Gerade Y. Die Gerade d hälftet den Winkel (ab) an der Spitze C. Wird unter diesen Umständen  $AD = a_1$ ,  $BD = b_1$  und  $a_1 + b_1 = 2\gamma$ , oder  $MA = MB = \gamma$  gesetzt, so hat man zunächst

$$d^{2} = qa_{1}b_{1},$$

$$a = b$$

 $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}.$ 

Da nach einem bekannten Satze über das Dreieck

$$ab = d^2 + a_1b_1,$$

so ist ferner (1)

(3) 
$$ab = (1+q)a_1b_1 = \frac{1+q}{q}d^2$$

Aus (2) und (3) folgt:

$$\sqrt{1+q} = \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1},$$

und daraus weiter

(5) 
$$a+b=(a_1+b_1)\sqrt{1+q}=2\gamma\sqrt{1+q}$$

394

d. h. die Summe der Schenkel a+b ist constant. Man setze Constante

$$2\gamma\sqrt{1+q} = 2\alpha$$
, and  $\alpha^2 - \gamma^2 = \beta^2$ ,

so ist

(6) 
$$\frac{\alpha}{\gamma} = \sqrt{1+q} = \frac{a}{a_i} = \frac{b}{b_i},$$

oder

(7) 
$$\frac{\alpha^2}{\gamma^2} = 1 + q = \frac{ab}{a_1b_1}; \quad \frac{\beta^2}{\alpha^2} = \frac{q}{1+q} = \frac{d^2}{ab}; \quad \frac{\beta^2}{\gamma^2} = q = \frac{d}{a_1b_1}$$

(8) 
$$d = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{ab} = \frac{\beta}{\gamma} \sqrt{a_1 b_1}$$

Man setze ferner CE = e, DE = f and AE = BE = g, so ist d: f = h: p = g, and e = d + f,

oder

(9) 
$$d = qf$$
, and  $e = (1+q)f = \frac{1+q}{q}d$ ,

und weiter

(10) 
$$e:d:f = \alpha^2:\beta^2:\gamma^2;$$

(11) 
$$de = ab; df = a_1b_1; ef = \frac{1}{q}ab = \frac{\gamma^2}{\beta^2}ab.$$

Da die Dreiecke DEB und DAC ähnlich sind, so ist

(12) 
$$\frac{g}{f} = \frac{a}{a} = \frac{a}{\gamma} = \text{ etc.} \quad (6),$$

und weiter ·

(13) 
$$g = -\frac{\alpha}{\gamma} f = \frac{\gamma}{\alpha} e = \frac{\alpha \gamma}{\beta^2} d = -\frac{\gamma}{\beta} \sqrt{ab}.$$

Wird der Winkel (ab) oder ACB durch  $\varphi$  bezeichnet und bemerkt Winkel  $BAE = \frac{1}{2}\varphi$ , so ist

$$\cos \frac{1}{2}\varphi = \frac{\gamma}{g} = \frac{\beta}{Vab}$$
,

oder

$$\sqrt{ab\cos\frac{1}{2}\varphi} = \beta.$$

Die vorstehenden Gleichungen enthalten nebst der Lösung der Aufgabe zugleich auch viele, theils bekannte, Sätze über die I nämlich in Worten enthalten sie Folgendes:

"Alle Dreiecke ABC, deren Spitzen C in der verla Grenze liegen, haben die gemeinsame Eigenschaft, das Gerade d den Winkel (ab) an der Spitze hälftet; dass die Skel a und b zu den ihnen anliegenden Abschnitten  $a_1$  u der Grundlinie constantes Verhältniss haben, nämlich

1+q:1; dass daher auch die Summe  $2\alpha$  der Schenkel constant t und sich zur Grundlinie  $2\gamma$  ebenfalls wie  $\sqrt{1+q}:1$  verhält (6); s. w." Oder:

"Die gesuchte Grenze ist eine Ellipse, welche die Endnete A, B der festen Grundlinie zu Brennpuncten hat, und ren grosse Axe  $2\alpha$  sich zur Grundlinie oder doppelten Exatricität  $2\gamma$  verhält, wie  $\sqrt{1+q}:1$ , oder deren halbe grosse  $\alpha$ , halbe kleine Axe  $\beta$  und Excentricität  $\gamma$  sich verhalten, e  $\sqrt{1+q}:\sqrt{q}:1$ ."

"Jede Ellipse hat folgende Eigenschaften: Zieht man aus gend einem Puncte C derselben die beiden Leitstrahlen a, b d errichtet die Normale CE, so theilt letztere das Stück AB r Hauptaxe X zwischen den Brennpuncten allemal in solche bschnitte,  $a_1$  und  $b_1$ , welche zu den ihnen anliegenden Leitrahlen constantes Verhältniss haben, und zwar wie γ:α, d. h. ie die Excentricität zur halben grossen Axe." "Ebenso hat as Rechteck unter den genannten Abschnitten, a,b, zum Quarat der Normale d' - diese bis an die Hauptaxe X genommen - constantes Verhältniss, nämlich wie γ³:β², d. h. wie das Quarat der Excentricität zum Quadrat der halben kleinen Axe." Desgleichen hat das Quadrat der Normale, d', zum Rechteck nter den Leitstrahlen, ab, constantes Verhältniss, wie β<sup>2</sup>: α<sup>2</sup>, . h. wie die Quadrate der halben Axen; u. s. w. (7)." "Die drei ibschnitte der Normale zwischen ihrem Fusspunct C und ihren chnittpuncten D, E mit den Axen X, Y haben unter sich con-<sup>t</sup>antes Verhältniss, und zwar wie die Quadrate der halben Axen nd der Excentricität, nämlich es verhält sich  $e:d:f=\alpha^2:\beta^2:\gamma^2$ (0); also verhalten sich die Stücke, d und e, der Normale bis an le Axen X, Y umgekehrt wie die Quadrate der respectiven ilben Axen; u. s. w." "Das Rechteck, de, unter den Stücken d, e r Normale bis an die Axen ist gleich dem Rechteck, ab, unter 'n Leitstrahlen; u. s. w. (11)." — "Die Gerade g, welche einen Fr Brennpuncte mit dem Schnittpunct E der Normale und der 'eiten Axe Y verbindet, verhält sich zum Stück der Normale s an diese Axe, e, wie die Excentricität zur halben grossen xe (13), und zum Stück der Normale zwischen den Axen, f, wie le halbe grosse Axe zur Excentricität (13); so dass also g die ittlere Proportionale zwischen e und f, oder  $g^2 = ef$  ist, u. s. w." - "Die mittlere Proportionale, Vab, zwischen den Leitstrahlen, und b, multiplicirt in den Cosinus ihres halben Winkels,  $\frac{1}{2}\varphi$ , st constant, nämlich gleich der halben kleinen Axe β (14)."

Man setze den Halbmesser  $CM = \beta_i$  und denke sich den conjugir Halbmesser  $MH = \alpha_i$  gezogen, so ist letzterer bekanntlich gleich mittleren Proportionale zwischen den Leitstrahlen a und b aus  $C_i$ , a  $\alpha_i = \sqrt{ab}$  und somit ist (14)

$$\alpha, \cos \frac{1}{2} \varphi = \beta.$$

Wird der Winkel, welchen die Leitstrahlen aus dem Scheitel H schliessen durch \( \psi \) bezeichnet, so ist ebenso

$$\beta_1 \cos \frac{1}{2} \psi = \beta$$
.

Nun ist bekanntlich  $\alpha_1^2 + \beta_1^2 = \alpha^2 + \beta^2$ ; daher folgt für die Wink und  $\phi$  leicht die interessante Relation:

(15) 
$$\tan g \frac{1}{2} \varphi^2 + \tan g \frac{1}{2} \psi^2 = \frac{\gamma^2}{\beta^2} = \frac{1}{q},$$

d. h. "Die Winkel, welche die zwei Paar Leitstrahlen aus Scheiteln C, H irgend zweier conjugirten Halbmesser der Ell unter sich bilden, haben die Eigenschaft, dass die Summe Quadrate der Tangenten der halben Winkel constant ist, n lich gleich ist dem Quadrat der Excentricität, dividirt de das Quadrat der halben kleinen Axe."

Für die Axen-Scheitel ist  $\tan g \frac{1}{2} \phi^2 = \frac{\gamma^2}{\beta^2}$  und  $\tan g \frac{1}{2} \psi^2 = 0$ , auch stimmt.

Für die besondere Ellipse, deren Axen sich verhalten, wie die D nale des Quadrats zur Seite, oder bei welcher  $\alpha^2 = 2\beta^2 = 2\gamma^2$ , hat n

(16) 
$$\tan \frac{1}{2}\varphi^2 + \tan \frac{1}{2}\psi^2 = 1.$$

Für diese besondere Ellipse treten überhaupt in den obigen Gleichu und Sätzen ähnliche interessante Modificationen ein. Sie entspricht vorgelegten Aufgabe für den speciellen Fall, wo das Quadrat der aus Spitze C des Dreiceks zu ziehenden Geraden, CD oder d, dem Rech unter den Abschnitten, AD und BD, der Grundlinie gleich, oder q: sein soll.

B. In Rücksicht der äusseren Geraden  $\delta$  und  $\delta_1$  findet nun Anak statt. Nämlich sie sind nur so lange möglich, als die Parallele V Kreis schneidet; berührt sie ihn, so befindet sich C in der gesuch Grenze, und alsdann vereinigt sich der Punct  $F_1$  mit F,  $\mathfrak{D}_1$  mit  $\mathfrak{D}$  die Gerade  $\delta_1$  mit  $\delta$ , und es ist der Punct F die Mitte des Bogens A1 so dass sein Ort dieselbe auf der Grundlinie AB in deren Mitte M se recht stehende Axe Y ist, und dass  $\delta$  den äusseren Winkel an der Spitz des Dreiecks hälftet. Für diesen Fall setze man

$$A\mathfrak{D}=a_2; \ B\mathfrak{D}=b_2; \ \text{und} \ AB=2\gamma=b_2-a_2,$$
 so hat man in gleicher Weise, wie oben (A),

$$\delta^2 = qa_1b_2,$$

$$\frac{a}{a_2} = \frac{b}{b_2},$$

3) 
$$ab = a_2b_2 - \delta^2 = (1-q)a_2b_2 = \frac{1-q}{q}\delta^2$$

$$\sqrt{1-q} = \frac{a}{a} = \frac{b}{b},$$

(5) 
$$b-a = (b_1-a_1)\sqrt{1-q} = 2\gamma\sqrt{1-q}$$

n. die Differenz der Schenkel a, b des Dreiecks ist constant. Man setze

$$2\gamma \sqrt{1-q} = 2\alpha$$
, and  $\gamma^2 - \alpha^2 = \beta^2$ ,

ist

$$\frac{a}{\gamma} = \sqrt{1-q} = \frac{a}{a_2} = \frac{b}{b_2};$$

[7] 
$$\frac{\alpha^2}{\gamma^2} = 1 - q = \frac{ab}{a_2 b_2}; \quad \frac{\beta^2}{\alpha^2} = \frac{q}{1 - q} = \frac{\delta^2}{ab}; \quad \frac{\beta^2}{\gamma^2} = q = \frac{\delta^2}{a_2 b_2};$$

(8) 
$$\delta = \frac{\beta}{a} \sqrt{ab} = \frac{\beta}{\gamma} \sqrt{a_3 b_2}.$$

rd CF = e,  $\mathfrak{D}F = f$  und AF = BF = g gesetzt, so ist ferner

$$\delta: f = h: p = q$$
, und  $e = f - \delta$ ,

3r

(9) 
$$\delta = qf, \text{ und } e = (1-q)f = \frac{1-q}{q}\delta;$$

(10) 
$$e:\delta:f=\alpha^2:\beta^2:\gamma^2;$$

(11) 
$$\delta e = ab; \quad \delta f = a_2b_2; \quad ef = \frac{1}{q}ab = \frac{\gamma^2}{\beta^2}ab.$$

die Dreiecke  $\mathfrak{D}BF$  und  $\mathfrak{D}CA$  ähnlich sind, so ist weiter

(11) 
$$\frac{g}{f} = \frac{a}{a} = \frac{\alpha}{\gamma} = \text{etc.} \quad (6),$$

er

(13) 
$$g = \frac{\alpha}{\gamma} f = \frac{\gamma}{\alpha} e = \frac{\alpha \gamma}{\beta^2} \delta = \frac{\gamma}{\beta} \sqrt{ab}.$$

ird der äussere Winkel an der Spitze C durch  $\varphi_1$  bezeichnet, so hat man

$$\cos \frac{1}{2}\varphi_1 = \frac{\gamma}{g} = \frac{\beta}{\sqrt{ab}},$$

ler

$$\sqrt{ab}\cos\frac{1}{2}\varphi_1 = \beta.$$

iese verschiedenen Gleichungen besagen in Worten Aehnliches wie die pigen (A), z. B.

"Alle Dreiecke, deren Spitzen C in der gesuchten Grenze liegen, haben die Eigenschaft, dass die Gerade  $\delta$  den äusseren Winkel an der Spitze hälftet; dass die Schenkel a, b zu den ihnen anliegenden Abschnitten  $a_2$ ,  $b_2$  der Grundlinie constantes Verhältniss haben, wie  $\sqrt{1-q}:1$  (4), und dass daher die Differenz  $2\alpha$  der Schenkel (b-a), oder a-b) constant ist (5) und sich zur Grundlinie  $2\gamma$  ebenfalls wie  $\sqrt{1-q}:1$  verhält (6), u.s.w." Oder:

"Die gesuchte Grenze ist im gegenwärtigen Falle eine Hyperbel, welche die Endpuncte A, B der festen Grundlinie zu Brennpuncten hat, und deren Hauptaxe  $2\alpha$  sich zur Grundlinie oder doppelten Excentricität  $2\gamma$  verhält, wie  $\sqrt{1-q}:1$ , oder deren Halbaxen  $\alpha$ ,  $\beta$  und Excentricität  $\gamma$  sich verhalten, wie  $\sqrt{1-q}:\sqrt{q}:1$ , (wenn  $\beta$  als reell angesehen wird)."

Für die Hyperbel enthalten die Gleichungen analoge Eigenschaften

wie oben für die Ellipse, was ich nur anzudeuten brauche.

Wie man sieht, muss hier q < 1, also  $\delta^2 > a_2 b_2$  sein, wenn die Hyperbel reell sein soll.

Ist insbesondere  $q=\frac{1}{2}$ , so wird die Hyperbel gleichseitig, nämlich  $\alpha=\beta=\frac{1}{2}\gamma\sqrt{2}$ , und dann treten in den Formeln und Sätzen Modificationen

ein, wie oben bei der speciellen Ellipse, bei welcher q=1.

Bemerkung. Die in der Aufgabe (II) verlangte Grenze besteht demnach im Allgemeinen aus zwei Kegelschnitten, einer Ellipse und einer Hyperbel, welche confocal sind und zudem die zweite Axe  $2\beta$  gemein haben (abgesehen davon, dass dieselbe für die Hyperbel imaginär ist); ihre Hauptaxen verhalten sich, wie  $\sqrt{1+q}:\sqrt{1-q}$ . Die Kegelschnitte schneiden einander in vier Puncten  $C_0$  und zwar rechtwinklig. Somit giebt es vier solche besondere (einander gleiche) Dreiecke  $ABC_0$ , derm Spitzen  $C_0$  in beiden Kegelschnitten zugleich liegen. Für jedes dieser Dreiecke ist daher

$$d^2$$
:  $a_1b_1 = \delta^2$ :  $a_2b_2 = q$ ,

woraus man schliesst, dass dieselben an der Spitze  $C_6$  rechtwinklig sind (s. oben S. 392, Bemerkung zu Aufgabe I). Demnach folgt:

"Bleibt die Grundlinie AB constant und in fester Lage, während die Verhältnisszahl q sich ändert, so ändern sich auch die beiden Kegelschnitte, aber der geometrische Ort ihrer vier Schnittpuncte  $C_0$  ist ein Kreis, welcher die feste Grundlinie zum Durchmesser hat." Oder

"Soll ein Dreieck  $ABC_0$ , dessen Grundlinie AB in fester Lage gegeben ist, die Eigenschaft haben, dass die Quadrate der beiden Geraden d und  $\delta$ , welche die Winkel  $\varphi$  und  $\varphi_1$  an der Spitze  $C_0$  hälften, sich zu den Rechtecken unter den respectives

▶ schnitten der Grundlinie gleich verhalten, so muss es an der → itze rechtwinklig sein, oder so ist der Ort seiner Spitze  $C_0$ → Kreis, welcher die Grundlinie zum Durchmesser hat."

Werden die beiden Kegelschnitte, Ellipse und Hyperbel, oder kürzer und H, gezeichnet gedacht, so theilen sie zusammen die Ebene in Theile oder Räume R. Von diesen Räumen liegen: 1) zwei sich gleiche innerhalb E und H zugleich; 2) einer  $R_e$  innerhalb E allein; 3) zwei siche  $R_h$  innerhalb H allein; und endlich 4) zwei gleiche  $R_0$  ausserhalb und H. Liegt nun die Spitze C des Dreiecks ABC entweder: 1) in nem der beiden Räume  $R_1$ , so sind sowohl zwei Gerade d (d. h. d und  $d_1$ ) s zwei Gerade d möglich; 2) im Raume  $R_e$ , so sind nur zwei Gerade d öglich; 3) in einem der zwei Räume  $R_h$ , so finden nur zwei Gerade d att; und endlich 4) in einem der zwei Räume  $R_0$ , so findet weder d och d statt, d. h. die Aufgabe (I) ist unmöglich.

### Zweite Auflösung.

Von der in der Aufgabe (II) verlangten Grenze kann man sich durch folgende Betrachtung eine klare Anschauung verschaffen.

Wird in der gegebenen Grundlinie AB der Theilungspunct D irgendwo angenommen, so ist, wenn zudem auch q gegeben ist, die Länge der Geraden CD oder d bestimmt, da  $d^2 = q.AD.BD$  sein soll. Daher ist für jeden Theilungspunct D der Ort der Spitze C des Dreiecks ein Kreis, der D zum Mittelpunct und d zum Radius hat. Und daher ist klar, dass die gemeinsame Enveloppe E aller dieser Kreise D die gesuchte Grenze ist. Jeder Kreis wird von der Enveloppe E in denjenigen zwei Puncten C berührt, in welchen er von dem ihm zunächst folgenden geschnitten wird, oder, wenn man sich so ausdrücken darf, in welchen er von dem mit hm zusammenfallenden (oder von sich selbst) geschnitten wird. In jedem nderen Puncte  $C_1$  wird er von einem der übrigen Kreise geschnitten, aber ur von einem. Jene zwei Berührungspuncte C lassen sich z. B. durch Eigenschaft der Aehnlichkeitspuncte zweier Kreise leicht geometrisch stimmen.

Es seien D und  $D_1$  zwei der genannten Kreise, und F und  $F_1$  seien re Aehnlichkeitspuncte, so sind diese (nicht allein zu den Mittelpuncten und  $D_1$ , sondern zugleich auch) zu den gegebenen Puncten A und B armonisch, was leicht zu erweisen ist. Eine äussere gemeinschaftliche angente t, die also durch den äusseren Aehnlichkeitspunct F geht, behähre die Kreise beziehlich in E und  $E_1$ , und der diesen Puncten zunächst iegende Schnittpunct der Kreise heisse  $C_1$ . Bleibt nun E fest, während E ihm näher rückt, bis er endlich mit ihm zusammenfällt, so rücken lie Puncte E und E auf dem festen Kreise E einander auch näher, bis sie zuletzt sich in einem Punct E vereinigen, welcher der verlangte Be-

rührungspunct ist; dabei fällt auch &, in C, und der innere Aehnlichkeitspunct  $F_i$ , der stets zwischen D und  $D_i$  liegt, fällt in D. Demnach werden die zwei Puncte C, in welchen ein beliebiger Kreis D von der Enveloppe E berührt wird, wie folgt, gefunden:

"Zu den drei Puncten A, D, B suche man den vierten, dem D zugeordneten, harmonischen Punct F und lege aus ihm Tangenten an den Kreis D, so sind deren Berührungspuncte die verlangten zwei Puncte C.".

Zieht man aus einem der construirten Puncte C nach den Puncten A, D, B, F Strahlen a, d, b, f, so sind diese auch harmonisch; und da d und f zu einander rechtwinklig (als Radius und Tangente des Kreises D). so hälften sie die von a und b gebildeten Winkel. Hierdurch gelangt man für die Bestimmung des Ortes von C zu denselben drei Fundamental gleichungen, wie bei der ersten Auflösung (II, A, 1, 2, 3), woraus also

wie dort, folgt, dass die Enveloppe E eine Ellipse ist.

Der Kreis D kann mit der Enveloppe E reelle oder imaginäte Berührung haben. Ob das Eine oder Andere stattfindet, hängt davon ab oder wird bei der obigen Construction daran erkannt, ob aus F Tangenten an den Kreis D möglich sind oder nicht, also ob F ausserhalb oder innerhalb des Kreises liegt, oder ob d kleiner oder grösser als Df ist. Es finden immer beiderlei Kreise statt, und der besondere Fall, w gerade d = DF, oder zur Unterscheidung,  $d_o = D_o F_o$ , bildet den Ueber gang von den einen zu den anderen. Bei diesem Uebergangsfalle we einigen sich beide Berührungspuncte  $C_0$  mit  $F_0$ , und der Kreis  $D_0$  wir der Krümmungskreis der Ellipse E im Scheitel F, ihrer Hauptaxe 2 Die Lage des Mittelpunctes Do wird durch die zwei Gleichungen

$$d_{\rm o}^2 = q.AD_{\rm o}.BD_{\rm o}, \ \ {\rm und} \ \ MA^2 = MD_{\rm o}.MF_{\rm o},$$

oder, wenn  $MD_0 = x$  und  $MA = MB = \gamma$  gesetzt wird, durch

$$d_0^2 = q(\gamma^2 - x^2)$$
, and  $\gamma^2 = x(x+d_0)$ 

bestimmt. Daraus ergiebt sich

$$x = \frac{\gamma}{\sqrt{1+q}} = \frac{\gamma^2}{\alpha}; \quad \text{and} \quad d_0 = \alpha - x = \frac{\beta^2}{\alpha}.$$

Von den auf diese Weise bestimmten zwei Puncten  $D_a$  und  $D_a^i$  liege in erstere nach A und der andere nach B hin. Die Mittelpuncte der beiderlei Kreise D vertheilen sich nun so: "Die Strecke  $D_{\scriptscriptstyle 0}\,D_{\scriptscriptstyle 0}^{\scriptscriptstyle 1}$  enthält die Mittelpuncte aller reell berührenden Kreise D, wogegen die Mittelpuncte der imaginär berührenden Kreise D in den beiden Strecken  $AD_a$  und  $BD_a$ liegen." Dabei ist

$$D_{\scriptscriptstyle 0} D_{\scriptscriptstyle 0}^{\scriptscriptstyle 1} = \frac{2\gamma^2}{\alpha}$$
, and  $AD_{\scriptscriptstyle 0} = BD_{\scriptscriptstyle 0}^{\scriptscriptstyle 1} = \frac{\gamma}{\alpha}(\alpha - \gamma)$ .

Die Berührungspuncte C der Kreise D mit der Enveloppe E können fermer auch auf folgende umständlichere Art gefunden werden, was hier noch urm eines unten folgenden Satzes willen in Betracht gezogen werden soll.

Zieht man in allen Kreisen D parallele Durchmesser  $GG_1 = 2d$  nach eimer beliebigen Richtung R, so liegen ihre Endpuncte G und  $G_1$  jedesmal irgend einem Kegelschnitte K [denn da  $d^2 = q.AD.BD$ , so ist  $y^2 = q(\gamma - x)(\gamma + x)$ , wenn man d = y, MD = x and  $MA = \gamma$  setzt]. Wird nun an diesen Kegelschnitt K im Puncte G die Tangente GF gelegt, so trifft diese die Axe X im nämlichen Puncte F, aus welchem die an den Kreis D gelegten Tangenten die verlangten Berührungspuncte Cgeben (wie bei der obigen Construction). — Für den oben genannten Uebergangsfall, d. h. für den besonderen Kreis  $D_0$ , hat man dabei das Merkmal, dass die Tangente GF mit der Richtung R und mit der Axe X gleiche Winkel bildet, oder dass  $D_{0}F = D_{0}G$  ist; und jenachdem sie mit R einen grösseren oder kleineren Winkel bildet als mit X, berührt der zugehörige Kreis D die Enveloppe E reell oder imaginär. Bei dem besonderen Kegelschnitte  $K_0$ , der entsteht, wenn R zu X senkrecht ist, bildet also für jenen Fall die Tangente GF mit der Axe X einen Winkel von  $45^{\circ}$ , und je nachdem sie mit derselben einen kleineren oder grösseren Winkel bildet, berühren sich  $m{D}$  und  $m{E}$  reell oder imaginär. — Da beim Uebergangsfall  $D_0 F = D_0 G = D_0 G_1$ , so folgt, dass die Tangenten GF und werden, dass aus der Bestimmungsart der Kegelschnitte K unmittelbar  $^{
m folgt}$ , dass dieselben die Grundlinie AB zum gemeinsamen Durchmesser haben (somit unter sich und mit E concentrisch sind), und dass der demselbf en conjugirte Durchmesser für jeden K der zugehörigen Richtung Rparallel und für alle K von constanter Grösse ist, nämlich er ist zugleich Durchmesser 2d desjenigen Kreises D oder  $D_m$ , dessen Mittelpunct in A fällt, so dass also  $2d_m = 2\beta = 2\gamma \sqrt{q}$ . Ferner folgt, dass jeder Kegelsch $\mathbf{r}$ itt K die Enveloppe E in zwei Puncten H und  $H_1$ , nämlich in den End-Pun cten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers, berührt; dieser Durchmesser jed $\Longrightarrow$ maligen Richtung R parallel sind. Demzufolge ist E zugleich auch die Enveloppe der Schaar Kegelschnitte K, welche sämmtlich Ellipsen  $\sin$ d und innerhalb der Ellipse E liegen. Jener oben erwähnte besondere Lat mit E die Axe  $2\beta$  gemein und berührt sie in den Scheiteln dersellen. — Für die obige specielle Ellipse, die eintritt, wenn q=1, und der  $\alpha = \beta \sqrt{2} = \gamma \sqrt{2}$ , ist AB für jeden Kegelschnitt K einer der gle i chen conjugirten Durchmesser, indem  $2d_m = 2\beta = 2\gamma$ ; und daher wird diesem Falle  $K_0$  ein Kreis über dem Durchmesser AB.

Wird oben anstatt des Theilungspunctes D zwischen A und B ein Theilungspunct  $\mathfrak D$  in der Verlängerung der Grundlinie AB, also jenseits Steiner's Werke. II.

A oder B angenommen, und wird sodann mit der dadurch bestimmten Geraden  $\hat{o}$  um ihn ein Kreis  $\mathfrak D$  beschrieben, so gelangt man zu analogen Resultaten. Nämlich die Enveloppe E aller Kreise  $\mathfrak D$  ist eine Hyperbel; die Kreise zerfallen in zwei Abtheilungen, die einen haben mit E reelle, die anderen imaginäre Berührung, und der Uebergang von den einen zu den anderen geschieht durch die Krümmungskreise  $\mathfrak D_o$  in den Hauptscheiteln der Hyperbel E, etc. Ferner: Zieht man in den Kreisen je ein System paralleler Durchmesser  $GG_1$ , so liegen deren Endpuncte in einer Hyperbel E, welche die Hyperbel E in zwei Puncten E und E und E und E nämlich in den Endpuncten eines gemeinsamen Durchmessers (eines reellen oder imaginären) berührt; u. s. w.

Bemerkung. Dass die obigen Kreise D eine Ellipse E zur Enveloppe haben, und dass die Endpuncte G und G, je eines Systems paralleler Durchmesser derselben in einer anderen Ellipse K liegen, u. s. w., davon kann man sich durch stereometrische Betrachtung, durch Projection, eine klare unmittelbare Anschauung, wie folgt, verschaffen.

Man denke durch den Mittelpunct M einer Kugel eine feste Ebene p. die sie in einem Hauptkreise P'schneidet; ferner einen der Kugel umschriebenen (geraden) Cylinder T, dessen Axe t, die immer durch M geht, gegen die Ebene p unter beliebigem Winkel  $\lambda$  geneigt ist, und welcher die Kugel in einem Hauptkreise & berührt, der mit dem Kreise P einem Durchmesser QR oder Y gemein hat. Der Cylinder T schneidet die Ebene p in einer Ellipse E, die M zum Mittelpunct und QR zur kleinen Axe (23) hat. Sei Z der auf der Ebene p senkrechte Kugeldurchmesser, und A und B dessen Endpuncte. Jede durch Z gelegte Ebene schneidet die Kugel in einem Hauptkreise  $\Re$ ; geht die Ebene insbesondere durch Z und Y, so heisse der Kreis R<sub>0</sub>. Jeder Kreis R hat mit dem festen Kreise E einen Durchmesser 55, gemein. Alle Kreise & haben den Durchmesser AB (oder Z) gemein, und die demselben conjugirten Durchmesser haben sie einzeln mit dem Kreise P gemein. Eine mit der Ebene p parallele, aber bewegliche, Ebene  $p_1$  schneidet die Kugel in einem kleinen Kreise  $\mathfrak{D}$ , dessen Mittelpunct D den Durchmesser AB zum Ort hat. Der Kreis D schneidet den festen Kreis & in zwei Puncten &, die reell oder imaginär sein können, nämlich es giebt zwei besondere Kreise D, und D, welche den Kreis E nur berühren, und über diese hinaus schneiden sich D und E nicht mehr reell, aber die Schnittlinie CC ihrer verlängerten Ebenen bleibt immerhin ihre ideelle gemeinschaftliche Chorde. Alle Kreise D werden von der Ebene jedes Kreises & in einem System paralleler Durchmesser &&, geschnitten, deren Endpuncte & und &, in R liegen; u. s. w.

Werden nun diese auf der Kugel beschriebenen Elemente nach der Richtung der Cylinder-Axe t auf die feste Ebene p projicirt, so ergiebt sich Folgendes:

Der Kreis P entspricht sich selbst. Dem Kreise & entspricht die Ellipse E; dem senkrechten Durchmesser Z entspricht die grosse Axe Xvon E; den Endpuncten  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak B$  entsprechen die Brennpuncte A und B von E. Jedem Kreise D entspricht ein ihm gleicher Kreis D, dessen Mittelpunct D die Strecke AB der Axe X zum Ort hat; den zwei Schnittpuncten  $\mathfrak C$  von  $\mathfrak D$  und  $\mathfrak C$  entsprechen die zwei Berührungspuncte C von D und E; den besonderen zwei Kreisen  $\mathfrak{D}_0$  und  $\mathfrak{D}_0^1$  entsprechen die Krümmungskreise  $D_0$  und  $D_0$  in den Scheiteln der grossen Axe X; und überhaupt, jenachdem der Kreis D den Kreis E schneidet oder nicht, hat D mit E reelle oder imaginäre Berührung, und der Schnittlinie CC der Ebenen von D und & entspricht immer die reelle oder ideelle Berührungssehne CC von D und E. Die Kreise  $\Re$  gehen in eine Schaar Ellipsen K über; je einem System paralleler Durchmesser & der Kreise  $\mathfrak D$  entsprechen parallele Durchmesser GG, der Kreise D, deren Endpuncte G und  $G_1$  in je einer Ellipse K liegen; den Schnittpuncten  $\mathfrak H$  und  $\mathfrak H_1$ von R und E entsprechen die Berührungspuncte H und H, von K und E, und HH<sub>1</sub> ist allemal gemeinsamer Durchmesser der letzteren; dem gemeinsamen Durchmesser AB aller Kreise R entspricht der gemeinsame Durchmesser AB aller Ellipsen K, und die diesen beiden Durchmessern beiderseits conjugirten Durchmesser fallen zusammen und sind zugleich die **D**urchmesser des Kreises P. Dem besonderen Kreise  $\Re_{o}$  entspricht die besondere Ellipse  $K_0$ , u. s. w.

Die Verhältnisszahl oder der Coëfficient q wird hierbei bestimmt durch

$$q = \tan 2$$
.

Ist insbesondere der Winkel  $\lambda = 45^{\circ}$ , so ist q = 1, und dann wird  $\overline{\phantom{a}}$  die mehrerwähnte besondere Ellipse, bei der  $\alpha = \beta \sqrt{2}$ .

Anstatt der Kugel können auch andere Umdrehungsflächen zweiter  $P(\mathbf{r})$ rd rung zu Hülfe genommen werden, nämlich die Sphäroïde und das weitheilige Umdrehungs-Hyperboloïd. Dabei ist in gleicher Weise die ieste Ebene p durch den Mittelpunct M der Fläche und senkrecht zu ihrer Drehaxe Z anzunehmen. Beim Hyperboloïd ist dann der umschriebene Cylinder T ein hyperbolischer, und sein Schnitt E mit der Ebene p ist eine Hyperbel, und ebenso werden alle Kegelschnitte K Hyperbeln, u. s. w.

Bei diesen Fällen wird die Grösse q durch den Winkel  $\lambda$  und durch die zwei verschiedenen Axen  $2\alpha$ ,  $2\beta$  der jedesmaligen Fläche bestimmt, nämlich es ist

$$q = \frac{\beta^2}{\alpha^2} tang \lambda^2,$$

Wo  $2\alpha$  die ungleiche Axe ist, die in der Drehaxe Z liegt.

Die vorstehende Untersuchung führte auf ein System von Kreisen, welche einen Kegelschnitt doppelt berühren. Aber es kamen dabei einerseits nicht alle Kreise in Betracht, welche den Kegelschnitt doppelt berühren, und andererseits stellten sich nicht alle Arten Kegelschnitte ein. Dies giebt Anlass, diesen Gegenstand für sich etwas ausführlicher zu erörtem. Es bieten sich dabei noch einige nicht ganz uninteressante Eigenschaften und Sätze dar.

 Ein gegebener Kegelschnitt K kann von zwei Systemen oder zwei Schaaren von Kreisen P und Q doppelt berührt werden, deren Mittelpuncte in den beiden Axen X und Y des Kegelschnittes liegen, und zwar ist jeder Punct in der einen oder der anderen Axe als Mittelpunct eines solches Kreises anzusehen, der reell oder imaginär ist. Die Kreise P, deren Mittelpuncte in der Hauptaxe X liegen, berühren den Kegelschnitt K vu Innen und liegen ganz innerhalb desselben, wogegen die Kreise Q, derm Mittelpuncte in der zweiten Axe Y liegen, denselben entweder von Aussen berühren, oder ihn umschliessen und von ihm von Innen berührt werden. Die erste Kreisschaar P besteht aus reellen und imaginären Kreisen, wegegen die Kreise Q der anderen Schaar sämmtlich reell sind. Die reelle Kreise P der ersten Schaar zerfallen in zwei Abtheilungen, wovon die einen mit K reelle und die anderen imaginäre Berührung haben, (was bereits im Vorhergehenden sich herausstellte). Bei den Kreisen Q häng es von der Art des Kegelschnittes K ab, ob ihn dieselben alle reell berühren, oder ob sie, ebenso wie jene, in zwei Abtheilungen zerfallen, wevon die einen ihn reell und die anderen imaginär berühren.

Sei  $AA_1 = 2\alpha$  die Hauptaxe, in X, und  $BB_1 = 2\beta$  die zweite Axe, in Y, seien ferner F und  $F_1$  die Brennpuncte (in X) und  $FF_1 = 2\gamma$ ; seien ferner X und  $X_1$ ,  $X_2$  und  $X_3$  beziehlich die Krümmungsmittelpuncte der Axel-Scheitel A und  $A_1$ , B und  $B_1$ , und sei endlich M der Mittelpunct des Kegelschnittes K, so lässt sich das Gesagte bei den verschiedenartigen Kegelschnitten, wie folgt, specieller angeben.

a. Bei der Ellipse. 1) Die Kreise P werden von der Ellipse umschlossen. Die Mittelpuncte der reellen Kreise P sind auf die Strecke  $FF_1$  beschränkt, und jeder derselben berührt die Ellipse reell oder imaginät, jenachdem sein Mittelpunct in der Strecke  $\mathfrak{AA}_1$ , oder in einer der beiden Strecken  $\mathfrak{A}F$  oder  $\mathfrak{A}_1F_1$  liegt. Der Kreis P wird am grössten, ein Maximum, wenn er M zum Mittelpunct und  $BB_1 = 2\beta$  zum Durchmesser hat; er wird um so kleiner, je weiter sein Mittelpunct von M absteht, bis et in den Grenzen F und  $F_1$  sich auf seinen Mittelpunct reducirt. 2) Die Kreise Q umschliessen die Ellipse und berühren sie reell oder imaginät, jenachdem der Mittelpunct in der Strecke  $\mathfrak{BB}_1$ , oder auf der einen oder anderen Seite jenseits dieser Strecke liegt. Der Kreis Q wird ein Mini-

um, wenn er M zum Mittelpunct und  $AA_1 = 2\alpha$  zum Durchmesser hat; wird um so grösser, je weiter sein Mittelpunct von M absteht. — In iden Fällen findet der Uebergang von den reell zu den imaginär behrenden Kreisen bei den Krümmungskreisen in den Scheiteln der reætiven Axen  $AA_1$  und  $BB_1$  statt.

b. Bei der Hyperbel. 1) Die Kreise P werden von der Hyperbel schlossen. Die Mittelpuncte der reellen Kreise P liegen zu beiden iten jenseits der Strecke  $FF_1$ , von deren Endpuncten an bis in's Unliche, und jeder Kreis P berührt die Hyperbel reell oder imaginär, achdem sein Mittelpunct jenseits der Strecke  $\mathfrak{AA}_1$ , oder in einer der den Strecken  $\mathfrak{AF}$  oder  $\mathfrak{A}_1F_1$  liegt; in den Grenzpuncten F und  $F_1$  wird Radius des Kreises gleich 0, etc. 2) Die Kreise Q berühren die Hybel von Aussen, jeder berührt beide Zweige derselben, und alle beren reell, so dass jeder Punct der unbegrenzten Axe Y Mittelpunct es die Hyperbel reell und doppelt berührenden Kreises Q ist. Der sis Q wird ein Minimum, wenn er M zum Mittelpunct und  $AA_1 = 2\alpha$  A0 Durchmesser hat; er wird um so grösser, je weiter sein Mittelpunct A1 A2 A3 A4 entfernt ist.

c. Bei der Parabel. 1) Die Kreise P werden von der Parabel schlossen. Die Mittelpuncte der reellen Kreise P liegen von F an h dem Innern der Parabel bis in's Unendliche, und jeder Kreis P ührt die Parabel reell oder imaginär, jenachdem sein Mittelpunct jents A, oder in der Strecke FA liegt; bei F wird der Radius des Kreises ich 0, etc. 2) Hier ist die zweite Axe Y unendlich entfernt; als ihr entechende Kreise Q kann man die gesammten Tangenten der Parabel iehen.

Bemerkung I. Die Radien der Kreise P und Q, welche nach deren rührungspuncten mit dem Kegelschnitte K gezogen werden, sind zuich die Normalen des letzteren. Somit sind umgekehrt die beiden eisschaaren durch die Normalen des Kegelschnittes K bestimmt, nämh dieselben, bis an die Axen X und Y genommen, sind die Radien der pectiven Kreise. Man erhält aber, wie aus dem Obigen ersichtlich, ordurch nicht die ganze Kreisschaar P, sondern nur diejenige Abtheilung reelben, welche mit K reelle Berührung haben. Ebenso verhält es sich K der zweiten Kreisschaar K im Falle, wo K eine Ellipse ist.

II. Von den zwei Kreisschaaren P und Q, die einen Kegelschnitt K ppelt berühren, will ich hier beiläufig folgenden Satz angeben:

"Die gemeinschaftliche Secante SS irgend zweier Kreises der nämlichen Schaar und ihre Berührungssehnen CC und In mit dem Kegelschnitte K sind parallel, und die erstere gt immer in der Mitte zwischen den beiden letzteren." (Dabei unen die genannten drei Geraden reell oder ideell sein.) Oder:

"Werden zwei gegebene Kreise N und  $N_1$  von irgend einem Kegelschnitte K doppelt berührt, aber beide gleichartig, so sind die beiden Berührungssehnen CC und  $C_1C_1$  immer mit der gemeinschaftlichen Secante SS der Kreise parallel und stehen gleichweit von ihr ab." — Die zwei äusseren, sowie die zwei inneren gemeinschaftlichen Tangenten der Kreise N und  $N_1$  sind als ein solcher Kegelschnitt K anzusehen; und für diesen besonderen Fall ist der Satz bekannt. — Uebrigens findet der Satz auch etwas allgemeiner statt, was ich bei einer anderen Gelegenheit nachzuweisen mir vorbehalte.

III. Die Kreise Q der zweiten Schaar haben unter anderen folgende

besondere Eigenschaft:

"Zieht man aus den Brennpuncten F und F, nach alles Tangenten des Kegelschnittes K Strahlen unter demselben beliebigen Winkel p, so liegen ihre Fusspuncte allemal in einem solchen Kreise Q, so dass durch Aenderung des Winkels & die ganze Schaar von Kreisen Q erhalten wird." Oder umgekehrt: "Bewegt sich ein beliebiger gegebener Winkel o so, dass der eine Schenkel stets einen festen Kegelschnitt K berührt, während der andere beständig durch einen der beiden Brennpuncte F oder F, desselben geht, so beschreibt sein Scheitel einen solchen Kreis Q, welcher den Kegelschnitt doppelt berührt (reell oder imaginär) und seinen Mittelpunct in der zweiten Axe Y des letzteren hat. — Für den besonderen Fall, wo φ = 90°, ist der Satz allgemein bekannt; ebenso für den Fall, wo K insbesondere eine Parabel aber & beliebig ist, und wobei der Kreis Q unendlich gross, d. h. eine Gerade, eine Tangente der Parabel wird. - Zur weiteren Entwickelm dieses Satzes und seines Zusammenhanges mit anderen Eigenschaften ist hier nicht der geeignete Ort.

2. Der Kürze halber wollen wir die obige Annahme (1): "dass X die erste oder die Hauptaxe des gegebenen Kegelschnittes K sei", für einen Augenblick aufheben, und vielmehr es unbestimmt lassen, ob X die erste oder zweite Axe, und ob die ihr zugehörige Kreisschaar P die erste oder zweite sei, wobei dann in gleicher Weise unbestimmt bleibt, ob die in X liegende Axe  $AA_1 = 2\alpha$ , sowie die Brennpuncte F und  $F_1$  und deren Abstand  $FF_1 = 2\gamma$  u. s. w. reell oder imaginär seien. Alsdann braucht man nur von einer Kreisschaar P zu sprechen und kann doch die übereinstimmenden Eigenschaften beider Schaaren zugleich beschreiben.

Einige schon im Früheren angedeutete Sätze (§ 1, 2. Auflösung) lauten nun vollständiger, wie folgt:

"Werden in einer Schaar von Kreisen P, welche einen gegebenen Kegelschnitt K doppelt berühren, nach beliebiger Richtung R parallele Durchmesser GG, gezogen, so liegen deren Endpuncte

I und  $G_1$  in irgend einem anderen Kegelschnitte  $K_1$ , welcher  $F_1$  zum Durchmesser hat, der mit den Brennpuncten F und  $F_1$  ugleich reell oder imaginär ist. Der diesem Durchmesser  $FF_1$  onjugirte Durchmesser  $G^{\circ}G_1^{\circ}$  in  $K_1$  ist der Richtung R parallel, ämlich er ist zugleich der Durchmesser  $GG_1$  desjenigen Kreises dessen Mittelpunct in M liegt, und somit ist er auch gleich er anderen Axe  $BB_1 = 2\beta$  des gegebenen Kegelschnittes K (1) and mit derselben zugleich reell oder imaginär. Daher ist die amme der Quadrate dieser conjugirten Durchmesser  $FF_1$  und  $G_1^{\circ}$  von  $K_1$  gleich dem Quadrat der Axe  $AA_1 = 2\alpha$  von  $K_1^{\circ}$  erden diese conjugirten Durchmesser von  $K_1$ , als solche, durch 2f und f bezeichnet, so ist  $f = \gamma$  und f und da in f

$$\beta^2 + \gamma^2 = \alpha^2,$$

ist auch, wie behauptet,

$$g^3+f^3=\alpha^3$$

rner: Der Kegelschnitt  $K_1$  berührt den gegebenen K in dennigen zwei Puncten H und  $H_1$ , in welchen die Normalen auf der Richtung R parallel sind, somit in den Endpuncten eines meinsamen Durchmessers  $HH_1 = 2h$ . Die diesem Durchmesser beiden Kegelschnitten K und  $K_1$  conjugirten Durchmesser L = 2l und  $L_1L_1 = 2l_1$  fallen also auf einander, und die Diffenz ihrer Quadrate ist gleich dem Quadrat der anderen Axe  $B_1$  des gegebenen Kegelschnittes K. Denn in Rücksicht auf  $K_1$  t  $h^2 + l_1^2 = g^2 + f^2 = a^2$ , und in Bezug auf K ist  $h^2 + l^2 = a^2 + \beta^2$ , Iglich ist

$$l^2-l_1^2=\beta^2$$
.

Wird die Richtung R so viel wie möglich geändert, so entsteht eine haar von Kegelschnitten  $K_1$ , oder abgekürzt  $S.K_1$ , welche insgesammt leende Eigenschaften haben:

"Die  $S.K_1$  haben  $FF_1$  zum gemeinsamen Durchmesser und nd daher unter sich und mit K concentrisch. Die diesem urchmesser conjugirten Durchmesser  $G^{\circ}G_1^{\circ}$  in der  $S.K_1$  sind igleich die gesammten Durchmesser desjenigen Kreises P, elcher M zum Mittelpunct hat, also alle gleich und auch leich der anderen Axe  $BB_1$  des K. Daher ist für alle  $K_1$  die umme der Quadrate conjugirter Durchmesser constant, und war gleich dem Quadrat der fixirten Axe  $AA_1$  des K (denn es it  $g^2+f^2=\alpha^2$ ). Der über der Axe  $AA_1=2\alpha$ , als Durchmesser, eschriebene Kreis M hat daher die Eigenschaft, dass die aus gend einem Puncte m seines Umfanges an je einen  $K_1$  gelegten ingenten allemal einen rechten Winkel bilden. Die  $S.K_1$  ben den gegebenen Kegelschnitt K zur gemeinsamen Enve-

loppe, nämlich jeder von jenen berührt diesen in den Endpuncten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers HH,, und zwar in denjenigen Puncten, in welchen die Normalen der zugehörigen Richtung R parallel sind. Die diesem Durchmesser HH, in dem jedesmaligen K, und in K conjugirten Durchmesser  $L_{i}L_{j}=2l_{i}$  und LL=2l fallen auf einander, und die Different ihrer Quadrate ist constant, nämlich gleich dem Quadrat der anderen Axe  $BB_1 = 2\beta$  des K (oder  $l^2 - l_1^2 = \beta^2$ , oben)." - "Legt man aus irgend einem Puncte p des gemeinsamen Durchmessers FF, oder seiner Verlängerung an jeden K, zwei Tangenten M und pg,, so liegen die Berührungspuncte g und g, sämmtlich in einem der Kreise P, die Berührungssehnen gg, sind Durchmesser desselben und schneiden sich somit in einem Punct."-"Die S.K, sind unter sich und im Allgemeinen auch mit K von gleicher Art, nur wenn K eine Ellipse und X ausdrücklich die zweite oder kleine Axe derselben ist, sind die S.K. anderer Art, nämlich Hyperbeln."

Gemäss einer früheren Bemerkung (1, I) kann man den ersten Satt

auch so aussprechen:

"Werden die Normalen eines Kegelschnittes K bis an eine seiner Axen X gezogen und um die Puncte, in welchen sie diese treffen, so herumbewegt, bis sie irgend einer gegebenen Richtung R parallel sind, so liegen ihre Endpuncte allemal in irgend einem anderen Kegelschnitte  $K_1$ , welcher jenen ersten in des Endpuncten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers  $HH_1$  berührt, und welcher allemal den Abstand  $FF_1$  der in der Axe K liegenden Brennpuncte des K von einander zum Durchmesser hat." U. s. w.

Aus dem Vorhergehenden ergeben sich durch Umkehrung folgende Sätze:

"Zieht man in einem gegebenen Kegelschnitte  $K_1$  ein System paralleler Sehnen  $GG_1$  nach beliebiger Richtung R, so liegen ihre Mitten P in einem Durchmesser  $FF_1=2f$  desselben; und beschreibt man über den Sehnen, als Durchmesser, Kreise  $P_i$ , so haben diese irgend einen bestimmten anderen Kegelschnitt K zur Enveloppe, und zwar berühren sie ihn doppelt, jeder in zwei Puncten C. Eine Axe  $AA_1=2\alpha$  des K fällt auf den Durchmesser  $FF_1$  und die ihr zugehörigen Brennpuncte fallen in dessen Endpuncte F und  $F_1$ , so dass also  $FF_1=2\gamma$  die doppelte Excentricität des K und dieser mit  $K_1$  concentrisch ist. Die andere Axe  $BB_1=2\beta$  des K ist dem zum System der Schnen  $GG_1$  gehörigen, und dem  $FF_1$  conjugirten Durchmesser  $G^{\circ}G_1^{\circ}=2\beta$  des

 $K_i$  gleich. Daher ist das Quadrat jener Axe  $AA_i$  des K gleich der Summe der Quadrate der conjugirten Durchmesser FF, und  $G^{o}G^{\bullet}_{1}$  des  $K_{1}$ . Die aus einem Scheitel A der Axe  $AA_{1}$  an  $K_{1}$ gelegten Tangenten AS und AS, bilden einen rechten Winkel, und die Berührungssehne & gehört mit zum System von Sehnen GG,, sie ist der Durchmesser des Krümmungskreises, oder ihre Mitte ist der Krümmungsmittelpunct A des Kegelschnittes K in jenem Scheitel A (§ 1, 2. Auflösung). — Der Kegelschnitt K berührt den gegebenen K, in den Endpuncten eines ihnen gemeinsam en Durchmessers  $HH_1$ , und zwar in denjenigen Puncten Hund  $H_1$ , in welchen die Normalen des  $K_1$  der Richtung R und som it auch den Tangenten in F und  $F_1$  an  $K_1$  parallel sind. Da $\mathbf{h}$  er sind die Brennpuncte F und  $F_i$  und die Berührungspuncte H und  $H_1$  des K zugleich auch die Berührungspuncte der Seiten eines dem K, umschriebenen Rechtecks. Die dem Durchmesser  $HH_1 = 2h$  beiderseitig conjugirten Durchmesser 2l und  $2l_1$  fallen auf einander und es ist

$$l^{3}-l^{2}=\beta^{3}=g^{3}.$$

Wird die Richtung R so viel wie möglich geändert, so entsteht auf diese Weise bei demselben gegebenen Kegelschnitte  $K_1$  eine Schaar von Kegelschnitten  $K_2$ , oder  $S.K_2$ , welche folgende gemeinsame Eigenschaft haben:

"Die S.K haben mit K, denselben Mittelpunct M. Alle K haben eine gleiche Axe  $AA_1$ , deren Quadrat der Summe der Quadrate je zweier conjugirten Durchmesser des K, gleich ist; daher sind sämmtliche Axen AA, Durchmesser eines Kreises M, welcher in Bezug auf K, der Ort der Scheitel der ihm umschriebenen rechten Winkel ist. Die in den Axen AA, liegenden Brennpuncte F und F, der S.K sind zugleich die Endpuncte je eines Durchmessers  $FF_1$  des  $K_1$ , und somit ist  $K_1$ ihr geometrischer Ort. Der genannte Kreis M ist ferner für je den Kegelschnitt K der Ort der Fusspuncte der aus seinen Brennpuncten F und F, auf-seine Tangenten gefällten Perpendikel." — "Die anderen Axen BB, der S.K sind respective den einzelnen Durchmessern des K, gleich, nämlich je dem, der dem Durchmesser FF, conjugirt ist. Der Ort der Endpuncte dieser Axen BB, ist eine Curve vierten Grades\*)." — "Jeder Kegelschnitt K berührt den gegebenen  $K_1$  in den Endpuncten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers  $HH_1$ , in welchen Endpuncten

LOVE

<sup>\*)</sup> Die Gleichung der genannten Curve ist  $(x^2+y^2)(a^2x^2+b^2y^2+u^2b^2) = (a^2+b^2)(a^2x^2+b^2y^2),$  wobei a, b die Halbaxen des gegebenen Kegelschnittes  $K_1$  sind.

nämlich die Normalen der jedesmaligen Richtung R parallel sind; die beiden Brennpuncte F und F, und die beiden Berührungspuncte H und H, jedes K sind immer zugleich die Berührungspuncte der zwei Paar Gegenseiten eines dem & umschriebenen Rechtecks, und es giebt allemal einen zweiten K, welcher verwechselt H und H, zu Brennpuncten und F und F, zu Berührungspuncten hat." Und umgekehrt: "Die zwei Paar Berührungspuncte der Gegenseiten eines jeden dem K, umschriebenen Rechtecks entsprechen in diesem Sinne zweien Kegelschnitten K." - "Die gemeinsame Enveloppe aller A besteht aus zwei Theilen, aus dem gegebenen Kegelschnitte K, und aus dem genannten Kreise M; letzterer berührt jeden K in den Endpuncten A und A, seiner Axe AA,. " - "Das den K, eingeschriebene Viereck, dessen Ecken in den Berührungspuncten eines umschriebenen Rechtecks liegen, wie FHF,H, ist ein Parallelogramm, seine Seiten sind den Diagonalen des Rechtecks parallel, und von den sich anliegenden Seiten desselben ist die Summe oder der Unterschied constant, und zwar gleich der Diagonale des Rechtecks, also  $FH+F_1H=AA_1=2$ Die im vorstehenden Satze genannte besondere Sehne GG, Durchmesser des Krümmungskreises Po im Scheitel A jedes K, berührt oder hat zur Enveloppe einen bestimmten Kegelschnitt M, nämlich die Polarfigur des Kreises M in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt K,; dieser Kegelschnitt 🛚 hat ebenfalls M zum Mittelpunct. Der Ort der Mitten der Sehnen &B, oder der Krümmungsmittelpuncte A aller Kin ihren Axen-Scheiteln A (und A,) ist eine Curve vierten Grades\*), die M zum Mittelpunct und zudem die Eigenschaft hat, dass je zwei Durchmesser derselben, AA, und AoA, welche auf irgend zwei conjugirte Durchmesser FF, und G°G°, von K fallen, constante Summe oder constanten Unterschied haben, und zwar so, dass  $\mathfrak{AA}_1 \pm \mathfrak{A}^{\circ}\mathfrak{A}_1^{\circ} = AA_1 = 2\alpha$  ist, und dass ferner die Durchmesser A°A°, der Curve einzeln den Durchmessem ®®, der genannten Krümmungskreise Po gleich sind." Denn auf je zwei conjugirte Durchmesser  $FF_1$  und  $G^0G_1^0$  des  $K_1$  (Taf. XX Fig. 4) fallen immer die Diagonalen AA, und AºAº, eines umschriebenen Rechtecks AA°A,A°, und auch umgekehrt, und dabei sind die Seiten des zugehörigen eingeschriebenen Parallelogramms &G, O, O, (gleichbedeutend mit dem genannten FHF, H, den Diagonalen des Rechtecks parallel, so dass

<sup>\*)</sup> Die Gleichung dieser Curve ist  $(a^2+b^2)(a^2y^2+b^7x^7)^2 = a^4b^4(y^2+x^2),$  wo a und b die Halbaxen des  $K_1$  sind.

 $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{GS}_2$  und  $\mathfrak{A}^{\circ}\mathfrak{A}^{\circ}_1 = \mathfrak{GS}_1$ , und somit  $\mathfrak{AA}_1 + \mathfrak{A}^{\circ}\mathfrak{A}^{\circ}_1 = \mathfrak{GS}_3 + \mathfrak{SS}_1$ :  $AA_1 = 2\alpha$  ist. Uebrigens ist auch nach früherem (§ 1, 2. Auflös.)  $\mathfrak{A} = \frac{f^2}{\alpha}$  und  $M\mathfrak{A}^{\circ} = \frac{g^2}{\alpha}$ , und somit  $M\mathfrak{A} + M\mathfrak{A}^{\circ} = \frac{f^2 + g^2}{\alpha} = \alpha$ .

Es folgt ferner:

"Die Tangenten jedes Kegelschnittes K schneiden alle den reis M; und umgekehrt: jede Sehne mn des Kreises M, die engegebenen Kegelschnitt  $K_1$  nicht schneidet, berührt irgend vei bestimmte Kegelschnitte K, und zwar sind diese dadurch stimmt, dass die auf die Sehne, in deren Endpuncten m und errichteten Perpendikel  $mm_1$  und  $nn_1$  den  $K_1$  in den zwei ar Brennpuncten F und  $F_1$  derselben schneiden. Wenn inssondere die Sehne mn den gegebenen Kegelschnitt  $K_1$  behrt, in einem Puncte H, so berühren ihn auch die Perpenkel  $mm_1$  und  $nn_1$  in einem Punctenpaar F und  $F_1$ , und alsnn fallen die zwei K in einen zusammen, welcher die Sehne und den  $K_1$  in jenem Puncte H zugleich berührt; etc."

"Die S.K sind im Allgemeinen mit  $K_1$  von gleicher Art; nn jedoch  $K_1$  eine Hyperbel ist, so können die S.K sowohl lipsen als Hyperbeln sein, sowie auch imaginär werden." — berhaupt treten bei den angegebenen Eigenschaften verschiedene Moditionen ein, wenn der gegebene Kegelschnitt  $K_1$  eine Parabel oder e besondere Hyperbel (gleichseitig, oder mit stumpfem Asymptotentkel) ist.

Aus der Bestimmungsart und aus den angegebenen Eigenschaften des A. K. eingeschriebenen Parallelogramms  $FHF_1H_1$  (oder  $\mathfrak{GG}_1\mathfrak{G}_2\mathfrak{G}_3$ . XX Fig. 4.) geht hervor, dass seine Winkel durch die respectiven malen (und Tangenten) des  $K_1$  gehälftet werden, so dass daher, im  $\mathfrak{GG}_1$  eine Ellipse ist, sein Umfang ein Maximum sein muss\*), was interessanten Satz giebt:

"Unter allen einer gegebenen Ellipse  $K_1$  eingeschriebenen  $\Rightarrow$  recken hat dasjenige den grössten Umfang, dessen Ecken den Berührungspuncten der Seiten eines der Ellipse umriebenen Rechtecks liegen; es giebt unendlich viele solche  $\Rightarrow$  recke, nämlich jeder Punct der Ellipse ist Ecke eines chen Vierecks, dessen Umfang ein Maximum ist; aber alle se grössten Umfänge sind einander gleich, und zwar gleich doppelten Diagonale des genannten Rechtecks, oder gleich vierfachen Sehne, welche zwei Axen-Scheitel der Ellipse

<sup>\*)</sup> S. meine Abhandl. im Journal de Mathém. de Mr. Liouville, tome VI, oder im ral f. Mathém Bd. 24 S. 151 von Crelle. Cf. Bd. II S. 241 dieser Ausgabe.

verbindet, also gleich  $4\sqrt{(a^2+b^2)}=4\alpha$ . Alle diese Vierecke von grösstem Umfange, die sämmtlich Parallelogramme, sind zugleich einer bestimmten anderen Ellipse  $M_1$  umschrieben, deren Axen  $2a_1$ ,  $2b_1$  auf die gleichnamigen Axen 2a, 2b der gegebenen Ellipse  $K_1$  fallen, und welche mit letzterer confocal ist. Nämlich zwischen den Axen beider Ellipsen finden folgende Grössen-Relationen statt:

(1) 
$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a^2}{b^2};$$
 (2)  $a_1^2 - b_1^2 = a^2 - b^2;$ 

und daraus

(3) 
$$a_1 = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$
 und  $b_1 = \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ;

(4) 
$$a^2 = a_1(a_1 + b_1)$$
 und  $b^2 = b_1(a_1 + b_1)$ ;

(5) 
$$(a_1 + b_1)^2 = a^2 + b^2 = \alpha^2;$$

(6) 
$$a_1b_1 = \frac{a^3b^2}{a^2+b^2};$$

(7) 
$$ab = (a_1 + b_1)\sqrt{(a_1b_1)}$$
; etc."

"Unter allen einer gegebenen Ellipse  $M_1$  umschriebene Vierecken hat dasjenige den kleinsten Umfang, bei welcher die Normalen in den Berührungspuncten seiner Seiten ein Raute (gleichseitiges Viereck) bilden. Es giebt unendlic viele solche Vierecke, deren Umfang ein Minimum ist, jed Tangente der Ellipse ist Seite eines derselben, aber der Umfang ist bei allen gleich, und zwar gleich der doppelten Summ der Axen der Ellipse, also  $=4a_1+4b_1$ . Alle diese Vierecker Parallelogramme, sind zugleich einer bestimmten andere Ellipse  $K_1$  eingeschrieben und haben unter allen ihr eingeschriebenen Vierecken den grössten Umfang; etc."

Für je zwei Ellipsen, deren gleichnamige Axen auf einander liegen und nach Grösse den obigen Gleichungen (1) und (2) genügen, finden also die angegebenen Eigenschaften statt, nämlich, dass sich unendlich viele Parallelogramme der einen einschreiben und zugleich der anderen umschreiben lassen, und dass der Umfang derselben constant ist, und dass dieser

nfang bei der ersten Ellipse ein Maximum, dagegen bei der anderen 1 Minimum ist in Bezug auf alle anderen Vierecke, welche jener einschrieben und dieser umschrieben sind. Auf je zwei conjugirte Durchsser der inneren Ellipse  $M_1$  fallen die Diagonalen  $FF_1$  und  $HH_1$  1es der genannten Parallelogramme, sie werden durch die äussere lipse  $K_1$  begrenzt.

Der Inhalt der verschiedenen Parallelogramme  $(FHF_1H_1)$  ist nicht nstant, so wenig als der Inhalt der zugehörigen (der Ellipse  $K_1$  umhriebenen) Rechtecke, "vielmehr ist jener ein Maximum oder n Minimum, und dieser gleichzeitig umgekehrt ein Minimum der ein Maximum, wenn die Seiten des Parallelogramms ziehlich den gleichen conjugirten Durchmessern oder den zen der Ellipse  $K_1$  parallel sind, oder wenn die Diagonalen ze Rechtecks [auf jene Durchmesser oder auf diese Axen M1 en." Wird der Inhalt des Rechtecks durch M2 und der Inhalt des M3 bezeichnet, so ist stets

$$R.P = 8a^2b^2 = 8a_1b_1(a_1+b_1)^2$$

das Product der Inhalte constant. Werden ferner die Maxima der alte R und P durch  $R_m$  und  $P_m$  und die Minima durch  $R_n$  und  $P_n$  eichnet, so hat man

Ueber die der Ellipse  $K_1$  umschriebenen Rechtecke  $AA^0A_1A_1^0$  und zugehörigen eingeschriebenen Parallelogramme  $\mathfrak{GG}_1\mathfrak{G}_2\mathfrak{G}_3$  (oder  $FHF_1H_1$ ) ich hier noch folgende Eigenschaften angeben. Man bezeichne die pupuncte der Ellipse  $K_1$  durch B und  $B_1$  und setze  $BB_1 = 2b$ .

"Die vier Ecken jedes der genannten Rechtecke liegen den beiden Brennpuncten B und  $B_1$  in einer gleichseien Hyperbel  $\mathfrak{H}$ , welche mit der Ellipse  $K_1$  concentrisch ist,
which  $AA_1$ ,  $A^0A_1^0$ ,  $BB_1$  zu Durchmessern und M zum Mittelete hat; und ebenso liegen die Ecken des Parallelogramms  $\mathfrak{H}$ ,  $\mathfrak{H}$ , mit den Brennpuncten B und  $B_1$  in einer anderen ichseitigen Hyperbel  $\mathfrak{H}_1$ , welche mit  $\mathfrak{H}_1$  den Durchmesser gemein hat, und also mit ihr und mit  $K_1$  concentrisch Die Hauptaxen 2a und  $2a_1$  dieser beiden zusammengehösen, gleichseitigen Hyperbeln  $\mathfrak{H}_1$  und  $\mathfrak{H}_2$  bilden einen conanten Winkel von 45 Grad, und zudem ist die Summe der

Biquadrate dieser Axen constant, und zwar dem Biquadrate jenes Durchmessers  $BB_1$  oder 2b gleich, öder

$$a^4 + a^4 = b^4$$
.

Die auf diese Weise bestimmten zwei Schaaren gleichseitige Hyperbeln,  $S(\mathfrak{H})$  und  $S(\mathfrak{H}_1)$ , sind im Ganzen nur eine und dieselbe Schaar,  $S(\mathfrak{H},\mathfrak{H}_1)$ , und als solche einfach dadurch bestimmt, dass sie den reellen Durchmesser  $BB_1$  gemein haben. Ihre Tangenten in den Scheiteln ihrer Hauptaxen berühren sämmtlich diejenige  $\mathfrak{H}_0$  unter ihnen, welche die grösste Axe, nämlich den Durchmesser  $BB_1$  zur Hauptaxe hat. Daher liegen die Hauptscheitel der  $S(\mathfrak{H},\mathfrak{H}_1)$  in einer Lemniscate, welche  $BB_1$  zur Axe und M zum Mittelpuncte hat. In dem Gesagten ist somit auch der Satz enthalten: "Die Lemniscate hat die Eigenschaft, dass die Summe der Biquadrate je zweier Durchmesser derselben, welche einen Winkel von 45 Grad einschliessen, constant, und zwar dem Biquadrat ihrer Axe gleich ist."

Durch Umkehrung folgt:

"Jede gleichseitige Hyperbel & (oder &,), welche mit einer gegebenen Ellipse  $K_1$  concentrisch ist und durch deren Brempuncte B,  $B_1$  geht, schneidet dieselbe in den Ecken ( $\mathfrak{G}$ ,  $\mathfrak{G}$ ,  $\mathfrak{G}$ ,  $\mathfrak{G}$ , irgend eines ihr eingeschriebenen Parallelogramms, oder in den Berührungspuncten der Seiten eines ihr umschriebenen Rechtecks." Oder:

"Die Schaar gleichseitiger Hyperbeln &, welche einen nach Grösse und Lage gegebenen Durchmesser BB, gemein haben, besitzen die Eigenschaft, dass die Tangenten in ihren Hauptscheiteln sämmtlich eine und dieselbe und zwar diejenige So unter ihnen berühren, welche jenen Durchmesser zur Hauptaxe hat; dass ihre Hauptscheitel in einer Lemniscate liegen, welche denselben Durchmesser BB, zur Axe hat, und dass auch ihre Brennpuncte in einer Lemniscate liegen, etc." Und ferner: "Jeder mit den Hyperbeln concentrische Kreis M, dessen Durchmesser grösser als BB, ist, schneidet jede derselben in den Ecken eines Rechtecks AAOA, Ao, und alle diese Rechtecke sind einer und derselben Ellipse K, welche die Endpuncte B und B, jenes Durchmessers zu Brennpuncten hat, umschrieben und berühren sie in solchen 4 Puncten etc." Oder: "Jede Ellipse K, welche die Endpuncte des Durchmessers BB, zu Brennpuncten hat, schneidet jede Hyperbel 5 in den Ecken eines Parallelogramms, alle diese Parallelogramme haben gleichen Umfang und sind zugleich einer aneren Ellipse  $M_1$  umschrieben, welche mit jener concentrisch st; u. s. w. —

- 4. Die obige Betrachtung der beiden Kreisschaaren P und Q (1. u. f.), elche einen gegebenen Kegelschnitt K doppelt berühren, ist übrigens ar ein besonderer Fall von der allgemeinen Betrachtung, wo der gegebene egelschnitt K von solchen beliebigen anderen Kegelschnitten P und Qerührt werden soll, welche durch zwei gegebene Puncte a und b gehen. enn unter dieser Bedingung finden bekanntlich gleicherweise zwei Kegel-:hnitt-Schaaren P und Q statt, welche die Eigenschaft haben, dass ihre erührungssehnen  $\mathfrak{PP}_1$  und  $\mathfrak{DD}_1$  mit K beziehlich durch zwei feste Puncte und q in der Geraden ab gehen. Diese Puncte p und q sind auch idurch bestimmt, dass sie sowohl zu den gegebenen Puncten a und b, auch zu den Schnitten s und t der Geraden ab und des Kegelschnittes zugeordnete harmonische Puncte sind. In jenem speciellen Falle nun, bloss verlangt wird, die Kegelschnitte P und Q sollen Kreise sein, den durch diese Bedingung die Puncte a und b stillschweigend gesetzt, r sie sind imaginär und liegen auf der unendlich entfernten Geraden  $\mathbf{d}$ er Ebene; dagegen bleiben die genannten festen Puncte p und q reell liegen nach den Richtungen der Axen X und Y des Kegelschnitts Luf der unendlich entfernten Geraden ab, so dass die Berührungssehnen und DD, beziehlich diesen Axen parallel laufen.
- 5. Wollte man die obige Betrachtung in der Art umkehren, dass zwei beliebige Kreise M und N als gegeben annähme und sodann sämmtlichen Kegelschnitte K berücksichtigte, welche dieselben doppelt ihren, so würde man zu neuen Resultaten gelangen, deren Entwickelung zu weit führen würde. Aber auch diese Betrachtung wäre wiederum ein besonderer Fall von derjenigen, wo statt der gegebenen Kreise das Nähere bei einer anderen Gelegenheit mitzutheilen mir vorbehalte. will ich mich auf folgende, darauf bezügliche Angaben beschränken. Die Aufgabe:

"Einen Kegelschnitt K zu finden, welcher jeden von drei gegebenen Kegelschnitten M, N, O doppelt berührt," im Allgemeinen mehr als bestimmt, und nur unter gewissen beschränden Bedingungen möglich. Diese Bedingungen lassen sich, wie folgt, er angeben.

Ein Kegelschnitt hat unendlich viele Trippel zugeordnete harmonische x, y, z und zugeordnete harmonische Gerade x, y, z. Je zwei (in selben Ebene liegende) Kegelschnitte haben ein solches Trippel zugenete harmonische Pole x, y, z und Gerade x, y, z gemein, und zwar d jene die Ecken und diese die Seiten eines und desselben Dreiecks, er sie haben drei Paar sich zugehörige Pole und Polaren x und x, y

und Y, z und Z gemein (Abhäng. geom. Gestalten § 44 S. 165 u. 166). Ferner haben die zwei Kegelschnitte drei Paar gemeinschaftliche Secantax und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und z un

Nun seien a und A irgend eins der drei Paare von sich zugehöriges gemeinschaftlichen Polen und Polaren der gegebenen Kegelschnitte M und N: ein eben solches Paar seien b und B von den Kegelschnitten M und 0; und ein gleiches Paar seien c und C von den Kegelschnitten N und 0; ferner seien  $\alpha$  und  $\alpha_1$ ,  $\beta$  und  $\beta_1$ ,  $\gamma$  und  $\gamma_1$  die in den Polen a, b, c sich schneidenden gemeinschaftlichen Secanten der respectiven Kegelschnitten M und N, M und O, N und O; und endlich seien  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  die Seiten bc, ac, ab des Dreiecks abc, so wie  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  die Ecken des Dreiseit ABC, so sind die genannten Bedingungen folgende:

"Die Dreiecke abc und ABC (oder  $a_1b_1c_1$ ) müssen perspectivisch sein, d. h. die drei Geraden  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  durch ihre entsprechenden Ecken müssen sich in einem Puncte treffen, oder was gleichbedeutend ist, die drei Schnittpuncte ihrer entsprechenden Seiten (A und  $A_1$ , B und  $B_1$ , C und  $C_1$ ) müsser in einer Geraden liegen; und ferner müssen die Seiten  $B_1$  und  $C_1$  zu den Secanten  $\alpha$  und  $\alpha_1$ , sowie die Seiten  $A_1$  und  $C_1$  zu den Secanten  $\beta$  und  $\beta_1$ , und ebenso die Seiten  $A_1$  und  $B_1$  zu den Secanten  $\gamma$  und  $\gamma$ , harmonisch sein."

Finden sich diese Bedingungen erfüllt, so giebt es einen Kegelschun K, welcher die drei gegebenen Kegelschnitte M, N und O doppelt berüht und zwar sind dann die Seiten A, B, C, des Dreiecks abc zugleich seine Berührungssehnen mit den respectiven Kegelschnitten M, N, 0 auch sind a und A, b und B, c und C drei Paar sich entsprechende Pole und Polaren in Bezug auf den Kegelschnitt K, und dieser ist durch dieselben bestimmt. Und umgekehrt: wenn ein Kegelschnitt K irgend drei andere Kegelschnitte M, N, O doppelt berührt, so finden die genannten Eigenschaften statt. — Lässt man jeden der drei Kegelschnitte M, N, 0 entweder 1) in zwei Puncte oder 2) in zwei Gerade übergehen, so resultiren aus den angegebenen Bedingungen die bekannten Pascal'schen und Brianchon'schen Sätze über das einem Kegelschnitte K eingeschriebene oder umschriebene Sechseck. Ferner erhält man andere specielle Satza, wenn von den drei Kegelschnitten M, N, O entweder 3) zwei in zwei Paar Puncto und der dritte in ein Paar Gerade, oder 4) einer in zwel Puncte und jeder der beiden übrigen in zwei Gerade übergeht.

6. In Rücksicht auf bloss einfache Berührung der Kegelschnitte unter einander ist meines Wissens bis jetzt noch wenig geschehen. In ältere

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. I. S. 351 dieser Ausgabe.

und selbst bis in die neueste Zeit hat man sich fast ausschliesslich nur mit dem sehr beschränkten Falle, mit dem Berührungsproblem bei Kreisen beschäftigt, aber nicht mit den entsprechenden Aufgaben bei den allgemeinen Kegelschnitten. Die letzteren sind aber auch in der That ungleich schwieriger. Um dies zu zeigen, wird es genügen, hier nur die folgende Hauptaufgabe hervorzuheben, nämlich:

"Einen Kegelschnitt K zu finden, welcher irgend fünf gegebene Kegelschnitte berührt."

Beschränkt man sich darauf, nur die Anzahl der fraglichen Kegelschnitte K, nicht diese selbst zu finden, so lässt sich schon an gewissen speciellen Fällen ermessen, dass dieselbe bedeutend grösser sein muss, als bei dem Problem über die Kreise, wo bekanntlich drei gegebene Kreise von 8 verschiedenen anderen Kreisen berührt werden können. Denn z. B. schon für den Fall, wo jeder der fünf gegebenen Kegelschnitte aus zwei Geraden besteht, giebt es 32 Kegelschnitte K, welche der Aufgabe genügen; und eben so viele giebt es, wenn jeder der gegebenen Kegelschnitte aus zwei Puncten besteht. Und wenn ferner von den fünf gegebenen Kegelschnitten drei aus drei Paar Geraden und zwei aus zwei Paar Puncten bestehen, so finden schon 128 Auflösungen statt; und eben so viele finden statt, wenn zwei der gegebenen Kegelschnitte aus zwei Paar Geraden und die drei übrigen aus drei Paar Puncten bestehen. Diese respectiven 32 und 128 Kegelschnitte K sind übrigens auch selbst leicht zu finden, und zwar auf elementarem Wege, wie aus meinem kleinen Buche\*) zu ersehen ist. Hiernach wird man um so mehr eine hohe Zahl von Lösungen zu gewärtigen haben, wenn die gegebenen fünf Kegelschnitte beliebig sind \*\*).

Durch eine gewisse geometrische Betrachtung glaube ich nun gefunden zu haben:

"Dass fünf beliebige gegebene Kegelschnitte im Allgemeinen (und höchstens) von 7776 anderen Kegelschnitten K berührt werden."

Mein Verfahren erhebt sich stufenweise bis zur vorgelegten Aufgabe. Nämlich zuerst stelle ich die Frage:

> "Wie viele Kegelschnitte K giebt es, welche durch vier gegebene Puncte gehen und einen gegebenen Kegelschnitt berühren?"

<sup>\*)</sup> Die geom. Constructionen ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen kreises. § 20, S. 97 u. 99. Berlin 1833, bei F. Dümmler. Cf. Bd. I S. 514 u. 515 dieser Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Selbst bei den genannten besonderen Fällen lässt sich schon eine weit grössere Zahl von Lösungen nachweisen als die angegebene, wenn bemerkt wird, dass ein Kegelschnitt K einen anderen, welcher 1) aus zwei Geraden oder 2) aus zwei Puncten besteht, schon berührt, wenn er nur 1) durch den Schnittpunct der Geraden geht, oder 2) die durch die Puncte gezogene Gerade berührt.

Hier ist leicht zu beweisen, dass es im Allgemeinen 6 solche Kegelschnitte K giebt. Sodann ist die zweite Frage:

"Wie viele Kegelschnitte K können durch drei gegebene Puncte gehen und zwei gegebene Kegelschnitte berühren?"

Hier stellt sich heraus, dass es 6.6 = 36 solche Kegelschnitte giebt. Und wird auf diese Weise fortgefahren, so gelangt man zuletzt zu  $6^5 = 7776$  Kegelschnitten K, welche der obigen Aufgabe entsprechen.

Bemerkung.

7. In Bezug auf den obigen Satz über die der Ellipse eingeschriebenen oder umschriebenen Vierecke von beziehlich grösstem oder kleinstem Umfange ist zu bemerken, dass derselbe nur ein einzelner Fall eines umfassenderen Satzes ist, welchen ich hier nebst noch einigen anderen Sätzen mittheilen will, die sämmtlich aus meinen anderweitigen Untersuchungen über Maximum und Minimum entnommen sind.

"Einer gegebenen Ellipse lassen sich unendlich viele solche convexe n-Ecke einschreiben, deren Umfang ein Maximum ist, nämlich jeder Punct der Ellipse ist Ecke eines solchen n-Ecks Alle diese n-Ecke sind zugleich einer bestimmten anderen Ellipse umschrieben, und in Rücksicht auf alle anderen derselben umschriebenen convexen n-Ecke ist ihr Umfang ein Minimum. Oder auch umgekehrt:

"Einer gegebenen Ellipse lassen sich unendlich viele solche convexe n-Ecke umschreiben, deren Umfang ein Minimum ist nämlich jede Tangente der Ellipse ist Seite eines solche n-Ecks; und alle diese n-Ecke sind zugleich einer bestimmten anderen Ellipse eingeschrieben und haben unter allen ihr eingeschriebenen convexen n-Ecken den grössten Umfang, und zwar haben alle denselben Umfang."

Dieser Satz gilt nicht allein für die gewöhnlichen n-Ecke von nur einem Umlaufe, sondern ebenso für diejenigen von 2, 3, 4, ... nUmläufen, welche, trotzdem ihre Seiten einander durchkreuzen, dennoch convex sein können (so z. B. bilden die 5 Diagonalen eines regelmässigen Fünfecks ein convexes Fünfeck von zwei Umläufen). Nämlich etwas allgemeiner gefasst hat man statt des vorstehenden Satzes den folgenden:

"Von irgend einem Puncte A eines gegebenen Kegelschnittes K gehe ein Lichtstrahl unter beliebigem Winkel a aus und treffe den Kegelschnitt in einem zweiten Puncte B, werde hier von demselben reflectirt, oder (falls der reflectirte Strahl den Kegelschnitt nicht trifft) so gebrochen, dass der gebrochene Strahl gerade die entgegengesetzte Richtung des reflectirien hat, ebenso geschehe es in allen folgenden Puncten C, D, E....

welchen der Lichtstrahl den Kegelschnitt trifft, so berührt Lichtstrahl fortwährend einen bestimmten anderen Kegelnitt  $K_1$ ; und lässt man sodann ferner von einem beliebigen leren Puncte  $A_1$  des ersten Kegelschnittes K einen neuen htstrahl  $A_1B_1$  so ausgehen, dass er den zweiten Kegelschnitt berührt, dann aber von dem ersten, ebenso wie der erste htstrahl, wiederholt reflectirt oder gebrochen wird, so bert er gleicherweise auch fortwährend den nämlichen zwei-Kegelschnitt  $K_1$ ."

Bei diesem Satze findet je einer von zwei verschiedenen Fällen statt, alich der Lichtstrahl kehrt entweder

- a) nach einer bestimmten Anzahl, u, von Umläufen in den Anfangspunct A zurück, oder
- b) er kehrt nie (oder nur nach unendlich vielen Umläufen) dahin zurück.

Ist nun der erste Kegelschnitt K eine Ellipse, und soll das Polygon convex sein, so ist dann auch der zweite Kegelschnitt  $K_1$  eine Ellipse, lalsdann haben die verschiedenen n-Ecke N,  $N_1$ , ... die oben gemte Eigenschaft, dass sie unter allen der Ellipse K eingeschrienen oder der Ellipse  $K_1$  umschriebenen gleichartigen n-Ecken ziehlich den grössten oder kleinsten Umfang haben, und dass unter sich gleichen Umfang haben.

Der Leitstrahl aus einem Brennpunct der Ellipse K nach jeder Ecke n-Ecks N (oder  $N_1, \ldots$ ) theilt den zugehörigen Polygonwinkel in and zwei Theile x und y; wird die Summe der Cosinusse aller dieser ükeltheile x, y mit der halben grossen Axe der Ellipse K multiplicirt, erhält man den Umfang U des n-Ecks; oder in Zeichen

$$U = a \sum (\cos x + \cos y) = 2a \sum \left[\cos \frac{1}{2}(x+y)\cos \frac{1}{2}(x-y)\right].$$

In der oben citirten (3. Note) Abhandlung über Maximum und Minim finden sich die Bedingungen angegeben, unter denen der Umfang es geradlinigen Polygons N, welches einem beliebigen Curven-Polygon

P oder einer einzelnen Curve P oder einem anderen gleichnamigen geradlinigen Polygon P eingeschrieben ist, ein Minimum oder ein Maximum wird. Den dortigen Sätzen sind die nachfolgenden zur Seite zu stellen.

a. "Unter allen einem gegebenen (geradlinigen) n-Eck Numschriebenen n-Ecken kann der Umfang nur bei demjenigen,  $N_1$ , ein Minimum sein, welches die Eigenschaft hat, dass in Betracht jeder Seite desselben das aus der in ihr liegenden Ecke des n-Ecks N auf sie errichtete Perpendikel mit den beiden Strahlen, welche die an dieser Seite liegenden Aussenwinkel des n-Ecks  $N_1$  hälften, in einem Puncte zusammentrifft.

Mag auch die Construction des n-Ecks  $N_1$  schwierig sein, so ist dagegen, wenn umgekehrt dasselbe als gegeben angenommen wird, alsdam dasjenige n-Eck  $N_2$  welchem es mit kleinstem Umfange umschrieben ist, sehr leicht zu construiren, wie aus dem Satze selbst erhellt.

 $\beta$ . "Unter allen einem gegebenen Curven-Polygon P oder einer einzelnen gegebenen Curve P umschriebenen geradlinigen Polygonen  $P_1$  von gleicher Seitenzahl kann nur bei demjenigen der Umfang ein Minimum sein, welches die Eigenschaft hat, dass in Betracht jeder Seite desselben die Normale in ihrem Berührungspuncte mit den beiden Geraden, welche die der Seite anliegenden Aussenwinkel des Polygons  $P_1$  hälften, in irgend einem Puncte zusammentrifft."

Diese beiden Sätze ( $\alpha$ . und  $\beta$ .) finden übrigens auf analoge Weise auch für die sphärischen Figuren statt.

Für den speciellen Fall, wo das umzuschreibende Polygon  $P_1$  nur ein Dreieck sein soll, hat die angegebene Bedingung ( $\beta$ .) zur Folge: "dass die drei Normalen in den Berührungspuncten der Seiten des Dreiecks sich in einem und demselben Puncte treffen." Und in Rücksicht des ersten Satzes ( $\alpha$ .) folgt ebenso: "dass die in den Ecken des Dreiecks N auf die Seiten des Dreiecks  $N_1$  errichteten drei Normalen in einem Puncte zusammentreffen."

## Ueber das grösste Product der Theile oder Summanden jeder Zahl.

Crelle's Journal Band XL. S. 208.

### ber das grösste Product der Theile oder Summanden jeder Zahl.

Wird eine gegebene Zahl a in zwei beliebige Theile zerlegt, so ist nntlich das Product der Theile am grössten, wenn dieselben gleich

Ebenso verhält es sich, wenn die Zahl a in 3, 4, 5, ... n Theile gt wird. Da aber die hierbei entstehenden grössten Producte unter verschieden sind, so entsteht die Frage: "in wieviele gleiche ile, oder in was für Theile die Zahl a zerlegt werden müsse, it das Product derselben am allergrössten, ein Maximum imorum, werde?"

Man findet leicht, dass jeder Theil gleich e, d. h. gleich der Grundzahl latürlichen Logarithmen, und somit die Anzahl der Theile gleich  $\frac{a}{e}$  muss, so dass also das verlangte grösste Product

$$=e^{\frac{a}{\epsilon}}$$

Oder da  $\sqrt{e} = 1,4446...$ , so ist das grösste Product der Summanden Zahl a

$$= (1,4446...)^a$$
.

Wenn also xe = yz = a, so ist immer

$$e^x > z^y$$

Für a=1 wird  $x=\frac{1}{e}$ , und da man dabei auch  $y=\frac{1}{z}$  annehmen, so hat man

$$\sqrt[e]{v} > \sqrt[e]{z}$$
, oder  $e^z > z^e$ ,

"Wird jede Zahl durch sich selbst radicirt, so gewährt die Ie die allergrösste Wurzel;" oder: "Die Zahl e hat die Ei-

genschaft, dass sie, mit jeder anderen Zahl z gegenseitig potenzirt, allemal die grössere Potenz giebt."

Verlangt man zwei Zahlen b und c, für welche

$$\sqrt[b]{b} = \sqrt[c]{c}$$
, oder  $b^c = c^b$ 

sein soll, so ist die eine, etwa b, kleiner und die andere c grösser als e; nämlich b hat den Spielraum von e bis 1, während c von e bis  $\infty$  wächst. Es giebt nur einen Fall, wo b und c ganze Zahlen sind, nämlich 2 und 4. Wenn d > c > e, so ist immer

$$\stackrel{c}{\sqrt{c}} > \stackrel{d}{\sqrt{d}}, \text{ oder } c^d > d^c.$$

Berlin, im März 1850.

## Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XLIV. S. 275 - 276.



#### Lehrsätze.

1. a) "Werden einem vollständigen Vierseit irgend zwei gelschnitte eingeschrieben, so liegen die acht Puncte, in lchen sie die Seiten berühren, allemal in irgend einem tten Kegelschnitte."

Und umgekehrt:

b) "Legt man durch die vier Berührungspuncte eines dem erseit eingeschriebenen Kegelschnittes einen beliebigen anen Kegelschnitt, so schneidet dieser die Seiten in vier solen neuen Puncten, in welchen dieselben allemal von irgend em dritten Kegelschnitte berührt werden können."

Ferner:

c) "Die gegenseitigen vier Schnittpuncte je zweier demlben Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte liegen t jedem der drei Paar Gegen-Ecken des Vierseits zusammen einem Kegelschnitte."

Und ferner:

d) "Von den acht Berührungspuncten je zweier demselben erseit eingeschriebenen Kegelschnitte liegen zwölf mal vier tirgend zwei der vier gegenseitigen Schnitte der letzteren sammen in einem neuen Kegelschnitte. Die dadurch bemmten neuen zwölf Kegelschnitte ordnen sich in sechs are, welche einander doppelt berühren; nämlich durch je eider genannten vier Schnitte gehen zwei neue Kegelschnitte, sich in denselben berühren."

Analoge Eigenschaften finden in Rücksicht des vollständigen Viers statt.

- 2. "Beim vollständigen Viereck im Kreise haben die Rechtke unter den drei Paar Perpendikeln, welche aus irgend einem ncte des Kreises auf die drei Paar Gegenseiten des Vierecks Fällt werden, jedesmal gleichen Inhalt."
- 3. a) "Werden einem Dreiseit ABC irgend vier Kegelhnitte eingeschrieben, so haben je zwei derselben (ausser

den drei Seiten des Dreiseits) noch eine vierte gemeins liche Tangente T, was zusammen sechs T giebt; diese T schneiden jede der drei Seiten A, B und C in sechs so Puncten, welche Involution bilden." (Nämlich die Tange zweier Kegelschnitte und die Tangente der jedesmaligen beiden a geben je ein Paar conjugirter Puncte.)

b) "Wenn irgend vier Kegelschnitte einen Brennpunc eine Tangente A gemein haben, so haben sie, zu zwei und noch sechs Tangenten T gemein, welche jene Tangente sechs Involutionspuncten schneiden."

c) "Haben vier Parabeln den Brennpunct gemein, so je zwei derselben nur eine gemeinschaftliche Tange (ausser der unendlich entfernten), was zusammen sechs T Die aus irgend einem Puncte p auf diese sechs T gef Perpendikel (sowie auch die durch p den sechs T parall zogenen Geraden) bilden jedesmal Involution."

4. a) "Sind in einer Ebene eine Parabel  $P^2$  und irger System confocaler Kegelschnitte  $C^2$  in fester Lage gegeb hat die  $P^2$  mit jedem  $C^2$  vier Tangenten gemein, von wo  $P^2$  in je vier Puncten a, b, c und d berührt wird. Das Pider aus dem Brennpunct der Parabel nach den je vier I rungspuncten gezogenen Leitstrahlen ist constant, also

fa.fb.fc.fd = constant."

Wird die Parabel von den aus den gemeinschaftlichen Brenn der Kegelschnitte  $C^2$  an sie gezogenen zwei Paar Tangenten in den I  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $d_1$  berührt, so hat insbesondere anch das Product

$$fa_1.fb_1.fc_1.fd_1$$

denselben constanten Werth.

b) "Wird die Parabel in derselben Ebene um ihren bleibenden Brennpunct f beliebig herumbewegt, wobei sie durch jeden Kegelschnitt  $C^2$  bedingten vier Berührungspa, b, c, d ändern, so behält das Product

für alle Kegelschnitte  $C^2$  denselben constanten Werth."
Und ferner:

- c) "Für jede beliebige andere Parabel, welche nur dense Brennpunct f hat, behält das genannte Product den nämli constanten Werth."
- d) "Die angegebenen Eigenschaften (a, b, c) bleiben in loger Weise bestehen, wenn an die Stelle der confocalen Keschnitte  $C^2$  ein System concentrischer Kreise tritt."

Berlin, im Mai 1852.

# Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XLV. S. 177-180.



#### Lehrsätze.

1. "Zieht man aus den Ecken a, b, c eines gegebenen Dreis durch einen in seiner Ebene liegenden unbestimmten act p Strahlen, welche die Gegenseiten beziehlich in den acten  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  treffen, und verlangt, es soll das Product

$$ap.bp.cp = pa_1.pb_1.pc_1$$

n, so ist der Ort des Punctes p diejenige dem Dreieck abc schriebene Ellipse, welche den Schwerpunct desselben zum ttelpunct hat."

Ist also insbesondere das Dreieck gleichseitig, so ist der Ort von p umschriebene Kreis.

"Werden durch irgend einen Punct p in der Ebene es gegebenen Dreiseits ABC diejenigen drei Geraden rr., tt, gezogen, welche beziehlich von den Seiten A und B, and C, C und A begrenzt und durch den Punct p gehälftet rden, so liegen ihre drei Paar Endpuncte r, r; s, s; t, t, emal in irgend einem Kegelschnitte  $C^2$ , welcher nothwenerweise den Punct p zum Mittelpunct hat. Und zieht man mer aus demselben Puncte p Strahlen α, β, γ nach den Ecken 🍹 c des Dreiseits und construirt in jeder Ecke zu den zwei iegenden Seiten und dem jedesmaligen Strahle den vierten, n letzteren zugeordneten, harmonischen Strahl, beziehlich β, und γ,, so werden diese drei neuen Strahlen in den respecen Ecken des Dreiecks allemal von einem solchen Kegelunitte C1 berührt, welcher jenem Kegelschnitte C2 ähnlich und mit ihm ähnlich liegt, so dass die sich entsprechenden en beider Kegelschnitte parallel sind,, ebenso ihre Asympen, falls sie Hyperbeln sind." - "Umgekehrt ist durch jeden n Dreieck abc umschriebenen Kegelschnitt C1 der Punct p,

sowie der ihm zugehörige Kegelschnitt  $C^2$  bestimmt. So giebt es nur einen Pol p, für welchen der zugehörige Kegschnitt  $C^2$  ein Kreis wird, oder bei welchem die drei Gera $rr_1$ ,  $ss_1$ ,  $tt_1$  einander gleich werden; derselbe wird durch dem Dreieck abc umschriebenen Kreis bestimmt." Ferner:

"Sollen die Kegelschnitte  $C^2$  und  $C_1^2$  insbesondere gle seitige Hyperbeln sein, so ist der Ort des Poles p eine bestim Gerade H; nämlich sind  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  die Fusspuncte der aus Ecken a, b, c auf die Gegenseiten A, B, C gefällten Perpendi so liegen die drei Schnitte der Geraden  $a_1$   $b_1$  und C,  $a_1c_1$  B,  $b_1c_1$  und A in einer Geraden — und diese ist die genau Gerade H." Und

"Soll insbesondere  $C_1^2$  eine Parabel sein, so zerfällt  $C_2$  zwei Gerade, etwa rst und  $r_1s_1t_2$ , welche jedesmal der Para Axe parallel sind und gleich weit vom Pol p abstehen. diesen Fall ist der Ort des Poles p diejenige Ellipse, we die Seiten des gegebenen Dreiecks in ihren Mitten berund somit den Schwerpunct desselben zum Mittelpunkt i. U. s. w.

3. Bei allen einem Kegelschnitte  $C^2$  eingeschriebenen rechtwink Dreiecken bac, welche den Scheitel a des rechten Winkels gemein higehen bekanntlich die Hypotenusen bc sämmtlich durch irgend einer stimmten Punct p. Somit entspricht jedem Puncte a in  $C^2$  auf Weise ein bestimmter Punct p. Ueber den Punct p und dessen Bezie zu dem Puncte a ist unter anderem folgendes Nähere anzugeben:

"Der Ort des Punctes p ist ein Kegelschnitt  $C_1$ , welchem gegebenen  $C^2$  ähnlich und mit ihm ähnlichliegend und centrisch ist; und zwar sind a und p stets symmetrische, mologe Puncte beider Kegelschnitte in Bezug auf deren meinsame Hauptaxe X; d. h. der Winkel zwischen den na und p gezogenen Halbmessern wird allemal durch die Axgehälftet." — Ferner: "Sind  $\alpha$ ,  $\beta$  die Halb-Axen von  $C^2$  und  $\beta_1$  die Halb-Axen von  $C^2$ , so ist

$$\alpha_1 = \alpha \ \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2} \quad \text{und} \quad \beta_1 = \beta \ \frac{\alpha^2 - \beta^3}{\alpha^2 + \beta^2} \,,$$

oder

$$\alpha = \alpha_1 \, \frac{\alpha_1^2 + \beta_1^2}{\alpha_1^2 - \beta_1^2} \quad \text{und} \quad \beta = \beta_1 \, \frac{\alpha_1^2 + \beta_1^2}{\alpha_1^2 - \beta_1^2} \, .$$

"Die in jedem Puncte p an  $C_1^2$  gelegte Tangente bildet in eine Sehne  $b_1c_1$ , welche durch p gehälftet wird und geridoppelt so gross wie die Gerade ap ist, so dass der überbeschriebene Kreis den Kegelschnitt  $C^2$  im entsprechen

ncte a berührt; d. h. die gesammten Tangenten des  $C_1^2$  geben  $C^2$  alle diejenigen Sehnen  $b_1$   $c_1$ , welche Durchmesser solcher eise sind, die den  $C^2$  berühren, und jedesmal berühren jene negente und dieser Kreis die beiden Kegelschnitte  $C_1^2$  und  $C^2$  einem Paar sich entsprechender Puncte p und a." — Zieht in  $C^2$  eine beliebige Sehne b c, welche den  $C_1^2$  in irgend zwei acten p schneidet, so schneidet der über derselben beschriebene Kreis  $C^2$  in den entsprechenden zwei Puncten a.

4. Die Mittelpuncte aller Kreise, welche in einer Ebene durch zwei Puncte a und a₁ gehen, oder die Sehne a a₁ gemein haben, liegen ∋iner die Sehne in ihrer Mitte, etwa a₀, rechtwinklig durchschneiden-Geraden AA₁. Die auf entgegengesetzten Seiten der Sehne liegenden sile dieser Geraden bezeichne man durch A und A₁, und demgemäss ≥ n Kreis durch A² oder A², jenachdem sein Mittelpunct in A oder liegt; der besondere Kreis aber, dessen Mittelpunct in a₀ liegt, oder cher die Sehne aa₁ zum Durchmesser hat, heisse A². Ebenso untereide man in Rücksicht irgend zweier anderen festen Puncte b und b₁ durch dieselben gehenden Kreise durch B² und B² und bezeichne besonderen Kreis, welcher bb₁ zum Durchmesser hat, durch B². Alsun lässt sich ein Satz, wie folgt, aussprechen:

"Sind in einer Ebene irgend zwei Sehnen  $aa_1$  und  $bb_1$  in bebiger fester Lage gegeben, und beschreibt man über denlben je ein Paar solcher Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , oder  $A^2$  und  $B^3$ , ren Centriwinkel über den respectiven Sehnen einander eich sind, so geht die gemeinschaftliche Secante (die Linie r gleichen Potenzen) jedes dieser Kreispaare stets durch nen und denselben bestimmten Punct p; und beschreibt in verwechselt je ein Paar solcher Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , oder und  $B^2$ , deren Centriwinkel über den Sehnen ebenfalls einder gleich sind, so geht die gemeinschaftliche Secante jedes eser Kreispaare durch einen anderen bestimmten Punct q; diese beiden Puncte p und q liegen in der gemeinschaftschen Secante der besonderen Kreise  $A^2$  und  $B^2$ ."

5. Unter allen einem vollständigen Vierseit eingeschriebenen Kegelmitten befindet sich nur eine Parabel  $P^2$ ; sei c ihr Brennpunct und seien q, r, s ihre Berührungspuncte mit den Seiten des Vierseits. Seien ner a und  $\alpha$  die Brennpuncte irgend eines anderen dem Vierseit einschriebenen Kegelschnittes  $A^2$ , sowie  $p_1$ ,  $q_1$ ,  $r_1$ ,  $s_1$  die Berührungsncte der aus denselben an die Parabel gezogenen zwei Paar Tangenten. Bezug hierauf hat man folgenden Satz:

"Das Rechteck unter den Abständen der beiden Brennncte a, a jedes dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnittes Steiner's Werke. II. 28 434 Lehrsätze.

 $A^2$  vom Brennpuncte c der Parabel  $P^2$  ist constant (an Inhalt), und zwar gleich der Quadratwurzel aus dem Product der vier Leitstrahlen, welche aus dem Brennpuncte der Parabel nach ihren Berührungspuncten mit den Seiten des Vierseits gehen." Und ferner: "Legt man aus den beiden Brennpuncten a, a jedes eing eschriebenen Kegelschnittes  $A^2$  an die Parabel  $P^2$  die zwei Paar Tangenten, so ist das Product der vier Leitstrahlen, welche aus dem Brennpuncte c der Parabel nach den Berührungspuncten  $(p_1, q_1, r_1, s_1)$  dieser Tangenten gehen, ebenfalls constant, und zwar gleich jenem vorgenannten Producte. Also ist

$$ca.ca = const. = \sqrt{cp.cq.cr.cs},$$
  
 $cp_1.cq_1.cr_1.cs_1 = const. = cp.cq.cr.cs.$ 

Insbesondere sind also auch die Rechtecke unter den drei Paar Strahlen, welche aus dem Brennpuncte der Parabel nach den Gegenecken des Vierseits gezogen werden, an Inhalt einander gleich, und zwar auch gleich der genannten Quadratwurzel.

6. Der vorige Satz ist übrigens nur eine specielle Folge des nachstehenden Satzes:

"Sind a und a, b und ß, c und γ die Brennpuncte irgend dreier demselben Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte, so findet zwischen ihren gegenseitigen Abständen allemal die Relation statt, dass z. B.

$$\frac{ac.\alpha c}{bc.\beta c} = \frac{a\gamma.\alpha\gamma}{b\gamma.\beta\gamma}$$

ist." Sind nun c und  $\gamma$  insbesondere die Brennpuncte der Parabel  $P^*$  und ist  $\gamma$  der unendlich entfernte, so wird der Bruch rechts gleich 1. und daher

$$ac.ac = bc.\beta c = \text{const.};$$

was dem vorigen Satze (5.) gemäss.

Berlin, im Mai 1852.

# Combinatorische Aufgabe.

Crelle's Journal Band XLV. S. 181-182.



### Combinatorische Aufgabe.

- a) Welche Zahl, N, von Elementen hat die Eigenschaft, dass sich Elemente so zu dreien ordnen lassen, dass je zwei in einer, aber in einer Verbindung vorkommen? Wie viele wesentlich verschiedene ordnungen, d. h. solche, die nicht durch eine blosse Permutation der nente aus einander hervorgehen, giebt es bei jeder Zahl?
- b) Wenn ferner die Elemente sich so zu vieren verbinden lassen en, dass je drei freie Elemente, d. h. solche, welche nicht schon in der vorigen Dreier (a) bilden, immer in einem, aber nur in em Vierer vorkommen, und dass auch keine 3 Elemente eines solchen rers einem der vorigen Dreier angehören; entsteht daraus keine 3 Bedingung für die Zahl N?
- c) Sollen die Elemente sich weiter so zu Fünfern combiniren lassen, i je vier unter sich noch freie Elemente, d. h. welche keinen der ir gebildeten Vierer (b) ausmachen, noch einen der früheren Dreier enthalten, immer in einem, aber nur in einem Fünfer vorkommen, dass ein solcher Fünfer keinen der schon gebildeten Dreier noch er enthält: welche neue Modification erleidet dann die Zahl N?
- d) Und sollen die Elemente sich ähnlicherweise so zu Sechsern veren lassen, dass zu je fünf unter sich noch freien Elementen ein bentes sechstes gehört, aber keiner der so gebildeten Sechser einen früheren Dreier oder Vierer oder Fünfer enthält; welche Beschränkung det dann die Zahl N?
- c) Ebenso sollen Siebner gebildet werden, so dass zu je sechs unter freien Elementen ein bestimmtes siebentes gehört, aber ein solcher ver weder einen der vorigen Dreier, noch Vierer, noch Fünfer, noch ver enthält. Und so soll fortgefahren werden, bis für die Zahl lie Unmöglichkeit höherer Verbindungen dieser Art eintritt. Zudem auf jeder Stufe die allgemeine Form der Zahl N, für welche die geerten Combinationen möglich sind, angegeben, sowie umgekehrt ge-

zeigt werden, ob bei jeder Zahl von der aufgefundenen Form, die gederten Verbindungen auch in der That möglich sind. — Wenn z. B Rücksicht der ersten Bedingung (a) allein die Zahl N von der F 6n+1 oder 6n+3 sein muss, so ist zu beweisen, dass für jede N von einer dieser zwei Formen auch in der That die N Elemente sich die geforderte Art zu  $\frac{1}{6}N(N-1)$  Dreiern verbinden lassen. Nämlich den gestellten Bedingungen folgt leicht, dass

die Zahl der Dreier 
$$=\frac{N(N-1)}{2.3}$$
,

- Vierer  $=\frac{N(N-1)(N-3)}{2.3.4}$ ,

- Fünfer  $=\frac{N(N-1)(N-3)(N-7)}{2.3.4.5}$ ,

- Sechser  $=\frac{N(N-1)(N-3)(N-7)(N-15)}{2.3.4.5.6}$ ,

- Siebner  $=\frac{N(N-1)(N-3)(N-7)(N-15)}{2.3.4.5.6.7}$ ,

u. s. w. ist.

Auf die vorstehende Aufgabe wurde ich vor etwa sechs Jahren legentlich durch eine geometrische Betrachtung (bei Untersuchungen ü die Doppeltangenten der Curven vierten Grades) geführt. Diese Betratung gab wohl einiges Licht über die Natur der verlangten Combination aber sie genügte doch nicht, den Gegenstand vollständig aufzuklären. I für die Mathematik leider zu früh verstorbene Dr. Eisenstein, welch die Aufgabe vor längerer Zeit mitgetheilt worden, sagte mir später, der aus dem Falle (a), den er vorerst allein in Betracht zog, einige wendungen auf Beispiele der Wahrscheinlichkeitsrechnung machen könne. Man kann die Aufgabe auch figürlich so stellen, dass man sich unter den Welche unter analogen Bedingungen zu Dreiecken (a), Vierecken (Fünfecken (c), u. s. w. verbunden werden sollen.

Berlin, im November 1852.

# Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XLV. S. 183-185.

#### Aufgaben und Lehrsätze.

- 1. a) "Soll ein Kegelschnitt beschrieben werden, welcher e gegebene Curve vierten Grades in irgend vier Puncten d nebstdem noch eine in derselben Ebene gegebene Gerade rührt, so ist die Zahl der Lösungen gleich 252." Oder allgemeiner:
- b) "Soll ein Kegelschnitt eine gegebene Curve vierten ades in irgend vier Puncten und zudem eine (in derselben ene) gegebene Curve nten Grades in irgend einem Puncte behren, so ist die Zahl der Lösungen im Allgemeinen

#### = 126n(n+1)."

- 2. "Es giebt im Allgemeinen 126 Kegelschnitte, welche 1e gegebene Curve vierten Grades in irgend vier Puncten rühren und nebstdem durch irgend einen gegebenen Punct hen."
- 3. "Es giebt im Allgemeinen 63 Kegelschnitte, welche De beliebige Curve vierten Grades in irgend einem auf ihr gebenen Puncte und nebstdem noch in irgend drei anderen noten berühren."
- 4. "Es giebt im Allgemeinen 756 solche Kegelschnitte, Iche eine beliebige Curve vierten Grades in irgend einem ncte, a, vierpunctig und zudem in irgend zwei anderen ncten, b und c, einfach (d. h. zweipunctig) berühren." "Die Berührungspuncte a ordnen sich zu 12 und 12 in 63 beimmte Gruppen und durch die 12 Puncte jeder Gruppe geht eine Curve dritten Grades." "Welche Beziehung haben ese 63 Curven dritten Grades zu einander?"
- 5. "Wie viele solche Puncte, a, giebt es in einer allge-≥inen Curve vierten Grades, in welchen sie von einem Kegelhnitte sechspunctig berührt wird?"

[Nach einer gewissen Betrachtung sollte die Zahl der verlangten nete gleich 324 sein; allein es fallen von denselben in jeden Wendungs-

punct der gegebenen Curve eine bestimmte gleiche Menge, denen keine eigentlichen Kegelschnitte entsprechen, sondern dieselben werden durch die doppelt gedachte Wendungstangente vertreten. Fielen nun in jeden Wendungspunct etwa 8 oder 9 der gedachten Puncte, so blieben noch 132 oder 108 eigentliche Lösungen übrig; wie viele fallen in jeden? Durch ein gleiches Verfahren habe ich früher die 27 Puncte, a, bestimmt, in welchen die Curve dritten Grades von einem Kegelschnitte sechspunctig berührt wird (Crelle's Journal Bd. 32. S. 182)\*). Dabei fielen von den 54 Puncten, welche die allgemeine Betrachtung anzeigt, in jeden Wendungspunct drei, so dass nur 27 blieben.]

- 6. a) Wie viele solche Puncte, a, giebt es in einer Curve 5<sup>ten</sup>, 6<sup>ten</sup>, 7<sup>ten</sup>, . . . Grades, in welchen dieselbe von einem Kegelschnitte sechspunctig berührt wird?
- b) Wie viele solche Puncte giebt es in einer Curve vierten Grades, in welchen sie von einer Curve dritten Grades 10 punctig berührt wird? Und allgemein, wenn m > n:
- c) Wie viele solche Puncte giebt es in einer Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades, in welchen sie von einer Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$  punctig berührt wird?
- 7. a) Einen Kegelschnitt zu finden, welcher eine gegebene Curw fünften Grades in fünf Puncten berührt. Wie viele Lösungen giebt es? Dass die Zahl der Lösungen ansehnlich gross sein muss, erhellt aus den obigen Satze (1, a), der als ein specieller Fall anzusehen ist, und wobi die Zahl der Lösungen schon 252 beträgt, aber gleichwohl bedeutend gringer sein wird, als für den allgemeinen Fall.
- b) Wie viele Kegelschnitte giebt es, welche eine gegebene Curve  $6^{\text{ten}}$ ,  $7^{\text{ten}}$ , . . . .  $m^{\text{ten}}$  Grades in fünf Puncten berühren?
- 8. "Durch jeden beliebigen Punct p in der Ebene einer Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades gehen im Allgemeinen 3n(n-1) Krümmungskreise der letzteren." Liegt der Punct p insbesondere in der Curve selbst, so ist der ihm zugehörige Krümmungskreis dreifach zu zählen, oder die Zähl der durch ihn gehenden Krümmungskreise ist um 2 geringer. So gehen also z. B. durch jeden Punct in der Ebene eines Kegelschnittes im Allgemeinen 6 Krümmungskreise, und wenn der Punct in ihm selbst liegt, nur 4.
- 9. "Soll ein Kreis eine gegebene Curve in irgend zwei Puncten berühren und zudem durch einen in ihrer Ebene gegebenen Punct p gehen, so giebt es im Allgemeinen

$$\frac{1}{2}n(n-1)[(n+1)(n+2)-8]$$

Lösungen." — Ist also die gegebene Curve vom 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, ...

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II. S. 371 dieser Ausgabe.

orad, so ist die Zahl der Lösungen beziehlich 4, 36, 132, 340, ....—
Wenn der Punct p insbesondere in der gegebenen Curve elbst liegt, so wird letztere von

$$n(n+1)-4$$

senden Kreisen in p selbst berührt, und dann ist jeder von esen Kreisen doppelt zu zählen, oder die Zahl der Lösungen rd um eben so viel verringert."

10. "Soll ein Kreis durch zwei gegebene Puncte gehen und bstdem eine gegebene Curve n<sup>ten</sup> Grades berühren, so finden allgemeinen

$$n(n+1)$$

sungen statt."

Berlin, im November 1852.

### er einige neue Bestimmungs-Arten der Ven zweiter Ordnung nebst daraus folgenn neuen Eigenschaften derselben Curven.

Crelle's Journal Band XLV. S. 189-211.

sug aus einem am 4. März 1852 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrage.)

Hierzu Taf. XXI und XXII Fig. 1-3.

# ven zweiter Ordnung nebst daraus folgenen neuen Eigenschaften derselben Curven.

#### § 1.

Die zwei hier zunächst folgenden Bestimmungs-Arten der Kegelschnitte den bekannten beiden Erzeugungsweisen derselben, nämlich durch Brennpuncte oder durch den einen Brennpunct und die zugehörige tlinie, gewissermaassen analog und umfassen sie als besondere Fälle. erste Art besteht darin, dass, statt die Summe oder Differenz der h den Brennpuncten gezogenen Leitstrahlen als gegeben anzunehmen, die Summe oder Differenz zweier Tangenten, welche aus dem bereibenden Puncte an zwei feste Kreise gezogen werden, als gegeben esehen wird. Bei der zweiten tritt an die Stelle der Leitlinie irgend eine zahl von beliebigen gegebenen Geraden, auf welche aus dem beschreiden Puncte Perpendikel gefällt und mit dem Leitstrahl nach dem einen nnpuncte, sowie mit dem aus diesem letzteren auf dieselben Geraden abgelassenen Perpendikel in bestimmtes Verhältniss gesetzt werden. daraus hervorgehenden beiden Sätze lauten, wie folgt:

I. "Sind in einer Ebene irgend zwei Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  gene, und zieht man aus einem willkürlichen Puncte  $X_0$  an en Kreis eine Tangente  $\alpha$ ,  $\beta$  und verlangt, es soll entweder Summe,  $(\alpha+\beta)$ , oder der Unterschied,  $(\alpha-\beta)$  oder  $(\beta-\alpha)$ , ser Tangenten einer gegebenen Länge l gleich sein, so der Ort des Punctes  $X_0$  allemal irgend ein Kegelschnitt welcher jeden der beiden Kreise doppelt berührt (reell rimaginär), und von dessen Axen immer die eine oder ere auf der Mittelpunctslinie AB der Kreise liegt." Und ekehrt: "Werden einem gegebenen Kegelschnitte  $C^2$  irgend i ihn doppelt berührende Kreise  $A^2$  und  $B^2$  eingeschrieben,

deren Mittelpuncte A und B jedoch in der nämlichen Axe desselben liegen, so haben die aus jedem Puncte  $X_o$  des Kegelschnittes an die Kreise gezogenen Tangenten  $\alpha$ ,  $\beta$  stets irgend eine bestimmte Länge l entweder zur Summe oder zum Unterschied; und zwar findet im Allgemeinen beides statt, nämlich der Kegelschnitt wird durch die Berührungspuncte mit den Kreisen in vier Bogen getheilt und für zwei dieser Bogen findet Summe  $(\alpha+\beta=l)$ , dagegen für die beiden anderen Unterschied  $(\alpha-\beta=l)$  oder  $\beta-\alpha=l)$  statt."

II. "Sind in einer Ebene n beliebige Gerade  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_1$ ,...  $G_n$  und irgend ein Punct A gegeben, und werden die aus einem willkürlichen Puncte X auf die Geraden gefällten Perpendikel  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , ...,  $x_n$  beziehlich durch die aus dem festen Puncte A auf dieselben Geraden herabgelassenen Perpendikel  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ...  $a_n$  dividirt, die erhaltenen Quotienten respective mit gegebenen Coefficienten  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ...  $a_n$  multiplicirt, und wird verlangt, es soll dre Summe dieser Producte gleich sein dem aus A nach X gezogenen Leitstrahl AX = x dividirt durch eine gegebene Länge  $a_1$  also es soll

$$a_1 \frac{x_1}{a_1} + a_2 \frac{x_2}{a_2} + a_3 \frac{x_3}{a_2} + \dots + a_n \frac{x_n}{a_n} = \frac{x}{a}$$

sein, so ist der Ort des Punctes X allemal irgend ein Kegelschnitt  $C^2$ , welcher den Punct A zum Brennpunct hat, und von welchem der Krümmungshalbmesser r im Scheitel der Haupt-Axe durch die n Coefficienten und die Länge a unmittelbar bestimmt ist, nämlich es ist

$$r = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_n)a;$$

ebenso hängt die dem Brennpuncte A zugehörige Leitlinie G des Kegelschnittes  $C^2$  nur von den n Coefficienten (und den festen Elementen) ab, so dass, wenn man die Länge a nach einander alle Werthe, von O bis  $\infty$ , annehmen lässt, dann eine solche Schaar Kegelschnitte  $C^2$  entsteht, welche den Brennpunct A und die zugehörige Leitlinie G gemein haben, und bei welchen der genannte Krümmungshalbmesser r zu der zugehörigen Länge a constantes Verhältniss hat,

$$\frac{r}{a} = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n.$$

Reduciren sich beim ersten Satze (I.) die gegebenen Kreise A<sup>1</sup>, B<sup>1</sup> auf ihre Mittelpuncte A, B, und lässt man beim zweiten Satze (II.) alle gegebenen Geraden bis auf eine fort, so erhält man die Eingangs erwähnten zwei bekannten Sätze.

Zunächst will ich hier in Rücksicht des zweiten Satzes nur einen Umd kurz andeuten und sodann den ersten Satz einer ausführlicheren terung unterwerfen.

Die genannte Leitlinie G ist nämlich dadurch bestimmt, dass sie in issem Sinne eine Axe mittlerer Entfernung ist, in Rücksicht der genen n Geraden, deren zugehörigen Coefficienten und des Punctes A, zwar in dem Sinne dass, wenn  $a_0$  und  $x_0$  die aus den Puncten A X auf die Linie G gefällten Perpendikel sind, dann für jeden Punct ler Ebene stets

$$\mathbf{a}_{1} \frac{x_{1}}{a_{1}} + \mathbf{a}_{2} \frac{x_{2}}{a_{2}} + \mathbf{a}_{3} \frac{x_{3}}{a_{3}} + \cdots + \mathbf{a}_{n} \frac{x_{n}}{a_{n}} = (a_{1} + a_{2} + a_{3} + \cdots + a_{n}) \frac{x_{0}}{a_{0}}$$

Die Leitlinie G ist jedoch hierdurch nicht absolut, sondern vieldeutig immt. Denn da man in Rücksicht jeder der gegebenen n Geraden beiden entgegengesetzten Seiten derselben durch die Zeichen + und - unterscheiden hat, und da man diese Zeichen nach Belieben wechseln n, so entstehen durch diese Wechselung bei denselben gegebenen nenten (d. h. bei denselben n Geraden  $G_1, G_2, \ldots G_n$ , denselben Doefficienten  $a_1, a_2, \ldots a_n$ , demselben Puncte A und derselben ge a) viele verschiedene Leitlinien G und zugehörige Kegelschnitte C, zwar ist ihre Zahl im Allgemeinen gleich  $2^{n-1}$ .

So sind also z. B. bei nur zwei gegebenen Geraden  $G_1$  und  $G_2$  auch i verschiedene Leitlinien, etwa G und H, möglich; dieselben gehen le durch den Schnittpunct jener Geraden und sind zu ihnen zugeordnet monisch, u. s. w. Ich übergehe hier die weitere Entwickelung dieses enstandes.

#### § 3.

I. Um nun den ersten Satz (§ 1, I.) umständlich zu erörtern, wollen mit dem bestimmten Falle beginnen, wo die gegebenen Kreise  $A^2$   $B^2$  ausser einander liegen, wie etwa in Fig. 1 auf Taf. XXI die Kreise  $\mathcal{I}_1 a_1$  und  $Vb V_1 b_1$  über den Durchmessern  $UU_1$  und  $VV_1$  und um die elpuncte A und B.

Es ist erforderlich, folgende Elemente näher zu fixiren, sowie auf see Nebenumstände aufmerksam zu machen.

Man bezeichne die (Grösse der) Radien der Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  durch  $a^1$ , len Abstand ihrer Mittelpuncte von einander, die Strecke AB, durch sei M die Mitte der Strecke AB, also MA = MB = c. Die unbegrenzte de UABN heisse Axe und werde durch X bezeichnet; U und  $U_1$ , nd  $V_1$  seien die Endpuncte der in der Axe liegenden Durchmesser der ise. Man bezeichne ferner die Länge der aus den Puncten V und  $V_1$  teiner's Werke. II.

an den Kreis A2 gezogenen Tangenten beziehlich durch v und eben so die aus den Puncten U und U, an den Kreis  $B^2$  gehender genten durch u und  $u_1$ . Ist Radius  $a^1 > b^1$ , so ist von den 4 Tan u die grösste und  $u_i$  die kleinste, nämlich ihre Folge ist:  $u>v_i>$ Die Gerade L sei die sogenannte Linie gleicher Potenzen der geg Kreise, d. h. der Ort aller Puncte, aus denen die Tangenten α, β au Kreise einander gleich sind,  $\alpha = \beta$  oder  $\alpha - \beta = 0$ . Ferner seien R, äusseren gemeinschaftlichen Tangenten der Kreise, und a und b, a, ihre Berührungspuncte; ihr gegenseitiger Schnitt r ist der äussere lichkeitspunct der Kreise. Eben so seien S, S, die inneren gemein lichen Tangenten,  $\alpha$  und  $\beta$ ,  $\alpha$ , und  $\beta$ , ihre Berührungspuncte; ihr r, ist der innere Aehnlichkeitspunct der Kreise. Diese zwei Paar g schaftlichen Tangenten werden durch die 8 Berührungspuncte, durch gegenseitigen 4 Schnittpuncte n, z, n, z, und durch die 4 Schnitte μ, m, der Linie L so begrenzt, dass die Abschnitte folgendermaass ander gleich sind;

1) 
$$ab = a_1b_1 = \mathfrak{y}_{\delta_1} = \mathfrak{z}\mathfrak{y}_1$$
, and  $\alpha\beta = \alpha_1\beta_1 = \mathfrak{y}_{\delta} = \mathfrak{y}_1\delta_1$ ,

2) 
$$a_{\delta} = b_{\eta} = b_{i}\eta_{i} = a_{i}\delta_{i} = a_{\delta} = \beta_{i}\eta = \beta\eta_{i} = a_{i}\delta_{i}$$
,

3) 
$$ma = mb = \mu \mathfrak{z} = \mu \mathfrak{y}_1 = \text{etc.}$$
, and  $m\mathfrak{z} = m\mathfrak{y} = \mu \alpha = \mu \beta = m\beta$ 

Daher stehen die Diagonalen  $\mathfrak{y}\mathfrak{y}_1$  und  $\mathfrak{z}\mathfrak{z}_1$  oder Y und Z des dur vier gemeinschaftlichen Tangenten gebildeten vollständigen Vierseits R gleichweit von der Linie L ab, sind mit dieser zu der (dritten Di $\mathfrak{x}\mathfrak{x}_1$  oder der) Axe X senkrecht, und in Rücksicht der Puncte  $\mathfrak{y}, z$  win welchen sie die letztere schneiden, ist  $m_0 y = m_0 z$ . Die vier Berühpuncte  $a, b, a_1, b_1$  der äusseren Tangenten  $R, R_1$  liegen in einem  $M^2$ , welcher den vorgenannten Punct M zum Mittelpunct hat. El liegen die vier Berührungspuncte  $a, \beta, \alpha_1, \beta_1$  der beiden inneren Tangen,  $S, S_1$  in einem anderen Kreise  $M^2$ ; und gleicherweise liegen die Wechselschnitte  $\mathfrak{y}, \mathfrak{y}_1, \mathfrak{z}, \mathfrak{z}_1$  der äusseren mit den inneren Tangenten den Mittelpuncten A, B der gegebenen Kreise in einem dritten Kreisum denselben Mittelpunct M, der somit c = MA zum Radius hat aus dem Puncte M auf die Tangenten  $R, R_1, S, S_1$  gefällten Perpe haben beziehlich  $m, m_1, \mu, \mu_1$  zu Fusspuncten, also ihre Fusspunc der Linie L.

Endlich sei N die Mitte der Strecke  $\mathfrak{x}\mathfrak{x}_1$  zwischen den Aehnlich puncten  $\mathfrak{x}$  und  $\mathfrak{x}_1$ . Der mit  $N\mathfrak{x} = N\mathfrak{x}_1 = n$  um den Punct N beschri Kreis  $N^2$  heisst der Aehnlichkeitskreis der gegebenen Kreise  $A^2$  un

II. Lässt man die bestimmende Länge l nach einander alle W von 0 bis  $\infty$ , durchlaufen, so entsteht die ganze Schaar Ortscurv oder  $S(C^2)$ , welche der obige Satz (§ 1, I.) in sich begreift. Wie diese Curven die Ebene bedecken mögen, so ist doch klar, dass

eden Punct  $X_0$  der Ebene nur zwei derselben gehen; denn sind  $\alpha$ ,  $\beta$  die langenten aus  $X_0$  an  $A^2$ ,  $B^2$ , so ist für die eine Curve  $l=\alpha+\beta$  und für lie andere  $l=\alpha-\beta$  oder  $=\beta-\alpha$ . Wie sich gleich nachher zeigen wird, st für jede gegebene Länge l leicht zu entscheiden, ob die zugehörige brtscurve  $C^2$  Ellipse  $E^2$ , Hyperbel  $H^2$  oder Parabel  $P^2$  sei, und wie sich ieselbe näher gegen die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  verhalte. Nämlich die Curve  $C^2$  the  $H^2$  oder  $E^2$ , jenachdem die Länge l < AB oder l > AB, und ist gede l = AB = 2c, so findet die einzige Parabel  $P^2$  statt. In Rücksicht res Verhaltens gegen die gegebenen Kreise zerfallen alle Hyperbeln in ei Gruppen, die durch  $Gr(H^2_1)$ ,  $Gr(H^2_2)$  und  $Gr(H^2_3)$  bezeichnet werden Hen; von ihnen, sowie von der Gruppe Ellipsen,  $Gr(E^2)$ , sind folgende ihere Umstände anzugeben.

- 1) Für die Werthe von l=0 bis l=αβ (I.) entsteht die erste uppe Hyperbeln, Gr(H<sub>1</sub><sup>2</sup>), sie beginnt (für l=0) mit der Linie L (die an sich als doppelt zu denken hat, als Hyperbel, deren beide Zweige der zweiten Axe zusammengefallen sind) und endet mit dem Paar nerer Tangenten (SS<sub>1</sub>) für l=αβ=α<sub>1</sub>β<sub>1</sub>. Von jeder H<sub>1</sub><sup>2</sup> liegt die Hauptie auf der Axe X, und von ihren Zweigen umschliesst der eine den Treis A<sup>2</sup>, der andere den Kreis B<sup>2</sup>; aber anfänglich berührt sie beide Kreise imaginär, bis l=u<sub>1</sub> (I.) wird, wo sie den grösseren Kreis A<sup>2</sup> in U<sub>1</sub> berührt, und zwar vierpunctig, so dass er der Krümmungskreis in ihrem Scheitel U<sub>1</sub> ist; von da ab berührt die H<sub>1</sub><sup>2</sup> den Kreis A<sup>2</sup> in zwei reellen Puncten, aber den Kreis B<sup>2</sup> noch imaginär, bis l=v und damit B<sup>2</sup> ihr Krümmungskreis im Scheitel V wird; von da ab berührt H<sub>1</sub><sup>2</sup> beide Kreise reell bis zu ihrer Grenze (SS<sub>1</sub>). Die reellen Berührungspuncte aller H<sub>1</sub><sup>2</sup> liegen also längs der Kreisbogen α U<sub>1</sub>α<sub>1</sub> und β Vβ<sub>1</sub>.
- 2) Den Werthen von  $l=\alpha\beta$  bis l=ab entspricht die zweite Gruppe Hyperbeln,  $Gr(H_2^2)$ , sie beginnt mit dem Paar innerer Tangenten  $(SS_1)$  und endet mit dem Paar äusserer Tangenten  $(RR_1)$ ; von jeder  $H_2^2$  liegt lie zweite Axe auf der Axe X, und von ihren zwei Zweigen berührt jeder beide Kreise von Aussen; alle vier Berührungspuncte sind stets reell und iegen in den zwei Paar Kreisbogen  $a\alpha$  und  $a_1a_1$ ,  $b\beta_1$  und  $b_1\beta$ .
- 3) Hat l die Werthe von l=ab bis l=AB, so entsteht die dritte Gruppe Hyperbeln,  $Gr(H_s^2)$ , beginnend mit den äusseren Tangenten  $(RR_1)$  und endend mit der Parabel  $P^2$ , die, wie schon bemerkt, dem Werthe l=AB entspricht, und welche die Kreise etwa in den Puncten a und  $a_1$ , b und  $b_1$  berühren soll. Von jeder  $H_s^2$  umschliesst der eine Zweig beide Kreise und berührt sie reell; ihre Haupt-Axe liegt auf X, und die Berührungspunkte liegen in den Bogen aa und  $a_1a_1$ , bb und  $b_1b_1$ .
- 4) Hat endlich l die Werthe von l=AB bis  $l=\infty$ , so entsteht die Gruppe Ellipsen,  $Gr(E^3)$ , die mit der Parabel  $P^2$  beginnt und mit einer ganz im Unendlichen liegenden Ellipse,  $=E_{\infty}^2$ , endet. Jede  $E^2$  umschliesst

beide Kreise, ihre Haupt-Axe liegt auf X; anfänglich berührt sie jeden Kreis in zwei reellen Puncten, bis  $l=v_1$  wird, wobei sie den Kreis  $B^2$  im Puncte  $V_1$  vierpunctig berührt und ihn zum Krümmungskreise hat; von hier ab sind alle Berührungen imaginär. Die reellen Berührungspunkte aller  $E^2$  liegen in den Bogen aUa, und bVb.

Bei diesem Durchlaufen der ganzen Schaar von Ortscurven durch steiges Wachsen der Länge l, durchläuft der Mittelpunct der Curve C, der l heissen mag, die Axe l in unveränderter Richtung, und zwar durchziehen die Mittelpuncte der verschiedenen Gruppen folgende bestimmte Strecken der Axe l. Bei der l l Tückt der Mittelpunkt l von l bis l bei der l l von l bis l; bei der l Tückt l in gleicher Richtung von l bis ins Unendliche bis zum Mittelpuncte l der Parabel l und bei der l l endlich kommt l aus dem Unendlichen, von l nach l l . . . bis zuletzt nach l zurück, so dass dieser letzte Pund l gerade der Mittelpunct der letzten Ellipse l ist, die dem Werthe l l entspricht und ganz im Unendlichen liegt. — Hiernach durchläuß der Mittelpunct l die ganze Axe l bis auf die Strecke l l dieser Strecke liegen Mittelpuncte imaginärer Ortscurven.

Für jede gegebene Länge l sind die Berührungspuncte der zugehörigen Curve  $C^2$  mit den gegebenen Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  unter anderen, wie folgt leicht zu construiren. Um z. B. die Berührungspuncte mit dem Kreise l zu finden, trage man auf irgend einer Tangente des Kreises l etwa auf der Tangente l, von deren Berührungspunct l aus die gegebene Länge ab, nehme l et l, so schneidet der mit l um den Punct l beschrieben Hülfskreis l den Kreis l in den verlangten Berührungspuncten; um Falle er ihn nicht wirklich schneidet, so ist auch die Berührung immer Falle er ihn nicht wirklich schneidet, so ist auch die Berührung immer schneiden verlangten Berührung schneiden verlan

im Falle er ihn nicht wirklich schneidet, so ist auch die Berührung imaginär, aber alsdann ist die Linie der gleichen Potenzen der Kreise  $B^1$  und  $A^2$  (d. h. ihre ideelle gemeinschaftliche Secante) zugleich die ideelle Berührungssehne von  $C^2$  und  $A^2$ . Ebenso findet man die Berührungspuncte von  $B^2$  und  $C^2$ . Danach sind also z. B. auch die vorerwähnten Berührungspuncte  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{a}_1$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{b}_1$  der Parabel  $P^2$  leicht zu finden, für welche man  $bb_0 = AB$  zu nehmen hat. Ebenso sind die Berührungspuncte jeder der beiden Curven  $C^2$ , welche durch irgend einen gegebenen Punct  $\mathfrak{a}$ , gehen, leicht zu erhalten; u. s. w.

III. Die Brennpuncte der  $S(C^2)$  haben bemerkenswerthe Lage und sind insgesammt einem interessanten Gesetz unterworfen.

"Die zweite Gruppe Hyperbeln, die  $Gr(H_2^2)$ , hat zum Orlihrer Brennpuncte den Aehnlichkeitskreis  $N^2$ , so dass die Endpuncte jeder zum Durchmesser  $\chi\chi_1$  senkrechten Sehne dieses Kreises zugleich die Brennpuncte einer  $H_2^2$  sind."

"Von allen übrigen Ortscurven dagegen liegen die Brennpuncte in der Axe X, aber je zwei zusammengehörige Brennpun mete sind zu den Aehnlichkeitspuncten x und x, zugeordnet han monisch." Danach muss die Parabel  $P^2$  den Mittelpunct N des Aelmlichkeitskreises zum Brennpunct haben, weil der ihm in Bezug auf x und x, zugeordnete harmonische Punct im Unendlichen liegt. Die melnrgenannte besondere Ellipse  $E_{\infty}^2$  hat die Mittelpuncte A, B der gegebenen Kreise zu Brennpuncten, denn dieselben sind zu x und x, harmonisch und stehen gleich weit vom Mittelpunct M der  $E_{\infty}^2$  ab\*). Ferner welchen hierdurch auch die Brennpuncte jener besonderen ersten Hyperbel  $H_{\infty}^{\infty}$  bestimmt, welche aus der doppelten Linie L besteht (II. 1), denn das dieselbe offenbar  $m_0$  zum Mittelpunct hat, so sind y und z als ihre Brennpuncte anzusehen, indem sie zu x und x, harmonisch sind und gleich weit von  $m_0$  abstehen,  $ym_0 = zm_0$  (I.).

Demnach sind die Brennpuncte aller Ortscurven folgendem gemeinsammen Gesetz unterworfen:

"Das Rechteck unter den Abständen der beiden Brennpuncte, etwa f und  $f_1$ , jeder Ortscurve  $C^2$  von dem Puncte N (dem Brennpunct der Parabel  $P^2$  oder Mittelpunct des Aehnlichkeitskreises  $N^2$ ) ist constant, und zwar gleich  $n^2$ , d. h. gleich dem Quadrat des Radius des Aehnlichkeitskreises, also stets  $fN.f_1N=n^2$ ."

Ist der Mittelpunct C einer Ortscurve  $C^2$  gegeben, so sind hiernach die Brennpuncte f und  $f_1$  derselben bestimmt und leicht zu finden. Nämlich liegt C im Durchmesser  $\mathfrak{X}_1$ , so sind (wie bereits angegeben) die Endpuncte der in C auf  $\mathfrak{X}_1$  rechtwinkligen Sehne des Kreises  $N^2$  die verlangten Brennpuncte. Liegt dagegen C auf der Verlängerung des Durchmessers nach der einen oder anderen Seite hin, so ist die aus C an den Kreis  $N^2$  gezogene Tangente gleich der Excentricität der zugehörigen Curve  $C^2$ , so dass der mit der Tangente um C beschriebene Kreis die Axe X in den verlangten Brennpuncten f und  $f_1$  schneidet. — Darauf gestützt, sind nun weiter auch die Axen der Curve  $C^2$ , sowie die ihr zugehörige Länge l zu finden. Nämlich setzt man die bereits gefundene Excentricität  $Cf = Cf_1 = \gamma$  und bezeichnet die halben Axen der Curve durch  $\alpha$  und  $\beta$ , die Radien der Kreise  $A^2$  und  $B^2$  durch  $\alpha$  und  $\alpha$ 0, statt wie oben (I.) durch  $\alpha$ 1 und  $\alpha$ 2, so ist im ersten Falle

$$a:\gamma = a: Af = b: Bf,$$

dagegen im anderen Falle

$$\beta^{2}:\gamma^{2}=a^{2}:Af.\ Af_{1}=b^{2}:Bf.\ Bf_{1};$$

dort findet man α, hier zunächst β²; an beiden Orten findet man die

<sup>\*)</sup> Bei jeder gewöhnlichen Ellipse reducirt sich der doppelt berührende Kreis, wenn sein Mittelpunctin einem Brennpuncte liegt, auf seinen Mittelpunct, d.h. sein Radius wird gleich 0 (s. Bd. 37 S. 175 des Crelle'schen Journals, cf. Bd. II. S. 404 dieser Ausgabe); die obige besondere Ellipse  $E_{\infty}^{2}$ , deren Umfang im Unendlichen liegt, macht also hierin eine Ausnahme.

jedesmalige andere Axe aus der bekannten Relation zwischen  $\alpha$ ,  $\beta$  ur Die Länge l wird bestimmt durch

## $l:AB=\alpha:\gamma.$

IV. Die Puncte, in welchen irgend eine Ortscurve  $C^2$  die K $A^2$ ,  $B^2$  berührt, mögen beziehlich p und  $p_1$ , q und  $q_1$  heissen. Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  sind der Linie L parallel, ste jedesmal gleich weit von ihr ab und sind, wie sie, zur Assenkrecht; (und zwar findet dies auch in dem Falle statt die Berührung imaginär und die Sehnen ideell sind). "") umgekehrt: "Je zwei mit der Linie L parallele und von gleich weit abstehende Geraden sind die Berührungsselirgend einer Ortscurve  $C^2$  mit den gegebenen Kreisen  $A^2$   $B^2$ . "Ferner: "Die aus den Puncten p und  $p_1$  an den Kreigezogenen Tangenten p sind den aus den Puncten p und p0 den Kreis p1 gehenden Tangenten p2 gleich, und zwar beide gerade der der Curve p2 zugehörigen Länge p3 gleich

"Die vier Berührungspunte p, p<sub>1</sub>, q, q<sub>1</sub> liegen allems einem Kreise M<sup>2</sup>, der den oftgenannten Punct M zum Mi punct hat." Und umgekehrt: "Jeder um M beschriebene K M<sup>2</sup> schneidet die gegebenen Kreise A<sup>2</sup>, B<sup>2</sup> in solchen zwei! Puncten, in welchen sie von irgend einer Ortscurve C<sup>2</sup> rührt werden."

"Die acht Puncte, in welchen die gegebenen Kreise je zwei Ortscurven berührt werden, liegen jedesmal in irg einem dritten Kegelschnitte, etwa  $D^2$ ." So liegen also z. B. die acht Berührungspuncte a,  $a_1$ , b,  $b_1$  und a,  $a_1$ ,  $\beta$ ,  $\beta_1$  der zwei gemeinschaftlichen Tangenten R,  $R_1$  und S,  $S_1$  in irgend einem K schnitte  $D^2$ ." Und umgekehrt: "Legt man durch die vier Berungspuncte p,  $p_1$ , q,  $q_1$  einer Curve  $C^2$  einen beliebigen Keschnitt  $D^2$ , so schneidet dieser die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  in solc vier neuen Puncten  $p^0$  und  $p^0$ ,  $q^0$  und  $q^0$ , in welchen sie von irg einer anderen Ortscurve, etwa  $C^2$ , berührt werden."

"Die gegenseitigen vier Schnittpuncte je zweier Ortscur  $C^2$  und  $C_1^2$  liegen jedesmal in einem Kreise  $M^2$  um M;" und gekehrt: "jeder um M beschriebene Kreis  $M^2$  schneidet j Ortscurve  $C^2$  in vier solchen Puncten, durch welche alle noch irgend eine andere Ortscurve  $C_1^2$  geht." So schneidet jede Curve  $C^2$  insbesondere auch die Tangenten R und  $R_1$  in 4 solc Puncten, welche in einem Kreise  $M^2$  liegen, und zwar bilden die T

<sup>\*)</sup> Dieser Satz befindet sich schon in einer früheren Abhandlung von mir. welche bereits vorhin verwiesen wurde (Bd. 37 S. 176 des *Crette*'schen Journal). G. Bd. II. S. 405 dieser Ausgabe.

En ten gleiche Sehnen in der Curve; ebenso verhält es sich mit den eren Tangenten S und  $S_1$ ; und noch mehr:

"Die vier Tangenten R,  $R_1$ , S,  $S_1$  bilden in jeder Ortscurve vier gleiche Sehnen, und zwar sind diese Sehnen gerade priedesmaligen zugehörigen Länge l gleich, und ihre Mitten gen sämmtlich in der Linie L und sind die Puncte m,  $m_1$ ,  $m_1$ ." Danach sind für jede gegebene Länge l sogleich diejenigen acht ancte anzugeben, in welchen die vier Tangenten R,  $R_1$ , S,  $S_1$  von der gehörigen Ortscurve  $C^2$  geschnitten werden.

Werden die zwei Paar Berührungspuncte p und  $p_1$ , q und  $q_1$  jeder Ortstre  $C^2$  wechselseitig durch Gerade verbunden, denkt man sich die je vier raden pq,  $pq_1$ ,  $p_1q$ ,  $p_1q_1$  gezogen, die "Wechselsehnen" heissen len, so haben alle Wechselsehnen folgende gemeinsame Eigenschaft:

"Jede Wechselsehne bildet in den gegebenen Kreisen gleiche ehnen; d. h. schneidet z. B. die Gerade pq die Kreise  $A^2$  und  $B^2$  zum zweiten Mal, etwa in den Puncten  $p^0$  und  $q^0$ , so ist stets die Sehne  $pp^0 = qq^0$ ." Ferner:

"Die Mitte, etwa m, jeder Wechselsehne liegt in der Linie L, und das aus dem Puncte M auf dieselbe gefällte Perpendikel trifft sie in ihrer Mitte m. Daher berühren alle Wechselsehnen insgesammt eine Parabel, etwa  $\mathfrak{P}^2$ , welche M zum Brennpunct und die Linie L zur Tangente im Scheitel  $m_0$  der Axe hat, und welche namentlich mit den Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  die 4 Tangenten R, R, S, S, gemein hat (die selbst specielle Wechselsehnen sind)."

Die Berührungstangenten der Curve  $C^2$  und der Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , d. h. diejenigen Tangenten, welche in den Puncten p und  $p_1$ , q und  $q_1$  zugleich die Curve und die respectiven Kreise berühren, sollen P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  heissen. Diese 4 Tangenten haben analoge Eigenschaften, wie die 4 Puncte; indessen will ich hier nur einige davon angeben und die übrigen der späteren Betrachtung überlassen, wo statt der Kreise  $A^2$  und  $B^2$  beliebige Kegelschnitte gegeben sind.

Der Schnitt  $PP_1$ , d. h. von P mit  $P_1$  heisse  $\mathfrak{p}$ , und der Schnitt  $QQ_1$  heisse  $\mathfrak{p}_1$ ; ferner mögen die Wechselschnitte PQ und  $P_1Q_1$ ,  $PQ_1$  und  $P_1Q_2$  beziehlich durch  $\mathfrak{q}$  und  $\mathfrak{q}_1$ ,  $\mathfrak{r}$  und  $\mathfrak{r}_1$  bezeichnet werden, so dass also  $\mathfrak{p}$  und  $\mathfrak{p}_1$ ,  $\mathfrak{q}$  und  $\mathfrak{q}_1$   $\mathfrak{r}$  und  $\mathfrak{r}_1$  die Gegenecken des vollständigen Vierseits  $PP_1QQ_1$  sind.

"Die Puncte p und p, liegen in der Axe X und sind stets zu den Achnlichkeitspuncten x und x, zugeordnet harmonisch."

"Der Ort aller Wechselschnitte q,  $q_1$ , r,  $t_1$  ist der Aehnlichkeitskreis  $N^2$ ." Hierbei ist ein Nebenumstand zu bemerken. Die Tangenten P und  $P_1$  werden einmal die äusseren gemeinschaftlichen

Tangenten der Kreise  $A^2$  und  $N^2$ , wobei sie  $N^2$  in den Puncten  $r^0$  und  $r^0$ , berühren, und ein andermal werden sie die inneren gemeinschaftlichen Tangenten derselben, wobei sie  $N^2$  in den Puncten  $q^0$  und  $q^0$ , berühren, und als dann haben die Berührungssehnen  $r^0r^0$ , und  $q^0q^0$  die Eigenschaft, dass sie den Kreis  $B^2$  in den Puncten  $V_1$  und V berühren, indem dabei gleichzeitig die beiden Tangenten Q und  $Q_1$  auf die jedesmalige Sehne fallen und die Curve  $C^2$  den Kreis  $B^2$  im betreffenden Puncte  $V_1$  oder V vierpunctig berührt (II.). Umgekehrt: "Legt man an zwei ausser einander liegende beliebige Kreise  $A^2$  und  $A^2$  die zwei Paar gemeinschaftlichen Tangenten und zieht in dem einen oder anderen Kreise, etwa in  $A^2$ , die beiden Berührungssehnen  $r^0r^0$  und  $q^0q^0$  der Tangentenpaare, beschreibt über der Strecke  $V_1V_2$ , welche diese Sehnen in der Axe  $X_2$  begrenzen, den dritten Kreise  $B^2$ , so haben die Kreise  $B^2$  und  $A^2$  den Kreis  $A^2$  zum Aehnlichkeitskreis."

# § 4.

Wenn die gegebenen Kreise A2 und B2 einander schneiden, oder der eine ganz innerhalb des anderen liegt, so treten in Rücksicht der ange gebenen Eigenschaften (§ 3) gewisse Aenderungen ein oder neue Umständ hinzu, zu deren Verständniss die Bedingungen für den beschreibende Punct X<sub>0</sub> (§ 1, I.) etwas umfassender gestellt werden müssen. Der algemeinere Begriff ist, dass man die Potenzen des Punctes X, in Ben auf die Kreise ins Auge fasst (S. Bd. 1 S. 163 des Crelle'schen Journals)" Da nun die Potenz eines Punctes  $X_0$  in Bezug auf einen Kreis  $A^2$  sow äussere als innere sein kann, und als solche entweder durch das Quadal der aus ihm an den Kreis gezogenen Tangente α, oder durch das Quadri der halben kleinsten Sehne, etwa a, die durch ihn geht, repräsentirt wird jenachdem der Punct ausserhalb oder innerhalb des Kreises liegt so kann also bei zwei gegebenen Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  ebensowohl auch nach dem Orte des Punctes gefragt werden, für welchen die Summe, a, +h, oder der Unterschied,  $\alpha_1 - \beta_1$  oder  $\beta_1 - \alpha_1$ , der durch ihn gehenden halben kleinsten Sehnen der Kreise einer gegebenen Länge l gleich sein soll; und alsdann lässt sich diese Bedingung mit der obigen über die Tangenten und β in die umfassendere Forderung vereinigen: "Den Ort des Punctes X, anzugeben, für welchen die (Quadrat-) Wurzeln der gleichartigen Potenzen in Bezug auf die gegebenen Kreise At und B2 eine gegebene Länge l entweder zur Summe oder zum Unterschiede haben." Wenn nun auch die Oerter für innere und äussere Potenz getrennt bleiben, und demselben l nach jeder Art ein be-

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. I, S. 22 dieser Ausgabe.

onderer Kegelschnitt entspricht, so stehen beide Arten doch in einem sewissen Zusammenhang und ergänzen einander auf naturgemässe Weise. — Ferner kann man ebenso den Ort desjenigen Punctes  $Y_0$  verlangen, für welchen die Summe oder Differenz der Wurzeln der ungleichartigen Potenzen (d. h. der Tangente an den einen Kreis und der halben kleinsten Sehne im anderen Kreise) der gegebenen Länge l gleich sein soll. In diesem Falle ist jedoch der verlangte Ort im Allgemeinen eine Curve vierten Grades.

Mit Bezug hierauf erleiden die obigen Eigenschaften bei der angesuteten veränderten gegenseitigen Lage der gegebenen Kreise nache hende Modificationen.

### § 5.

I. Man lasse die beiden Kreise  $A^2$  und  $B^2$  (Taf. XXI Fig. 1) ein-Cler näher rücken, bis sie mit den Puncten  $U_1$  und V an einander stossen collisie in einem Puncte  $(U_1V)$  berühren, so fallen beide inneren Tanten S und  $S_1$  auf die Linie L, und diese wird die Berührungstangente Kreise im Puncte  $(U_1V)$ ; in diesen Punct rückt auch der innere Aehn-Chkeitspunct  $r_1$ , sowie viele andere Puncte. Damit verschwindet jene riste Gruppe Hyperbeln, die  $Gr(H_1^2)$  (§ 3, II.), indem ihr Endglied  $(SS_1)$  ich mit ihrem Anfangsgliede L vereinigt, oder sie reducirt sich auf diesesinzige Glied L, welches jetzt zugleich das Anfangsglied der zweiten Fruppe,  $Gr(H_2^2)$ , ist. Diese Gruppe endet, wie zuvor, mit dem Paar äusserer langenten  $(RR_1)$ ; ebenso bleibt bei den übrigen Gruppen alles unverändert.

II. Wenn die Kreise  $A^2$  und  $B^2$  einander schneiden, wie in Fig. 2 auf af. XXII, so geht die Linie L durch ihre Schnitte r und s, und auch Aehnlichkeitskreis  $N^2 = rrr_1 s$  geht durch dieselben. Die  $Gr(H^2)$ giant hier wieder mit der Lipie L und endet mit  $(RR_1)$ ; aber ihre inpuncte erfüllen nicht mehr den ganzen Achnlichkeitskreis N<sup>2</sup>, sondern den Bogen rys desselben. Die  $Gr(H_s^2)$ , sowie die  $Gr(E^2)$  behalten irüheren Eigenschaften (§ 3, II.). Dagegen kommt jetzt eine neue P pe Ellipsen, etwa  $Gr(E_1^2)$ , hinzu, die durch innere Potenz (durch die **Den** Sehnen  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ) bestimmt werden, und welche innerhalb beider  ${}^{\bullet}$ se in dem krummlinigen Zweieck  $rVsU_1r$  liegen, also von jedem se umschlossen und doppelt berührt werden, so dass die zweite oder ullet e Axe jeder  $E_1^2$  auf die Axe X fällt. Diese  $Gr(E_1^2)$  ist in gewissem  $\mathbf{De}$  als Fortsetzung der  $Gr(H_a^2)$  anzusehen; nämlich der Uebergang lacktriangleet durch die Linie L statt, welche beiden Gruppen angehört, indem Strecke rs als eine  $E_1^2$ , dagegen die beiden unendlichen Strecken jentes r und s als eine  $H_s^2$  zu betrachten sind; und zwar entsprechen de demselben Werthe von l, nämlich l=0 oder beziehlich  $\alpha_1=\beta_1$  $\mathbf{d} \quad \mathbf{a} = \mathbf{\beta}$ ; auch sind für beide die Puncte r und s als Hauptscheitel zugleich als Brennpuncte anzusehen. Dadurch stehen die BrennpunctsOerter beider Gruppen in innigem Zusammenhang; sowie die Brennpunct der  $Gr(H_2^2)$  in dem Bogen rrs, liegen die Brennpuncte der  $Gr(E_i^2)$ dem anderen Bogen rr, s des Aehnlichkeitskreises N2, so dass die Endpunc jeder zu der Strecke m.r., senkrechten Sehne des Bogens rr,s zugleich die Brennpuncte einer  $E_i^2$  sind. Die Mittelpuncte der  $Gr(E_i^2)$  liegen somit in der Strecke  $m_0$ r,. Lässt man die Länge l von l=0 an wachsen so rückt der Mittelpunct E, der Ortscurve E, von m, bis r,; hier erreicht  $l(=\alpha, +\beta,)$  ein bestimmtes Grenzmaximum und die Curve reducir sich auf ihren Mittelpunct r. In diesem Falle, wo also der Ort des Punctes Xo auf die einzige Lage in r, beschränkt ist, stellt sich das genannte Maximum auch nur in den durch r, gehenden halben kleinster Sehnen dar, die beide in der zur Axe X senkrechten Geraden ar,b liegen so dass r, a+r, b=ab das Grenzmaximum von l ist. Also: "Unter allem innerhalb beider Kreise A2 und B2 liegenden Puncten hat derinnere Achnlichkeitspunct r, die Eigenschaft, dass die Summe der durch ihn gehenden kleinsten Sehnen ein Maximum ist.

Die Puncte p und  $p_1$ , q und  $q_2$ , in welchen die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  von je einer inneren Ortscurve E; berührt werden, sind ebenso durch Hülfskreise zu construiren, wie oben (§ 3, II.), sobald die Länge l gegeben ist. Nämlich, wird z. B. im Kreise B2 eine Sehne gezogen, deren Länge gleich 2l ist und deren Mitte  $b_a$  heissen mag, so schneidet der mit  $Bb_a$  um Bbeschriebene Kreis B<sup>2</sup> den Kreis A<sup>2</sup> in den verlangten Berührungspuncten p und p. So sind ferner auch die Grenzen, wo die reelle Berührung aufhört, analogerweise anzugeben, wie oben. Wird die halbe kleinst Sehne, die im Kreise A2 durch den Punct V geht, durch v, und die halle kleinste Sehne, die im Kreise B2 durch den Punct U, geht, durch bezeichnet, so berührt die Curve  $E_1^2$  den Kreis  $A^2$  oder  $B^2$  nur so lange reell, als die Länge l beziehlich kleiner als u, oder v ist, und ist gerade l=u, oder l=v, so werden die Kreise in den Puncten U, oder V vierpunctig berührt und sind Krümmungskreise der Curve. Wenn Radius a>b, so ist  $v>u_1$ , und dann beginnt die imaginäre Berührung mit  $A^2$ früher als mit  $B^2$ . — Man denke sich eine Curve  $E_1^2$ , welche die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  in reellen Puncten p und  $p_i$ , q und  $q_i$  berührt, so findet für alle Puncte X, in den beiden Bogen der E, welche zwischen den Berührungspuncten verschiedener Kreise, also in den Bogen pq und p,q, liegen, stets Summe,  $\alpha_1 + \beta_1 = l$ , dagegen für die Bogen  $pp_1$  und  $qq_1$ , welche von den Berührungspuncten des nämlichen Kreises begrenzt werden, stets Unterschied, beziehlich  $\beta_1 - \alpha_1 = l$  und  $\alpha_1 - \beta_1 = l$ , statt. Werden die Puncte p und  $p_1$  imaginär, ist  $l>u_1$  und l< v, so wird  $E_1^2$  durch die Puncte q und  $q_1$  in zwei Bogen getheilt, wovon demjenigen, welcher dem Puncte  $U_1$  näher liegt, Summe,  $\alpha_1 + \beta_1$ , dagegen dem anderen näher an V liegenden Unterschied, α, —β, , entspricht. Sind alle vier Berührungen imaginär, so

findet für alle Puncte  $X_0$  in  $E_1^2$  nur Summe,  $\alpha_1 + \beta_1 = l$ , statt. Gleiches konnte auch oben (§ 3, II.) über die  $Gr(E^2)$  bemerkt werden, und ebenso ist bei den verschiedenen Gruppen Hyperbeln das ungleiche Verhalten ihrer Bogen in dieser Hinsicht leicht näher anzugeben.

III. Dringt der Kreis B' tiefer in den Kreis A' hinein, bis der Punct V, in U, zu liegen kommt und die Kreise einander nur noch in einem Puncte  $(U, V_1)$  berühren, so fallen die äusseren gemeinschaftlichen Tangenten R und  $R_1$  auf die Linie L, und diese wird die Berührungstangente der Kreise im Puncte (U, V,), auch ist dieselbe als der letzte Rest der jetzt auch verschwundenen zweiten Gruppe Hyperbeln,  $Gr(H_2^2)$ , sowie zugleich als das Anfangsglied der dritten Gruppe,  $Gr(H_2^2)$ , anzusehen. Nebst den Schnitten r und s rückt auch der äussere Aehnlichkeitspunct r in den Punct  $(U, V_1)$ , so dass der Aehnlichkeitskreis  $N^2$  sich mit den gegebenen Kreisen in demselben berührt. Die innere Gruppe Ellipsen,  $Gr(E_1^2)$ , wird hier vollständiger, ihre Brennpuncte erfüllen den ganzen Aehnlichkeitskreis und ihre Mittelpuncte dessen Durchmesser gg. Das Anfangsglied der  $Gr(E_i)$ , entsprechend dem Werthe l=0, besteht aus dem Puncte  $(U_1V_1)$ ; ausser ihm kann keine andere  $E_1^2$  den Kreis  $A^2$  reell berühren, gleichwie der Kreis B<sup>2</sup> von keiner äusseren Ortscurve reell berührt wird, ausser von der Linie L. Ebenso reducirt sich das Endglied der  $Gr(E_1^2)$  auf den Punct  $r_1$ , wenn l sein Grenzmaximum erreicht, wie vorhin (II.).

IV. Befindet sich endlich der Kreis B<sup>2</sup> ganz innerhalb des Kreises  $A^2$ , wie in Fig. 3 auf Taf. XXII, so liegt die Linie L in bestimmter Entfernung jenseits beider Kreise, wogegen die Aehnlichkeitspuncte r und r, so wie der Achnlichkeitskreis  $N^2$  innerhalb des Kreises  $B^2$  liegen. Hier beginnt die noch fortbestehende  $Gr(H_{\lambda}^{2})$  mit der Linie L bei dem Werthe l=0, und endet bei l = AB mit der Parabel  $P^2$ , welche zugleich der Anfang der  $Gr(E^2)$  ist, die mit  $E_{\infty}^2$  endet, wie oben (§ 3, II.). Was dagegen die inneren Ortscurven betrifft, so beginnt die  $Gr(E_1)$  mit dem äusseren Aehnlichkeitspunct r, und zwar bei demjenigen Werthe von l, welcher das Minimum der Differenz  $\alpha_1 - \beta_1$  ist. Nämlich dies beruht auf dem folgenden Satze: "Unter allen innerhalb des Kreises B' liegenden Puncten X, hat der äussere Aehnlichkeitspunct r die Eigenschaft, dass die Differenz der durch ihn gehenden kleinsten Sehnen 2a, und 2\beta, ein Minimum ist. Die in r zu der Axe X rechtwinkelige Gerade abr enthält diese zwei besonderen Sehnen, so dass also ra-rb=ab gerade der genannte Werth von l ist, für welchen die erste E' sich auf den Punkt reducirt. Eben so reducirt sich das Endglied der  $Gr(E_1^2)$  auf den inneren Aehnlichkeitspunct  $x_1$  und entspricht demjenigen Werthe von l, welcher das Maximum der Summe  $\alpha_1 + \beta_1$  ist und sich in der in  $r_1$  zu X rechtwinkligen Geraden  $a_1 r_1 b_1$  unter  $r_1 a_1 + r_1 b_1 = a_1 b_1$ 

darstellt, wie oben (II.). Für die  $Gr(E_i^2)$  hat somit die Länge l den Spielraum von  $l = \mathfrak{ab}$  bis  $l = \mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ .

Bei der gegenwärtigen Lage kann der Kreis  $A^2$  nur von den äusseren Ortscurven  $Gr(H_3^2)$  und  $Gr(E^2)$ , hingegen der Kreis  $B^2$  nur von den inneren  $Gr(E_3^2)$  reell berührt werden. Die Grenzen, wo beiderseits die reelle Berührung beginnt und aufhört, sind gleicherweise bestimmt, wie oben, und ebenso sind bei gegebener Länge l, die Berührungspuncte durch das bereits angegebene Verfahren leicht zu construiren. Ein Nebenumstand betreffend die äusseren Ortscurven, soll hier noch hervorgehoben werden.

Ob von der  $Gr(H_s^2)$  ein Theil zu reeller Berührung mit dem Kreise  $A^{u}$  gelangt, oder nicht, hängt davon ab, ob u < AB oder u > AB, d. L. ob die aus dem Puncte U, (der von allen Puncten in A dem Kreise I am nächsten liegt) an den Kreis B' gezogene Tangente u, (§ 3, L) kleint oder grösser als AB ist. Ist gerade  $u_1 = AB$ , so berührt allein das letzt Glied der  $Gr(H_s^2)$ , die Parabel  $P^2$ , den Kreis  $A^2$  noch reell, und zwarin  $U_1$  vierpunctig. Ist hingegen  $u_1 < AB$ , so folgen nach der  $P^2$  auch now eine bestimmte Abtheilung Ellipsen von der  $Gr(E^2)$ , welche nicht red berühren, und die zur Unterscheidung durch  $Gr(E_{-}^{2})$  bezeichnet werde sollen. Für alle Puncte X, in einer solchen Ellipse E2 findet nur Differen  $\beta - \alpha = l$  statt (dasselbe gilt in diesem Falle auch von jeder  $H_a^a$ ).  $Gr(E_{-}^{2})$  entsprechen den Werthen von l=AB bis  $l=u_{i}$ . Im letztere Falle, bei  $l=u_1$ , entsteht diejenige Ellipse, welche den Kreis  $A^2$  in Uvierpunctig berührt, und für deren ganzen Umfang wohl noch Differen  $\beta - \alpha = l$  statt hat, aber die dennoch zugleich der Anfang der reell be rührenden Ellipsen  $E^2$  ist. Von da ab, wenn l wächst, berüht  $E^2$  da Kreis  $A^2$  in zwei reellen Puncten p und  $p_1$ , durch welche sie in zwei Bogen getheilt wird, wovon demjenigen, der den Punct U, umspannt, Summe  $\alpha+\beta$ , dagegen dem anderen, über U, Differenz  $\beta-\alpha$  entspricht. Wir t=u (Tangente aus U an  $B^2$ ), so tritt die letzte reell berührende  $E^2$  ein die den Kreis A2 in U vierpunctig berührt, und für deren ganzen Umfang nur Summe  $\alpha+\beta$  stattfindet. Von hier ab, wenn l fortwächst bis m $l=\infty$ , entsteht in  $Gr(E^2)$  eine neue Abtheilung von solchen Ellipsen, etwa  $Gr(E_+^i)$ , welche den Kreis  $A^2$  auch nicht reell berühren, aber  $\mathbb{I}$ deren ganzen Umfang nur allein Summe a+ B vorkommt. Somit giebt es unter der Voraussetzung, dass  $u_1 > AB$ , in der  $Gr(E^2)$  zwei getrennte Abtheilungen,  $Gr(E_{-}^{2})$  und  $Gr(E_{+}^{2})$ , welche beide den Kreis  $A^{2}$  unschliessen und imaginär berühren, aber dennoch darin sich wesentlich unterscheiden, dass für die ersten nur Unterschied 3-a, hingegen für die anderen nur Summe α+β vorkommt. Dieses verschiedene Verhalten wird durch folgende nähere Beziehung der beiden Kreise zu den respectiven Curven aufgeklärt. Man bezeichne allgemein die Brennpuncte einer Ellipse durch f und f, und die Krümmungsmittelpuncte der Scheitel ihrer Haupttwe durch k und  $k_1$ , so liegen die letzteren Puncte zwischen jenen, und zwar soll k näher an f und  $k_1$  näher an  $f_1$  liegen. Die Mittelpuncte aller Kreise, welche die Ellipse imaginär doppelt berühren, fallen in die Strecken fk und  $f_1k_1$  (S. Bd. 37 S. 175 des *Crelle*'schen Journals)\*). Hiernach lässt sich das Verhalten der  $Gr(E_-^2)$  und  $Gr(E_+^2)$  gegen die gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , wie folgt, näher angeben:

"Bei jeder Ellipse  $E_-^2$  liegen die Mittelpuncte A und B der Kreise beide in der nämlichen Strecke fk oder  $f_1k_1$ , wogegen bei jeder Ellipse  $E_+^2$  dieselben in verschiedenen Strecken liegen, der eine in fk und der andere in  $f_1k_1$ ."

Auch ergiebt sich aus Allem det folgende Satz:

"Zu zwei in einander liegenden gegebenen Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  kann es nur dann solche Ortscurven  $E^2$  geben, für deren ganzen Umfang nur allein Differenz  $\beta-\alpha=l$  stattfindet, wenn  $\mu_1 > AB$  ist, und dabei hat alsdann die Länge l den Spielraum von l=AB bis  $l=u_1$ ." Und umgekehrt: "Beschreibt man in eine gegebene Ellipse zwei solche, sie imaginär doppelt berührende Kreise, deren Mittelpuncte beide in der nämlichen Strecke fk oder  $f_1k_1$  liegen, so findet für alle Puncte  $X_0$  in der Ellipse dieselbe constante Differenz  $\beta-\alpha=l$  statt, und es ist allemal  $u_1>AB$ , die Constante l aber grösser als AB und kleiner als  $u_1$ ."

Aus der vorhergehenden Betrachtung ist leicht zu ermessen, dass, wenn in einer Ebene drei beliebige Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  und  $D^2$ , deren Mittelpuncte A, B und D in derselben Geraden X liegen, gegeben sind, dann im Allgemeinen immer ein solcher Kegelschnitt  $C^2$  möglich ist, welcher in Rücksicht je zweier Kreise eine ihnen zugehörige Ortscurve ist, und welcher somit jeden Kreis doppelt berührt. Die jedem Kreispaar entsprechende Länge l ist unter anderem, wie folgt, zu bestimmen.

Sind a, b und d die Radien der Kreise, werden die Abstände ihrer Mittelpuncte von einander, nämlich AB = 2b, AD = 2b und BD = 2a gesetzt, und wird die Länge l für die Kreispaare  $A^2$  und  $B^2$ ,  $A^2$  und  $D^3$ ,  $B^2$  und  $D^3$  beziehlich durch  $2\lambda$ ,  $2\lambda$ ,  $2\lambda$ , bezeichnet, so hat man, wenn B zwischen A und D liegt, die Relation

$$\lambda = \frac{b}{ab} (aa^{2} - bb^{2} + bd^{2} + abb),$$

$$\lambda_{1} = \frac{b}{ab} (aa^{2} - bb^{2} + bd^{2} + abb),$$

$$\lambda_{2} = \frac{a}{bb} (aa^{2} - bb^{2} + bd^{2} + abb).$$

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II, S. 404 dieser Ausgabe.

# § 7.

Wird nun ferner in Rücksicht auf zwei gegebene Kreise  $A^2$  und  $B^1$  der Ort desjenigen Punctes  $Y_0$  verlangt, für welchen die Wurzeln der ungleichnamigen Potenzen eine gegebene Länge l entweder zur Summe  $(\alpha+\beta_1)$  oder  $\beta+\alpha_1$  oder zum Unterschiede  $(\alpha-\beta_1)$ ,  $\beta_1-\alpha$  oder  $\beta-\alpha_1$ ,  $\alpha_1-\beta$  haben soll (§ 4), wobei also der Punct  $Y_0$  nothwendigerweise jedesmal innerhalb des einen und ausserhalb des anderen Kreises liegen muss, so findet man, dass dieser Ort im Allgemeinen eine Curve vierten Grades ist, gleich  $C^4$ , welche jeden der beiden Kreise in vier Puncten berührt (reell oder imaginär), die gleicherweise durch concentrische Hülfskreise ( $B_0^2$  und  $A_0^2$ ) leicht zu construiren sind, wie bei der obigen Betrachtung (§ 3, II. und § 5, II.).

Wenn jedoch hierbei insbesondere l=0 sein soll, d. h. wenn m der Ort desjenigen Punctes Yo verlangt wird, welcher in Rücksicht der beiden Kreise ungleichnamige aber gleiche Potenzen hat,  $\alpha = \beta$ , old  $\beta = \alpha_1$ , so reducirt sich die Curve  $C^4$  auf einen doppelten Kreis, inden die beiden Theile, aus denen sie sonst besteht, für diesen Fall zusammefallen und einen einzigen Kreis bilden, etwa C2. Dieser Kreis C3 auch dadurch bestimmt, dass er den oft genaunten Punct M, die Mit von AB, zum Mittelpunct und mit den gegebenen Kreisen die Linie gemeinschaftlich zum Ort der gleichen Potenzen hat. Wenn daher gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  einander schneiden, wie in Fig. 2 auf Taf. XXIII so geht auch Co durch ihre Schnitte r und s; befindet sich B2 ganz imet halb A2, wie in Fig. 2 auf Taf. XXII, so liegt C2 in dem Raume zwischen und  $A^2$ ; und liegen endlich  $A^2$  und  $B^2$  ausser einander, wie in Fig. 1 and Taf. XXI, aber so, dass M innerhalb A2 fällt, so kann der Kreis C2 and noch reell sein und liegt dann ganz innerhalb A2. Aus diesen Angabe ergiebt sich der folgende Satz:

"Der Ort der ungleichnamigen gleichen Potenzen zweiet gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  ist ein bestimmter dritter Kreis  $C_o^2$ , dessen Mittelpunct M die Mitte der die Mittelpuncte der gegebenen Kreise verbindenden Geraden AB ist, und welcher mit diesen Kreisen den Ort der gleichen (und gleichnamigen) Potenzen, die Linie L, gemein hat." Oder unter anderer Auffassung auch so: "Der Ort des Mittelpunctes  $Y_o$  desjenigen Kreises  $Y_o^2$  welcher von dem einen gegebenen Kreise,  $A^2$  oder  $B^2$ , gleichviel von welchem, rechtwinklig und von dem jedesmaligen anderen im Durchmesser geschnitten wird, ist ein bestimmter Kreis  $C_o^2$ , dessen Mittelpunct M die Mitte von AB ist, und welcher mit den gegebenen Kreisen eine (reelle oder ideelle) gemeinschaftliche Secante L hat."

Wenn ferner die gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  insbesondere contrisch sind, so zerfällt die Curve  $C^4$  bei jeder gegebenen Länge l in  $\supseteq$  i mit jenen concentrische Kreise  $C^2$  und  $C_1^2$ , deren Radien c und  $c_1$  in Gesetz unterworfen sind, dass stets

$$c^{2}+c^{2}=a^{2}+b^{2}$$

d. h., dass die Summe der Quadrate dieser Radien constant, d zwar der Summe der Quadrate der Radien der gegebenen eise  $A^2$  und  $B^2$  gleich ist, in welche letztere jene Kreise  $C^2$  und auch in der That übergehen, wenn  $l = u = u_1$  wird (§ 3, I.). — Für = 0 fallen die Kreise  $C^2$  und  $C_1^2$  auf einander, bilden den vorgenannten eis  $C_2^2$ , für dessen Radius  $c_0$  man hat

$$2c_0^2 = a^2 + b^2$$
.

# § 8.

Die obige Betrachtung führte auf eine unendliche Schaar Curven veiten Grades,  $S(C^2)$ , welche die zwei gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  ppelt berühren; allein diese Schaar umfasst nicht alle Kegelschnitte, elche die Kreise doppelt berühren, vielmehr giebt es im Allgemeinen ich zwei andere Schaaren, die diese Eigenschaft auch besitzen. Ueber beiden letzteren Kegelschnittschaaren sollen hier noch einige bemerkensirthe Umstände angedeutet werden.

Die gegebenen Kreise haben (wie jede zwei in gleicher Ebene lieade Kegelschnitte) ein gemeinschaftliches Trippel zugeordneter Pole x, und z, sowie auch ein gemeinschaftliches Trippel conjugirter Polaren Y und Z; jene sind die Ecken und diese die respectiven Gegenseiten nämlichen Dreiecks. Einer der drei Pole, etwa x, liegt im Unendien, und zwar nach der Richtung der Linie L, als deren unendlich fernter Punct er anzusehen ist; derselbe ist stets reell, wogegen die den anderen, y und z, gleichzeitig imaginär oder reell sind, jenacha die Kreise einander schneiden oder nicht, nämlich sie sind zugleich Schnitte der Axe (oder Polare) X mit jedem Kreise, welcher die beiden Bebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  rechtwinklig schneidet; oder wofern die letz-En Kreise ausser einanderliegen, wie in Fig. 1 auf Taf. XXI, so sind die e y und z zugleich die Schnitte der Diagonale rr = X mit den beiden deren Diagonalen  $\mathfrak{F}_{0} = \mathbb{Z}$  und  $\mathfrak{p}_{0} = \mathbb{Y}$  des durch die vier gemeinlaftlichen Tangenten gebildeten Vierseits RR, SS, Zu diesen drei Polen ben nun die erwähnten drei Kegelschnittschaaren nachstehende wesenthe Beziehung.

Die obigen Ortscurven,  $S(C^2)$ , haben Bezug auf den Pol x und sollen her durch  $S(C_x^2)$  bezeichnet werden; nämlich die Berührungssehnen  $pp_1$  id  $qq_1$  jeder Curve  $C_x^2$  sind der Linie L parallel und gehen daher mit

ihr nach dem Pole x (§ 3, IV.). — Nun giebt es eine zweite Schaar Ke schnitte,  $S(C_y^2)$ , welche die gegebenen Kreise doppelt berühren, und we sich gleicherweise auf den Pol y beziehen, indem nämlich die Berührusehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  jeder Curve  $C_y^2$  durch diesen Pol gehen. Und eh giebt es eine dritte Kegelschnittschaar,  $S(C_x^2)$ , welche die gegebenen Ki doppelt berühren, und bei welchen die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  durch den Pol z gehen. Von den beiden letzteren Kegelschnittschasind unter anderen folgende interessante Eigenschaften anzugeben:

- 1) "Die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  jeder Curve  $C_y^2$  si jeder Curve  $C_z^2$  sind stets zu einander rechtwinklig; und gekehrt: zieht man durch den Pol y oder z irgend zwei zu ander rechtwinklige Secanten  $pp_1$  und  $qq_1$  beider Kreise  $A^2$   $B^2$ , so werden diese in den zwei Paar Schnittpuncten p und q und  $q_1$  allemal von einer Curve  $C_y^2$  oder  $C_z^2$  berührt."
- 2) "Von den beiden Axen jeder Curve  $C_y^2$  oder  $C_z^2$  geht eine durch den Mittelpunct A und die andere durch den Mitpunct B. Folglich ist der Ort der Mittelpuncte beider Schaa  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$ , ein und derselbe Kreis  $M_o^2$ , welcher die Stre AB zum Durchmesser hat (§ 3, I.), so dass also jeder Pt dieses Kreises zugleich der Mittelpunct sowohl einer Curvals einer Curve  $C_z^2$  ist, und dass die Axen dieser beiden Curauf einander fallen."
- 3) "Die  $S(C_y)$  sowohl als die  $S(C_y)$  sind unter sich ähnl und zwar verhalten sich die Quadrate der Axen jeder  $C_y$ , die Abstände des Pols y von den Mittelpuncten A und B; we ebenso verhalten sich die Quadrate der Axen jeder  $C_y$ , wie Strecken zA und zB. Nämlich so: sind  $\alpha$ ,  $\beta$  die halben Ameiner  $C_y$ , und geht  $\alpha$  durch A und  $\beta$  durch B, so ist

$$\alpha^2:\beta^2=yA:yB;$$

und sind ebenso  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  die halben Axen einer  $C_z^2$  und gel dieselben beziehlich durch A, B, so ist

$$\alpha_1^2:\beta_1^2=zA:zB.$$

Da nun y und z conjugirte Pole in Rücksicht beider Kreise und  $B^2$  sind, so dass

$$Ay.Az = a^2$$
, und  $Bz.By = b^2$ 

ist, so ergiebt sich aus beiden vorstehenden Proportionen folgende:

$$\alpha \alpha_1 : \beta \beta_1 = a : b$$
,

das heisst: In Rücksicht je zweier Curven  $C_y^2$  und  $C_z^2$  aus beid Schaaren verhält sich das Rechteck unter den Axen, die dur A gehen, zum Rechteck unter den Axen, die durch B gehen, der Radius a des Kreises  $A^2$  zum Radius b des Kreises  $B^{2,a}$ 

4) "Der Ort der Brennpuncte jeder der beiden Schaaren, rie etwa der  $S(C_y^2)$ , besteht im Allgemeinen aus zwei Kreisen  $\mathbf{1}_y^2$  und  $B_y^2$ , welche mit den gegebenen Kreisen dieselben Mitteluncte A und B haben, und welche entweder einander rechtvinklig schneiden, oder von denen der eine den anderen im Durchmesser schneidet. Geht die Haupt-Axe einer Curve  $C_y^2$  lurch A oder B, so liegen ihre Brennpuncte f und  $f_1$  beziehlich im Kreise  $B_y^2$  oder  $A_y^3$ . Das Rechteck unter den Abständen jedes Paares Brennpuncte f und  $f_1$  von dem Puncte A sowohl als von dem Puncte B ist constant, und zwar gleich dem Quadrat des Radius  $a_y$  oder  $b_y$  des zugehörigen Kreises  $A_y^2$  oder  $B_y^2$ , also

$$Af. Af_1 = a_y^2$$
, und  $Bf. Bf_1 = b_y^2$ .

Ebenso liegen die Brennpuncte der  $S(C_i^2)$  in zwei Kreisen  $A_i^2$  und  $B_i^2$ , mit denen es gleiche Bewandtniss hat."

- 5) "Zieht man zwischen den zwei Paar Puncten p und  $p_1$ , q und  $q_1$ , in welchen jede Curve  $C_y^2$  die gegebenen Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  berührt, die vier Wechselsehnen pq,  $pq_1$ ,  $p_1q$  und  $p_1q_1$ , so berühren alle diese Sehnen einen und denselben bestimmten Gegelschnitt, etwa Y', welcher den Pol y zum Brennpunct und nit den Kreisen die vier (reellen oder imaginären) Tangenten  $R_i$ ,  $R_i$ , S und  $S_i$  gemein hat, und dessen Brennpuncte y und der noch unbekannte) y, zu den Puncten A und B zugeordnet larmonisch sind. Jede Wechselsehne bildet in den Kreisen 4º und Bº zwei Sehnen, etwa s und s; das Verhältniss dieser behnen ist für alle Wechselsehnen dasselbe,  $s:s_1 = k$  constant. —  ${f l}{f b}$ enso berühren die Wechselsehnen der  $S(C_{f s})$  einen bestimmen Kegelschnitt  $Z^{\bullet}$ , welcher z zum Brennpunct und mit den reisen A', B' dieselben vier Tangenten gemein hat, und dessen rennpuncte z und  $z_i$  zu den Puncten A und B zugeordnet harlonisch sind. Auch bilden die Wechselsehnen in den Kreisen The Sehnen s und s, deren Verhältniss constant, jedoch von en vorigen verschieden ist,  $s:s_1 = k_1$  constant."
- 6) "Sind P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  die Berührungstangenten  $^3$ r Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  mit einer Curve  $C_y^2$  (§ 3, IV.), so liegen die  $^2$ r hnitte  $PP_1 = \mathfrak{p}$  und  $QQ_1 = \mathfrak{p}_1$  allemal in der Polare Y, und  $^2$ r e Paare  $\mathfrak{p}$  und  $\mathfrak{p}_1$  bilden ein Puncten-System (Involution). Regen ist der Ort der vier Wechselschnitte PQ und  $P_1Q_1$ ,  $PQ_1$  und  $P_1Q_2$ , oder Q und  $Q_1$ , Q und Q

punct  $N_g$  auch in der Axe X liegt. — Ganz analog verhält sich in dieser Hinsicht mit der  $S(C_s^2)$ ."

Um den Einfluss der verschiedenen gegenseitigen Lage der gegebei Kreise auf die angegebenen Eigenschaften zu zeigen, wollen wir die Kreise in ihren wesentlichsten Lagen, nämlich wo sie ausser einander liegen, wo  $B^2$  ganz innerhalb  $A^2$  liegt, noch etwas näher betrachten. Be Zwischenfalle, wo die Kreise einander schneiden, sind  $S(C_y^2)$  und S(maginär)

I. "Liegen die Kreise ausser einander, wie in Fig. 1: Taf. XXI, so bestehen beide Schaaren,  $S(C_a)$  und  $S(C_a)$ , aus Hyp beln  $S(H_y^2)$  und  $S(H_z^2)$ , jede Schaar unter sich ähnlich. Die um Puncte A und B beschriebenen Kreise  $A_{y}^{2}$  und  $B_{y}^{2}$ , welche Brennpuncte der S(H2) enthalten, schneiden einander in Gegenecken y und y, des Vierseits RR, SS, rechtwinklig; ebenso schneiden sich andererseits die Kreise  $A_i^2$  und  $B_i^2$  in d Ecken 3 und 3, rechtwinklig. - Liegt der Mittelpunct ein  $H_y^2$  in dem Bogen  $\eta_{\delta}A_{\delta_y}\eta_y$  des Kreises  $M_y^2$ , so umschliesst d selbe den Kreis B2, und somit geht ihre Haupt-Axe durch Punct B und schneidet den Kreis A, in ihren Brennpuncter und  $f_i$ . Liegt hingegen der Mittelpunct einer  $H_y^2$  in dem deren Bogen \( B\rangle ,\), so umschliesst sie den Kreis A2; ihre Hau Axe geht durch A, und ihre Brennpuncte liegen im Kreise Der Uebergang von der einen Abtheilung zur anderen find durch die Tangentenpaare (RS,) und (R,S) statt, welche sp cielle  $H_y^2$  sind und beziehlich  $\mathfrak y$  und  $\mathfrak y$ , zu Mittelpuncten habe Ganz ähnlich verhält es sich mit den Hyperbeln  $H_i^{\bullet}$ . — Asymptoten jeder  $H_y^2$  gehen durch die festen Ecken  $\mathfrak{z}$  und und ebenso gehen die Asymptoten jeder H2 durch die Eck n und n."

II. "Liegt der Kreis  $B^2$  ganz innerhalb  $A^2$ , wie in Fig. 3 a Taf. XXII, so bestehen beide Schaaren  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$  aus E lipsen, also  $S(E_y^2)$  und  $S(E_z^2)$ . Jede  $E_y^2$  umschliesst den Kre  $B^2$  und wird vom Kreise  $A^2$  umschlossen, so dass also in Haupt-Axe stets durch den Punct B geht, und ihre Brem puncte f und  $f_1$  immer in demselben bestimmten Kreise  $A_y^2$  in A liegen; (hier wird der Kreis  $B_y^2$  um B vom Kreise  $A_y^2$  in Durchmesser geschnitten, aber ausser diesen Schnitten ent hält er keine reellen Brennpuncte). Ebenso umschliesst jed  $E_z^2$  den Kreis  $B^2$  und wird von  $A^2$  umschlossen, so dass ihm Haupt-Axe nur durch B geht, und ihre Brennpuncte in einem bestimmten Kreise  $A_z^2$  um A liegen."

§ 9.

Bemerkung. In dem Vorhergehenden kommen beiläufig drei Beispiele vor, wo eine Gerade (dort Wechselsehne genannt, § 3, IV. und § 8, 5), welche in den gegebenen Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  Sehnen s und  $s_1$  von constantem Verhältniss bildet, einen Kegelschnitt zum Ort hat. Diese Eigenschaft ist allgemein und gewährt folgenden Satz:

"Der Ort einer Geraden G, welche in zwei gegebenen festen Kreisen A<sup>2</sup> und B<sup>2</sup> solche Sehnen s und s, bildet, deren Verhältniss irgend einen gegebenen Werth k hat, so dass  $s:s_1 = k$ , ist allemal irgend ein bestimmter Kegelschnitt  $G^2$ ;\*) und alle auf diese Weise bestimmten Kegelschnitte, wofern der Werth k nach einander alle Grössen durchläuft, bilden einen Curven-Büschel,  $B(G^2)$ , mit vier (reellen oder imaginären) gemeinschaftlichen Tangenten  $(R, R_1, S, S_1)$ , und zwar gehören die gegebenen Kreise A' und B' selbst mit zu diesem Büschel, nämlich sie entsprechen beziehlich den Werthen k=0 und  $k=\infty$ . Dem Werthe k=1 oder  $s=s_1$  entspricht, wie oben (§ 3, IV.), die Parabel  $\mathfrak{P}^2$  (=  $G^2$ ), welche den Punct M zum Brenn-Punct und die Linie L zur Tangente im Scheitel hat. Dem We rethe k = a:b entsprechen beide Aehnlichkeitspuncte  $\mathfrak x$  und I, die zusammen eine specielle G' sind; etc." — Und umgekehrt: "Die Tangenten jedes Kegelschnittes G?, welcher mit zwei Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  vier reelle oder imaginäre Tangenten gemein hat, bilden in diesen Kreisen solche Sehnen s und s,, deren Verhältniss constant ist, d. h. für alle Tangenten densel ben bestimmten Werth k hat; etc."

Statt einer ausführlichen Erörterung dieses Gegenstandes, beschränke ch mich hier auf folgende Angaben.

Die Mittelpuncte der Ortscurven,  $B(G^2)$ , liegen sämmtlich in der Axe X, auf welche zugleich auch je eine Axe von jeder Curve fällt. Ob lie erste oder zweite Axe der Curve auf X fällt, hängt davon ab, ob ihr Mittelpunct jenseits der Strecke AB, oder ob er in dieser Strecke liegt. Dadurch scheiden sich die Curven in zwei Abtheilungen, etwa  $Gr(G_1^2)$  und  $Gr(G_2^2)$ . In Hinsicht der Brennpuncte dieser beiden Gruppen hat es folgende Bewandtniss:

"Die Brennpuncte der  $Gr(G_1^2)$  liegen in der Axe X und jedes Paar Brennpuncte f und  $f_1$  ist zu den Puncten A und B

<sup>\*)</sup> Diesen Satz habe ich bereits im J. 1827 mit einer Reihe anderer Sätze dem Herausgeber der Annales de Mathématiques nach Montpellier übersandt, welcher ihn später — vielleicht durch Versehen — unter dem Namen eines Anderen abdrucken liess.

zugeordnet harmonisch. Dagegen liegen die Brennpuncte der  $Gr(G_x^2)$  in dem Kreise  $M_o^2$ , welcher die Strecke AB=2c zum Durchmesser hat (§ 3, I.), so dass jedes Paar Brennpuncte zugleich die Endpuncte einer zu diesem Durchmesser senkrechten Sehne des Kreises sind."

Daraus geht hervor, dass hier gleicherweise, wie oben (§ 3, III. und § 8, 4), für beide Gruppen das gemeinschaftliche Gesetz stattfindet:

"Dass das Rechteck unter den Abständen der Brennpuncte f und f, jeder Curve  $G^2$  von dem Puncte M, dem Brennpuncte der Parabel  $\mathfrak{P}^2$ , constant und zwar gleich  $c^2$  ist."

Berlin, im October 1852.

# lgemeine Betrachtung über einander doppelt berührende Kegelschnitte.

Crelle's Journal Band XLV. S. 212-224.



.

# lgemeine Betrachtung über einander doppelt berührende Kegelschnitte.

**§** 10.

An die vorhergehende Abhandlung, namentlich an diejenige Betrachig, wo das Verhalten der gesammten Kegelschnitte, welche zwei feste eise doppelt berühren, angegeben worden, erlaube ich mir, hier die was allgemeinere Betrachtung anzuschliessen, wo statt der Kreise irgend ei Kegelschnitte, die gleichfalls durch  $A^2$  und  $B^2$  bezeichnet werden igen, in fester Lage gegeben sind, und wobei ebenso die Eigenschaften ler sie doppelt berührenden Kegelschnitte berücksichtigt werden sollen.

I. Um einen bestimmten Fall (Figur) vor Augen zu haben, denke ler zeichne man zwei Ellipsen  $A^2$  und  $B^2$ , welche einander in vier uncten r, s, t, u schneiden, und somit auch vier reelle gemeinschaftliche angenten R, S, T, U haben; nämlich diejenige Tangente heisse R, von eren Berührungspuncten aus zwei Bogen beider Ellipsen unmittelbar nach em Schnitte r führen; ebenso die anderen. Die vier Schnitte bilden in vollständiges Viereck rstu und die vier Tangenten ein vollständiges lerseit RSTU. In Betracht der drei Paar Gegenseiten des ersteren und ren Schnitte, sowie in Rücksicht der drei Paar Gegenecken des letzen und dessen drei Diagonalen setze man:

```
Seite rs = \mathfrak{X} und tu = \mathfrak{X}_1; Schnitt \mathfrak{X}\mathfrak{X}_1 = x.

- rt = \mathfrak{Y} und su = \mathfrak{Y}_1; - \mathfrak{Y}\mathfrak{Y}_1 = y.

- ru = \mathfrak{Z} und st = \mathfrak{Z}_1; - \mathfrak{Z}\mathfrak{Z}_1 = z.

Ecke RS = \mathfrak{x} und TU = \mathfrak{x}_1; Diagonale \mathfrak{x}\mathfrak{x}_1 = X.

- RT = \mathfrak{y} und SU = \mathfrak{y}_1; - \mathfrak{y}\mathfrak{y}_1 = Y.

- RU = \mathfrak{z} und ST = \mathfrak{z}_1; - \mathfrak{z}\mathfrak{z}_1 = Z.
```

Die Schnitte x, y, z der drei Paar Gegenseiten des Vierecks sind das neinschaftliche Trippel conjugirter Pole, und die drei Diagonalen X, Y, Z

des Vierseits sind das gemeinschaftliche Trippel conjugirter Polaren der beiden Ellipsen, so dass also auch

Schnitt XY = z, XZ = y, YZ = x

und

Gerade 
$$xy = Z$$
,  $xz = Y$ ,  $yz = X$ 

Mit Bezug hierauf und mit Berücksichtigung anderer, im vorigen Ausatze bereits angewandter Bezeichnungen und Benennungen lassen sich

die erwähnten Eigenschaften, wie folgt, aussprechen.

- II. Die gesammten Kegelschnitte  $C^2$ , welche beide gegebenen Elipsen  $A^2$  und  $B^2$  doppelt berühren, zerfallen vermöge ihrer Beziehung m den drei Polen x, y und z in drei verschiedene Schaaren  $S(C_x^2)$ ,  $S(C_x^2)$  und  $S(C_x^2)$ , (§ 8), welche sich jedoch im Allgemeinen gleich verhahm und gleiche Eigenschaften haben, so dass wir der Kürze halber nur von der einen Schaar, etwa von  $S(C_x^2)$ , zu sprechen brauchen.
- 1) "Berührt eine Curve  $C_x^2$  die Ellipse  $A^2$  in den Puncter p und  $p_1$  und die Ellipse  $B^2$  in den Puncten q und  $q_1$ , so gehei die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  durch den Pol x und sind allemal zu den Gegenseiten  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{X}_1$  zugeordnet harmonischt Und umgekehrt: "Zieht man durch den Pol x irgend zwei zu den Seiten  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{X}_1$  zugeordnete harmonische Gerade, etwa  $\mathfrak{G}$  und H, so schneiden sie die Ellipsen  $A^2$  und  $B^2$  beziehlich in solchen Puncten p,  $p_1$  und q,  $q_1$ , in welchen dieselben von einer Curve  $C_x^2$  berührt werden; und ferner schneiden sie verwechselt, H die  $A^2$  und G die  $B^2$ , in solchen Puncten  $p^0$ ,  $p_1^0$  und  $p_2^0$ ,  $p_1^0$ , in welchen  $p_2^0$  und  $p_2^0$  von einer anderen Curve  $p_2^0$  berührt werden."
- 2) "Werden zwischen je zwei Paar zusammengehöriger Berührungspuncte p und  $p_1$ , q und  $q_1$  die vier Wechselsehnen pq,  $pq_1$ ,  $p_1q$  und  $p_1q_1$  gezogen (§ 8, 5), so berühren dieselben insgesammt einen bestimmten Kegelschnitt, etwa  $X^2$ , welcher dem Vierseit RSTU eingeschrieben ist und auch die zwei Gegenseiten  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{X}_1$  berührt (indem die letzteren, sowie die Tangenten R, S, T, U specielle Wechselsehnen sind). Und ferner: "Die aus den zwei Schnitten der Polare X mit der Ellipse  $B^2$  (oder  $A^2$ ) an den Kegelschnitt  $X^2$  gelegten zwei Paar Tangenten berühren ihn in den nämlichen Puncten, in welchen er von der anderen Ellipse  $A^2$  (oder  $B^2$ ) geschnitten wird."
  - 3) "Legt man durch die vier Berührungspuncte p und p.

d  $q_i$  irgend einen willkürlichen Kegelschnitt  $D^2$ , so schneior die gegebenen Curven  $A^2$  und  $B^2$  in vier solchen neuen ten  $p^{\circ}$  und  $p_{1}^{\circ}$ ,  $q^{\circ}$  und  $q_{1}^{\circ}$ , in welchen dieselben von einer ren Curve C berührt werden." Und umgekehrt: "Die acht hrungspuncte je zweier Curven  $C_x^2$  mit den Ellipsen  $A^2$  $B^2$  liegen jedesmal in irgend einem Kegelschnitte  $D^2$ ." e Curven  $C_x^2$  haben gemeinschaftlich x und X zu Pol und ren. Von den gemeinschaftlichen Secanten je zweier en  $C_x^2$  geht immer ein Paar, etwa G und H, durch den Pol nd sie sind allemal zu X und X, zugeordnet harmonisch." 1) Jede vier Berührungspuncte p,  $p_1$ , q,  $q_1$  liegen einermit den Ecken r und s in einem Kegelschnitte, etwa M<sup>2</sup>, andererseits mit den Ecken t und u in einem Kegelschnitte Die gesammten hierdurch bestimmten Kegelschnitte M<sup>2</sup> hren einander in den Puncten r und s, so dass sie daselbst einschaftliche Berührungstangenten, etwa R und S, haben der gemeinschaftlichen Berührungssehne rs= X und soeinen speciellen Curven-Büschel,  $B(M^2)$ , bilden. litt der Tangenten R und S heisse m; er liegt in der Po-X und m und  $\mathfrak{X}$  sind Pol und Polare in Bezug auf alle auf  $B(M^2)$ . Seien a und b die Pole der Seite  $\mathfrak{X}$  in Bezug  $A^{2}$  und  $B^{2}$ , dieselben liegen auch in X, und sei c der litt von X mit  $\mathfrak{X}$ , so sind die vier Puncte a, m, b, c harisch, so dass also der Pol m durch die als gegeben anhenden drei Puncte a, b, c bestimmt ist; und durch ihn dann auch die Tangenten  $\Re$  und  $\Im$  (= mr und ms) be-Ganz ebenso berühren alle Kegelschnitte M; einr in den Puncten t und u, haben daselbst gemeinschaft-Berührungstangenten T und U mit der Berührungssehne  $\mathfrak{X}_{i}$  und bilden einen speciellen Curven-Büschel  $B(M_{i}^{2})$ ; ferner liegen der Schnitt m, von T mit U und die Pole ad  $b_1$  der Seite  $\mathfrak{X}_1$  in Bezug auf  $A^2$  und  $B^2$  in derselben re X, und ist zudem  $c_i$  der Schnitt von X mit  $\mathfrak{X}_i$ , so sind vier Puncte  $a_1$ ,  $m_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  harmonisch, also durch  $a_1$ ,  $b_1$  und er Pol m, und durch ihn die Tangenten E und U bemt." — "Die auf diese Weise bestimmten zwei Paar Tanen R und S, T und U berühren auch den obigen Kegelitt X, den Ort aller Wechselsehnen (2.), und zwar been ihn R und S in ihren Schnitten mit der Seite X, und so berühren ihn T und U in ihren Schnitten mit der  $\mathfrak{X}$ , so dass also in Bezug auf  $X^2$  verwechselt m der Pol £, und m, der Pol von X ist." Werden diese zwei Paar Tangenten vorausgesetzt, so kann man auch umgekehrt behaupten: "Jeder Kegelschnitt  $M^2$ , welcher die Geraden  $\Re$  und  $\Im$  in den Puncten r und s berührt, schneidet die gegebenen Curen  $A^2$  und  $B^2$  im vier solchen Puncten p und  $p_1$ , q und  $q_1$  (ausser in r und s), in welchen sie von einer Curve  $C_x^2$  berührt werden." "Die gegenseitigen vier Schnitte je zweier Curen  $C_x^2$  liegen allemal im einem Kegelschnitte  $M^2$  (der  $\Re$  und  $\Im$  in r und s berührt); und umgekehrt: jeder Kegelschnitt  $M^2$  schneidet jede Curve  $C_x^2$  im solchen vier Puncten, durch welche allemal noch irgend eine andere Curve  $C_x^2$  geht." Gleiches gilt für die Kegelschnitte  $M_1^2$ -

III. 1) "Sind P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  die Berührungstangentem einer  $C_x^2$  mit den gegebenen Curven  $A^2$  und  $B^2$ , so liegen die Schnitte  $PP_1 = p$  und  $QQ_1 = p_1$  stets in der Polare X und sind allemal zu den Ecken p und  $p_1$  zugeordnet harmonisch." Und umgekehrt: "Nimmt man in der Polare  $p_1$  irgend zwei zu dem Gegenecken  $p_1$  und  $p_2$  zugeordnete harmonische Puncte, etwa  $p_2$  und  $p_3$  und  $p_4$  and sind die aus ihnen an die Curven  $p_4$  und  $p_4$  gezogenen Tangenten  $p_4$  und  $p_4$  und  $p_4$  zugleich die Berührungstangenten dieser Curven mit irgend einer Curve  $p_4$  und  $p_4$ 

2) "Je zwei Paar zusammengehöriger Berührungstangenten P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  haben vier Wechselschnitte  $P_0$  und  $P_1$ ,  $P_1Q$  und  $P_1Q_1$ ; der Ort aller dieser Wechselschnitte ist ein bestimmter Kegelschnitt, etwa  $\mathfrak{X}^2$ , welcher dem Viereck rstu umschrieben ist und zudem durch die Gegenecken r und r, geht." Und ferner: "Die aus dem Pol x an die Ellipse  $B^2$  (oder  $A^2$ ) gezogenen Tangenten schneiden den Kegelschnitt  $\mathfrak{X}^2$  in denselben Puncten, in denen er von den vier Tangenten berührt wird, welche er mit der anderen Ellipse  $A^2$  (oder  $B^3$ ) gemein hat."

3) "Werden die vier Berührungstangenten P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  von einem wilkürlichen anderen Kegelschnitte  $D^2$  berührt, so hat dieser mit den gegebenen Curven  $A^2$  und  $B^2$  noch zwei neue Paare Tangenten  $P^0$  und  $P_1^0$ ,  $Q^0$  und  $Q_1^0$  gemein, welche allemal die Berührungstangenten einer anderen Curve  $C_x^2$  mit  $A^2$  und  $B^2$  sind." Und umgekehrt: "Die acht Berührungstangenten irgend zweier Curven  $C_x^2$  mit den Curven  $A^2$  und  $B^2$  werden allemal von irgend einem Kegelschnitte  $D^2$  berührt."—"Von den gegenseitigen Schnitten der gemeinschaftlichen Tangenten je zweier Curven  $C_x^2$  liegt immer ein Paar, etwa

ind h, auf der Polare X, und diese Puncte sind allemal zu 1 Ecken r und r, zugeordnet harmonisch."

4) "Je vier Berührungstangenten P,  $P_1$ , Q,  $Q_1$  werden erseits mit den Tangenten R und S zusammen von einem gelschnitte M2, und andererseits mit den Tangenten T und zusammen von einem Kegelschnitte M? berührt. Alle hierch bestimmten Kegelschnitte M' berühren die Tangenten and S in den nämlichen Puncten, etwar und 8, und somit ch einander selbst, so dass sie re = M zur gemeinschafthen Berührungssehne, sowie r und M gemeinschaftlich zu l und Polare haben und einen speciellen Curven-Büschel, M<sup>3</sup>), bilden. Die Berührungssehne M geht durch den Pol ebenso die Polaren von r in Bezug auf A2 und B2, die A d B heissen mögen; und wird noch die Gerade xr = C gezt, so sind die vier Geraden A, M, B, C harmonisch; somit M durch die drei übrigen, die als gegeben anzusehen sind, stimmt, und durch M sind dann auch die Puncte r und & stimmt als ihre Schnitte mit R und S. Ganz ebenso verhält sich mit den Kegelschnitten  $M_1^2$ , mit  $B(M_1^2)$ , welche die ngenten T und Ugleicherweise in zwei bestimmten Puncten nd u berühren, u. s. w." - "Die auf diese Weise bestimmten ei Paar Berührungspuncte r und &, t und u liegen in dem igen Kegelschnitte £3, dem Ort der Wechselschnitte (2.), d zwar gehen die in r, & an X2 gelegten Tangenten beide rch die Ecke r, und die in t, u an denselben gelegten Tannten beide durch die Ecke r, so dass also in Bezug auf £2 rkehrt M die Polare von r, und M, die Polare von r ist." Voraussetzung der vier Puncte r und s, t und u kann man umgekehrt en: "Jeder Kegelschnitt M' (oder M'), welcher die Tangenten and S (oder T and U) in den Pancten r and s (oder t and u) Tührt, hat mit den gegebenen Curven  $A^2$  und  $B^2$  ausser en Tangenten noch zwei solche Paare Tangenten gemein, and  $P_1$ , Q und  $Q_1$ , welche zugleich die Berührungstangenten selben mit einer Curve C. sind. Und ferner: "Die gemeinaftlichen Tangenten je zweier Curven  $C_x^2$  berühren allemal leich einen der Kegelschnitte M2 sowohl, als auch einen Kegelschnitte M?; und umgekehrt: jeder Kegelschnitt M? ir  $\mathfrak{M}_{i}^{2}$  hat mit jeder Curve  $C_{x}^{2}$  solche vier Tangenten gemein, che allemal auch noch von einer anderen Curve  $C_x$  berührt rden."

IV. "Legt man an jede Curve  $C_x$ , in ihren beiden Schnitten t der Seite  $\mathfrak{P}$  (I.), die Tangenten, so geht von diesen zwei

Tangenten stets die eine durch die Ecke  $\mathfrak{z}$  und die ande durch die Ecke  $\mathfrak{z}_i$ ; und ebenso geht von den zwei Tangent derselben Curve  $C_x^2$ , in ihren Schnitten mit der Seite  $\mathfrak{Y}_i$ , imm die eine durch  $\mathfrak{z}_i$  und die andere durch  $\mathfrak{z}_i$ ." Oder umgekel "Zieht man aus der Ecke  $\mathfrak{z}_i$  oder  $\mathfrak{z}_i$  an eine Curve  $C_x^2$  die beid Tangenten, so liegt allemal der Berührungspunct der ein Tangente in der Seite  $\mathfrak{Y}_i$  und der Berührungspunct der ander in der Seite  $\mathfrak{Y}_i$ ." — "Und gleicherweise geht von den zu Tangenten jeder Curve  $C_x^2$ , in ihren Schnitten mit der Seite oder  $\mathfrak{Z}_i$ , allemal die eine durch die Ecke  $\mathfrak{y}_i$  und die and durch die Ecke  $\mathfrak{y}_i$ ; oder umgekehrt: von den Berührungspunc der aus der Ecke  $\mathfrak{y}_i$  und  $\mathfrak{y}_i$  an jede Curve  $C_x^2$  gezogenen zu Tangenten liegt der eine in der Seite  $\mathfrak{Z}_i$  und der andere der Seite  $\mathfrak{Z}_i$ ."

Alle vorstehenden, sich auf die  $S(C_x^2)$  allein beziehenden Sätze fin analogerweise, wie schon bemerkt worden, auch für die beiden and Schaaren,  $S(C_x^2)$  und  $S(C_x^2)$ , statt, so dass also jeder Satz dreifach handen ist. Die jedesmaligen zusammengehörigen Elemente sind le zu erkennen. Z. B. beim Satze (IV.), wo ungleichnamige Elemente sammengehören, ist die Verbindung:

$$S(C_x^s)$$
 mit  $\begin{cases} \mathfrak{D}, \ \mathfrak{D}_i \ \text{ und } \delta, \ \delta_i; \\ \mathfrak{B}, \ \mathfrak{B}_i \ \text{ und } \mathfrak{y}, \ \mathfrak{y}_i; \end{cases}$ 

und danach ist die Verbindung für die beiden anderen Fälle:

$$S(C_y^2)$$
 mit  $\left\{ egin{array}{ll} m{\mathfrak{X}}_1 & \mbox{und} & m{\mathfrak{z}}_1 & m{\mathfrak{z}}_1 \ m{\mathfrak{Z}}_1 & \mbox{und} & m{\mathfrak{x}}_1 & m{\mathfrak{z}}_1 \ m{\mathfrak{Z}}_2 \end{array} 
ight\}; \quad \mbox{und} \quad S(C_z^2) \quad \mbox{mit} \quad \left\{ m{\mathfrak{X}}_1 & m{\mathfrak{X}}_1 & \mbox{und} & m{\mathfrak{y}}_1 \ m{\mathfrak{y}}_1 & \mbox{und} & m{\mathfrak{x}}_1 & m{\mathfrak{z}}_2 \ m{\mathfrak{y}}_1 & \mbox{und} & m{\mathfrak{x}}_2 & m{\mathfrak{z}}_2 \ \mbox{und} & \mbox{\mathfrak{x}}_2 & \mbox{und} & \mbox{\mathfrak{x}}_2 & \mbox{\mathfrak{x}}_2 \ \mbox{und} & \mbox{\mathfrak{x}}_2 & \mbox{\mathfrak{x}}_2 \ \mbox{\mathfrak{x}}_3 \ \mbox{\mathfrak{x}}_4 \ \mbox{\mathfrak{x}}_2 \ \mbox{\mathfrak{x}}_3 \ \mbox{\mathfrak{x}}_4 \$ 

Es giebt aber auch Sätze, welche sich auf zwei Schaaren zugleich ziehen, wie z. B. die folgenden:

V. 1) "Alle Pole der Seite  $\mathfrak{X}$  in Bezug auf die  $S(C_y^2)$  sow als in Bezug auf die  $S(C_z^2)$  nebst ihren beiden Polen a un in Bezug auf  $A^2$  und  $B^2$  liegen insgesammt in einem und de selben Kegelschnitte  $M_x^2$ , welcher mit zum obigen Büsc  $B(M^2)$  (II, 4) gehört, daher durch die Ecken r und s geht t daselbst die Geraden  $\mathfrak{R}$  und  $\mathfrak{S}$  berührt, und welcher fer auch durch die zwei Paar Gegenecken  $\mathfrak{N}$  und  $\mathfrak{N}_1$ ,  $\mathfrak{J}$  und  $\mathfrak{J}_1$ . Vierseits RSTU geht." "Gleicherweise liegen die gesamm Pole der Seite  $\mathfrak{X}_1$  in Bezug auf  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$  nebst ih Polen  $a_1$  und  $b_1$  in Bezug auf  $A^2$  und  $B^2$  in einem Kegelschni  $M_{1x}^2$ , welcher zum obigen  $B(M_1^2)$  (II, 4.) gehört, daher durch Ecken t und u geht und daselbst die  $\mathfrak{T}$  und  $\mathfrak{U}$  berührt.  $\mathfrak{U}$  welcher ferner auch durch die nämlichen Gegenecken  $\mathfrak{N}$   $\mathfrak{V}_1$ ,  $\mathfrak{J}_2$  und  $\mathfrak{J}_3$  geht." — Auch dieser Satz findet dreifach statt; näml

n Rücksicht auf jedes der drei Paar Gegenseiten des Vierecks rstu und ler beiden mit dem jedesmaligen Paar ungleichnamiger Schaaren.

- 2) "Alle Polaren der Ecke r in Bezug auf  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$  nebst ihren Polaren A und B in Bezug auf  $A^2$  und  $B^2$  berühren insgesammt einen bestimmten Kegelschnitt  $\mathfrak{M}_x^2$ , welcher zum obigen  $B(\mathfrak{M}^2)$  (III, 4) gehört und daher die Tangenten R und S in den Puncten r und S berührt, und welcher ferner auch die zwei Paar Gegenseiten S und S, S und S, des Vierecks rstu zu Tangenten hat." "Und gleicherweise berühren alle Polaren der Ecke S, in Bezug auf  $S(C_y^2)$  und  $S(C_y^2)$  nebst ihren Polaren S, und S, in Bezug auf S0 und S1 einen Kegelschnitt S1, welcher zum obigen S1 gehört und daher die Tangenten S2 und S3 und S4 und S5 erührt."
  - VI. Bemerkung. Die angegebenen Eigenschaften gelten für den vorausgesetzten Fall, dass sowohl die vier gegenseitigen Schnitte als die vier gemeinschaftlichen Tangenten der gegebenen Kegelschnitte  $A^2$  und B<sup>2</sup> reell sind, wobei jedoch die letzteren nicht gerade Ellipsen sein müssen, sondern von beliebiger Art sein können. Von diesem Falle aus kann man zu den übrigen Fällen übergehen, bei welchen je ein Theil der genannten Elemente imaginär wird. Die wesentlichsten Fälle der Art sind folgende drei. Wenn die gegenseitige Lage der gegebenen, beliebigen Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  so beschaffen ist, dass entweder: 1) nur die vier Schnitte r, s, t und u reell, dagegen die vier gemeinschaftlichen Tangenten imaginär; oder 2) nur die vier gemeinschaftlichen Tangenten reell, dagegen die vier Schnitte imaginär; oder endlich 3) nur zwei Schnitte und nur zwei gemeinschaftliche Tangenten reell sind. Bei diesen drei Fällen wird dann auch von den übrigen, oben beschriebenen (I.) Elementen je ein Theil imaginär, wodurch in den angegebenen Eigenschaften und Sätzen entsprechende, wenig oder mehr erhebliche Aenderungen eintreten; ähnlich wie oben § 8. So tritt z.B., wenn etwa die Gegenseiten  ${\mathfrak X}$  und  $\mathbf{x}_i$  imaginär werden, aber ihr Schnitt, der Polx, reell bleibt, bei dem Satze (II, 1) die Aenderung ein, dass die sämmtlichen Paare Berührungssehnen pp, und qq, ein elliptisches Strahlen-System bilden, wogegen <sup>sie</sup> dort ein hyperbolisches bilden. U. s. w.

#### § 11.

- I. In Rücksicht der vorstehenden allgemeinen Sätze (§ 10) sollen hier noch folgende, in denselben mit inbegriffene, specielle Sätze besonders herausgehoben werden.
- 1) "Werden einem vollständigen Vierseit RSTU irgend wei Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  eingeschrieben, so liegen die

8 Puncte, in welchen sie die Seiten berühren, allemal in irgen einem dritten Kegelschnitte D2." Und: "Legt man durch divier Puncte r, 8, t und u, in welchen ein beliebiger Kegel schnitt A' die Seiten R, S, T und U des Vierseits berührt einen willkürlichen Kegelschnitt D2, so schneidet dieser di-Seiten in vier solchen neuen Puncten r., S., t, und u, i= welchen dieselben allemal von irgend einem Kegelschnitt B2 berührt werden. "\*) - Ferner: "Die gegenseitigen vie ■ Schnitte r, s, t, u je zweier demselben Vierseit RSTU eingeschriebenen Kegelschnitte A2 und B2 liegen mit jedem Paa m Gegenecken des Vierseits, also sowohl mit r und r, als n und n, und a und a zusammen in einem Kegelschnitte, beziehlich X2, 212 und 32.4 Und ferner: "Von den 8 Berührungspuncten (r, s, t, u; r, s, t, u,) je zweier dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte A2 und B2 liegen 12mal 4 mit irgend zwei der vier Schnitte r, s, t, u der letzteren zusammen in einem Kegelschnitte M2 (oder M2), und diese 12 Kegelschnitte ordnen sich in 6 Paare, welche einander doppelt berühren; nämlich durch je zwei der vier Schnitte r, s, t, u gehen zwei Kegelschnitte M2 und berühren sich in denselben. Die je 6 Puncte, welche zusammen in einem Kegelschnitte M2 liegen.

$$\begin{vmatrix} \mathbf{r}, \ \mathfrak{S}, \ \mathbf{r}_1 \ , \ \mathfrak{S}_1 \\ \mathbf{t}, \ \mathbf{u}, \ \mathbf{t}_1 \ , \ \mathbf{u}_1 \end{vmatrix} \ \min \ \begin{vmatrix} \mathbf{r}, \ \mathbf{s} \\ \mathbf{t}, \ \mathbf{u} \end{vmatrix}; \ \begin{vmatrix} \mathbf{r}, \ \mathbf{t}, \ \mathbf{r}_1, \ \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{s}, \ \mathbf{u}, \ \mathbf{s}_1, \ \mathbf{u}_1 \end{vmatrix} \ \min \ \begin{vmatrix} \mathbf{r}, \ \mathbf{u} \\ \mathbf{s}, \ \mathbf{t}, \ \mathbf{s}_1, \ \mathbf{t}_1 \end{vmatrix} \ \min \ \begin{vmatrix} \mathbf{r}, \ \mathbf{u} \\ \mathbf{s}, \ \mathbf{t} \end{vmatrix}$$

d. h. beide Gruppen von vier Puncten in der ersten Klammer liegen mit jedem Paar in der zweiten Klammer in einem M<sup>1.4</sup>

2) "Werden einem Viereck rstu zwei beliebige Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  umschrieben und in den vier Ecken an dieselben Tangenten gelegt, so berühren die 8 Tangenten allemal irgend einen dritten Kegelschnitt  $D^2$ ." Und: "Ist dem Viereck ein beliebiger Kegelschnitt  $A^2$  umschrieben und werden dessen Tangenten  $\Re$ ,  $\Im$ ,  $\Im$  und  $\Im$  in den Ecken r, s, t und u des Vierecks von einem willkürlichen Kegelschnitte  $D^2$  berührt, so gehen aus den Ecken an den letzteren noch vier solche neue Tangenten  $\Re$ ,  $\Im$ ,  $\Im$ ,  $\Im$ , und  $\Im$ , welche in den Ecken allemal von irgend einem Kegelschnitte  $B^2$  berührt werden." Ferner: "Die vier gemeinschaftlichen Tangenten R. S, T, U je zweier demselben Viereck rstu umschriebenen

<sup>\*)</sup> Die diesen zwei Sätzen analogen Sätze in Bezug auf das Dreiseit habe ich schon früher, 1828, in den Gergonne'schen Annales de Mathématiques t. XIX. bewiesen. Cf. Bd. l. S. 184 dieser Ausgabe.

z elschnitte  $A^2$  und  $B^2$  werden mit jedem der drei Paar enseiten des Vierecks, (mit  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{X}_1$ ,  $\mathfrak{Y}$  und  $\mathfrak{Y}_1$ ,  $\mathfrak{Z}$  und  $\mathfrak{Z}_1$ ), memen von einem Kegelschnitte  $(X^2, Y^2, Z^2)$  berührt." Und er: "Bei je zwei dem Viereck rstu umschriebenen Kegelmitten  $A^2$  und  $B^2$  werden von ihren 8 Tangenten ( $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{X}_1$ ,  $\mathfrak{S}_1$ ,  $\mathfrak{S}_1$ ,  $\mathfrak{X}_1$ ,  $\mathfrak{I}_1$ ) in den Ecken 12 mal 4 mit irgend zwei er 4 gemeinschaftlichen Tangenten (R, S, T, U) zusammen irgend einem Kegelschnitte  $\mathfrak{M}^2$  berührt; und zwar ordnen diese 12 Kegelschnitte  $\mathfrak{M}^2$  in 6 einander doppelt berühde Paare, welche die vier gemeinschaftlichen Tangenten S, T und U, paarweise genommen, zu Berührungstangenten ben."

- II. Von der obigen Betrachtung (§ 10) kann man auch zu denjenigen sonderen Fällen übergehen, wobei die gegebenen Kegelschnitte  $A^2$  und  $i^2$ , einzeln genommen, aus einem Paar Puncten oder Geraden bestehen. 1 dieser Hinsicht sind folgende fünf Fälle zu beachten:
- 1) Wenn etwa B<sup>2</sup> aus zwei Geraden 3 und 3, besteht, so sind diese n Paar Gegenseiten des Vierecks rstu, und ihr gegenseitiger Schnitt ist er Pol z. Die vier gemeinschaftlichen Tangenten R, S, T und U fallen varweise zusammen, (RU) und (ST), und sind die aus dem Pol z an e Curve  $A^2$  gehenden zwei Tangenten. Dadurch vereinigen sich von n sechs Ecken des früheren Vierseits RSTU zwei Paar, nämlich r und ,  $\mathfrak{g}$  und  $\mathfrak{g}_1$ , mit dem Puncte z, und die zwei übrigen,  $\mathfrak{g}$  und  $\mathfrak{g}_1$ , sind e Berührungspuncte jener Tangenten (RU) und (ST), liegen in der lare Z und sind zu den Polen x und y zugeordnet harmonisch. Hierbei tet die  $S(C_z^2)$  in einen Strahlbüschel um den Mittelpunct z aus, d. h. ler durch z gehende Strahl (Gerade), doppelt gedacht, ist als eine C. zusehen, seine Schnitte mit A2 sind zugleich seine Berührungspuncte it  $A^2$ , wogegen seine Berührungspuncte mit  $B^2 = (33)$  in z vereinigt gen. Die Schaaren  $S(C_x^2)$  und  $S(C_y^2)$  bleiben eigentliche Curven und halten ihre obigen Eigenschaften, jedoch zum Theil mit angemessenen odificationen.
- 2) Wenn  $B^2$  aus zwei Puncten  $\mathfrak{z}$  und  $\mathfrak{z}_1$  besteht, so sind diese ein ar Gegenecken des Vierseits RSTU und liegen in der Polare Z. Die er Schnitte r, s, t und u rücken paarweise zusammen, (ru) und (st), in  $\mathfrak{z}$  Schnitte von  $\mathfrak{z}_{\mathfrak{z}_1} = Z$  mit der Curve  $A^2$ , so dass zwei Paar Gegeniten des Vierecks rstu, nämlich  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{X}_1$ ,  $\mathfrak{Y}$  und  $\mathfrak{Y}_1$ , auf Z fallen, d das dritte Paar,  $\mathfrak{Z}$  und  $\mathfrak{Z}_1$ , die Tangenten an  $A^2$  in jenen Puncten  $\mathfrak{z}$ ) und (st) werden, einander in  $\mathfrak{z}$  schneiden und zu den Polaren  $\mathfrak{X}$  und zugeordnet harmonisch sind. Hier besteht die  $S(C_{\mathfrak{z}}^2)$  aus allen Paaren ingenten der Curve  $A^2$ , welche sich auf der Geraden Z schneiden. Dagen enthalten  $S(C_{\mathfrak{z}}^2)$  und  $S(C_{\mathfrak{z}}^2)$  alle eigentlichen Kegelschnitte  $C^2$ , welche

durch die gegebenen Puncte  $\mathfrak{F}$ ,  $\mathfrak{F}_1$  gehen und die gegebene Curve  $A^3$  doppelt berühren.

- 3) Wenn  $A^2$  und  $B^2$  aus zwei Paar Geraden  $\mathfrak Y$  und  $\mathfrak Y_1$ ,  $\mathfrak Z$  und  $\mathfrak Z_1$  bestehen, so sind sie als zwei Paar Gegenseiten des Vierecks rstu anzusehen, ihre eigenen Schnitte als die Pole y und z, ihre Wechselschnitte als die Schnitte r, s, t und u. Die vier gemeinschaftlichen Tangenten R, S, T und U fallen alle auf die Gerade yz = X. Die Schaaren  $S(C_s^2)$  und  $S(C_s^2)$  arten in Strahlbüschel um die Pole y und z aus, in gleichem Sinne wie oben (1.), und es bleiben nur die  $S(C_x^2)$  als eigentliche Curven übrig, deren Berührungssehnen durch den Pol x, deren Wechselsehen dagegen paarweise durch die Pole y und z gehen (§ 10, II.).
- 4) Wenn  $A^2$  und  $B^2$  ans zwei Paar Puncten  $\mathfrak y$  und  $\mathfrak y_1$ ,  $\mathfrak z$  und  $\mathfrak z$  bestehen, so sind sie als Gegenecken des Vierseits RSTU anzusehen, die sie verbindenden Geraden  $\mathfrak y\mathfrak y_1$  und  $\mathfrak z\mathfrak z$ , als die Polaren Y und Z und die beide Paare wechselseitig verbindenden Geraden als die gemeinschaftlichen Tangenten R, S, T und U. Die vier Schnitte r, s, t und u liegen alle im Pol x=YZ vereint. Die  $S(C_y^2)$  artet aus in alle Paare Gerade, welche durch die Puncte  $\mathfrak z$  und  $\mathfrak z$  gehen und sich auf Y schneiden; und ebenso besteht die  $S(C_x^2)$  aus allen Paaren Geraden, welche durch  $\mathfrak y$  und  $\mathfrak y$ , gehen und sich auf Z schneiden. Die  $S(C_x^2)$  bleiben eigentliche Curven die dem Viereck  $\mathfrak y\mathfrak y_1\mathfrak z\mathfrak z$ , umschrieben sind.
- 5) Wenn endlich  $A^2$  aus zwei Puncten  $\mathfrak{z}$  und  $\mathfrak{z}_1$  und  $B^2$  aus zwei Geraden  $\mathfrak{Z}$  und  $\mathfrak{Z}_1$  besteht, so sind sie als die durch diese Bezeichnung angedeuteten Elemente anzusehen, so dass ferner die Gerade  $\mathfrak{z}_1 = Z$  und der Schnitt  $\mathfrak{Z}_1 = z$  ist. Die vier gemeinschaftlichen Tangenten fallen paarweise auf die Geraden  $z_1$  und  $z_2$ , nämlich  $(RU) = z_1$  und  $(ST) = z_1$ , und daher liegen die zwei Paar Gegenecken  $\mathfrak{x}$  und  $\mathfrak{x}_1$ ,  $\mathfrak{y}$  und  $\mathfrak{y}_1$  in  $\mathfrak{z}$  vereint. Ebenso fallen die vier Schnitte r, s, t, u paarweise (r und u, s und t) zusammen in die Schnitte von Z mit  $\mathfrak{Z}$  und  $\mathfrak{Z}_1$ , so dass  $(ru) = Z\mathfrak{Z}_1$  und  $\mathfrak{Z}_1$ ; und daher fallen die beiden Paar Gegenseiten  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{Z}_1$ ,  $\mathfrak{Z}_1$  und  $\mathfrak{Z}_2$  aber trotzdem bleiben ihre Schnitte, die Pole x und y, dadurch bestimmt, dass sie sowohl zu  $\mathfrak{Z}_1$  und  $\mathfrak{Z}_1$  als zu den Schnitten  $Z\mathfrak{Z}_1$  und  $Z\mathfrak{Z}_1$  zugeordnet harmonisch sind. Die  $S(C_x^2)$  arten in den Strahbüschel um z aus. Dagegen enthalten die  $S(C_x^2)$  und  $S(C_y^2)$  eigentliche Curven, welche durch die Puncte  $\mathfrak{Z}_1$  und  $\mathfrak{Z}_1$  gehen und die Geraden  $\mathfrak{Z}_2$  und  $\mathfrak{Z}_3$  berühren.
- III. Gestützt auf diese besonderen Fälle (II.), sowie auf den obigen allgemeinen Fall (§ 10), lassen sich folgende Aufgaben leicht behandeln und die Zahl ihrer Lösungen im Voraus bestimmen:
- 1) "Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche zwei gegebene Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  doppelt berührt und zudem noch entweder

- a. eine gegebene Gerade G berührt; oder
- β. durch einen gegebenen Punct p geht."

Jede dieser beiden Aufgaben gestattet sechs Lösungen, und zwar bestehen die lösenden Curven aus zwei  $C_x^2$ , zwei  $C_y^2$  und zwei  $C_z^2$ . Die gegenseitigen vier Schnitte des Curvenpaares  $C_x^2$ , etwa p,  $p_1$ ,  $p_2$  und  $p_3$ , liegen in einem der Kegelschnitte  $M^2$  (§ 10, II, 4), welcher durch den gegebenen Punct p bestimmt ist; die drei anderen Schnitte  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  sind dadurch bestimmt, dass einer derselben, etwa  $p_3$ , in der Geraden xp liegt, und dass dann auch die Gerade  $p_1p_3$  durch x geht, und zudem beide Gerade  $pp_4$  und  $p_1p_3$  zu den Seiten x und  $p_4$  zugeordnet harmonisch sind.

- 2) "Eine Curve C² zu finden, welche eine gegebene Curve A² doppelt berührt und nebstdem noch entweder
  - a. drei gegebene Gerade 3, 3, und G berührt; oder
  - $\beta$ . zwei gegebene Gerade  $\beta$  und  $\beta_1$  berührt und durch einen gegebenen Punct p geht; oder
  - $\gamma$ . eine gegebene Gerade G berührt und durch zwei gegebene Puncte  $\mathfrak{z}$  und  $\mathfrak{z}_1$  geht; oder endlich
- 8. durch drei gegebene Puncte 3,  $\delta_1$  und p geht."
  Bei jeder dieser vier Aufgaben finden im Allgemeinen sechs Lösungen statt, wie vorhin (1.).
  - 3) "Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche entweder
    - a. drei gegebene Gerade 3, 3, und G berührt und durch zwei gegebene Puncte z und z, geht; oder
    - β. zwei gegebene Gerade 3 und 3, berührt und durch drei gegebene Puncte 3, 3, und p geht."
- Beide Mal vier Lösungen.
  - 4) "Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche entweder
    - a. vier gegebene Gerade berührt (II, 3) und durch einen gegebenen Punct p geht; oder
    - β. durch vier gegebene Puncte geht (II, 4) und eine gegebene Gerade G berührt."

Beide Mal zwei Lösungen. Und endlich:

- 5) "Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche entweder
  - a. fünf gegebene Gerade berührt; oder
  - β. durch fünf gegebene Puncte geht."

Beide Mal nur eine Lösung, oder  $C^2$  absolut bestimmt.

§ 12.

Bemerkung. Die Aufgabe:

"Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche drei gegebene Curven  $A^2$ ,  $B^2$  und  $D^2$  doppelt berührt,"

ist im Allgemeinen unmöglich, wie aus dem obigen (§ 10) leicht erhellt sie wird erst dann möglich, wenn die gegebenen Curven eine gewisse nichere Beziehung zu einander haben, was bereits in der mehrerwähnten Alhandlung (Bd. 37 S. 187 des Crelle'schen Journals)\*) angegeben worden, un wovon man sich, wie folgt, leicht überzeugen kann.

Denn angenommen die Curve C2 berühre jede der drei gegebene Curven A2, B2 und D2 doppelt; seien etwa A, B und D beziehlich d Berührungssehnen, und seien ferner x, y, z; x', y', z'; x", y", z'' die ge meinschaftlichen Tripel conjugirter Pole, sowie X, Y, Z; X', Y', Z' X", Y", Z" die gemeinschaftlichen Tripel conjugirter Polaren der Curvern paare  $A^2$  und  $B^2$ ,  $A^2$  und  $D^2$ ,  $B^2$  und  $D^2$ , so muss die Berührungsschme A sowohl durch einen Pol des ersten Tripels, etwa durch a, als auch durch einen Pol des zweiten Tripels, etwa durch a', gehen (weil A' zum ersten und zweiten Curvenpaar gehört) (§ 10, II, 1), und dann müssen auch die Berührungssehnen B und D beziehlich durch die nämlichen Pole x und x', sowie auch beide durch einen und denselben Pol des dritter Tripels, etwa durch a", gehen. Demnach müssen die drei Berührungsehnen A, B und D allemal die Seiten eines solchen Dreiecks sein welches irgend drei Pole, jedoch von jedem Tripel einen, zu Ecken hat, wie das Dreieck xx'x"; die Combination gestattet 27 solche Dreieck Da nun ferner sowohl x und X, als x' und X', sowie x" und X" Pol und Polare in Bezug auf die Curve Co sind (§ 10, II, 3), so muss das Dreieck xx'x" mit dem Dreiseit XX'X" perspectivisch liegen; d. h. die drei Geraden, welche ihre Ecken in bestimmter Ordnung paarweise verbinden, treffen sich in irgend einem Puncte p, und die drei Schnitte der entsprechenden Seitenpaare liegen in irgend einer Geraden P; nämlich heissen die den Seiten X, X', X" gegenüberliegenden Ecken des Dreiseits beziehlich a, b, d (sie sind zugleich die Pole der Seiten A, B, D der Dreiecks xx'x'' in Bezug auf die Curve  $C^2$  sowohl als beziehlich in Bezug auf  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $D^2$ ), so treffen sich die drei Geraden ax, bx', dx'' in einem Puncte p, und die drei Schnitte AX, BX', DX'' liegen in einer Geraden P (auch sind p und P Pol und Polare in Rücksicht auf  $C^2$ ). — Zu diesen Eigenschaften gesellen sich ferner noch folgende. Bezeichnet man die gegenseitigen vier Schnitte der drei Curvenpaare durch r, s, t, u; r', s', t', u'; r'', s'', t'', u'' und ihre vier gemeinschaftlichen Tangenten durch R, S, T, U: R', S', T', U'; R'', S'', T'', U'' und gleicherweise die übrigen Elemente. so gehen durch die Pole x, x', x'' beziehlich die Seitenpaare  $\mathfrak X$  und  $\mathfrak X_1$ .  $\mathfrak{X}'$  und  $\mathfrak{X}'_1$ ,  $\mathfrak{X}''$  und  $\mathfrak{X}''_1$ , und in den Polaren X, X', X'' liegen beziehlich die Eckenpaare r und  $r_1$ , r' und  $r'_1$ , r'' und  $r''_1$ ; und alsdann schneiden sich von den ersteren viermal drei in einem Puncte, etwa XX'X", XX'X',

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II. S. 415 dieser Ausgabe.

 $\mathcal{X}_1 \mathcal{X}_1'$  und  $\mathcal{X}'' \mathcal{X}_1 \mathcal{X}_1'$ , und von den letzteren liegen viermal drei in einer raden, rr'r'',  $rr'_1r'_1$ ,  $r'r_1r'_1$  und  $r''r_1r'_1$ .

Wenn also eine Curve  $C^2$  die drei gegebenen Curven  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $D^2$  ppelt berührt, so müssen die den letzteren zugehörigen Elemente unter leren die angegebenen Eigenschaften haben; da aber diese Eigenschaften ander bedingen, selbst von einander abhängig sind, so beschränkt sich  $\alpha$  Bedingung für die Möglichkeit der Curve  $C^2$  nur auf je einen Theil rselben, nämlich:

Die Curve  $C^2$ , welche die drei gegebenen Curven  $A^2$ ,  $B^2$  und  $C^2$  doppelt berühren soll, ist möglich, sobald entweder

- 1) von den 27 Dreiecken, welche je drei Pole, jedoch von edem Tripel einen, zu Ecken haben, irgend eines (wie xx'x'') it dem ihm entsprechenden Dreiseit (XX'X'') perspectivisch egt; oder
- 2) von den Seiten der drei Vierecke rstu, r's't'u', r''s''t''u'' gend drei, worunter jedoch von jedem Viereck eine (wie etwa  $\mathfrak{X}'$ ,  $\mathfrak{X}''$ ), sich in einem Puncte p treffen; oder endlich
- 3) von den Ecken der drei Vierseite RSTU, R'S'T'U', "S" T''U'' irgend drei, unter denen jedoch von jedem Vierseit ne (wie etwa r, r', r''), in einer Geraden P liegen."

Berlin, im März 1852.

### Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XLV. S. 375 - 380.



### Aufgaben und Lehrsätze.

1. Sind in einer Ebene zwei begrenzte Geraden AB und CDdeliebiger fester Lage gegeben, so besteht der Ort desjenigen actes, aus welchem dieselben unter gleichen Winkeln (oder : h unter Winkeln, die zwei Rechte betragen) gesehen werden, zwei Curven dritten Grades." Beide Curven gehen durch die Endpuncte der gegebenen Geraden, sowie durch ihren gegenseitigen mittpunct. Ferner haben die Curven diejenigen zwei Puncte gemein, welchen beide Geraden unter rechten Winkeln erscheinen. Die zwei igen gemeinschaftlichen Puncte der Curven sind imaginär und liegen. der unendlich entfernten Geraden. Der Satz umfasst viele, theils ressante specielle Fälle, welche unter besonderen Annahmen rücksichtder gegenseitigen Lage und der Grösse der beiden Geraden eintreten. 2. "Hat man in einer Ebene zwei ähnliche Curven dritten \*des,  $C^3$  und  $C_1^3$ , deren homologe Dimensionen sich verhalten > 2:1, hält die eine, etwa C3, in ihrer Lage fest, so kann die dere auf 24 verschiedene Arten so gelegt werden, dass beide rven direct (nicht symmetrisch) ähnlich liegen und einler in irgend einem Paar homologer Puncte m und m, und stdem noch in irgend zwei nicht homologen Puncten n und Perühren." "Durch die 24 Puncte m in der Curve  $C^3$  können ven achten Grades gehen; und ebenso durch die 24 m, in C.". 3. "In einer beliebigen Curve dritten Grades giebt es im gemeinen 36 Paare parallele, gleiche und gleichliegende mmungs-Halbmesser." — "Wieviele Paare parallele, gleiche, r ungleichliegende Krümmungs-Halbmesser giebt es in der-

Wird eine Gerade AB von einer Curve dritten Grades,  $C^3$ , im Puncte Perührt und im Puncte B geschnitten, so soll die Strecke AB schlechtdie Tangente der Curve und die Richtung von A nach B ihre

en Curve?"

Richtung genannt werden. Die Mitte der Tangente heisse M. Zwei parallele Tangenten AB und  $A_1B_1$  heissen gleichliegend oder ungleichliegend, jenachdem ihre Richtungen gleich oder entgegengesetzt sind; die ihre Berührungspuncte verbindende Gerade oder Berührungssehne  $AA_1$  heisse  $\mathfrak S$  und ihre Mitte heisse N. Jede Gerade, welche von der Curve  $C^2$  in drei solchen Puncten A, B, C geschnitten wird, dass der mittlere B gerade in der Mitte zwischen den äusseren A und C liegt, soll hier Sehne oder S heissen. Gleiche Sehnen,  $S = S_1$ , sind solche, in denen die drei Schnittpuncte gleich weit von einander abstehen, so dass  $AB = BC = A_1B_1 = B_1C_1$ . Mit Bezug hierauf lassen sich folgende acht Sätze und Aufgaben (4. bis 11.) einfacher aussprechen:

4. "Eine beliebige Curve dritten Grades, C³, hat im Allgemeinen 18 Paar parallele, gleiche, aber ungleichliegende Tangenten, und die Mitten N ihrer 18 Berührungssehnen € liegen

in einem bestimmten Kegelschnitte E2."

- 5. "Wieviele Paare parallele, gleiche und gleichliegende Tangenten hat dieselbe  $C^3$ ?"
- 6. "Wieviele solche Paare Tangenten hat dieselbe Curve C³, welche gegenseitig einander hälften?"
- 7. "In derselben gegebenen Curve C³ giebt es im Allgemeinen 9 Paar parallele, gleiche Sehnen, S=S, oder ABC=A,B,C,; und die Mitten, etwa N, der 9 Geraden BB, welche die mittleren Puncte der Sehnenpaare verbinden, liegen in dem nämlichen, vorgenannten (4.) Kegelschnitte E²."
- 8. "In derselben Curve  $C^*$  giebt es ferner 9 solche besondere Sehnen ABC=S, bei welchen die den Schnittpuncten A, B, C zugehörigen drei Tangenten  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0^*$  einander in irgend einem Puncte treffen; dabei ist die Tangente  $B_0$  im mittleren Puncte B zugleich ein Durchmesser der Curve  $C^*$ , und zudem berühren alle 9 Tangenten  $B_0$  den nämlichen genannten Kegelschnitt  $E^*$ ."
- 9. "Der Ort der Mitten M aller Tangenten AB einer beliebigen Curve  $C^3$  ist eine Curve fünfzehnten Grades,  $M^{13}$ , welche die Basis  $C^3$  in ihren 9 Wendepuncten, sowie in ihren drei unendlich entfernten Puncten berührt, oder vielmehr, welche die 9 Wendepuncte sammt den zugehörigen Wendetangenten, sowie die drei Asymptoten mit  $C^3$  gemein, aber zudem die drei unendlich entfernten Puncte der letzteren zugleich zu fünffachen Puncten hat." Nimmt man auf den Verlängerungen der Tangente AB einerseits den Punct  $M_1$  so, dass  $AB = BM_1$ , und andererseits den Punct  $M_2$  so, dass  $BA = AM_2$  ist, so sind die Oerter dieser beiden Puncte  $M_1$  und  $M_2$  ebenfalls Curven fünfzehnten Grades,  $M_1^{13}$

und  $M_1^{15}$ , welche sich gegen die Basis  $C^3$  ähnlich verhalten, wie die Curve  $M^{15}$ .

- 10. "Der Ort der Berührungssehne Saller Paare paralleler Tangenten einer beliebigen Curve  $C^3$  ist eine Curve neunter Classe Sund sechsunddreissigsten Grades; und der Ort der Mitte N der Berührungssehne Sist eine Curve zwölften Grades  $N^{13}$ ." Diese beiden Ortscurven haben gleichfalls eigenthümliche Beziehung zu der Basis  $C^3$ , wie die vorigen. "Es kann keine zwei Berührungssehnen Sgeben, die einander hälften."
- 11. "Der Ort aller Sehnen S in der beliebigen Curve  $C^3$  ist eine Curve sechster Classe und achtzehnten Grades."

Bekannten Sätzen über die Kegelschnitte gewissermassen analog hat man rücksichtlich der Curven dritten Grades folgende zwei Sätze (12. und 13.):

- 12. I. "Zieht man aus irgend einem festen Pol P in der Ebene einer gegebenen Curve dritten Grades, C3, beliebige Transversalen durch die letztere und legt in den je drei Schnittpuncten die Tangenten an C3, welche einander paarweise in irgend drei Puncten Q schneiden, so ist der Ort dieser Puncte Q eine Curve neunten Grades, Q, welche unter anderen folgende interessante Eigenschaften hat. 1) Sie hat drei dreifache Puncte,  $Q_{i}$ , die in einer Geraden  $A_{0}$  liegen; ihre 27 gemeinschaftlichen Puncte mit der Basis C<sup>2</sup> bestehen: 2) in 6 Schnitten A, welche in irgend einem Kegelschnitte A' liegen; 3) in 6 Berührungspuncten B (die für 12 gemeinschaftliche Puncte zählen), durch welche irgend ein Kegelschnitt B' geht; 4) in 9 Schnitten 3D, 3E und 3F, die zu drei in drei Geraden  $D_0$ ,  $E_0$  und  $F_0$  liegen; 5) die genannten Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  berühren einander doppelt, und jene Gerade A. (1) ist zugleich ihre Berührungssehne; und endlich 6) die vier Geraden  $A_0$ ,  $D_0$ ,  $E_0$  und  $F_0$ schneiden einander in einem und demselben Puncte." Ferner: "Bewegt sich der Pol P in einer beliebigen Geraden G, so beschreiben die vier Geraden  $A_{\scriptscriptstyle 0},\ D_{\scriptscriptstyle 0},\ E_{\scriptscriptstyle 0}$  und  $F_{\scriptscriptstyle 0}$  beziehlich vier Kegelschnitte  $A_0^2$ ,  $D_0^2$ ,  $E_0^2$  und  $F_0^2$ , wovon jeder der drei letzteren die Basis C\* in irgend drei Puncten berührt, u. s. w."
- II. "Liegt der Pol P insbesondere in der Basis  $C^3$  selbst, wobei also die Transversale in nur zwei veränderlichen Puncten schneidet, und somit nur der Schnitt Q von den zwei zugehörigen Tangenten in Betracht kommt, so ist der Ort dieses Schnittes Q nur noch eine Curve vierten Grades,  $Q^4$ , welche drei Doppelpuncte hat, die in der Basis  $C^3$  liegen." "Bewegt sich der Punct P längs der ganzen Basis  $C^3$ , so ist die

entstehende Schaar Curven Q\* so beschaffen, dass jede beliebige Gerade in der Ebene von je 30 derselben berührt wird\*

- 13. "Aus jedem Puncte P in der Ebene einer Curve dritten Grades  $C^3$  gehen 6 Tangenten an dieselbe, deren Berührungspuncte, paarweise verbunden, 15 Berührungssehnen S bestimmen. Bewegt sich der Pol P in irgend einer Geraden G, so berühren die 15 S stets irgend eine und dieselbe Curve neunter Classe  $S^3$ , welche allemal mit der Basis  $C^3$  die 9 Wendepuncte und zugehörigen Wendetangenten gemein hat, u.s.w. Wie man bemerken wird, ist dieser Satz im Grunde mit dem obigen (10) identisch, indem durch Projection der eine in den anderen übergeht.
- 14. Die den beiden vorstehenden Sätzen 12. und 13. anslogen Sätze bei der Curve vierten Grades aufzufinden.
- 15. "Man denke sich in einer Ebene 6 beliebige Puncte poder ein vollständiges Sechseck. Die Mitte jeder der 15 Seiten heisse a, und der Mittelpunct des durch je 5 der 6 Puncte p bestimmten Kegelschnittes heisse b. Durch je 4 der 6 Puncte p gehen zwei solche Kegelschnitte, deren Mittelpuncte in d durch die beiden übrigen Puncte p bestimmten Seite lieger jeder dieser Mittelpuncte heisse c. Die auf diese Weise bestimmten Puncte sammt den 6 Puncten p, was zusammes 6p+15a+6b+30c=57 Puncte ausmacht, liegen allemal in irgend einer Curve fünften Grades." "Die Gleichung dieset Curve aufzustellen." Wenn die gegebenen 6 Puncte p insbesonder in einem Kegelschnitte  $C^2$  liegen, so fallen die 6 Mittelpuncte b in eines zusammen, der dann ein Doppelpunct der Curve  $C^5$  ist. Welche Benbung haben die beiden Tangenten in diesem Doppelpuncte zu jenem Kegelschnitte  $C^2$ ?
- 16. "Sind in einer Ebene 6 beliebige Puncte p gegeben, und legt man an den durch je 5 derselben gehenden Kegelschnitt aus dem jedesmaligen sechsten Puncte die beiden Tangenten und bezeichnet jeden Berührungspunct derselben durch sidenkt sich ferner durch je 4 der 6 Puncte p diejenigen beiden Kegelschnitte beschrieben, welche die durch die zwei übrigen Puncte p gehende Gerade berühren und bezeichnet jeden dieser Berührungspuncte durch b, so liegen die auf diese Weise bestimmten 42 Puncte, nämlich 12a und 30b, allematin irgend einer Curve sechsten Grades, welche die gegebenen 6 Puncte p zu Doppelpuncten hat." "Die Gleichung dieser Curve zu finden."
- 17. "Sind in einer Ebene 7 beliebige Puncte p gegeben und legt man durch je 5 derselben den durch sie bestimmten

Kegelschnitt und bezeichnet dessen Schnitte mit der durch die jedesmaligen zwei übrigen Puncte p gehenden Geraden durch a, so liegen die hierdurch bestimmten 42 Puncte a allemal in irgend einer Curve sechsten Grades, welche die gegebenen 7 Puncte p zu Doppelpuncten hat." "Die Gleichung dieser Curve aufzustellen."

- 18. "Soll eine Curve dritten Grades durch 6 gegebene Puncte a gehen und einen Doppelpunct d haben, dessen zugehörige Tangenten beziehlich durch zwei andere gegebene Puncte b und c gehen, so finden im Allgemeinen 25 Lösungen statt."
- 19. "Soll eine Curve dritten Grades durch 7 gegebene Puncte a gehen und einen Doppelpunct d haben, dessen eine Tangente durch einen gegebenen achten Punct b geht, so giebt es im Allgemeinen 18 Lösungen."
- 20. "Soll eine Curve dritten Grades durch 6 gegebene Puncte a gehen und einen Rückkehrpunct r haben, dessen Tangente durch einen gegebenen siebenten Punct b geht, so finden im Allgemeinen 18 Lösungen statt."
- 21. "Ueber einer gegebenen Grundlinie ab, deren Endpuncte in einer gegebenen Curve dritten Grades liegen, lassen sich dieser Curve fünf Parallelogramme einschreiben. Die fünf Puncte, in denen die Diagonalen der einzelnen Parallelogramme sich kreuzen, liegen mit der Mitte der Grundlinie aballemal in irgend einem Kegelschnitte." Oder:

"Zu jeder beliebig angenommenen Sehne ab in einer gegebenen Curve dritten Gerades giebt es im Allgemeinen fünf
an dere Sehnen, die ihr gleich und parallel sind, und die Mitten
solcher sechs Sehnen liegen allemal in irgend einem Kegelschnitte." Jede der 6 Sehnen schneidet die gegebene Curve noch in
einem dritten Puncte, und diese 6 Puncte liegen ebenfalls in einem Kegelschnitte, welcher zu dem eben genannten eigenthümliche Beziehung hat.
Lässt man die Sehnen unendlich klein werden, d. h. in Tangenten übergeben, so geht der vorstehende Satz in einen bekannten Satz über.

22. Zicht man durch einen festen Punct p in einer gegebenen Curve dritten Grades  $C^3$  eine veränderliche Transversale, welche die Curve (ausser in p) in zwei Puncten a und b schneidet, und bezeichnet die Mitte der Strecke ab durch P, so ist der Ort von P eine Curve dritten Grades  $P^3$ , welche p zum Doppelpunct hat und durch die im Unendlichen liegenden drei Puncte  $a_\infty$  der gegebenen Curve  $C^3$  geht. Sind p,  $p_1$  und  $p_2$  drei Puncte der Curve  $C^3$ , welche in einer Geraden G liegen, so schneiden die ihnen entsprechenden drei Curven  $P^3$ ,  $P_1^3$  und  $P_2^3$  einander

zusammen (ausser in jenen 3 Puncten  $a_{\infty}$ ) in solchen 6 Puncten Q, welche in einem Kegelschnitte  $Q^2$  liegen. Wird die Gerade G sich selbst parallel bewegt, so ändern sich zwar mit den Puncten p,  $p_1$ ,  $p_2$  und den Curven  $P^3$ ,  $P^3$ ,  $P^3$  auch zugleich die 6 Puncte Q, aber der Kegelschnitt  $Q^2$ , in welchem die letzteren stets liegen, bleibt unveränderlich fest.

23. Durch 9 gegebene Puncte p ist die Curve dritten Grades,  $G^2$ , im Allgemeinen absolut bestimmt; und ebenso die Curve dritter Classe,  $K^3$ , durch 9 gegebene Tangenten g.

Soll dagegen eine Curve  $G^a$  durch 8 gegebene Puncte p gehen und eine gegebene Gerade g berühren, so ist sie vierdeutig bestimmt, d. h. so finden 4 Lösungen statt; und gleicherweise ist die Curve  $K^a$ , wenn sie 8 gegebene Geraden g berühren und durch einen gegebenen Punct p gehen soll, vierdeutig bestimmt.

Wie verhält es sich nun in dieser Hinsicht, wenn die Curve  $G^2$  durch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gegebene Puncte p gehen und beziehlich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gegebene Gerade g berühren soll? Wie steigt die Zahl der Lösungen? Für die Curve  $K^3$  findet in allem Analoges statt.

Berlin, im November 1852.

# Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven.

Crelle's Journal Band XLVII. S. 1-6.

(Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom August 1848.)



## lgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven.

In der Gesammtsitzung der Akademie am 10. August 1848 wurde Herrn Steiner eine Abhandlung über "allgemeine Eigenschaften der raischen Curven" vorgelegt.

Diese Curven werden darin nach Grad und Classe aufgefasst; das n der Doppel- und Rückkehrpuncte, der Doppel- und Wendetangenten erläutert, und die gegenseitige Abhängigkeit dieser Elemente und des s und der Classe wird nachgewiesen. Bezeichnen g und k beziehlen Grad und die Classe einer Curve,  $K^g = \Re^k$ , ferner d und r die ihrer Doppel- und Rückkehrpuncte, sowie t und w die Zahl ihrer el- und Wendetangenten, so hat man die drei Gleichungen

$$g(g-1) = k+2d+3r,$$
  
 $\cdot k(k-1) = g+2t+3w,$   
 $3g(g-2) = 6d+8r+w,$ 

lenen, wenn von den darin enthaltenen 6 Grössen irgend drei geı sind, die drei übrigen gefunden werden; was somit auf 60 Formeln

Bei Bestimmung der Curven durch gegebene Puncte ergiebt sich der ide bekannte Satz als

#### Erster Fundamentalsatz:

, Durch beliebige gegebene  $\frac{1}{2}n(n+3)-1$  Puncte  $a_1$  geht eine hlige Schaar Curven  $n^{\text{ten}}$  Grades,  $A^n$ , und alle diese Curven n nebstdem nothwendig noch durch andere  $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$  immte Puncte  $a_0$ , so dass sie ein Curvenbüschel  $B(A^n)$  mit emeinschaftlichen Schnittpuncten a bilden. Die Puncte  $a_1$  en die bestimmenden, die Puncte  $a_0$  die nothwendigen, und beide sammt, die  $n^2$  Puncte a, heissen die Grundpuncte des Büschels  $B(A^n)$ .

Dieser Satz ist für die Betrachtung der Curven einer der wesentlichsten und fruchtbarsten, indem er zahlreiche Folgerungen gewährt. Dahin gehört unter anderen die Erzeugung der Curven durch Curvenbüschel niedrigen Grades, ganz analog, wie die Kegelschnitte durch projectivische Strahlbüschel erzeugt werden. Ferner eine grosse Reihe von Sätzen über gegenseitige Berührung der Curven, wobei sich insbesondere verschieden merkwürdige Eigenschaften der 28 Doppeltangenten der Curven vierten Grades ergeben.

Ueber die Polaren werden einige neue weiter gehende Gesichtspunck aufgestellt, die zu einer Menge neuer Resultate führen.

Werden aus einem beliebigen Puncte P an eine gegebene Curve  $A^n$  (die Basis) Tangenten gelegt, so liegen die n(n-1) Berührungspuncte in einer Curve  $A^{n-1}$ ; und werden aus demselben Punct P an diese neue Curve Tangenten gelegt, so liegen die (n-1)(n-2) Berührungspuncte ebenso in einer Curve  $A^{n-2}$ ; und wird so fortgefahren, so erhält man die auf einander folgenden Curven  $A^{n-1}$ ,  $A^{n-2}$ ,  $A^{n-3}$ , ...  $A^2$ ,  $A^1$ , welche die successiven Polaren des Punctes P in Bezug auf die Basis  $A^n$ , und zwar nach der Reihe die  $1^{\text{te}}$ ,  $2^{\text{te}}$ ,  $3^{\text{te}}$ , ...,  $(n-2)^{\text{te}}$ ,  $(n-1)^{\text{te}}$  Polare P nannt, und die in Zeichen, wie folgt, dargestellt werden:

$$(P)_1:A^n=A^{n-1}; (P)_2:A^n=A^{n-2}; (P)_x:A^n=A^{n-x}; (P)_{n-2}:A^n=A^n; (P)_{n-1}:A^n=A^n,$$

wobei also z. B.  $(P)_x: A^n = A^{n-x}$  heisst: die  $x^{\text{te}}$  Polare des Punctes P in Bezug auf die Basis  $A^n$  ist eine Curve vom  $(n-x)^{\text{ten}}$  Grade, gleich  $A^{t-1}$ . Die  $(n-2)^{\text{te}}$  Polare  $A^2$  ist eine Kegelschnitt und die  $(n-1)^{\text{te}}$  Polare  $A^{\text{te}}$  ist eine Gerade.

Bewegt sich der Pol P in irgend einer Linie L (Directrix), so wind jede seiner Polaren, wie etwa die  $x^{te}$ , eine continuirliche Schaar Curvet  $A^{n-x}$ , oder  $S(A^{n-x})$ , durchlaufen, die irgend eine Curve umhüllen, welche die  $x^{te}$  Polar-Enveloppe  $E_x$  des bewegten Poles P oder schlechthin die  $x^{te}$  Polare der Leitlinie L in Bezug auf die Basis  $A^n$  genannt wird. In Zeichen wird dies, wie folgt, ausgedrückt:

(4) 
$$(L)_x: A^n = S(A^{n-x}) = E_x.$$

Ist die Directrix L eine gegebene Curve, etwa vom  $r^{\text{ten}}$  Grade, gleich P, so ist auch der Grad jeder ihrer Polaren  $E_1$ ,  $E_2$ , ...  $E_{n-1}$  bestimmt nämlich es ist allgemein

(5) 
$$(D^r)_x: A^n = E_x^{r(r+2x-3)(n-x)};$$

d. h.: "Die  $x^{\text{te}}$  Polare der Curve  $D^r$  in Bezug auf die Basis  $A^{\text{sid}}$  eine Curve  $E_x$  vom  $r(r+2x-3)(n-x)^{\text{ten}}$  Grade; "oder: "Bewegt sich der Pol P in der Curve  $D^r$ , so ist seine  $x^{\text{te}}$  Polar-Enveloppe  $E_x$  eine Curve vom genannten Grade."

Für die erste und letzte Polare, also für x = 1 und x = n-1 hat un insbesondere

$$(D^r)_1:A^n=E_1^{r(r-1)(n-1)};$$

d

(7) 
$$(D^r)_{n-1}:A^n=E_{n-1}^{r(r+2n-5)};$$

dagegen r=1, also die Directrix eine Gerade  $D^1$ , so hat man (5)

(8) 
$$(D^{1})_{x}:A^{n}=E_{x}^{2(x-1)(n-x)},$$

d für x=1 und x=n-1 kommt

(9) 
$$(D^{1})_{1}:A^{n}=E_{1}^{0};$$

d

(10) 
$$(D^{1})_{n-1} : A^{n} = E_{n-1}^{2(n-2)} = \mathfrak{C}^{n-1},$$

h. "Bewegt sich der Pol P auf einer Geraden  $D^1$  (9), so ist ine erste Polar-Enveloppe vom nullten Grad,  $E_1^0$ , was anigt, dass die  $S(A^{n-1})$  sich in  $(n-1)^2$  Puncten a schneiden, auf elche sich die Enveloppe reducirt, oder dass die Schaar Poren  $A^{n-1}$  in ein Büschel  $B(A^{n-1})$  übergehen;" und (10) "die -1)<sup>te</sup> Polare einer Geraden  $D^1$  in Bezug auf die Basis  $A^n$  ist ne Curve vom  $2(n-2)^{\text{ten}}$  Grad und von der  $(n-1)^{\text{ten}}$  Classe  $\mathfrak{E}^{n-1}$ ."

Für die Betrachtung der Polaren dient der folgende, allgemein bennte Satz als

#### Zweiter Fundamentalsatz:

"Nimmt man in Bezug auf dieselbe Basis  $A^n$  von zwei bebigen Puncten P und Q die ersten Polaren, seien diese  $P^{n-1}$  d $Q^{n-1}$ , und nimmt man sodann verwechselt die erste Polare n P in Bezug auf die Curve  $Q^{n-1}$  und die erste Polare von in Bezug auf  $P^{n-1}$ , so sind diese beiden Polaren eine und dielbe Curve  $R^{n-2}$ ; oder in Zeichen:

(11) 
$$(Q)_1:[(P)_1:A^n] = (P)_1:[(Q)_1:A^n] = R^{n-2}.^{\alpha}$$

Dieser Satz ist ebenso folgenreich, wie der obige. Durch wiederholte wendung desselben folgt zunächst, dass

(12) 
$$(Q)_y:[(P)_x:A^n]=(P)_x:[(Q)_y:A^n]=R^{n-x-y}.$$

ne andere Folgerung ist:

"Liegt der Punct Q in der  $x^{ten}$  Polare von P, also in  $P^{n-x}$ , geht die  $(n-x)^{te}$  Polare von Q, also  $Q^x$ , durch den Punct P." enso folgt daraus der schöne Reciprocitätssatz:

"Hat die  $x^{te}$  Polare eines Punctes P, also  $P^{n-x}$ , einen Doppelinct Q, so hat auch umgekehrt die  $(n-x-1)^{te}$  Polare des letzren, d. i.  $Q^{x+1}$ , jenen Punct P zum Doppelpunct."

Die Doppelpuncte der Polaren spielen eine wesentliche Rolle, wie aus m folgenden Beispiel zu ersehen ist. "Der Ort desjenigen Punctes P, dessen erste Polare,  $P^{-1}$ , einen Doppelpunct Q hat, ist eine Curve vom  $3(n-2)(n-2)^{-1}$  Grad

 $=P_0^{3(n-2)^2},$ 

und der Ort des Doppelpunctes Q ist eine Curve vom  $3(n-2)^m$ Grad  $= Q_n^{3(n-2)}$ ;

diese letztere Curve  $Q_o$  ist also zugleich auch der Ort desjenigen Puncte Q, dessen  $(n-2)^{\text{te}}$  Polare,  $Q^2$ , einen Doppelpunct P hat, und jene erste Curve  $P_o$  ist der Ort dieses Doppelpunctes. Die Polare  $Q^2$  ist somit in Kegelschnitt, der aus zwei Geraden besteht, die sich in P schneiden. Die Curven  $P_o$  und  $Q_o$  werden nebst anderen conjugirte Kern-Curven

der Basis An genannt. Sie haben unter anderen folgende Eigenschaften:

"Die Curve  $Q_0$  geht durch die 3n(n-2) Wendepuncte der Basis  $A^n$ , wogegen die Curve  $P_0$  alle Wendetangenten derselben berührt." — "Die Curve  $P_0$  ist von der  $3(n-1)(n-2)^m$  Classe; und von gleicher Classe ist im Allgemeinen diejenige Curve  $R_0$ , welche von der Geraden PQ umhüllt wird diese Curve  $R_0$  berührt ebenfalls die Wendetangenten der Basis  $A^n$ ;" etc. — "Die  $(n-1)^{to}$  Polare von jeder beliebigen Curve  $P_0$  d. i.  $D^{r(r+2n-5)}$  (7), berührt die Kerncurve  $P_0$  in 3r(n-2) Puntten;" etc. — "Die Kerncurve  $P_0$  hat

3(n-2)(4n-9) Wendetangenten,  $\frac{3}{2}(n-2)[(3n^2+1)(n-4)+28]$  Doppeltangenten, 12(n-2)(n-3) Rückkehrpuncte und  $\frac{3}{2}(n-2)[3(n-2)^3-14(n-2)+11]$  Doppelpuncte."

"Sind  $P_1$  und  $P_2$  irgend zwei solche Puncte, deren erste Polaren  $P_1^{n-1}$  und  $P_2^{n-1}$  einander in irgend einem Puncte X berühren sollen, so muss die Gerade  $P_1P_2$  allemal die Curve  $P_2$  in irgend einem Puncte  $P_2$  berühren, und so ist der Punct  $P_2$  der zu  $P_2$  reciproke Pol  $P_2$ , und die Gerade  $P_2$  ist die gemeinsame Tangente jener Polaren im Puncte  $P_2$  alle ersten Polaren  $P_2^{n-1}$ ,  $P_2^{n-1}$ , ... einander nur in solchen Puncten  $P_2$  berühren, welche in der Kerncurve  $P_2$  liegen und somit zugleich Doppelpuncte von einzelnen derselben sind. Jedet Tangente  $P_2$  der Curve  $P_2$  entspricht ein Büschel erster  $P_2$  laren (9),  $P_2$  der Curve  $P_3$  entspricht ein Büschel erster  $P_3$  laren (9),  $P_3$  die sich in einem und demselben Puncte  $P_3$  berühren, welcher der reciproke  $P_3$  zum Berührungspunct  $P_3$  der Tangente ist. Ist  $P_3$  insbesondere eine Wendetangente der Kerncurve  $P_3$ , so osculiren sich ihre Polaren  $P_3$  in  $P_3$  und ist  $P_3$  eine Doppeltangente von  $P_3$ , so berühren sich die

laren  $B(P_1^{n-1})$  in zwei verschiedenen Puncten Q. Ist ferner sbesondere P ein Doppelpunct der Curve  $P_0$ , so hat seine ste Polare  $P^{n-1}$  zwei Doppelpuncte Q, und somit giebt es enso viele erste Polaren, welche zwei Doppelpuncte haben, s die Kerncurve  $P_0$  Doppelpuncte hat;" u. s. w.

Die gesammten ersten Polaren  $P^{n-1}$ ,  $P_1^{n-1}$ ,  $P_2^{n-1}$ , ... bilden ein genanntes Netz, welches durch irgend drei derselben (die nicht zu einem schel gehören) bestimmt ist, und wodurch dann auch die Basis  $A^n$  bemmt wird. Haben die drei gegebenen Curven gemeinschaftliche Puncte 2, 3, ... bis höchstens  $\frac{1}{2}(n-1)(n+2)-2$ ], so sind dieselben Doppelnete der Kerneurve  $Q_0$ . Daher ist z. B. der Ort der Doppelpuncte der der Berührungspuncte) aller Curven  $P^x$ , welche durch eselben gegebenen  $\frac{1}{2}x(x+3)-2$  Puncte d gehen, eine Curve  $\frac{(x-1)}{2}$ , welche die Puncte d zu Doppelpuncten hat. Sollen die irven  $P^x$  durch  $\frac{1}{2}x(x+3)-1$  Puncte d gehen, so bilden sie ein ischel  $B(P^x)$  und dann haben sie zusammen  $3(x-1)^2$  Doppelnete.

Ueber die obigen Polaren (Polar-Enveloppen) wird bemerkt, dass wenn in eine derselben zur Directrix annimmt, ihr ebenfalls eine Reihe Polartven entsprechen, von denen die eine vorzugsweise ihre reciproke lare genannt wird. Nämlich wird von der zeen Polare einer Curve, also von (5)

$$E_x^{r(r+2x-3)(n-x)},$$

 $(n-x)^{\text{te}}$ , d. i. die reciproke Polare genommen, so müsste diese die genene Curve  $D^r$  sein; nach der allgemeinen Formel (5) ist sie aber, wenn +2x-3 (n-x)=s gesetzt wird, eine Curve vom  $s[s+2(n-x)-3]x^{\text{ten}}$  d. Hier ist also der scheinbare Widerspruch noch auffallender, als der gewöhnlichen Polarität, wo die Basis nur ein Kegelschnitt ist, Fall, für welchen er durch *Poncelet* aufgeklärt worden. Hier wird Paradoxon, wie folgt, erklärt.

Die erste Polare von  $D^r$  in Bezug auf die Basis  $A^n$  ist  $E_1^{r(r-1)(n-1)}$ , l für die  $(n-1)^{te}$  Polare von dieser giebt die Formel (7)

$$E_{n-1}^{r(r-1)(n-1)[r(r-1)(n-1)+2n-5]}$$

- t dass sie vermöge der Reciprocität bloss die ursprüngliche Curve geben sollte. Dieses Wundersame klärt sich nun dadurch auf, dass Curve  $E_{n-1}$ 
  - 1) aus  $(n-1)^2$  Mal der Curve  $D^r$  nebst deren 3r(r-2) Wendetangenten und  $\frac{1}{2}r(r-2)(r^2-9)$  Doppeltangenten, wobei noch jede Wendetangente als eine 3fache und jede Doppeltangente als eine 2fache Gerade zu zählen ist, also aus  $(n-1)^2 \times (D^r+2d+3w)$ , und

2) aus den 3r(r-1)(n-1)(n-2) gemeinschaftlichen Tangenten der Curve  $D^r$  und der Kerncurve  $P_o$ 

besteht.

Eine gegebene Curve  $Q^q$  kann von den Curven eines in derselben Ebene gegebenen Büschels  $B(P^p)$  in q(q+2p-3) Puncten R berührt werden, welche allemal mit den  $3(p-1)^2$  Doppelpuncten des Büschels  $B(P^p)$  zusammen in einer Curve  $R^{q+2p-3}$  liegen. — Sind in derselben Ebene irgend zwei Curvenbüschel  $B(P^p)$  und  $B(Q^q)$  gegeben, so ist der Ort des Punctes R, in welchem sich je zwei Curven beider Büschel berühren, eine Curve vom  $(2p+2q-3)^{\rm ten}$  Grad; und die Anzahl derjenigen Puncte  $R_1$ , in welchen sich zwei Curven  $P^p$  und  $Q^q$  beider Büschel osculiren, ist

= 3[(p+q)(p+q-6)+2pq+5].

Sind in einer Ebene drei beliebige Curven-Büschel  $B(P^p)$ ,  $B(Q^i)$  und  $B(R^r)$  gegeben, so ist die Zahl derjenigen Puncte, in welchen je drei dieser Curven einander berühren, im Allgemeinen

$$=4(pq+pr+qr)-6(p+q+r-1).$$

Für die Curven dritten und vierten Grades insbesondere ergeben sich aus der obigen allgemeinen Betrachtung viele, zum Theil ganz neue interessante Eigenschaften, wie leicht zu ermessen. Namentlich treten hier wiederum eigenthümliche Relationen der 28 Doppeltangenten der Curve vierten Grades hervor, ein Gegenstand, über welchen bisherige Bemühungen noch wenig ermittelt haben. Ueber die Curve dritten Grades bieten sich noch mehr specielle Fälle dar; dabei wird nachgewiesen, dass das eigentliche Wesen vieler ihrer Eigenschaften vornehmlich auf der sogenannten Involution beruht.

Durch verschiedene Correlationssysteme werden theils analoge Resultate, wie durch die Polarität, theils aber auch neue Sätze über Curves gewonnen.

Jeber solche algebraische Curven, welche einen fittelpunct haben, und über darauf bezügliche ligenschaften allgemeiner Curven, sowie über geradlinige Transversalen der letzteren.

Crelle's Journal Band XLVII. S. 7-105.

(Theils Auszug, theils Erweiterung eines am 26. Mai 1851 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrags.) eber solche algebraische Curven, welche einen ittelpunct haben, und über darauf bezügliche igenschaften allgemeiner Curven, sowie über geradlinige Transversalen der letzteren.

§ 1.

Die Curven zweiten Grades haben schon an sich Mittelpuncte, es ist ihnen innewohnende Eigenschaft. Anders verhält es sich mit den ven höherer Ordnung. Wohl besitzen noch die Curven dritten Grades Eigenschaft, dass sie sich durch Projection in solche umwandeln lassen, che Mittelpuncte haben; wogegen alle höheren Curven gewisse Beschrängen zu erleiden haben, wenn ihnen die Eigenschaft eines Mittelpunctes ommen soll.

Unter "Mittelpunct" einer Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades,  $C^m$ , wird ein solcher hrer Ebene liegender Punct  $\mathfrak{M}$  verstanden, welcher die Eigenschaft hat,  $\mathfrak{I}$  jede durch ihn gezogene unbegrenzte Gerade S die Curve in solchen uncten schneidet, welche paarweise gleichweit von ihm abstehen, so  $\mathfrak{I}$  also die Schnittpuncte auf beiden Seiten von jenem Puncte  $\mathfrak{M}$  gleich heilt sind, und jedem Punct p auf der einen Seite ein anderer  $p_1$  auf entgegengesetzten Seite in gleichem Abstande von  $\mathfrak{M}$  entsprechen  $\mathfrak{I}$  und sein "Gegenpunct" genannt wird. Hiernach möchte es sinen, als könne eine Curve  $C^m$  nur dann einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  haben,  $\mathfrak{I}$  ihr Gradexponent  $\mathfrak{I}$  eine gerade Zahl ist, etwa  $\mathfrak{I} = 2\mathfrak{I}$ , weil nur  $\mathfrak{I}$  in jeder Transversalen S zu beiden Seiten von  $\mathfrak{M}$  gleichviel Schnitte en können, was dagegen, wenn  $\mathfrak{I}$  ungerade,  $\mathfrak{I} = 2\mathfrak{I}$ —1, nicht möglich Indessen wird dieser scheinbare Einwand dadurch beseitigt, dass im teren Falle ein einzelner Schnittpunct im Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  selbst liegt, it ein Zweig der Curve  $C^{2r-1}$  durch ihren Mittelpunct selbst geht,

vei alsdann auf jeder Seite von diesem noch v-1 Schnitte liegen, die

sich paarweise als Gegenpuncte entsprechen; jener besondere Punct aber muss nothwendig ein Wendepunct der Curve  $C^{2\nu-1}$  sein.

In besonderen Fällen kann die Curve  $C^m$  auch öfter durch ihren eigenen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  gehen, und zwar verhält es sich damit, wie folgt. Ist  $m=2\mu$ , so können insbesondere gleichzeitig 2 oder 4 oder 6 etc. Zweige der Curve  $C^{2\mu}$  durch  $\mathfrak{M}$  gehen, d. h. sie kann ihren Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  zugleich zum vielfachen Puncte haben, jedoch nur zum 2, 4, 6, ...  $2(\mu-1)$  fachen. Und ist  $m=2\nu-1$ , so muss nothwendig ein Zweig der Curve  $C^{2\nu-1}$  durch ihren Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  gehen, aber es können insbesondere auch 3, 5, 7, ... Zweige durch denselben gehen, wo er dann ein ebenso vielfacher Punct von ihr ist. In beiden Fällen sind die Tangenten im Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  höherer Art, nämlich sie sind zugleich Wendetangenten der respectiven Zweige und haben somit, wenn x Zweige durch  $\mathfrak{M}$  gehen, daselbst x+2 Puncte mit der Curve gemein, was als eine (x+2) punctige Berührung anzusehen ist.

#### \$ 2.

Zur Bestimmung solcher Curven  $C^m$ , welche Mittelpuncte haben, durch gegebene Puncte kann entweder 1) der Mittelpunct  $\mathfrak M$  selbst gegeben werden und nebstdem noch eine genügende Anzahl anderer Puncte p, durch welche die Curve gehen soll; oder es können 2) bloss solche beliebige Puncte p, durch welche die Curve gehen soll, gegeben und dazu verlangt werden, dass dieselbe einen Mittelpunct  $\mathfrak M$  haben müsse, dessen Lage dann durch jene Puncte erst bedingt wird. Bei dieser Bestimmung, sowie schon vorhin (§ 1) und auch in der Folge macht sich der Umstand geltend, ob der Gradexponent m eine gerade oder eine ungerade Zahl, also ob  $\alpha$ ) m=2p, oder  $\beta$ ) m=2v-1 ist; denn danach scheiden sich die Sätze folgendermassen:

"Ist der Mittelpunct M gegeben, so ist

a) Die Curve  $C^{2\mu}$  bestimmt durch  $(\mu+1)^2-1=\frac{1}{4}m(m+4)$ ,

β) Die Curve  $C^{2\nu-1}$  bestimmt durch  $\nu(\nu+1)-1=\frac{1}{4}[m(m+4)-1]$  beliebige andere gegebene Puncte p, durch welche sie gehen soll."\*)

$$D^{m} + D^{m-2} + D^{m-4} + \dots + D^{m-2\alpha+2} + \dots = 0$$

ist, so hat die Curve allemal den Anfangspunct zugleich zu ihrem Mittelpuncte M.

<sup>\*)</sup> Zur Bestimmung der Curven, welche Mittelpuncte haben, bietet die Gleichung derselben ein anschauliches und bequemes Mittel dar. Wenn nämlich die in beliebig schiefwinkligen Coordinaten nach den Dimensionen der Veränderlichen (x und y) geordnete Gleichung einer Curve C<sup>m</sup> von der höchsten Dimension abwärts nur die abwechselnden Dimensionen enthält, alle übrigen gleich Null sind, wenn somit die Gleichung von der Form

Da im Allgemeinen eine Curve mten Grades durch

$$\gamma$$
)  $\frac{1}{2}m(m+3)$ 

Puncte p bestimmt wird, so sieht man, wieviele bestimmende Puncte p durch den gegebenen Mittelpunct vertreten werden, nämlich

"Der Mittelpunct M vertritt

$$\alpha^{0}$$
) bei  $C^{2\mu}$ :  $\mu(\mu+1) = \frac{1}{4}m(m+2)$ ,  
 $\beta^{0}$ ) bei  $C^{2\nu-1}$ :  $\nu^{2} = \frac{1}{4}[m(m+2)+1]$ 

bestimmende Puncte p."

Aber der gegebene Mittelpunct bedingt noch mehr; denn mit ihm sind auch zugleich alle Gegenpuncte  $p_1$  zu den gegebenen Puncten p bestimmt oder als gegeben anzusehen, durch welche die Curve nothwendig ebenfalls geht, so dass also zusammen beziehlich ( $\alpha$  und  $\beta$ )

$$\frac{1}{4}m(m+4)$$
 und  $\frac{1}{4}[m(m+4)-1]$ 

Puncte p und  $p_1$  gegeben sind, somit mehr, als die Bestimmung der Curve im Allgemeinen erheischt oder zulässt  $(\gamma)$ , und zwar sind

für 
$$C^{2\nu}$$
:  $\mu = \frac{1}{2}m$ ,  
für  $C^{2\nu-1}$ :  $\nu-1 = \frac{1}{2}(m-1)$ 

Puncte mehr gegeben, ohne dass dadurch die Curve überbestimmt wird. Den obigen Satz kann man danach auch so aussprechen:

"Sind  $\mu(\mu+2)(=\frac{1}{4}m(m+4))$  oder  $\nu(\nu+1)-1(=\frac{1}{4}[m(m+4)-1])$  beliebige begrenzte Gerade oder Sehnen  $pp_1$  gegeben, die alle durch denselben Punct  $\mathfrak{M}$  gehälftet werden, so liegen ihre

Werden die zwei Zahlformen von m unterschieden, so hat man folgende zwei Gleichungen:

I. 
$$D^{2\mu} + D^{2\mu-2} + D^{2\mu-4} + \dots + D^{3} + D^{0} = 0$$
; für  $C^{2\mu}$ ,  
II.  $D^{2\nu-1} + D^{2\nu-3} + D^{2\nu-5} + \dots + D^{3} + D^{1} = 0$ ; für  $C^{2\nu-1}$ .

Jenachdem also der Gradexponent gerad oder ungerad ist, enthält die Mittelpuncts-Gleichung der Curve  $C^m$  auch nur die Glieder von gerader oder ungerader Dimension, indem alle übrigen gleich O sein müssen. In (I.) bezeichnet  $D^0$  das constante Glied. Dass die Curve  $C^{2\nu-1}$  nothwendig durch ihren eigenen Mittelpunct geht, ist aus (II.) ersichtlich.

Da jede Dimension ein Glied mehr umfasst, als ihr Exponent anzeigt, z.B. da  $D^{\alpha}$  die  $\alpha+1$  Glieder

$$y^{\alpha}$$
,  $y^{\alpha-1}x$ ,  $y^{\alpha-2}x^2$ , ...  $y^{\alpha-1}$ ,  $x^{\alpha}$ ,

abgesehen von den Coefficienten, umfasst, so ist die Zahl aller Glieder in den beiden Gleichungen

in (I.): 
$$= (\mu + 1)^2 = \frac{1}{4}(m+2)^2$$
,  
in (II.):  $= v(v+1) = \frac{1}{4}(m+1)(m+3)$ .

Daraus ist zu entnehmen, durch wieviele gegebene Puncte p eine Curve  $C^m$  bestimmt wird, wenn sie durch dieselben gehen und einen anderen gegebenen Punct  $\mathfrak M$  zum Mittelpunct haben soll.

 $2\mu(\mu+2)$  oder  $2\nu(\nu+1)-2$  Endpuncte p und  $p_i$  allemal in einer durch sie bestimmten Curve  $C^{2\mu}$  oder  $C^{2\nu-1}$ , welche den Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct hat."

#### § 3.

Lässt man von den genannten Sehnen  $pp_1$  eine weg, so ist die Cure durch die Endpuncte der übrigen nicht mehr bestimmt, aber durch jeden Punct  $p^0$ , den man frei annimmt, und durch den sie gehen soll, wird sie bestimmt (weil dann nebst  $\mathfrak M$  wieder ebenso viele p gegeben sind, wie vorhin), so dass also unendlich viele Curven  $C^m$  durch diese übrigen Endpuncte möglich sind, die  $\mathfrak M$  zum Mittelpunct haben. Aber alle diese Curven schneiden einander ausser den Endpuncten der Sehnen noch in anderen bestimmten Puncten q und  $q_1$ , deren Zahl beziehlich  $2(\mu-1)^1$  und  $2(\nu-1)(\nu-2)+1$  ist, so dass sie einen Curvenbüschel  $B(C^n)$  mit  $m^2$  Grundpuncten bilden (vgl. die vorhergehende Abhandlung). Die neum Puncte sind ebenso paarweise die Endpuncte von Sehnen  $qq_1$ , welche ihre Mitten in  $\mathfrak M$  haben; und im zweiten Falle, wo  $m=2\nu-1$ , liegt der urgerade oder einzelne Punct, etwa  $q_0$ , in  $\mathfrak M$  selbst. Also:

"Sind  $\mu(\mu+2)-1$  oder  $\nu(\nu+1)-2$  beliebige Sehnen pp, gegeben, die alle durch denselben Punct M gehälftet werden, was gehen durch ihre Endpuncte die Curven eines Büschels  $B(C^2)$  oder  $B(C^{2\nu-1})$ , welche alle den Punct M zum Mittelpunct haben, und deren übrige  $2(\mu-1)^2$  oder  $2(\nu-1)(\nu-2)+1$  gemeinschaftliche Schnittpuncte (q und  $q_1)$  ebenfalls paarweise die Endpuncte solcher Sehnen  $qq_1$  sind, die ihre Mitten in M haben Im zweiten Falle liegt der einzelne Punct  $q_0$  im Mittelpuncte selbst, so dass alle Curven des Büschels  $B(C^{2\nu-1})$  durch ihren gemeinsamen Mittelpunct gehen, der zugleich ein Wendepunct von jeder ist."

So gehen also z. B. durch die vier Endpuncte zweier Sehnen  $pp_1$  ein Kegelschnitt-Büschel  $B(C^2)$ , welche alle  $\mathfrak M$  zum Mittelpunct, die beiden Sehnen zu Durchmessern, aber weiter keinen Punct gemein haben, well  $2(\mu-1)^2=0$ , wenn  $\mu=1$  ist. Durch die 8 Endpuncte von 4 Sehnen  $pp_1$  gehen die Curven eines  $B(C^3)$ , die noch einen neunten Punct  $q_0$  gemein haben müssen, welcher der Mittelpunct  $\mathfrak M$  selbst und zugleich Wendepund von jeder ist. Durch die 14 Endpuncte von 7 Sehnen  $pp_1$  gehen die Curven eines  $B(C^4)$ , welche  $\mathfrak M$  zum Mittelpunct haben und sich noch in den Endpuncten einer neuen Sehne  $qq_1$  schneiden, die gleichfalls ihre Mitte in  $\mathfrak M$  hat; u. s. w.

Einige andere Eigenschaften der obigen Curvenbüschel treten weiler unten gelegentlich hervor.

#### § 4.

Zum Behuf späterer Betrachtungen mag hier bemerkt werden, dass e Curve  $C^m$ , welche einen Mittelpunct hat, auch in solcher speciellen rm erscheinen kann, wo sie aus verschiedenen Theilen besteht. So kann B. der Kegelschnitt  $C^p$ 

- 1) Durch zwei sich schneidende Gerade A und B vertreten rden, deren Schnittpunct als Mittelpunct M anzusehen der
- 2) Durch zwei parallele Gerade, A # B, wo dann der Mittelnet unbestimmt bleibt, nämlich jeder Punkt sein kann, leher von A und B gleich weitabsteht, also eine dritte Gerade zum Ort hat, die mit A und B parallel und in der Mitterischen ihnen liegt.

Gleicherweise kann eine Curve  $C^3$ , welche einen Mittelpunct haben l, insbesondere durch folgende Elemente vertreten werden.

- 1) Durch einen Kegelschnitt  $C^2$  und irgend eine durch inen Mittelpunct gehende Gerade  $C^1$ , wobei der Mittelpunct von  $C^2$  auch zugleich als Mittelpunct von  $C^2$  (=  $C^2+C^1$ ) ansehen ist. (Dies gilt also auch, wenn  $C^2$  eine Parabel und  $C^1$  irgend Durchmesser derselben ist.)
- 2) Durch drei Gerade und zwar a) durch drei sich in einem inct schneidende Gerade, wo dann dieser Punct selbst der ittelpunct ist (hierin sind auch die zwei besonderen Zustände inbeffen, wo die drei Geraden parallel, oder zwei parallel und die dritte im iendlichen); oder b) durch zwei parallele und eine sie schneinde Gerade, wobei die Mitte des von jenen beiden auf der tzteren begrenzten Stückes der Mittelpunct ist; oder endlich durch drei parallele Gerade, wenn die eine gleich weit von n beiden anderen absteht, wobei dann jeder Punct in der ittleren Geraden als Mittelpunct anzusehen ist.

Analogerweise kann die Curve  $C^4$  in Theile zerfallen; u. s. w.

#### § 5.

Die obige zweite Frage (§ 2) verlangt zu wissen: "Wieviele besbige Puncte p dürfen höchstens gegeben werden, wenn durch eselben eine Curve  $C^m$  gehen soll, welche einen Mittelpunct .t, der aber nicht gegeben ist."

Man überzeugt sich leicht, dass unter dieser Bedingung nur zwei nete p mehr gegeben werden dürfen, als im obigen Falle (§ 2), wo der ttelpunct  $\mathfrak{M}$  selbst mit gegeben war. Denn sobald nur ein Punct,

etwa q, mehr gegeben, so kann  $\mathfrak M$  schon nicht mehr beliebig liegen, sondern muss sich auf einen Ort beschränken, der irgend eine Curve  $\mathfrak M$  sein wird; und wenn man statt q einen anderen beliebigen Punct r als gegeben annimmt, so wird der Mittelpunct  $\mathfrak M$  der Curve  $C^m$  einen anderen Ort, etwa  $\mathfrak M_1^x$ , haben; und soll nun eine Curve  $C^m$  durch beide Puncte q und r gehen, so kann ihr Mittelpunct  $\mathfrak M$  nur in einem den Ortscurve  $\mathfrak M^x$  und  $\mathfrak M_1^x$  gemeinsamen Puncte liegen. Da diese Ortscurven sich abs in mehreren Puncten schneiden, so wird die Curve  $C^m$  nicht absolut bestimmt sein, sondern die gestellten Bedingungen werden mehrere Lösungen gestatten. Also:

"Soll eine Curve C" einen Mittelpunct haben, so ist sie

a) als 
$$C^{2\mu}$$
 durch  $\mu(\mu+2)+2=\frac{1}{4}[m(m+4)+8]$ ,

β) als 
$$C^{2\nu-1}$$
 durch  $\nu(\nu+1)+1=\frac{1}{4}[m(m+4)+7]$ 

beliebig gegebene Puncte p bestimmt, jedoch nicht absolutbestimmt, sondern es finden im Allgemeinen mehrere Lösungen statt."

Wie es sich damit näher verhält, ist aus den nachfolgenden zwi einfachsten Beispielen zu ersehen.

#### § 6.

Erstes Beispiel. Soll ein Kegelschnitt C2 durch 4 gegebene Punch 3p und q gehen, so ist der Ort seines Mittelpunctes M ein bestimmt anderer Kegelschnitt M2; und soll C2 durch die 3p und einen andere gegebenen Punct r gehen, so ist der Ort seines Mittelpunctes ein neuer Kegelschnitt M?. Nun schneiden sich die beiden Oerter Me und M? zwa in 4 Puncten, aber von diesen 4 Puncten besitzt nur einer die Eigenschaft, dass er der Mittelpunct M eines Kegelschnittes C2 ist, welcher durch die 5 Puncte 3p, q und r geht; die drei übrigen haben diese Eigenschaft nicht denn sie sind die Mitten der Seiten desjenigen Dreiecks, dessen Ecken die 3p sind, und hängen somit von diesen 3p allein ab. Nämlich bezeichnet man die 3p durch a, b, c, so geht bekanntlich der genannte Kegelschnitt M2 durch die Mitten der 6 Seiten des vollständigen Vierecks abeq; und ebenso geht M? durch die Mitten der 6 Seiten des vollstätdigen Vierecks aber; somit gehen beide durch die Mitten der 3 Seiter des Dreiecks abc, aber jede dieser 3 Mitten ist Mittelpunct zweier schiedenen Kegelschnitte C2, wovon der eine dem Viereck abeq, der 11 dere dem Viereck aber umschrieben ist.

#### § 7.

Zweites Beispiel. I. Die Curve  $C^3$  ist durch den gegebenen Mittelpunct  $\mathfrak M$  und durch 5 Puncte p, durch welche sie gehen soll, bestimmt:

ist nun die Lage von  $\mathfrak{M}$  nicht gegeben, aber dagegen noch ein sechster **Punct** q, durch welchen  $C^2$  gehen soll, so findet folgender Satz statt:

"Soll eine Curve dritten Grades,  $C^3$ , durch gegebene 6 Puncte 5p und q gehen und einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  haben, so ist der Ort des letzteren eine Curve fünften Grades,  $\mathfrak{M}^5$ ."

Von dieser Ortscurve  $\mathfrak{M}^5$  sind nachstehende 57 Puncte theils unmittelbar gegeben, theils leicht zu construiren, indem sie die Mittelpuncte specieller Curven  $C^3$  sind. Nämlich die Curve  $\mathfrak{M}^5$  geht

- 1) Durch die gegebenen 6 Puncte selbst; denn jeden derselben kann man als M annehmen und verlangen, die Curve C<sup>2</sup> soll durch die 5 übrigen gehen (§ 2).
- 2) Durch die Mitten  $\mu$  der 15 Geraden G, welche die gegebenen 6 Puncte paarweise verbinden; denn man kann die Mitte  $\mu$  einer solchen Geraden G als  $\mathfrak{M}$  annehmen und verlangen, die  $C^3$  soll durch den einen Endpunct von G und durch die 4 übrigen gegebenen Puncte gehen; so geht sie auch zugleich durch den anderen Endpunct von G.
- 3) Durch die Mittelpuncte m der 6 Kegelschnitte  $C^2$ , welche einzeln durch je 5 der gegebenen 6 Puncte gehen. Denn ein solcher  $C^2$  und sein durch den sechsten Punct gehender Durchmesser sind zusammen eine specielle  $C^2$ , welche mit  $C^2$  den Mittelpunct gemein hat (§ 4).
- 4) Durch die Mittelpuncte  $m_1$  der 30 Kegelschnitte  $C_1^2$ , wovon jeder einzeln durch 4 der gegebenen 6 Puncte geht und seinen Mittelpunct in der die 2 übrigen verbindenden Geraden G hat. Denn ein solcher  $C_1^2$  und die zugehörige G sind zusammen eine  $C_1^3$ , welche durch alle 6 Puncte geht und mit  $C_1^2$  denselben Mittelpunct hat. In jeder Geraden G liegen 2 Mittelpuncte  $m_1$ .

Dies sind zusammen 57 Puncte: 1) 5p+q; 2)  $15\mu$ ; 3) 6m; und 4) 30m.

In jeder der 15 Geraden G kennt man demnach alle ihre 5 Schnitte mit der Curve  $\mathfrak{M}^5$ , nämlich ihre zwei Endpuncte (2p, oder p und q), ihre Mitte  $\mu$  und die in ihr liegenden  $2m_1$ .

Um die Bestimmung der 30 Mittelpuncte  $m_1$  deutlicher zu machen, bezeichne man die 5p durch a, b, c, d, e. Je 4 der gegebenen 6 Puncte, etwa a, b, c und d, bestimmen 6G, deren Mitten,  $6\mu$ , in einem Kegelschnitte  $\mathfrak{M}^2$  liegen, welcher der Ort der Mittelpuncte aller durch a, b, c und d gehenden Kegelschnitte  $(C_1^2)$  ist (§ 6), und welcher somit die durch e und q gehende G in den genannten  $2m_1$  schneidet; ferner geht  $\mathfrak{M}^2$  auch durch die Mittelpuncte, 2m, der beiden Kegelschnitte  $C^2$ , welche beziehlich durch die 5 Puncte abcde und abcdq bestimmt werden (3); folglich kennt man auch alle Schnitte des Kegelschnittes  $\mathfrak{M}^2$  mit der Curve  $\mathfrak{M}^5$ , nämlich die genannten  $6\mu$ ,  $2m_1$  und 2m, zusammen m 10 Schnitte. Es giebt im Ganzen 15 solche Kegelschnitte  $\mathfrak{M}^2$ .

II. Durch das Vorstehende (I.) lässt sich nunmehr auch leicht entscheiden, wieviele Curven  $C^2$ , welche Mittelpuncte haben, durch 7 gegebene Puncte 5p, q und r gehen. Denn soll die  $C^2$  nur durch die 6 Puncte 5p und r gehen, so ist gleicherweise, wie vorhin (I.), der Ort ihres Mittelpunctes  $\mathfrak{M}$  eine neue Curve  $\mathfrak{M}_1^*$ ; und soll also  $C^2$  durch alle 7 Puncte zumal gehen, so muss ihr Mittelpunct in beiden Ortscurven  $\mathfrak{M}^3$  und  $\mathfrak{M}_1^*$  zugleich liegen, d. h. er muss einer ihrer gegenseitigen Schnitte sein. Nun ist die Zahl dieser Schnitte gleich 25; allein nach der obigen Auseinandersetzung befinden sich darunter 16 solche, welche der Forderung nicht genügen können, weil sie von den 5p allein abhängen, nämlich dieselben sind 1) die 5p selbst, 2)  $10\mu$ , d. h. die Mitten der durch die 5p bestimmten 10 Geraden G, und 3) ein m, der Mittelpunct des durch die 5p gehenden Kegelschnittes  $C^2$ ; denn durch diese 16 Puncte gehen beide Ortscurven; daher bleiben für die Lage des Mittelpunctes  $\mathfrak{M}$  der Curve  $C^2$  nur 9 Schnittpuncte übrig. Dies begründet den folgenden Satz:

"Durch 7 gegebene Puncte in einer Ebene gehen im Allgemeinen nur 9 solche Curven dritten Grades, welche Mittelpuncte haben."

Daraus schliesst man: a) Dass unter den unendlich vielen Curven dritten Grades A3, welche durch beliebig gegebene 8 Puncte gehen, und somit einen Curvenbüschel B (A") mit 9 gemeinschaftlichen Puncten bilden, sich im Allgemeinen keine befindet, welche einen Mittelpunct hat. b) Hat aber insbesondere eine der Curven einen Mittelpunct, so braucht deshalb von den übrigen keine einen Mittelpunct zu haben c) Befinden sich insbesondere zwei darunter, welche Mittelpuncte haben, aber nicht concentrisch sind, so kann von den übrigen keine einen Mittelpunct haben, d. h. "durch die Schnittpuncte zweier Curven A3, welche Mittelpuncte haben, aber nicht concentrisch sind, kann keine dritte gehen, welche ebenfalls einen Mittelpunct hat." d) Weiss man von drei Curven A3, dass sie 8 Puncte gemein haben, und dass jede einen Mittelpunct hat, so folgt, dass sie concentrisch sein müssen, und dass alle zu ihrem Büschel gehörigen Curven ebenfalls Mittelpuncte haben und mit ihnen concentrisch sind, und dass jene 8 (oder 9) Puncte die oben (§ 3.) beschriebene besondere Lage haben müssen. - Analoges findet bei den höheren Curven statt.

#### § 8.

In Betracht der Ortscurve  $\mathfrak{M}^s$  (§ 7, I.) sind durch besondere Wahl der gegebenen 6 Puncte, 5p und q oder a, b, c, d, e und q, zahlreiche

specielle Fälle möglich, von denen einige hier kurz angedeutet werden sollen.

I. Wenn die gegebenen 6 Puncte in einem Kegelschnitte  $C_{\bullet}^{2}$  liegen, dessen Mittelpunct  $\mathfrak{M}_{0}$  heissen mag, so vereinigen sich die dort genannten 6 Kegelschnitte  $C^{2}$  (§ 7, I, 3) alle in  $C_{\bullet}^{2}$  und ihre sechs Mittelpuncte m in  $\mathfrak{M}_{0}$ . Da  $C_{\bullet}^{2}$  mit jedem seiner Durchmesser  $C_{\bullet}^{1}$  zusammen eine  $C^{2}$  vorstellt, welche durch die 6 Puncte geht und  $\mathfrak{M}_{0}$  zum Mittelpunct hat, so folgt, dass  $\mathfrak{M}_{0}$  ein vielfacher Punct der Curve  $\mathfrak{M}^{5}$  sein muss. — Oder, wenn der durch die 5 Puncte a, b, c, d, e gehende Kegelschnitt  $C^{2}$  den sechsten Punct q zum Mittelpunct hat, so folgt ebenso, dass dann die Curve  $\mathfrak{M}^{5}$  den Punct q zum Doppelpunct haben muss.

II. Liegen von den 6 Puncten drei, etwa d, e und q, in einer Geraden B, so muss M5 in diese Gerade und in eine Curve  $\mathfrak{M}^4$  zerfallen, so dass  $\mathfrak{M}^5 = B + \mathfrak{M}^4$ . Denn jeder beliebige Punct  $\Re$  in der Geraden B ist Mittelpunct eines Kegelschnittes  $\Re^2$ , der durch die 3 Puncte a, b, c geht, und der also mit B zusammen eine Curve C<sup>\*</sup> repräsentirt, welche durch die 6 Puncte geht und ihren Mittelpunct M in A hat; so dass folglich B zum Ort der Mittelpuncte M gehört. — Die Curve M4 geht durch folgende leicht angebbaren 39 Puncte. 1) Durch a, b and c; 2) durch die Mitten  $\mu$  sowohl der 3G, welche die Puncte a, b, c unter sich, als der 9G, welche a, b, c mit d, e, q verbinden, also durch  $12\mu$ ; 3) durch die Mittelpuncte m der  $3C^2$ , welche beziehlich durch die dreimal 5 Puncte abcde, abcdq, abceq gehen; 4) durch 18 Puncte  $m_1$ , in welchen die vorgenannten 9G von den ihnen (wie oben § 7, I.) entsprechenden Kegelschnitten M° geschnitten werden; und ferner durch 3 Puncte m, in welchen die vorgenannten 3G, d. i. ab, ac, bc beziehlich von 3 Geraden  $C_1$ ,  $B_1$ ,  $A_1$  geschnitten werden, die so bestimmt sind, dass z. B.  $C_1$  durch die Mitten  $\mu$  der 3 Geraden cd, ce und cq geht und die ab in m, trifft. Demnach kennt man die 4 Schnitte von jeder der 15 Geraden 3G, 9G,  $A_1$ ,  $B_1$  und  $C_1$  mit der Curve  $\mathfrak{M}^4$ ; ebenso die 8 Schnitte von jedem der 9 Kegelschnitte M' mit M'.

III. Liegen die 6 Puncte zu 3 und 3 in zwei Geraden, etwa a, b, c in A, und d, e, q in B, so muss die Ortscurve  $\mathfrak{M}^5$  aus diesen Geraden und aus einer Curve  $\mathfrak{M}^3$  bestehen, so dass  $\mathfrak{M}^3 = A + B + \mathfrak{M}^2$ . Die Curve  $\mathfrak{M}^3$  geht durch folgende, leicht construirbare 27 Puncte. 1) Durch  $9\mu$ , die Mitten der 9G, welche die Puncte in A mit denen in B verbinden; 2) durch die  $18m_1$ , in welchen die 9G von den zugehörigen  $9\mathfrak{M}^3$  geschnitten werden. Somit kennt man die 3 Schnitte jeder der 9G mit  $\mathfrak{M}^3$ . Jene  $9\mu$  liegen auch zu 3 und 3 in 6 Geraden,  $3A_1$  und  $3B_1$ , wovon die  $3A_1$  mit A und die  $3B_1$  mit B parallel sind.

IV. Gehen von den 15G, welche die 6 Puncte paarweise verbinden irgend 3G, die zusammen alle 6 Puncte enthalten, etwa die 3 Geraden ab, cd und eq, durch irgend einen Punct N, so vertreten sie eine C', derm Mittelpunct M in N liegt (§ 4). Sind insbesondere die 3 Geraden de cd, eq parallel, und liegt cd in der Mitte zwischen den beiden anderen so zerfällt M5 in die Gerade cd und in eine Curve M4, von der 46 Punch leicht anzugeben sind, nämlich ausser a, b, e, q noch 10µ, 6m und 26m, Sind zum zweiten Mal drei Gerade parallel und die mittlere gleich well von den äusseren entfernt, welche jedoch nur (wenn man sich bei jees ersteren ab, cd, eq die Endpuncte a, c, e nach links und b, d, q mid rechts denkt) entweder α) die Geraden ac, be, dq oder β) ae, cq, bd sin können, so müssen nothwendig zum dritten Mal 3 Gerade dieselbe Eigeschaft haben, und zwar beziehlich (α) bd, aq, ce oder (β) bc, be, α. I beiden Fällen schneiden sich die 3 mittleren Geraden ed, be, ag oder de cq, be in einem und demselben Puncte No; aber im Falle (a) sind sie di Hauptdiagonalen eines Sechsecks abdgeca, welches die 3 Paar äusseu Geraden zu Gegenseiten hat, wogegen im Falle (β) die 3 Geraden des dritten Systems, bc, be, ce, in eine und dieselbe Gerade, bce, fallen, mi wobei No in c liegt. Für beide Figuren besteht M3 aus den drei mit leren Geraden cd, be, aq oder cd, cq, be und aus einem Kegelschille M2, welcher bei der ersten Figur die Seiten des genannten Sechsecks in ihren Mitten berührt und No zum Mittelpunct hat; etc. — Die 6 Punt können endlich auch solche specielle Lage haben, dass von den 156 sit 10 mal 3G, die zusammen alle 6 Puncte enthalten, in einem Puncte I treffen, wobei dann M5 in 5 Gerade M1 zerfällt. Die einfachste Figur diesen Fall darzustellen, ist die, wo etwa a, b, c, d, e die Ecken eine regelmässigen Fünfecks sind und q der Mittelpunct des demselben schriebenen Kreises. Die 5 Geraden M¹ sind alsdann qa, qb, qc, qd 🖦 qe; die 10 Puncte N liegen paarweise in ihnen und sind, zu 5 und die Ecken zweier neuen regelmässigen Fünfecke, welche gleichfalls q mit Centrum haben. In diesem Falle ist jedoch keine eigentliche Curve U mehr möglich, sondern jede besteht aus  $C^2 + C^1$ , und zwar ist  $C^1$  imme diejenige von den 5 Geraden M1, in welcher der Mittelpunct M von C liegt. Liegt M insbesondere in einem der 10N, so besteht C3 aus 360 raden,  $3C^1$ .

#### § 9.

Die Curven, welche Mittelpuncte haben, besitzen in Bezug auf die selben verschiedene wesentliche Eigenschaften, wovon einige hier näher allegegeben werden sollen.

Zur Abkürzung soll dabei, so wie in der Folge

ein Doppelpunct durch dp oder  $\mathfrak{F}_2$ ,
eine Doppeltangente durch dt oder  $\mathfrak{T}_2$ ,
ein Wendepunct durch wp oder  $\mathfrak{W}$ ,
eine Wendetangente durch wt oder  $\mathfrak{W}$ ,
ein Rückkehrpunct durch rp oder  $\mathfrak{T}$ ,
eine Rückkehrtangente durch rt oder  $\mathfrak{R}$ ,
eine Asymptote durch  $A_*$  und
die unendlich entfernte Gerade der Ebene durch  $G_\infty$ eichnet werden.

I. "Hat eine Curve  $C^m$  einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$ , so gehen ihre Asymptoten  $A_s$  im Allgemeinen alle durch denselben. Jede lere durch den Mittelpunct gehende Tangente der Curve ist thwendig eine Doppeltangente  $\mathfrak{T}_2$ , und ihre zwei Berührungsacte, etwa b und  $b_1$ , sind Gegenpuncte. Die Zahl der durch  $\mathfrak{M}$  ienden  $\mathfrak{T}_2$  ist gleich  $\frac{1}{2}m(m-2)$ , und ihre m(m-2) Berührungsacte, b und  $b_1$ , liegen in einer neuen Curve  $C^{m-2}$ , welche eben-ls einen Mittelpunct, und zwar mit der gegebenen den nämhen Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct hat. Von dieser neuen Curve ien also ebenso alle  $A_s$  sowie eine ihrem Grad angemessene hl  $\mathfrak{T}_2$  durch den Mittelpunct  $\mathfrak{M}_3$ , und die Berührungspuncte  $\mathfrak{T}_3$  liegen in einer neuen Curve  $C^{m-4}$ , welche gleicherweise iselben Punct  $\mathfrak{M}_3$  zum Mittelpunct hat; u. s. w. Werden die zwei ulformen von m unterschieden, so entstehen auf diese Weise zwei Curreihen:

a) 
$$C^{2\mu}$$
,  $C^{2\mu-2}$ ,  $C^{2\mu-4}$ , ...,  $C^4$ ,  $C^3$ ;  
b)  $C^{2\nu-1}$ ,  $C^{2\nu-3}$ ,  $C^{2\nu-5}$ , ...,  $C^3$ ,  $C^1$ .

(a) hat die vorletzte Curve,  $C^4$ , noch  $4\mathfrak{T}_2$  mit 8 Berührungspuncten, ch welche die letzte,  $C^2$ , geht; und diese  $C^2$  hat nur noch  $2A_s$ , aber ne  $\mathfrak{T}_2$  mehr. Da für  $C^{2\nu-1}$  die Zahl der durch ihren Mittelpunct geden  $\mathfrak{T}_2$  gleich  $2\nu(\nu-2)+\frac{3}{4}$  ist, so hat das vorletzte Glied bei  $(\beta)$ ,  $C^2$ , nur, was offenbar ihre Wendetangente im Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  bedeutet, und letzte Glied  $C^1$  ist diese wt selbst. Uebrigens haben alle Curven der he  $(\beta)$  diese nämliche  $C^1$  zur gemeinschaftlichen wt, so dass dieselben ihrem gemeinsamen Mittel- und Wendepunct  $\mathfrak{M}$  sich insgesammt dreitetig berühren. Auch für die Curve  $C^{2\nu-1}$  bedeutet der Bruch  $\frac{3}{4}$  die indetangente im Punct  $\mathfrak{M}$  selbst, und die Zahl der eigentlichen Doppelgenten ist gleich  $2\nu(\nu-2)$ .

II. Die Tangenten in je zwei Gegenpuncten p und  $p_1$  der rve  $C^m$  sind parallel. Alle ausgezeichneten Elemente der rve, als da sind dp, wp, rp, dt, wt und rt, wofern sie nicht im ttelpunct  $\mathfrak{M}$  oder im Unendlichen. in  $G_x$  liegen, müssen steiner's werke. II.

paarweise vorhanden und zwar Gegenelemente sein. D. h. die 3m(m-2)m der Curve müssen paarweise Gegenpuncte, und die jedem Paar zugehörigen B müssen parallel sein; die nicht durch den Mittelpunct M gehenden 4m(m-2)(m2-10) & müssen paarweise parallel sein und gleich weit von M abstehen, auch sind die Berührungspuncte jedes Paares beziehlich Gegenpuncte; hat die Curve Doppelpuncte, p, (die weder in I noch in G. liegen), so müssen dieselben paarweise vorhanden und Gegenpuncte sein, auch müssen die zwei Tangenten in dem einen p, denen in seinem Gegenpuncte beziehlich parallel sein; ebenso können auch die Rückkehrpuncte r nur paarweise und zwar als Gegenpuncte auftreten, und die zugehörigen Rückkehrtangenten müssen parallel sein. Hat dagegen die Curve einen Doppelpunct, der insbesondere im Unendlichen, in G., (oder in M) liegt, so bedingt derselbe nicht gleicherweise einen zweiten, vielmehr bewirkt er umgekehrt sogar noch eine scheinbare Abweichung von dem obigen Satze (I.). Ninlich, liegt ein Doppelpunct in G., so erscheinen die beidet Tangenten in demselben als zwei parallele Asymptoten, die, jenem Satze entgegen, nicht durch den Mittelpunct M gehen. wohl aber gleichweit von M abstehen; daher kann G. selbs nie Tangente der Curve in einem Doppelpuncte sein. Und liegt ferner ein Rückkehrpunct in Gz, so muss die Rückkehrtangente entweder auf G. fallen oder durch M gehen, wo sie dans im letzteren Falle als zweifache (oder im weiteren Sinne als fünffache) Asymptote anzusehen ist.

III. Zieht man durch den Mittelpunct M der Curve On irgend eine unbegrenzte Gerade, einen Durchmesser S, so liegen in ihm 1m Paare 6th genpuncte q und q, oder 1m Sehnen qq, und die Tangenten in jeden dieser Punctepaare sind parallel, und zwar hat jedes Tangentenpaar in Allgemeinen eine besondere Richtung, so dass, wenn man diese Richtung tungen der Tangenten, wie beim Kegelschnitt, dem Durchmesser S (oder den respectiven Sehnen qq,) "conjugirt" nennen wollte, alsdann zu den selben Durchmesser 4m verschiedene conjugirte Richtungen gehörten. Eberso würden umgekehrt zu jeder bestimmten Richtung der Tangenten auch mehrere conjugirte Durchmesser gehören; denn nach jeder gegebenen Richtung R, d. h. mit irgend einer gegebenen Geraden R parallel, sind in Allgemeinen m(m-1) Tangenten möglich, deren Berührungspuncte nothwendig paarweise Gegenpuncte oder Endpuncte von Sehnen qq, sein musell, so dass also einer und derselben Richtung R in dieser Hinsicht 4m(m-1) verschiedene Durchmesser S (oder Sehnen qq,) conjugirt sind. In diesen Sinne kann man also sagen: "Zu jedem Durchmesser S gehören!"

njugirte Richtungen R, und zu jeder Richtung R gehören n(m-1) conjugirte Durchmesser S oder Sehnen  $qq_1$ .\*\*)

Nun liegen ferner die m(m-1) Berührungspuncte jedes Systems palleler Tangenten bekanntlich in einer neuen Curve  $C^{m-1}$ , welche die ste Polare des nach der Richtung der Tangenten im Unendlichen, in ", gedachten Poles  $P_{\infty}$  heisst; und da die Berührungspuncte paarweise genpuncte oder die Endpuncte von  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen  $qq_1$  sind, so ass diese Curve ebenfalls den Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct haben. Gleicherise müssen die zweite, dritte, ...  $(m-1)^{\text{te}}$  Polare desselben Poles  $P_{\infty}$  Bezug auf die gegebene Curve  $C^m$ , welche nach der Reihe  $C^{m-2}$ , 1, ... 1, ... 1, ... 1, eine durch 10 gehende Gerade, ein Durchmesser von ler der übrigen Polaren, sowie von 10 sist. Also:

"Hat eine Curve  $C^m$  einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$ , so haben auch le successiven Polaren  $C^{m-1}$ ,  $C^{m-2}$ ,  $C^{m-3}$ , ...  $C^2$ ,  $C^1$  jedes undlich entfernten Poles  $P_{\infty}$  Mittelpuncte, und zwar sind sie le mit der Basis  $C^m$  concentrisch."

"Wird die Richtung R der Tangenten auf jede mögliche eise geändert, oder lässt man den Pol  $P_{\infty}$  die Gerade  $G_{\infty}$  urchlaufen, so haben die zugehörigen ersten Polaren den ittelpunct  $\mathfrak{M}$  gemein und bilden zudem einen Curvenbüschel  $(C^{m-1})$  mit  $(m-1)^2$  Grundpuncten p und  $p_1$ , \*\*) welche paareise Gegenpuncte oder Endpuncte von  $\frac{1}{2}(m-1)^2$  Sehnen  $pp_1$  nd (vergl. § 3). Die Curven dieses Büschels haben im anzen  $3(m-2)^2$  Doppelpuncte  $p_2$ , welche paarweise einzelnen irven  $C^{m-1}$  angehören und Gegenpuncte sind; nur wenn ein in  $\mathfrak{M}$  oder in  $G_{\infty}$  liegt, kann er vereinzelt dastehen. In  $G_{\infty}$  igen 2(m-2) Doppelpuncte  $p_2$ , daher ist die Zahl jener are (oder die Zahl der Curven  $C^{m-1}$ , welche  $2p_2$  haben) ich  $\frac{1}{2}(m-2)(3m-8)$ ." Werden hierbei die zwei Zahlformen von m beksichtigt,  $m=2\mu$  und  $m=2\nu-1$ , so hat man statt des  $B(C^{m-1})$ 

<sup>\*)</sup> Hierbei entsteht die doppelte Frage:

<sup>&</sup>quot;Welche Relation findet einerseits zwischen den ½m conjugirten htungen R zu jedem Durchmesser S, und andererseits zwischen den — 1) conjugirten Durchmessern S zu jeder Richtung R statt?"

be) Diese  $(m-1)^2$  Puncte sind als die erste Polar-Enveloppe der Geraden  $G_{\infty}$  in ug auf die gegebene Curve  $C^m$  anzusehen (vgl. die vorhergehende Abhandlung). übrigen Polar-Enveloppen, die zweite, dritte, ...  $(m-1)^{te}$  haben alle den Punct tum Mittelpunct und erscheinen überhaupt in specieller Form; so z. B. reducirt sich letzte oder  $(m-1)^{te}$  Polar-Enveloppe, die im allgemeinen Falle eine Curve von der  $-1)^{ten}$  Classe und vom  $2(m-2)^{ten}$  Grade ist, hierbei auf den blossen Mittelpunct indem nach obiger Angabe die letzte Polare,  $C^1$ , stets durch  $\mathfrak M$  geht.

folgende zwei:

a)  $B(C^{2\mu-1})$  und  $\beta$ )  $B(C^{2\nu-2})$ .

Bei (a) gehört der Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  mit zu den  $(m-1)^2$  Grundpuncten (weil jede  $C^{2\mu-1}$  durch ihren eigenen Mittelpunct geht); bei ( $\beta$ ) dagegen gehört  $\mathfrak{M}$  zu den  $3(m-2)^2=3(2\nu-3)^2$  Doppelpuncten  $\mathfrak{p}_2$ , weil nothwendig eine der Curven, etwa  $C_2^{3\nu-3}$ , durch  $\mathfrak{M}$  gehen und ihn daher zum  $\mathfrak{p}_2$  haben muss ( $\S$  1). Diese besondere Curve  $C_2^{2\nu-2}$  entspricht derjenigen Richtung R, welche durch die Wendetangente der Basis  $C^m=C^{2\nu-1}$  im Puncte  $\mathfrak{M}$  gegeben ist. In diesem Falle ist die Anzahl der Paare Doppelpuncte gleich  $2(\nu-2)(3\nu-4)+\frac{1}{2}$ , wo der Bruch  $\frac{1}{2}$  den in  $\mathfrak{M}$  liegenden  $\mathfrak{p}_2$  änzeigt.

Zu den zuletzt angegebenen Eigenschaften gesellen sich in besondere Fällen noch andere Umstände, wie an folgenden einfachsten Beispielen w sehen ist.

- 1. Ist die gegebene Curve C<sup>m</sup> nur eine C<sup>3</sup>, so gehen nach jeder Richtung R je 6 Tangenten, deren 6 Berührungspuncte in einem mit C concentrischen Kegelschnitt C2 liegen und zugleich die Endpuncte dreier Durchmesser des letzteren sind. Für alle Richtungen R entsteht ein  $B(C^2)$ , die alle mit  $C^2$  concentrisch sind, und deren 4 Grundpuncte aus zwei Paar Gegenpuncten, etwa p und  $p_i$ , r und  $r_i$ , bestehen und somi die Ecken eines Parallelogramms sind. Die Curven  $B(C^2)$  haben in Ganzen nur 3 Doppelpuncte p, aber keine von ihnen kann hier 2p, haben sondern die 3p., gehören drei verschiedenen speciellen C2 an, wovon de eine, Co, aus den Diagonalen, pp, und rr, und jede der zwei anderen, C<sub>a</sub> und C<sub>b</sub>, aus einem Paar Gegenseiten des Parallelogramms besteht, 

  § dass jene ihren  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$  in  $\mathfrak{M}$  und jede von diesen ihren  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$  in  $G_{\infty}$  zu lieget hat. Die Co entspricht der Richtung der Wendetangente der Curve C im Puncte M; und von C, und C entspricht jede der Richtung der zwe Gegenseiten, aus welchen die andere besteht, so dass zwischen ihnen Reciprocität stattfindet.
- 2. Ist die gegebene Curve eine  $C^4$ , so gehen nach jeder Richtung R je 12 Tangenten, deren 12 Berührungspuncte in einer mit  $C^4$  concentrischen Curve  $C^3$  liegen. Die allen Richtungen R entsprechenden  $\ell^0$  bilden ein  $B(C^3)$  mit 9 Grundpuncten, wovon einer  $\mathfrak{M}$  selbst ist, die 8 übrigen dagegen 4 Paar Gegenpuncte p und  $p_1$  oder die Endpuncte p 4 Sehnen  $pp_1$  sind. Die Curven  $B(C^3)$  haben im Ganzen 12 Doppelpuncte  $p_2$ ; nämlich es giebt unter ihnen 4 solche,  $C_2^3$ , wovon jede zwei  $p_2$ , p with 4 solche, p wovon jede nur ein p hat. Jede der p zerfällt in p p hat p ist je eine der 4 Sehnen p hat. Jede der p geht durch die Endpuncte der je 3 übrigen Sehnen. Die einzelnen Doppelpuncte der p liegen im Unendlichen, in p sehnen.

#### § 10.

dem Bisherigen ist zu sehen, dass eine höhere Curve  $C^m$ , welche telpunct  $\mathfrak{M}$  hat, offenbar in ihrem ganzen Wesen der Art bewird, dass sie durch keine projectivische Umwandlung aus einer en Curve gleichen Grades, etwa  $C^n$ , entstanden sein, noch in 1e übergehen kann. Denn wird  $C^m$  von irgend einem Puncte P 1es aus auf eine beliebige Ebene projicirt, so behält die neue immerhin die folgende, sie modificirende besondere Eigenschaft,  $\S$  9):

ss es in ihrer Ebene einen solchen Punct M, giebt, welchen  $\frac{1}{2}m(m-2)$  ihrer Doppeltangenten  $\mathfrak{T}_2$  gehen,  $\iota(m-1)$  Berührungspuncte, b und  $b_1$  von jeder  $\mathfrak{T}_2$ , in euen Curve C<sub>1</sub><sup>m-2</sup> liegen; und dass die Berührungsder noch übrigen, aus  $\mathfrak{M}_1$  an  $C_1^m$  gehenden m einfachen ten in einer Geraden G liegen, welche jede I, in dem-Puncte g schneidet, der mit M, zu ihren beiden Bespuncten b und  $b_1$  harmonisch ist, also  $g, b, \mathfrak{M}_1, b_1$ emonische Puncte sind; dass ferner jede durch M, ge-Transversale  $S_1$  die Curve  $C_1^m$  in  $\frac{1}{2}m$  solchen Puncteq und q, schneidet, wovon jedes Paar zu M, und dem  $g_1$ , in welchem  $S_1$  jene Gerade G schneidet, harmonisch so je 4 Puncte q,  $\mathfrak{M}_1$ ,  $q_1$ ,  $g_1$  harmonisch sind, und dass en Tangenten in jedem Punctepaar q und q, sich auf iden; und dass weiter, wenn man umgekehrt aus irgend uncte P in der Geraden G die m(m-1) Tangenten an ve Cm legt, dann deren Berührungspuncte paarweise, , mit M, in Geraden S, liegen, wovon jede von G im harmonischen Punct  $g_1$  geschnitten wird, also q,  $\mathfrak{M}_1$ , 7, harmonisch sind, und dass endlich die durch alle Berührungspuncte gehende Curve  $C_i^{m-1}$ , d. i. die erste les Poles P in Bezug auf die Basis  $C_{\bullet}^{m}$ , den Punct  $\mathfrak{M}$ , Gerade G gleicherweise zum harmonischen Pol und monischen Geraden hat, wie die Basis selbst, und sich mit der zweiten, dritten, ... Polaren auch ebenält."

h in Rücksicht der übrigen obigen Sätze geht das eigentlich che der Mittelpuncts-Eigenschaften bei gleicher perspectivischer lung nicht verloren, sondern es stellt sich nur in der neuen scheinbar allgemeinerer Form dar. So z. B. geht der Satz verbunden mit § 9 durch solche Umwandlung in folgenden

"Zieht man durch einen Punct M,

a) 
$$\mu(\mu+2)-1$$
, oder  $\beta$ )  $\nu(\nu+1)-2$ 

unbegrenzte Gerade  $S_1$  nach beliebigen Richtungen, schneidet dieselben durch eine andere willkürliche Gerade G in Puncten g und bestimmt sodann in jeder Geraden  $S_1$  irgend ein Paar solche Puncte p und  $p_1$ , die zu g und  $m_1$  zugeordnete harmnische Puncte sind, so gehen durch alle Puncte p und  $p_1$  die Curven eines Büschels  $B(C^{2\mu})$  oder  $B(C^{2r-1})$ , welche nebstdem noch

 $\alpha$ )  $2(\mu-1)^2$ , oder  $\beta$ )  $2(\nu-1)(\nu-2)+1$ 

andere Puncte q und q, gemein haben, die gleichfalls paarweise in neuen durch M, gehenden Geraden S, liegen, welche von derselben Geraden G im vierten harmonischen Punct & geschnitten werden, so dass q, M, q, g, harmonisch sind Dabei hat jede Curve des Büschels den Punct M, und die Gerade G, in gleichem Sinne wie vorhin, zum harmonischen Pol und zur harmonischen Geraden. Im Falle (β) gehen alle Curven C2r-1 durch den Punct M., und von jeder liegt ein Wendepunct in ihm. In beiden Fällen haben die Curven (als B(Cm) aufgefasst) im Ganzen 3(m-1)2 Doppelpuncte p, woven 2(m-1) auf die Gerade G fallen und im Allgemeinen einzelt ebenso vielen Curven angehören, wogegen die übrigen, a 4(m-1)(3m-5) Paaren, je derselben Curve angehören, und jedes Paar in einer neuen, durch M, gehenden Geraden & liegt, welche gleicherweise von der Geraden G im vierten harmonischen Punct geschnitten wird. Im Falle (a) hat eine der Curven C2 den Punct M, zum Doppelpunct p2."

Aus der tief eingreifenden Wirkung des Mittelpunctes im vorstehenden ersten Satze erkennt man, dass ausser der Curve zweiten Grades  $C^1$  nur noch die Curve dritten Grades  $C^3$  durch ihn keine ihr freies Wesen störende Modification erleidet, da sie keine eigentlichen Doppeltangenten hat. Und in der That kann auch jede gegebene Curve  $C_1^3$  durch Projection in eine solche andere Curve  $C^3$  umgewandelt werden, welche einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  hat, und zwar im Allgemeinen auf mehrfache Art, wie aus Folgendem erhellen wird.

#### \$ 11.

Ist  $\mathfrak{M}_1$  ein Wendepunct, gleich w, einer beliebigen Curve  $C_1^3$ , so zerfält seine erste Polare bekanntlich in die zugehörige Wendetangente  $\mathfrak{B}$  und in eine bestimmte andere Gerade H; nämlich von den 6 Tangenten, welche von einem beliebigen Puncte aus an die Curve gehen, fallen hier 3 auf  $\mathfrak{B}_1$ , und ihre 3 Berührungspuncte liegen also auch in  $\mathfrak{B}_1$  daher

en die Berührungspuncte der 3 übrigen Tangenten ebenfalls in einer len H liegen, welche mit  $\mathfrak{B}$  zusammen die erste Polare des Punctes Bezug auf  $C_1^3$  vorstellt. Diese Gerade H hat ferner die Eigenschaft: is sie jede durch  $\mathfrak{w}$  gezogene Transversale S in demzen Puncte h schneidet, der zu den 3 Puncten p,  $\mathfrak{w}$ ,  $p_1$ , in hem S von der Curve  $C_1^3$  geschnitten wird, der vierte is dem  $\mathfrak{w}$  zugeordnete) harmonische Punct ist." Demgemäss lie Gerade H die "Harmonische" des Wendepunctes  $\mathfrak{w}$  (dessen Polare sie ist) genannt werden.

Diese Eigenschaft enthält das eigentliche Wesen des Mittelpunctes. wird die Curve  $C_1^3$  auf eine andere Ebene so projicirt, dass die onische H ins Unendliche geht, d. h. dass ihr in der neuen Ebene mendlich entfernte Gerade  $G_{\infty}$  entspricht, so ist die Projection des es  $\mathfrak{m}$  ( $\mathfrak{M}_1$ ) der Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  der neuen Curve  $C^3$ .

Demnach kann die Curve  $C_i^3$  auf mehrfache Art so projicirt werden, die neue Curve  $C^3$  einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  erhält, nämlich jeder  $\mathfrak{w}$  von kann in  $\mathfrak{M}$  von dieser übergehen. Und somit ist eine Curve welche einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  hat, nur eine solche, bei her die Harmonische H eines ihrer Wendepuncte im Unichen liegt, gleich  $G_{\infty}$  ist.

Hiernach finden bei der beliebigen Curve  $C_1^*$  in Rücksicht jedes lepunctes  $\mathfrak{w}$  und der zugehörigen Harmonischen H analoge Sätze statt, ben (§ 9, III, 1) und (§ 10), z. B.

"Zieht man durch einen Wendepunct w der beliebigen e  $C_1^*$  irgend eine Transversale S, so schneidet sie die e in zwei solchen Puncten q und  $q_1$ , deren zugehörige zenten einander in irgend einem Puncte P auf der Harischen H von m treffen; auch schneiden die beiden Tanen die Curve in zwei neuen Puncten r und  $r_1$ , welche mit einer neuen Geraden S, liegen." Und umgekehrt: "Werden einer beliebigen Curve  $C_1^3$  aus irgend einem Puncte P in Harmonischen H eines ihrer Wendepuncte w die 6 Tanen an die Curve gezogen, so liegen deren 6 Berührungste paarweise, qund q,, in drei durch m gehenden Geraden und die durch alle 6 Berührungspuncte gehende Polare at den Punct m und die Gerade H zu Pol und Polare; und r: die 6 Tangenten schneiden die Curve in neuen 6 Puncten, he ebenso paarweise (r und r,) in drei durch w gehenden den r, und zudem alle 6 in einer Curve  $C_1^2$  liegen, die hfalls m und H zu Pol und Polare hat, und die sich mit Polare  $C^2$  in zwei Puncten berührt. Ist P insbesondere zemeinschaftliche Schnittpunct von 3 solchen Harmonischen H, deren zugehörige  $3\mathfrak{w}$  in einer Geraden liegen, so müssen die Berührungspuncte der aus P an die Curve gelegten 6 Tangenten auch dreimal paarweise in drei Geraden  $qq_1$  liegen, welche beziehlich durch die  $3\mathfrak{w}$  gehen; ebenso die 6 Puncte r und  $r_1$ , in welchen die 6 Tangenten die Curve schneiden." U. s. w.

Von den 9 Wendepuncten w einer beliebigen Curve  $C_i^a$  sind im Algemeinen 3 reell und 6 imaginär; ebenso verhält es sich mit den zugehörigen 9 Harmonischen H, sowie auch mit den 9 Wendetangenten  $\mathbb{R}$ . Es ist von Interesse, das gegenseitige Verhalten dieser Elemente in  $\mathbb{R}$  genden besonderen Fällen näher zu betrachten.

Wenn die Curve  $C_1^3$  einen Doppelpunct  $\mathfrak{p}_2$  hat, so kann er unter dri verschiedenen Formen erscheinen, nämlich erstens als Schnitt zweit reellen Zweige, so dass ihm zwei reelle Tangenten, etwa  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$ , wegehören; zweitens als Rückkehrpunct  $\mathfrak{r}$ , der aus dem vorigen dadurd entsteht, dass die Schleife der Curve sich bis auf den Punct  $\mathfrak{p}_2$  zusammenzieht, wobei dann die Tangenten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$  in die Rückkehrtangente  $\mathfrak{R}$  zusammenfallen; drittens als sogenannter isolirter oder conjugirter Punct  $\mathfrak{q}_2$ , durch den kein reeller Zweig mehr geht und dem daher auch kein reellen, eigentlichen Tangenten zugehören. Demgemäss ist nun auch das Verhalten der vorgenannten Elemente verschieden.

I. Hat die Curve C, einen p, mit zwei zugehörigen reellen Tagenten D und S, so fallen von den 9 Wendepuncten 6 in p, word 4 imaginär und 2, die q und & heissen mögen, reell sind. Von diese zwei reellen Wendepuncten q und \$, in p, sind jene Tangenten D m S als die zugehörigen Wendetangenten, sowie verwechselt zugleich als die zugehörigen Harmonischen (H) anzusehen, so dass also die Wendetangenten und Harmonischen zu diesen zwei Puncten verwechselt auf ein ander fallen. Von den noch übrigen 3 Wendepuncten, die nicht in p, liegen sind zwei imaginär, im, und einer reell, m. Die aus p, durch diesen reellen w gezogene Gerade heisse W. Von den aus w an die Curve gehenden drei Tangenten, durch deren Berührungspuncte die Harmonische H bestimmt wird, fallen hier zwei auf die Gerade W, und ihre zwei Berührungspuncte müssen als in p, liegend gedacht werden, die dritte eigentliche Tangente heisse & und ihr Berührungspunct b, so ist als die Gerade  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}b$  die Harmonische H von  $\mathfrak{w}_{\mathfrak{p}}$  und folglich gehen alle drei reellen Harmonischen, D, S und H, durch p, (ebenso auch die imaginären).

Welche Modification hierbei die vorstehenden Sätze erleiden, ist leicht zu sehen. Ein neu hinzutretender Umstand ist der: "Dass die Geraden W und H zu den Tangenten D und E harmonisch sind, d.h. dass D, W, E, H vier harmonische Strahlen sind." Auch findet dabei ein umfassenderer Satz statt, der sich aus anderen Betrachtungen ergiebt, nämlich:

"Zieht man aus dem Doppelpunct  $\mathfrak{P}$ , irgend zwei zu  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$  zugeordnete harmonische Strahlen  $W_1$  und  $H_1$ , welche die Curve  $C_1^3$  in zwei neuen Puncten, etwa  $\mathfrak{w}_1$  und  $b_1$ , schneiden werden, so ist der Ort der diese Puncte verbindenden Geraden  $\mathfrak{w}_1b_1$  eine Curve  $C^2$ , welche insbesondere sowohl die Tangenten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$  als auch die vorgenannte Tangente  $\mathfrak{P}$  (oder  $\mathfrak{w}b$ ) berührt."

II. Hat die Curve  $C_1^*$  einen Rückkehrpunct  $\mathfrak{r}$ , so sind 8 Wendepuncte als in ihm liegend zu denken (zu den 6 vorigen gesellen sich noch die genannten zwei im); von denselben sind 6 imaginär und 2 reell, und zwar haben die letzteren, da sie von den vorigen Puncten q und 8 herkommen, die Rückkehrtangente R sowohl zur gemeinsamen Harmonischen als zur gemeinsamen Wendetangente (weil Q und S sich in R vereinigt haben), so dass sie also durch diese ihnen zugehörigen Elemente nicht mehr zu unterscheiden sind, nur etwa noch dadurch, dass man sie als den verschiedenen Zweigen der Curve angehörend auffasst; in manchem Betracht sind sie daher nur als ein Punct zu achten. Der neunte und eigentliche Wendepunct ist der vorige reelle, m, aber die vorhin aus ihm an die Curve gehende Tangente  $\mathfrak{H}$  (=  $\mathfrak{w}b$ ) fällt hier auch noch auf die Gerade W (= rw), so dass jetzt alle 3 Tangenten, durch deren Berührungspuncte die Harmonische H von w geht, in W und ihre drei Berührungspuncte in r vereinigt sind, allein wenn nun auch hiedurch die H nicht mehr bestimmt wird, so folgt doch andererseits aus ihrer harmonischen Lage, dass sie mit D und S zugleich in die Rückkehrtangente R übergehen muss. Demnach gehen in diesem Falle die drei reellen Harmonischen nicht allein alle durch den Rückkehrpunct r, sondern sie fallen alle drei in die Rückkehrtangente R zusammen.

Aus den obigen Sätzen ergeben sich hier folgende specielle Sätze:

"Jede durch den Wendepunct w gezogene Gerade S wird von der Curve  $C_1^s$  und deren Rückkehrtangente  $\Re \cdot$ in 4 harmonischen Puncten geschnitten; d. h. wird S von  $C_1^s$  in den Puncten q, w,  $q_1$  und von  $\Re$  im Puncte r geschnitten, so sind immer q, w,  $q_1$ , r vier harmonische Puncte." "Die in den beiden Puncten q und  $q_1$  an die Curve gelegten Tangenten treffen sich allemal in irgend einem Puncte P auf der Rückkehrtangente  $\Re$ ; und umgekehrt: werden aus irgend einem Puncte P der Rückkehrtangente  $\Re$  die zwei nicht auf  $\Re$  fallenden Tangenten an die Curve gelegt, so liegen ihre Berührungspuncte q und  $q_1$  stets in einer durch den Wendepunct w gehenden Geraden S." Und ferner: "Zieht man durch den

Rückkehrpunct r irgend zwei zu R und W zugeordnete harmonische Strahlen Q und Q,, so schneiden diese die Curve in zwei neuen Puncten q und q,, welche jedesmal mit dem Wendspunct win einer Geraden S liegen." - "Wenn ferner die durch w gezogene Transversale S insbesondere der Rückkehrtangente R parallel ist, so stehen die Schnitte q und q gleich weit von w ab; und wenn S mit einer der drei Asymptotes der Curve parallel ist, so liegt einer der beiden Puncte ; und q, , er heisse für einen Augenblick q, in der Mitte zwisches m und r; und daher auch umgekehrt: zieht man durch die Mitte der Geraden W (= rw) eine Gerade Q parallel zu R, 50 schneidet sie die Curve in 3 Puncten qo, und die aus w durch dieselben gezogenen 3 Geraden mq. sind den drei Asymptotes parallel, und die in den Puncten qo an die Curve gelegten Tangenten treffen sich mit den respectiven Asymptoten auf der Rückkehrtangente R."

III. Hat die Curve  $C_1^3$  einen isolirten Punct  $\pi_2$ , so sind in demselben 6 imaginäre Wendepuncte zu denken, die übrigen drei Wendepuncte w sind reell und liegen in einer Geraden. Von den aus jedem dieser drei reellen w an die Curve zu legenden 3 Tangenten fallen, wie oben (I.), zwei auf die Gerade  $\mathfrak{w}\pi_2 = W$ , so dass ihre beiden Berührungspuncte in  $\pi_2$  liegen; die dritte Tangente heisse, wie dort,  $\mathfrak{H}$  und ihr Berührungspunct b, so ist also die Gerade  $\pi_2 b$  die Harmonische H zu  $\mathfrak{h}$  und folglich gehen auch hier die Harmonischen H der 3 reellen Wendepuncte  $\mathfrak{w}$  alle drei durch den Doppelpunct  $\pi_2$ . Auch findet hierbei ein analoger Umstand statt, wie bei (I.), nämlich:

"Die drei Paar Geraden W und H (aus dem Doppelpunet  $\pi_2$  durch die Wendepuncte  $\mathfrak w$  und durch die Berührungspuncte b der aus  $\mathfrak w$  gelegten Tangenten H gezogen) sind 3 Paar conjugirte Strahlen eines elliptischen Strahlsystems oder bilden elliptische Involution. Construirt man irgend ein anderes Paar conjugirter Strahlen desselben Strahlsystems, etwa  $W_1$  und  $H_1$ , so schneiden sie die Curve in zwei neuen Puncten  $\mathfrak w$  und  $b_1$ , und der Ort der sie verbindenden Geraden  $\mathfrak w_1b_1$  ist eine Curve  $C^2$ , welche nothwendig auch jene drei Tangenten  $\mathfrak P$  berührt." "Hier liegt  $\pi_2$  innerhalb der Curve  $C^2$ ; bei (L) liegt  $\mathfrak p_2$  ausserhalb derselben, und bei  $(H_1)$  reducirt sich dieselbe auf den Rückkehrpunct  $\mathfrak r$ ."

Uebrigens haben die 3 Paar Geraden W und H eine noch inniger Beziehung zu einander; nämlich jede Gerade H ist vierte harmonischt zu den 3 Geraden W, und umgekehrt jede Gerade W ist vierte harmonische zu den 3H. Dies Verhalten kann, wie folgt, klar gemacht werden

Soll zu drei durch einen Punct gehenden, gegebenen Geraden a, b, c eine vierte harmonische Gerade bestimmt werden, so sind 3 Lösungen möglich, indem sowohl abac, als abcβ, als aγbc harmonisch sein können; und werden sodann die drei neuen Geraden  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  als gegeben angesehen, so sind umgekehrt jene ersteren Geraden a, b, c die ihnen entsprechenden vierten Harmonischen, so dass also zugleich auch  $\alpha \beta \alpha \gamma$ ,  $\alpha \beta \gamma b$ ,  $\alpha c \beta \gamma$  harmonisch sind. Dabei ist, wie man sieht, jedes Paar conjugirter Geraden, wie etwa a und  $\alpha$ , so wohl zu b und c, als auch zu  $\beta$  und  $\gamma$  harmonisch. Diese nämliche Beziehung haben nun auch die 3 Paar Geraden W und H, wenn man die 3W als a, b, c und die 3H als  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ansieht. Wenn insbesondere zwei Paar conjugirter Geraden unter sich rechtwinklig sind, wenn etwa (aa) und (b $\beta$ ) rechte Winkel sind, so ist auch (c $\gamma$ ) ein rechter Winkel, und alsdann bilden je zwei nach der Reihe  $a\gamma bac\beta a$  auf einander folgende Geraden einen Winkel von 30°. Dabei ist das genannte Strahlsystem ein rechtwinkliges, so dass jeder Winkel  $(W, H_1)$  ein rechter ist. — Ein Theil des obigen Satzes ist bereits von Möbius in seiner Abhandlung "über Linien dritter Ordnung" bewiesen worden; ich bin jedoch nicht erst dadurch zu dem Satze gelangt.

Soll nun in Rücksicht auf die vorstehenden drei besonderen Fälle I., II. und III. die jedesmalige gegebene Curve  $C_1^3$  durch Projection in eine solche andere Curve  $C_0^3$  umgewandelt werden, welche einen (reellen) Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  hat, so kann  $C_1^3$  auf folgende Weise projicirt werden.

- A. Bei I. auf zwei wesentliche verschiedene Arten, nämlich entweder
- a) so, dass die Harmonische H des reellen Wendepunctes  $\mathfrak w$  in die Gerade  $G_\infty$  und dadurch  $\mathfrak w$  in  $\mathfrak M$  übergeht, wobei also auch der Doppelpunct  $\mathfrak p_2^*$  der neuen Curve in  $G_\infty$  zu liegen kommt, und daher die Tangenten  $\mathfrak Q$  und  $\mathfrak S$  in zwei parallele, gleich weit von  $\mathfrak M$  abstehende Asymptoten  $\mathfrak Q_0$  und  $\mathfrak S_0$  übergehen, sowie  $\mathfrak S$  in die dritte, durch  $\mathfrak M$  selbst gehende Asymptote  $\mathfrak S_0$  übergeht; oder
- $\beta$ ) so, dass die Tangente  $\mathfrak D$  (oder  $\mathfrak S$ ) in  $G_\infty$  und damit ihr Berührungspunct  $\mathfrak q$  in  $\mathfrak M$  übergeht, mithin auch  $\mathfrak M$  in  $G_\infty$  liegt und  $\mathfrak M_\infty$  heissen mag, wobei  $\mathfrak S$  in die einzige sichtbare Asymptote  $\mathfrak S_0$  der neuen Curve übergeht, indem die beiden anderen auf  $G_\infty$  fallen, wobei die 3 Geraden  $\mathfrak S_0$ ,  $W_0$ ,  $H_0$  parallel werden,  $\mathfrak S_0$  in der Mitte zwischen den beiden anderen liegt und daher durch die Mitte der Tangente  $H_0 = \mathfrak W_0 b_0$  geht.
- B. Bei II. kann nur so projicirt werden, dass die Rückkehrtangente  $\Re$  in  $G_{\infty}$  übergeht, aber dadurch gehen der Wendepunct  $\mathfrak{w}$  und der Rückkehrpunct  $\mathfrak{r}$ , wofern man die im letzteren vereinten zwei reellen Wendepuncte  $\mathfrak{q}$  und  $\mathfrak{s}$  nur für einen achtet, zumal in Mittelpuncte der neuen Curve  $C_{\bullet}^{\mathfrak{s}}$  über, so dass diese also zwei Mittelpuncte hat, wovon der eine,  $\mathfrak{M}$ , ihr eigentlicher Wendepunct  $\mathfrak{w}_{\mathfrak{o}}$ , der andere,  $\mathfrak{M}_{\infty}$ , ihr im Unendlichen

liegender Rückkehrpunct r, ist. Hier hat die Curve C, keine eigent

Asymptote, sondern alle drei Asymptoten fallen auf  $G_{\infty}$ .

C. Bei III. kann dreifach, aber auf gleichbedeutende Art proj werden, nämlich so, dass je eine der drei Harmonischen H in  $G_{\varepsilon}$ der ihr zugehörige Wendepunct  $\mathfrak{w}$  in  $\mathfrak{M}$  übergeht; dabei kommt alse Doppelpunct  $\pi_{\bullet}^{\mathfrak{o}}$  der neuen Curve  $C_{\bullet}^{\mathfrak{o}}$  jedesmal in  $G_{\infty}$  zu liegen, und dem jedesmaligen  $\mathfrak{w}$  zugehörige Tangente  $\mathfrak{H}$  geht in die einzige  $\mathfrak{w}$ und eigentliche Asymptote  $\mathfrak{H}_{\mathfrak{o}}$  der Curve  $C_{\bullet}^{\mathfrak{o}}$  über.

Aus diesem Verhalten der besonderen Elemente sind zu nachhei

Benutzung noch folgende zwei Sätze hervorzuheben:

1°. "Soll eine Curve  $C^*$  einen Mittelpunct und zugle auch einen (aber nur einen) Doppelpunct haben, so muss letztere nothwendig im Unendlichen, auf  $G_*$ , liegen, da kann er aber, je nach Umständen, entweder  $\mathfrak{p}_*$ , oder r, o $\pi_*$  sein."

2°. "Hat eine Curve  $C^3$  einen im Unendlichen liegen Mittelpunct,  $\mathfrak{M}_{\infty}$ , so ist derselbe nothwendig zugleich Doppelpunct und zwar ein Doppelpunct erster Art,  $\mathfrak{p}_2$  (L), insbesondere ein Rückkehrpunct,  $\mathfrak{r}$  (II.), und so ist die Ger  $G_{\infty}$  nothwendig Tangente in demselben (also  $\mathfrak{Q}$  oder  $\mathfrak{S}$ , insbesondere  $\mathfrak{R}$ )."

#### § 12.

Die eben betrachteten Eigenschaften besonderer Curven dritten Gr gewähren eine Ergänzung der Sätze in § 7, sowie weitere Folgeru aus denselben.

Da in Rücksicht derjenigen Schaar Curven dritten Grades.  $S(\mathbf{w})$  welche durch gegebene 6 Puncte p gehen und Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  haben. Ort dieser Mittelpuncte eine Curve fünften Grades  $\mathfrak{M}^5$  ist (§ 7, L), im Allgemeinen fünf Puncte im Unendlichen, auf  $G_x$ , hat, so folgt, esich unter der  $S(C^3)$  fünf solche  $C_0^3$  befinden, welche jene unendlich fernten Puncte beziehlich zu Mittelpuncten ( $\mathfrak{M}_x$ ) und somit zugleich Doppelpuncten  $\mathfrak{p}_2$  (oder insbesondere r) haben und in denselben von Geraden  $G_x$  berührt werden (§ 11, 2°.). Ausser diesen  $SC_0^3$  giebt es  $\mathbb{M}$  der  $S(C^3)$  keine, welche nur einen Doppelpunct hat, wohl aber befin sich unter denselben 36 solche, wovon jede zwei Doppelpuncte hat, indem aus  $C^2 + C^3$  besteht, was bereits oben (§ 7, L) nachgewiesen worden.

"Unter der Schaar Curven  $C^3$ , welche durch gegebe 6 Puncte p gehen und Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  haben, giebt es im Algemeinen fünf solche,  $C^3$ , deren Mittelpuncte  $(\mathfrak{M}_x)$  im Uendlichen liegen, daher zugleich Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_i$  (oder sind und die Gerade  $G_x$  zur zugehörigen Tangente habe

Die  $S(C^3)$  haben im Ganzen 77 Doppelpuncte; jedoch giebt es bloss die genanten  $5C_0^3$ , wovon jede nur einen Doppelpunct hat, dagegen 36 solche, wovon jede in  $C^2+C^1$  zerfällt und daher zwei Doppelpuncte hat."

**Durch Projection folgt:** 

"Soll eine beliebige Curve C<sup>2</sup> durch gegebene 6 Puncte p gehen und eine gegebene Gerade H.zur Harmonischen eines ihrer Wendepuncte w haben, so ist der Ort dieses w eine Curve fünften Grades, M5, welche durch die 6p, sowie durch 51 andere, leicht construirbare Puncte geht (§ 7, I.). Unter dieser Schaar Curven  $C^2$  giebt es 36 solche, wovon jede aus C2+C1 besteht und somit zwei Doppelpuncte hat; hingegen giebt es nur 5 solche  $C_{\bullet}^{\circ}$ , wovon jede bloss einen Doppelpunct p, (oder r) hat, und zwar liegen diese 5 Doppelpuncte in der Geraden H, sind ihre Schnitte mit der Ortscurve M<sup>5</sup>, und in jedem ist H Tangente an die zugehörige Curve  $C_a^3$ ." Oder man kann auch sagen: "Sind 6 Puncte p und eine Gerade H gegeben, so giebt es fünf solche Curven  $C_0^3$ , welche durch die 6p gehen und die H zur Tangente in einem Doppelpuncte p, haben." Hieraus und aus dem Umstande: "Dass die Curve  $C_a^3$  bestimmt ist, wenn sie durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen gegebenen siebenten Punct q zum Doppelpunct, oder wenn sie durch gegebene 5 Puncte p gehen, einen gegebenen sechsten Punct q zum Doppelpunct und in diesem eine gegebene Gerade D zur Tangente haben soll," können weiter folgende Sätze geschlossen werden:

I. "Soll eine Curve  $C^{\bullet}_{\bullet}$  durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen Doppelpunct p, haben, dessen eine Tangente D durch einen gegebenen siebenten Punct q geht, so ist der Ort des Doppelpunctes  $p_a$  eine Curve siebenten Grades,  $G^{r}$ , welche sowohl den Punct q als die 6 Puncte p zu Doppelpuncten hat, und wobei die eine Tangente jedes Doppelpunctes p auf die Gerade pq fällt; -- und ferner ist der Ort der anderen Tangente ⊗ des Doppelpunctes p₂ der Curve C₀ eine Curve fünfundzwanzigster Classe,  $K^{25}$ . Von der Curve  $G^7$  sind viele andere specielle Puncte leicht zu construiren. Ferner: "Unter der Schaar Curven  $C_{\bullet}^3$  giebt es im Allgemeinen 18 solche, welche statt des Doppelpunctes p, einen Rückkehrpunct r haben, dessen (Rückkehr-) Tangente R also ebenfalls durch den gegebenen Punct q geht und die Curve K25 berührt (indem Q und S in  $\Re$  vereinigt sind § 11) und zudem auch die Curve  $G^{\tau}$  im Puncte r berührt." Und ferner:

"Soll eine Curve  $C^s_\bullet$  durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen Doppelpunct  $\mathfrak{p}_2$  haben, dessen Tangenten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{E}$  beziehlich durch zwei andere gegebene Puncte q und s gehen.

so finden im Allgemeinen 25 Lösungen statt."

II. "Soll eine Curve  $C_o^s$  durch gegebene 7 Puncte p gehen und einen Doppelpunct  $p_2$  haben, so ist der Ort dieses Doppelpunctes eine Curve sechsten Grades,  $G^c$ , welche die 7 Puncte p zu Doppelpuncten hat, und so ist der gemeinsame Ort seiner beiden Tangenten  $\mathfrak Q$  und  $\mathfrak S$  eine Curve achtzehnter Classe,  $K^{18}$ ." Also:

"Soll eine Curve  $C_0^*$  durch gegebene 7 Puncte p gehen und einen Doppelpunct  $\mathfrak{p}_2$  haben, dessen eine Tangente  $\mathfrak D$  durch einen achten gegebenen Punct q geht, so finden im Allge-

meinen 18 Lösungen statt."

III. "Soll eine Curve C. durch gegebene 6 Puncte p geben und einen Rückkehrpunct r haben, so ist der Ort des letzteret eine Curve sechsten Grades, welche jene 6 Puncte p zu Doppelpuncten hat; und so ist der Ort der Rückkehrtangente M eine Curve achtzehnter Classe." Daher:

"Soll eine Curve  $C_{\delta}^{3}$  durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen Rückkehrpunct r haben, dessen Tangente  $\Re$  durch einen gegebenen siebenten Punct r geht, so giebt es im Algemeinen 18 Lösungen."

Hieran schliesse ich noch folgende Aufgabe.

IV. Wenn beliebige 6 Puncte p gegeben sind, so ist jeder andere Punct q der Ebene Doppelpunct einer durch jene 6 Puncte gehenden bestimmten Curve  $C_o^3$ . Werden nun die Doppelpuncte nach den zwei Arten durch  $\mathfrak{p}_2$  und  $\mathfrak{\pi}_2$  unterschieden (§ 11), so kann man fragen: "in welchen Theilen oder Regionen der Ebene der Punct q liegen müsse, damit er ein  $\mathfrak{p}_2$  oder ein  $\mathfrak{\pi}_2$  sei?" Bestehen die Grenzen dieser Regionen nur allein aus der vorgenannten Curve sechsten Grades (III.)?

# Vorkommen der Curven, welche Mittelpuncte haben, bei Betrachtung allgemeiner Curven.

Innere Polaren.

§ 13.

Durch jeden Punct P in der Ebene eines Kegelschnittes  $C^1$  lässt sid immer eine, aber im Allgemeinen nur eine solche (reelle oder imaginän) Sehne  $aa_1$  ziehen, welche durch den Punct P gehälftet wird. Sobald zwei

solche Sehnen durch denselben Punct P möglich sind, so finden zugleich unendlich viele statt, und dann ist P der Mittelpunct von  $C^2$ .

Diese Betrachtung kann auch auf die höheren Curven ausgedehnt werden. Zieht man durch einen beliebigen Punct P in der Ebene einer gegebenen Curve  $C^m$  irgend eine Gerade S, so schneidet sie die Curve in m Puncten; nun kann man verlangen, die Gerade soll so gezogen werden, dass von den m Schnittpuncten irgend zwei, etwa a und  $a_1$ , gleichweit von P abstehen, und zwar auf entgegengesetzten Seiten von P liegen (nicht in einem Berührungspuncte vereinigt sind). Der Kürze halber soll jede Gerade S, welche ein solches Paar Schnittpuncte enthält, schlechthin eine m Sehne" und die Puncte m und m sollen die Endpuncte der Sehne heissen; und wenn eine Gerade zugleich zwei Paar solche Schnittpuncte enthält, etwa m und m und m soll sie m Doppelsehne" genannt und durch m bezeichnet werden; solche m hat also auch zwei Paar Endpuncte. Gleicherweise können insbesondere auch dreifache, vierfache, etc. Sehnen vorkommen.

Ueber die Anzahl aller Sehnen S, welche durch denselben Pol P gehen und über die Lage ihrer Endpuncte a und  $a_1$  hat man den folgenden Satz:

I. "Durch jeden Punct P in der Ebene einer gegebenen Curve  $C^m$  gehen im Allgemeinen  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen S, und ihre m(m-1) Endpuncte (a und  $a_1$ ) liegen allemal in einer um einen Grad niedrigeren Curve  $J^{m-1}$ , welche nothwendigerweise den Pol P zum Mittelpunct hat."\*)

Die genannten Endpuncte machen gerade die volle Zahl Schnittpuncte beider Curven aus. Findet sich insbesondere, dass durch einen Pol P mehr als  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen S gehen, ja sobald nur eine Sehne mehr durchgeht, so gehen alsdann unendlich viele hindurch, so dass die gegebene Curve  $C^m$  selbst den Punct P zum Mittelpunct hat.

Beachtet man von allen durch den Punct P gehenden Geraden nur

<sup>\*)</sup> Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich unter anderen durch folgende geometrische Anschauung. Man denke sich die Curve  $C^m$  in ihrer Ebene um den festen Pol P um 180° herumbewegt und bezeichne sie in der neuen Lage durch  $C_1^m$  — oder, was auf dasselbe hinauskommt, man denke sich zu  $C^m$  die ihr in Bezug auf den Punct P symmetrisch gleiche  $C_1^m$ , so dass  $C^m + C_1^m$  als eine Curve  $C^{2m}$  anzusehen sind, welche P zum Mittelpunct hat, und wobei also jeder Punct p in  $C_1^m$  seinen Gegenpunct  $p_1$  in  $C_1^m$  hat und auch umgekehrt, — so haben die Curven  $C^m$  und  $C_1^m$  parallele Asymptoten, von ihren  $m^2$  gegenseitigen Schnittpuncten liegen somit m in der Geraden  $G_{\infty}$ , daher müssen die übrigen m(m-1) Schnitte in einer Curve  $(m-1)^{\text{ten}}$  Grades  $J^{m-1}$  liegen, und zwar müssen sie paarweise Gegenpuncte in Bezug auf P sein (denn ist a ein Schnitt von  $C^m$  und  $C_1^m$ , so muss auch sein Gegenpunct  $a_1$  in beiden Curven zugleich liegen), somit müssen diese Schnitte die Endpuncte von  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen  $aa_1$  der Curve  $C^m$  (auch der  $C_1^m$ ) sein, und folglich muss die Curve  $J^{m-1}$  den Pol P zum Mittelpunct haben.

diejenigen, T, bei welchen von den m Schnitten mit der Curve  $C^m$  ebenfalls zwei gleichweit von P abstehen, aber auf derselben Seite von P liegen sollen, also zu einem Berührungspunct der Geräden T vereinigt sind, so finden bekanntlich m(m-1) solche Tangenten T statt, dere m(m-1) Berührungspuncte in einer Curve  $A^{m-1}$  liegen, welche die erste Polare des Poles P in Bezug auf die gegebene Curve  $C^m$  heisst (vgl. die vorhergehende Abhandlung).

Wegen Uebereinstimmung dieser letzten Bedingung mit der vorge soll fortan die obige Curve  $J^{m-1}$  (wenn auch in anderer Hinsicht nicht ganz passend) die "innere Polare", hingegen die Curve  $A^{m-1}$  die "äussere" oder schlechthin nur die erste Polare des Pols P in Bezug auf die Basis  $C^m$  genannt werden. Beide Polaren sind also immer vor gleichem Grad. Ausserdem haben sie unter anderen folgende wesentliche Beziehung zu einander.

II. "Die beiden Polaren  $A^{m-1}$  und  $J^{m-1}$  jedes Punctes Pin Bezug auf dieselbe gegebene Curve  $C^m$  haben m-1 gegenseitige Schnittpuncte im Unendlichen, auf der Geraden  $G_{\infty}$ , daher müssen ihre Asymptoten paarweise parallel und die zu jedem Paar gehörigen müssen gleichzeitig reell oder imaginär sein; und daher müssen ferner die noch übrigen (m-1)(m-2) Schnitte beider Polaren in einer Curve vom  $(m-2)^{\text{ten}}$  Grad,  $C^{m-2}$ , liegen

## § 14.

In Rücksicht der inneren Polare sind zunächst verschiedene besonder Umstände zu erörtern, welche zum Theil zu interessanten Resultaten führen Nämlich man kann fragen, welchen Einfluss es auf die Polare  $J^{m-1}$  habe oder wie sie sich gegen die Basis  $C^m$  verhalte, wenn der Pol P in der letzteren selbst liegt, oder insbesondere ein singulärer Punct derselben ist oder ferner, welche Bewandtniss es mit der Polare  $J^{m-1}$  habe, wenn der Basis von specieller Form ist, etwa in Theile zerfällt; oder ferner, ob in der Ebene der Basis solche besondere Pole gebe, für welche die inner Polare eine eigenthümliche Form erhält, in Theile zerfällt; u. s. w. Die wesentlichsten Fälle der Art sollen im Folgenden kurz angedeutet werden.

1. Verhalten der inneren Polare, wenn der Pol P in der Basis Cm selbst liegt.

Hierbei sind wieder die beiden Zahlformen  $m=2\mu$  und  $m=2^{\mu-1}$  zu unterscheiden, so dass man es mit den zwei inneren Polaren

$$J^{2\mu-1}$$
 und  $J^{2\nu-2}$ 

zu thun hat, wovon die erstere immer durch ihren eigenen Mittelpunet old P geht und auch sonst noch sich verschieden von der anderen verhält.

- 1. Wenn der Pol P ein beliebiger Punct der Basis  $C^m$  ist:
- a) so hat  $J^{2\mu-1}$  die Tangente von  $C^m$  im Puncte P zur Wendetangente, wt (§ 9).
- $\beta$ ) so hat  $J^{2\nu-2}$  im Puncte P einen Doppelpunct, dp.
- 2. Wenn P insbesondere ein Wendepunct der Basis  $C^m$  ist:
- a) so hat  $J^{2\mu-1}$  die zugehörige Wendetangente mit der Basis gemein.
- β) so hat  $J^{2\nu-2}$  den P zum dp mit zwei wt, wovon die eine auf die wt der Basis fällt.
- 3. Wenn P insbesondere ein Doppelpunct der Basis ist:
- a) so hat  $J^{2\mu-1}$  in P einen dreifachen wp mit drei wt, von welchen sie fünfpunctig berührt wird (§ 1).
- $\beta$ ) so hat  $J^{2r-2}$  den P wiederum zum dp mit zwei wt, welche auf die beiden Tangenten der Basis fallen.
- 4. Wenn P insbesondere ein Rückkehrpunct der Basis ist:
- a) so hat  $J^{2\mu-1}$  in P einen dreifachen Wendepunct mit drei Wendetangenten, so dass sie von jeder der letzteren daselbst fünfpunctig berührt wird, wie vorhin (3).
- $\beta$ ) so hat  $J^{2\nu-2}$  in P die rt der Basis zur doppelten rt und doppelten wt, nämlich sie berührt daselbst die rt der Basis doppelt, mit zwei Zweigen, und somit auch sich selbst.

Ist die gegebene Basis z. B. nur vom vierten Grad,  $C^4$ , so besteht die innere Polare  $J^3$  in den beiden Fällen (3.  $\alpha$ ) und (4.  $\alpha$ ) aus drei Geraden,  $3J^1$ , die durch P gehen, nämlich aus drei Doppelsehnen  $aa_1$  oder  $S_2$ , bei denen das eine Paar Endpuncte aus den in P vereinigten Puncten b und  $b_1$  besteht. Und dabei hat die äussere Polare  $A^3$  mit der Basis beziehlich den Doppeloder Rückkehrpunct nebst den zugehörigen Tangenten ( $\mathfrak Q$  und  $\mathfrak S$  bei 3., oder  $\mathfrak R$  bei 4.) gemein. Vermöge des obigen Satzes (31. II.) folgt: "Dass die drei Geraden,  $3J^1$ , aus denen die innere Polare besteht, oder die durch  $3J^2$  aus denen drei Doppelsehnen  $3J^2$  beziehlich den drei Asymptoten,  $3J^2$ , der äusseren Polare  $J^2$  parallel sein müssen; und dass umgekehrt, wenn man durch  $J^2$  mit einer Asymptote von  $J^2$  eine Gerade  $J^2$  parallel zieht, diese von der Basis  $J^2$  in zwei von  $J^2$  gleich weit abstehenden Puncten  $J^2$  und  $J^2$  geschnitten wird."

5. Wenn endlich P insbesondere ein (m-1) facher Punct der Basis  $C^m$  ist:

"so besteht sowohl die innere als äussere Polare,  $J^{m-1}$  sowohl als  $A^{m-1}$ , aus den m-1 Tangenten der Basis im Puncte P."

34

II. Verhalten der inneren Polaren, wenn die Basis aus Theilen besteht.

Die Basis  $C^m$  kann auf mannigfache Weise in Theile zerfallen, d.h. aus zwei oder mehreren Curven niedrigerer Grade oder selbst nur aus Geraden bestehen, wobei dann der obige Satz (§ 13) immerhin bestehen bleibt; was unter anderen zu folgenden speciellen Sätzen führt.

1. Wenn die Basis Cm aus m Geraden G besteht:

"Sind in einer Ebene beliebige m Geraden G gegeben, und zieht man durch irgend einen Pol P zwischen je zwei Geraden diejenige Sehne S oder  $aa_1$ , welche von P gehälftet wird, was im Ganzen  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen  $aa_1$  giebt, so liegen ihre m(m-1) Endpuncte, a und  $a_1$ , allemal in einer Curve  $(m-1)^{\text{ten}}$  Grades,  $J^{m-1}$ , welche P zum Mittelpunct hat."

2. Wenn die Basis Cm aus zwei Curven Ca und CB besteht,

wo  $\alpha + \beta = m$ :

"Sind in einer Ebene irgend zwei Curven  $C^{\alpha}$  und  $C^{\beta}$  gegeben, und zieht man durch einen beliebigen Pol P die  $\frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)$  Sehnen  $aa_1$  in der Curve  $C^{\alpha}$  sowie die  $\frac{1}{2}\beta(\beta-1)$  Sehnen  $bb_1$  in der Curve  $C^{\beta}$  und ferner die  $\alpha.\beta$  Sehnen ab zwischen beiden Curven, (d. h. solche Gerade ab, die den einen Endpunct a in  $C^{\alpha}$ , den anderen b in  $C^{\beta}$  und ihre Mitte in P haben), so liegen die Endpuncte aller dieser Sehnen, was zusammen

$$\alpha(\alpha-1)+\beta(\beta-1)+2\alpha\beta=m(m-1)$$

Endpuncte ausmacht, allemal in einer Curve  $(\alpha+\beta-1)^{ten}$  oder  $(m-1)^{ten}$  Grades  $J^{m-1}$ , welche den Poi P zum Mittelpunct hat

Darin ist der besondere Satz enthalten: "Dass durch jeden Pund P in der Ebene zweier beliebigen Curven  $C^{\alpha}$  und  $C^{\beta}$  im Allgemeinen  $\alpha.\beta$  solche Sehnen ab möglich sind, welche den einen Endpunct in der einen, den anderen in der anderen Curve und ihre Mitte in jenem Puncte P haben."

Ferner ist daraus leicht der folgende Satz herzuleiten:

"Sind in einer Ebene irgend zwei Curven  $C^{\alpha}$  und  $C^{\beta}$  gegeben, die einander in  $\alpha.\beta$  Puncten c schneiden, und zieht man durch einen beliebigen Pol P die  $\frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)$  Sehnen  $aa_1$  in der Curve  $C^{\alpha}$ , sowie die  $\frac{1}{2}\beta(\beta-1)$  Sehnen  $bb_1$  in der Curve  $C^{\beta}$ , so liegen die Endpuncte beider Systeme Sehnen mit jenen Schnittpuncten c, was zusammen

$$\alpha(\alpha-1)+\beta(\beta-1)+\alpha\beta=m(m-1)-\alpha\beta$$

Puncte ausmacht, allemal in einer Curve  $(\alpha+\beta-1)^{ten}$  Grades,  $J^{m-1}$ , welche den Pol P zum Mittelpunct hat."

I. Lage oder Ort des Poles P, wenn die innere Polare in Theile zerfallen soll.

Dieser Fall führt schon auf complicirte Untersuchungen, wenn die bene Basis nur von niedrigem Grade, nur vom dritten oder vierten 1 ist, wie aus nachstehenden Betrachtungen erhellen wird.

#### § 15.

I. Ist die gegebene Basis nur vom dritten Grad,  $C^3$ , also die innere tre jedes Polqs P ein Kegelschnitt  $J^2$ , so kann dieser möglicherweise in zwei Geraden zerfallen, und es ist die Frage, ob dieses Zerfallen dich stattfinden könne, und wo dabei der Pol P liegen müsse, oder then Ort er habe? In der That stellt sich heraus, dass dieses Zerm auf zwei verschiedene Arten geschehen kann, und demgemäss auch i verschiedene Oerter vorhanden sind, und zwar, wie folgt:

"Der Ort des Poles, dessen innere Polare  $J^2$  in zwei Gerade fällt, besteht aus zwei getrennten Curven, nämlich:

A. aus der gegebenen Basis  $C^3$  selbst, und

B. aus einer bestimmten Curve zweiten Grades,  $E^s$ , welche zweite Polare der Geraden  $G_{\infty}$  in Bezug auf die Basis  $C^{s}$  ist il. die vorhergehende Abhandlung), oder welche die Envepe aller Durchmesser von C<sup>2</sup> ist." — Nämlich schneidet man Curve C<sup>2</sup> mit einer beliebigen Transversale D und bestimmt zu den i Schnitten den Schwerpunct d, so liegen alle Schwerpuncte d von je em System paralleler Transversalen  $\mathfrak D$  in einer Geraden D, welche rchmesser der Curve C3 heisst, und wobei die Richtung der Transsalen die "conjugirte Richtung" des Durchmessers genannt werden L. Alle Durchmesser D der Curve  $C^2$ , wozu insbesondere auch ihre mptoten  $A_{\bullet}$  gehören, berühren nun den genannten Kegelschnitt  $E^{2}$ . d die 3A, alle reell, so ist  $E^2$  diejenige dem Asymptotendreieck einchriebene Ellipse, welche dessen Seiten in ihren Mitten berührt; und neiden sich insbesondere die  $3A_{\bullet}$  in einem Puncte, so reducirt sich  $E^{2}$ diesen Punct, so dass alle Durchmesser durch denselben gehen. Ist gegen nur eine  $A_{\alpha}$  reell, so ist  $E^{\alpha}$  im Allgemeinen eine Hyperbel, welche se A, in einem leicht zu construirenden Puncte berührt.

Ueber die beiden Oerter (A.) und (B.) sind die näheren Umstände zende.

II. 1. Liegt der Pol P in der Basis  $C^s$  selbst (A), so fällt von den a zugehörigen drei Sehnen S oder  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  die eine, etwa  $cc_1$ , auf ihm zugehörige Tangente, wobei ihre Endpuncte c und  $c_1$  sich mit P einigen, daher als in den beiden anderen Sehnen liegend anzusehen

sind, etwa c in  $aa_1$  und  $c_1$  in  $bb_1$ , so dass also der Kegelschnitt  $J^i$  in die beiden Sehnen  $aca_1$  und  $bc_1b_1$  übergeht, die wir zur Unterscheidung durch  $S_1$  oder auch nach Umständen durch S und  $S_1$  bezeichnen wollen. Demnach entsprechen jedem in der Basis liegenden Pol P nur zwei eigentliche Sehnen  $S_1$ , die dritte fällt auf die Tangente, wird unendlich klein, reducirt sich auf ihren Berührungspunct P. Denkt man sich nun zu demselben Pol zugleich auch die äusser Polare  $A^2$ , so folgt (§ 13, II.):

"Für jeden in der Basis Ca liegenden Pol sind die ihm entsprechenden zwei Sehnen S und S, den Asymptoten seiner äusseren Polare A' parallel." "Daher sind beide Sehnen reell oder imaginär, je nachdem die Polare A' Hyperbel oder Ellipse ist, und auch umgekehrt; und wenn insbesondere A' Parabelist, so fallen die Sehnen S und S, auf einander, und auch umgekehrt." Es giebt im Ganzen nur 6 solche besondere Pole P, die Po heissen sollen, für welche die Sehnen S und Sin eine, ab oder So, zusammenfallen, und womit zugleich die Polare A2 Parabel wird, und zwar sind die 6 Pole Police geget seitigen Schnitte der Curven C3 und E2.4) Jede der 6 Sehnen So hat die Eigenschaft, dass die in ihren Endpuncten a, but die Basis C1 gelegten Tangenten A, B parallel sind. Liegt der Pol P insbesondere in einem Wendepunct m der Basis, so fällt eine der beiden Sehnen S und S,, etwa S, auf die Wendetangente B, und alsdann besteht auch A2 aus zwei Geraden, nämlich aus 28 und der Harmonischen H von m (§ 11), und es ist S, #H, d. h., in diesem Falle besteht jede der beiden Polaren J2 und A2 aus zwei Geraden, wovon zwei auf B fallen und die beiden anderen,  $S_1$  und H, parallel sind.

Die Sehnenpaare S und  $S_1$  sind insgesammt dem folgenden Gesetz unterworfen:

"Alle Sehnen S,, in welche die innere Polare J2 zerfällt,

<sup>\*)</sup> In der vorhergehenden Abhandlung wird gezeigt: "Dass die Curve  $E^1$  der Ort aller derjenigen Pole P ist, für welche die äussere Polare  $A^2$  Parabel wird; und dass überhaupt die Polare  $A^2$  Hyperbel, Ellipse oder Parabel ist, jenachdem der Pol P beziehlich ausserhalb, innerhalb oder in der Curve  $E^2$  liegt." Dasselbe gilt also auch fin die innere Polare  $J^2$ , da sie stets mit  $A^2$  ähnlich und ähnlich liegend ist. "Es giebt im Allgemeinen nur einen bestimmten Pol P, dessen Polaren  $A^2$  und P Kreise sind." "Liegt der Pol P insbesondere im Mittelpuncte der Curve  $E^2$ , so sind seine Polaren  $A^2$  und  $J^2$  der  $E^2$  ähnlich, mit ihr ähnlich liegend und concentrisch." Das Nähere hierüber sehe man unten, Aufgaben und Sätze, welche sich auf die gegenwärtige Abhandlung beziehen.

enn der Pol P in der Basis  $C^2$  selbst liegt, oder was auf daslbe hinauskommt, alle solche Sehnen  $aca_1$ , deren Mitten, c,
l der Basis selbst liegen, berühren eine bestimmte Curve
schster Classe,  $S^6_1$ , und achtzehnten Grades,  $G^{18}$ ."

Ueber das Verhalten dieser Curve gegen die Basis und über andere igenschaften derselben mag hier noch Folgendes hinzugefügt werden:

- 2. "Die Curve  $S_1^{\circ}$  berührt die Basis  $C^2$  in ihren 9 Wendeuncten w, sowie in ihren 3 unendlich entfernten Puncten  $a_{\infty}$ , 0 dass sie also die 3 Asymptoten  $A_s$  mit ihr gemein hat; aber ie  $S_1^{\circ}$  berührt jede dieser  $3A_s$  auch noch in einem bestimmten nderen Puncte, so dass sie dieselben zu Doppeltangenten hat. 'a die Basis ebenfalls von der sechsten Classe ist,  $C^3 = K^6$ , so estehen die 36 gemeinschaftlichen Tangenten beider Curven loss aus den 9 Wendetangenten  $\mathfrak{B}$  und den 3 Asymptoten der ', indem jede dieser 12 Geraden für 3 gemeinschaftliche Tanenten zu zählen ist."
- 3. "Die Curve  $S_1^{\circ}$  berührt die oben genannten 6 besonderen ehnen  $S_0$  in ihren Mitten  $P_0$  und schneidet somit daselbst die asis  $C^3$ . Von den 3.18=54 gemeinschaftlichen Puncten beider urven kennen wir also bereits 30, nämlich die 9m und  $3a_{\infty}$ , den doppelt gezählt, und die  $6P_0$ ; die 24 übrigen haben die igenschaft, dass sie die einen Endpuncte  $a_1$  solcher besonten Sehnen  $aca_1$  sind, die  $\mathfrak{S}_0$  heissen mögen, bei welchen die 1 anderen Endpuncte a und in der Mitte c an die Basis gegten Tangenten A und C parallel sind, und welche die Curve in den Puncten  $a_1$  selbst berühren. Durch die 24 Puncte  $a_1$  nnen Curven achten Grades gehen."
- 4. "Die 12 gemeinschaftlichen Tangenten der Curven  $S_1^c$  d  $E^a$  bestehen: 1) aus den  $3A_a$  der Basis, jede doppelt gehlt, und 2) aus 6 solchen Sehnen  $S_1$ , welche zugleich Durchsser der Basis sind; die 6 Mitten c dieser 6 Sehnen liegen irgend einem Kegelschnitte  $C^2$ ."
- 5. "Die Curve  $S_1^a$  hat ferner die Gerade  $G_\infty$  zur dreifachen ngente, berührt sie in 3 Puncten  $g_\infty$ . Diese 3 Puncte sind durch bestimmt, dass sie zu den drei Puncten  $a_\infty$  (2.) die erten harmonischen Puncte sind; d. h., wenn man durch irgend den Punct drei Gerade A, B, C den 3A, der C parallel zieht d zu denselben die 3 vierten harmonischen Strahlen  $A_1$ ,  $B_1$ , bestimmt, so dass  $ABA_1C$ ,  $ABCB_1$ ,  $AC_1BC$  harmonisch sind, er auch so, wenn man in dem Asymptoten-Dreieck 3A, aus n Ecken durch die Mitten der Gegenseiten die 3 Strahlen  $A_1$ ,  $C_1$  zieht, so sind diese Strahlen nach jenen unendlich ent-

fernten Berührungspuncten g, gerichtet." (Die auf diese Weise construirten 3 Strahlen sind dann auch beziehlich den Axen der 3 asymptotischen Parabeln parallel, welche die Curve S, in den 3 Puncten g, fünfpunctig berühren.) Da die Curve Si vom achtzehnten Grad ist, so muss sie mit der Geraden G. ausser den bereits angegebenen 9 Puncten (den  $3g_{\infty}$ , doppelt gezählt, und den  $3a_{\infty}$ ) noch 9 andere Puncte,  $d_{\infty}$ , gemein haben. Diese Puncte do sind dadurch bestimmt, dass die zugehörigen Tangenten oder Asymptoten, Do, der Curve durch diejenigen Puncte, do, der Basis Ca gehen, in welchen letztere von einzelnen ihrer Durchmesser, Do, berührt wird, und dass dieselben die diesen Durchmessern conjugirte Richtung haben (1) Dass es 9 solche Durchmesser Do giebt, erhellt daraus, dass sie gemeinschaftliche Tangenten der Curven C3 und E2 sind, welche 12 gemeinschaftliche Tangenten haben, aber wovon drei die Asymptoten A, der 6 sind. Die 9 Asymptoten Do sind zugleich solche eigenthümliche Sehme  $ad_0a_1 \ (= S_1)$ , bei welchen die in den Endpuncten  $a, a_1$  und in der Mitte do an die Basis Ca gelegten drei Tangenten A, A, und Do sich in irgen einem Puncte Q treffen. Also: "In einer Curve dritten Grades C giebt es im Allgemeinen 9 solche Transversalen Do, bei welchen von den drei Schnitten der eine, do, in der Mitte zwischen den beiden anderen, a und a,, liegt, und wobei die zugehörigen drei Tangenten in irgend einem Puncte Q zusammentreffen, und wo zudem die Tangente Do im mittelsten Schnittpuncte do 10gleich ein Durchmesser der Curve ist." - Die Beziehungen, welcht die Curve Si rücksichtlich der 9 Geraden Da und der 9 Puncte Q III anderen, mit der Basis C3 innig zusammenhängenden Curven hat, werden hier übergangen und sollen bei einer anderen Gelegenheit näher in Betracht kommen.

6. "Durch jeden beliebigen Punct Q gehen im Allgemeinen 6 Sehren  $S_1$  oder  $aca_1$ , und ihre 6 Mitten c liegen allemal in irgend einem Kegelschnitte. Liegt Q in der Basis  $C^3$  selbst, so wird diese in demselben von dem Kegelschnitte berührt. Versetzt man Q ins Unendliche, so fallen von den 6 Sehnen  $S_1$  drei auf  $G_{\infty}$  und die drei übrigen laufen parallel, und ihre Mitten c liegen in dem ihrer Richtung conjugirten Durchmesser D, sind dessen Schnitte mit der Basis  $C^3$ . Somit sind von den Tangenten det Curve  $S_1^6$ , oder von den Sehnen  $S_1$ , nur je 3 und 3 parallel, und ihre Mitten sind jedesmal die 3 Endpuncte des ihrer Richtung conjugirten Durchmessers D der Basis  $C^3$ , und auch umgekehrt.

7. Der Berührungspunct s jeder Sehne  $aca_1 = S_1$  mit ihrer 0rtscurve  $S_1^s$  wird durch folgende einfache Construction gefunden. Man lege in ihren Endpuncten a,  $a_1$  und in ihrer Mitte c an die Basis  $C^3$  die Tan-

genten A,  $A_1$  und C; ihre Schnitte  $AA_1$ , AC,  $CA_1$  mögen beziehlich p, q,  $q_1$  heissen. In A und  $A_1$  nehme man die Puncte  $\mathfrak p$  und  $\mathfrak p_1$  so, dass q und  $q_1$  die Mitten der Strecken  $p\mathfrak p$  und  $p\mathfrak p_1$  sind; ziehe sodann die Geraden  $a\mathfrak p_1$  und  $a_1\mathfrak p_1$ , nenne ihren Schnitt r, so geht die Gerade pr durch den gesuchten Berührungspunct s der Sehne  $aa_1$ . — Hierzu noch die Bemerkung. Die durch die Puncte  $\mathfrak p$  und  $\mathfrak p_1$  gezogene Gerade  $C_1$ , — die mit C parallel und mit ihr auf gleicher Seite von p liegt, aber doppelt so weit von p absteht, — schneidet die Sehne  $aa_1$  in demjenigen Puncte  $s_1$ , welcher mit s zu a und  $a_1$  harmonisch ist,  $s_1$  in demjenigen Puncte  $s_2$ , welcher mit  $s_1$  zu  $s_2$  und  $s_3$  so fällt also  $s_4$  auf  $s_4$  in  $s_4$  in  $s_5$  in  $s_4$  und  $s_4$  entfernt sich ins Unendliche.

## 8. Aus (2.) folgt unter anderen der nachstehende Satz:

"Denkt man sich in derselben Ebene zwei ähnliche Curven dritten Grades,  $C^3$  und  $C_1^3$ , deren homologe Dimensionen sich verhalten, wie 2:1, hält die eine, etwa  $C^3$ , in ihrer Lage fest, so kann die andere auf 24 verschiedene Arten so gelegt werden, dass beide Curven direct (nicht symmetrisch) ähnlich liegen, einander in irgend einem Paar homologer Puncte m und  $m_1$  und nebstdem noch in irgend zwei nicht homologen Puncten n und  $q_1$  berühren." "Durch die 24 Puncte m in der Curve  $C^3$  können Curven achten Grades gehen; ebenso durch die  $24m_1$  in  $C_1^3$ ."

III. Liegt der Pol P in der Curve  $E^2$  (I, B.), so sind die ihm zugehörigen drei Sehnen S oder  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  so beschaffen, dass etwa die drei Endpuncte a, b, c in einer Geraden J, und somit auch die drei anderen  $a_1, b_1, c_1$  in einer Geraden  $J_1$  liegen, so dass also unter diesen Umständen die innere Polare  $J^2$  in die zwei Geraden J und  $J_1$  zerfällt, welche parallel sind und gleich weit vom Pol P abstehen, und zudem auch projectivisch gleich sind, indem  $ab = a_1b_1$ ,  $ac = a_1c_1$ ,  $bc = b_1c_1$  ist. In diesem Falle ist die äussere Polare jedesmal eine Parabel, deren Axe mit den Geraden J und  $J_1$  parallel ist (II, 1.). Von den in  $E^2$  liegenden Polen zeichnen sich zunächst folgende durch eigenthümliche Umstände aus. 1) Die schon oben genannten 6 Schnitte  $P_0$  der Curven  $C^3$  und  $E^2$ . In jedem derselben wird die Sehne cc, unendlich klein, und daher fallen die Geraden J und  $J_1$  zugleich mit den Sehnen  $aa_1$  und  $bb_1$  (oder oben S und  $S_0$ ) auf einander, auf die dortige Sehne  $S_0$ . 2) Ferner giebt es drei solche besondere Pole, die X, Y, Z heissen mögen, für welche (nicht allein die innere sondern) zugleich auch die äussere Polare A2 (die Parabel) in ein Paar paralleler Geraden A und  $A_1$  zerfällt, welche überdies mit den zugehörigen Geraden J und  $J_1$  parallel sind. Ausser diesen drei Puncten X, Y, Z giebt es in der ganzen Ebene keinen anderen Pol, dessen äussere Polare A2 in zwei parallele Gerade zerfällt.

Ueber die gesammten Geraden J, J, hat man folgenden Satz:

"Alle Paare Geraden J und J, in welche die innere Polare J' zerfällt, wenn der Pol P in der Curve E2 liegt, berühren eine Curve sechster Classe, Je, und vierzehnten Grades, welche die 6 Sehnen S. zu Asymptoten und die Gerade G. zur vierfachen Tangente hat." Die Curve Je berührt jedoch die Gerade G. nicht in vier, sondern in nur zwei verschiedenen Puncten, aber in jedem doppelt, so dass sie sich in jedem derselben selbst berührt, und zwar sind diese zwei Puncte zugleich die gemeinschaftlichen Puncte der Curve E2 und der Geraden G., oder die unendlich entfernten Puncte der Asymptoten von E2. "Wird durch den Pol P mit den zugehörigen Geraden J und J, eine dritte Gerade, Jo, parallel gezogen, so ist ihr Ort eine Curve dritter Classe J. und vierten Grades, welche die Gerade G. zur Doppeltangente hat und sie in den eben genannten zwei Puncten berührt." "Dahet ist das ganze System der verschiedenen Paare Geraden Jund J, auch so beschaffen, dass jeder Punct B der Ebene im Allgemeinen der Mittelpunct eines Kegelschnittes ist, welcher irgend drei der genannten Paare berührt, und zwar diejeniger drei Paare, welche den durch den Punct B gehenden drei 60--raden Ja entsprechen."

"Die 36 gemeinschaftlichen Tangenten der Curve J<sup>e</sup> und der Basis C<sup>2</sup> bestehen aus 18 Paar zusammengehörigen 62-

raden J und J .. "

Wenn die Geraden J und  $J_1$  Tangenten der Basis  $C^1$  werden,  $\mathfrak s$  vereinigen sich von den obigen drei Puncten a,b,c in J irgend  $\mathfrak t \mathfrak v \mathfrak d_1$  etwa b und c,  $\mathfrak t u$  einem Berührungspuncte (bc) oder  $\mathfrak a$ ; ebenso die Puncte  $b_1$  und  $c_1$  in  $J_1$   $\mathfrak t u$  einem Berührungspuncte ( $b_1c_1$ ) oder  $\mathfrak a_1$ ; und damit fallen die Sehnen  $bb_1$  und  $cc_1$  in die Berührungssehne  $\mathfrak a \mathfrak a_1$  zusammen, die wir durch  $\mathfrak S_1$  und ihre Mitte, oder den zugehörigen Pol P, durch  $P_1$  be zeichnen wollen. Die begrenzten gleichen Strecken  $\mathfrak a \mathfrak a = a_1 \mathfrak a_1$  von J und  $J_1$  sollen schlechthin gleiche parallele Fangenten heissen, aber di ihre Richtungen, von  $\mathfrak a$  nach  $\mathfrak a$  und von  $\mathfrak a_1$  nach  $\mathfrak a_1$ , gerade entgegengssetzt sind, so sollen sie ungleichliegend genannt werden. Mit Berüg hierauf bedingt der letzte Sata den folgenden:

Eine beliebige Curve dritten Grades,  $C^*$ , hat im Algemeinen 18 Paar paralleler gleicher, aber ungleichliegender Tangenten, an und  $z_i a_i$ , und die Mitten,  $P_i$ , der 18 Beubrungssehnen  $\mathfrak{S}_i := zz_i$ ) liegen in jenem (oben näher) bestimmten Kegelschnitte  $E^*$ .

"Von den 36 gemeinschaltlichen Tangenten der Curte ?.

und der obigen Curve  $S_1^{\bullet}$  (II.) fallen 12 auf die Gerade  $G_{\infty}$ , 6 andere sind jene besonderen 6 Sehnen  $S_0$  (II, 1.), und die noch übrigen 18 bestehen aus 9 Paar zusammengehöriger Geraden J und  $J_1$ ." Da die letzteren (als Tangenten der  $S_1^{\bullet}$ ) zugleich 9 Paar paralleler und projectivisch gleicher Sehnen  $S_1$ , oder zur Unterscheidung  $S_1$  und  $S_1^{\bullet}$ , sind, so dass  $J = S_1 = abc$ ,  $J_1 = S_1^{\bullet} = a_1b_1c_1$  und  $ab = bc = a_1b_1 = b_1c_1$  ist, wofern b und  $b_1$  die mittleren Puncte, also die Mitten der Sehnen  $S_1$  und  $S_1^{\bullet}$  sind, so hat man weiter, wenn der zugehörige Pol P oder die Mitte der Geraden  $bb_1$  durch  $P^1$  bezeichnet wird, den folgenden Satz:

"In der beliebigen Curve  $C^3$  giebt es im Ganzen 9 Paar paralleler gleicher Sehnen  $S_1$  und  $S_1^1$ , und die 9 Mitten  $P^1$  der ihre Mitten b und  $b_1$  verbindenden Geraden  $bb_1$  liegen in dem oft genannten Kegelschnitte  $E^2$ ."

Rücksichtlich der 42 gemeinschaftlichen Puncte der Curven  $J^6$  und  $C^3$  kann bemerkt werden, dass, wenn etwa a ein solcher Punct und J die zugehörige Tangente an  $J^6$  ist, und man sich das zugehörige Paar Geraden J und  $J_1$  nebst dessen (in  $E^2$  liegenden) Pol P denkt, alsdann die in den Puncten P und  $a_1$  an die respectiven Curven  $E^2$  und  $C^3$  gelegten Tangenten allemal parallel sind. Daraus schliesst man den folgenden Satz:

"Denkt man sich die gegebene Curve  $C^3$  in ihrer Ebene um den Mittelpunct, E, des Kegelschnittes  $E^2$  um  $180^\circ$  herumbewegt und bezeichnet sie in der neuen Lage durch  $C_1^3$ , denkt sich ferner einen dem  $E^2$  ähnlichen und ähnlich liegenden Kegelschnitt  $E_1^2$  von doppelt so grossen Dimensionen, dessen Mittelpunct  $E_1$  in der Curve  $C_1^3$  liegt, und bewegt diesen Kegelschnitt  $E_1^2$  so, dass während sein Mittelpunct  $E_1$  die ganze Curve  $C_1^3$  durchläuft, er stets mit  $E^2$  ähnlich liegend ist, oder seine Axen stets sich selbst parallel bleiben, so wird die gegebene Curve  $C^3$  im Allgemeinen 42mal von dem auf diese Weise bewegten Kegelschnitte  $E_1^2$  berührt."

IV. In dem Vorstehenden kamen beiläufig solche einzelne Sehnen  $S_0$ ,  $\mathfrak{S}_0$  und  $\mathfrak{S}_1$  vor, bei welchen die Tangenten in ihren Endpuncten an die Basis  $C^3$  parallel waren, und zwar kamen  $6S_0$  (II, 1.),  $24\mathfrak{S}_0$  (II, 3.) und  $18\mathfrak{S}_1$  (III.) in Betracht. Fassen wir diese Eigenschaft für sich auf und bezeichnen jede Sehne, welche überhaupt die Berührungspuncte, a und  $\mathfrak{a}_1$ , irgend zweier parallelen Tangenten,  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak A_1$ , der Basis  $C^3$  verbindet, durch  $\mathfrak S$ , so ergeben sich folgende Resultate:

"Alle Sehnen  $\mathfrak{S}$ , welche die Berührungspuncte je zweier parallelen Tangenten der gegebenen Basis  $C^*$  verbinden, berühren eine Curve neunter Classe,  $\mathfrak{S}^*$ , und (höchstens) sechs-

unddreissigsten Grades." Ferner: "Die Curve S' hat 6 dreifache Tangenten, S., welche sich paarweise in den obengenannten, in der Curve E2 liegenden drei Puncten X, Y, Z (III.) schneiden, und welche nebstdem zu je 3 durch 4 Puncte q, r, s und t gehen, so dass sie die 6 Seiten eines vollständigen Vierecks rast sind. Dieselbe Curve berührt auch die 3A, der C3, und zwar jede im Mittelpuncte derjenigen Hyperbel, welche die C3 in ihrem Berührungspuncte a. (II, 2.) mit der jedesmaligen A, fünfpunctig berührt." Wird jede Tangente der C1, welche mit einer ihrer 3A, parallel ist, durch A und ihr Berührungspunct durch a, bezeichnet, so giebt es im Ganzen 12%, und 12a. Diese 12 Tabgenten A sind zugleich besondere Sehnen S und berühren die Curve S' in den nämlichen Puncten a. Wird ferner jede Tangente der C3, welche mit einer ihrer 923 parallel ist, durch 23 und it Berührungspunct durch v bezeichnet, so giebt es im Ganzen 36 Puncte L und somit auch 36 Sehnen wv = S, welche die besondere Eigenschaft haben, dass sie die Curve & gerade in den Punctent berühren; zudem berühren auch die 923 selbst, als specielle Sehnen & die Curve S9 in den zugehörigen Puncten w. Hieraus und aus Früheren ergeben sich folgende Beziehungen der Curve & zu den Curven C1 und S;

"Die Curve S berührt die Basis C in ihren 9 Wendepuncten w, sowie in den 12 Puncten a. Die 54 gemeinschaftlichen Tangenten beider Curven bestehen: 1) aus den 9 Wendetangenten B der C, jede dreifach gezählt, 2) aus den 12 Tangenten A, jede doppelt gezählt, und 3) aus den 3 Asymptoten A, der C; was zusammen 54 ausmacht."

"Die 54 gemeinschaftlichen Tangenten der Curven Sund Son bestehen: 1) aus den 928 und 3A, der Basis C3, jede doppelt gezählt, 2) aus den obigen 24Son (II, 3.), und 3) aus den 6Son (II, 1.); was zusammen 54 beträgt."

Von den gemeinschaftlichen Puncten der Curven  $\mathfrak{S}^9$  und  $C^3$  kennen wir bereits 78, nämlich die 9m und  $12\mathfrak{a}_0$ , doppelt gezählt, und die 30x Wofern nun der Grad der Curve  $\mathfrak{S}^9$  nicht geringer als 36 ist (was in jedoch noch nicht genügend bewiesen habe), so fehlen noch 30 Punch; jeder derselben ist der dritte Schnitt irgend einer Sehne  $\mathfrak{aa}_1$  ( $=\mathfrak{S}$ ) mid der Basis  $C^3$  und zugleich der Berührungspunct dieser Sehne mit der Curve  $\mathfrak{S}^9$ . Aus der Lage jener 78 Puncte schliesst man, dass durch diese 30 Puncte Curven zehnten Grades gehen können.

"Der Berührungspunct, etwa  $\mathfrak{S}$ , jeder beliebigen Sehne  $\mathfrak{aa}_1 = \mathfrak{S}$  mit ihrer Ortscurve  $\mathfrak{S}^9$  ist einfach dadurch bestimmt, dass er mit den beiden Krümmungs-Mittelpuncten, etwa und  $m_1$ , der Basis  $C^3$  in den Endpuncten  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{a}_1$  der Sehne

in einer Geraden liegt, so dass die Gerade mm, allemal die Sehne aa, im verlangten Berührungspuncte & schneidet." Daraus schliesst man, unter anderen:

"Dass es in einer beliebigen Curve dritten Grades  $C^2$  im Allgemeinen 36 Paare paralleler gleicher und gleichliegender Krümmungsradien giebt."

Wird die Mitte jeder Sehne aa, = S durch M bezeichnet, so folgt weiter:

"Der Ort der Mitten  $\mathfrak{M}$  aller Sehnen  $\mathfrak{S}$ , welche die Berührungspuncte paralleler Tangenten der gegebenen Basis  $C^3$  verbinden, ist eine Curve zwölften Grades,  $\mathfrak{M}^{12}$ , und sechsundneunzigster Classe, welche die Basis  $C^3$  in ihren 9 Wendepuncten w berührt, in den 6 Puncten  $P_0$  schneidet und ihre drei unendlich entfernten Puncte  $a_{\infty}$  zu vierfachen Puncten hat; was zusammen die volle Zahl, gleich 36, gemeinschaftliche Puncte beider Curven ausmacht." Die 3mal 4 Asymptoten der Curve  $\mathfrak{M}^{12}$ , welche beziehlich den 3A, der  $C^2$  parallel sind, liegen respective in der Mitte zwischen jeder A, und den mit ihr parallelen 4 Tangenten  $\mathfrak{A}_0$ .

"Die Curve  $\mathfrak{M}^{12}$  schneidet die Curve  $E^2$  in den nämlichen 6 Puncten  $P_0$  und nebstdem in den 18 Puncten  $P_1$  (III.)."

Wenn man die Mitte  $\mathfrak{M}$  irgend einer Sehne  $\mathfrak{aa}_1 = \mathfrak{S}$  als Pol P annimmt, so berührt dessen innere Polare  $J^2$  die Basis  $C^3$  in den Endpuncten  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{a}_1$  der Sehne. Für keinen anderen Pol können sich  $J^2$  und  $C^3$  berühren, d. h. sie können sich nicht bloss in einem Puncte oder nur einmal berühren, sondern sobald sie sich in irgend einem Puncte  $\mathfrak{a}$  einfach berühren, so berühren sie einander nothwendig noch in einem anderen Puncte  $\mathfrak{a}_1$ , und alsdann sind die zugehörigen Berührungstangenten,  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$ , parallel, die Berührungssehne  $\mathfrak{aa}_1$  geht durch den jedesmaligen Pol P und wird durch ihn gehälftet. Also:

"Der Ort des Poles, dessen innere Polare  $J^3$  die Basis  $C^3$  berühren soll, ist die nämliche obige Curve zwöften Grades  $\mathfrak{M}^{13}$ ; dabei berühren sich die Curven  $J^3$  und  $C^3$  zugleich in zwei Puncten und die zugehörigen beiden Berührungstangenten sind stets parallel." Daraus folgt weiter:

"Dass es in der gegebenen Basis  $C^3$  keine zwei Sehnen  $\mathfrak{S}$  geben kann, welche einander hälften; und daher kann auch die Curve  $\mathfrak{M}^{13}$  ausser jenen drei vierfachen Puncten  $a_{\infty}$  keinen anderen vielfachen Punct haben."

#### § 16.

Die im Vorstehenden (§ 15) über die allgemeine Curve dritten Grades aufgestellten Sätze und Eigenschaften erleiden mehr oder weniger erheb-

liche Modificationen, wenn die Curve von specieller Art ist. Die wesentlichsten besonderen Arten sind etwa folgende:

- Wenn die Curve C<sup>2</sup> einen Doppelpunct hat; wobei auch noch die dreifache Art des Doppelpunctes zu berücksichtigen ist (§ 11).
- II. Wenn die Curve zwei Doppelpuncte hat oder in einen Kegelschnitt und eine Gerade zerfällt.
- III. Wenn die Curve drei Doppelpuncte hat oder in drei Gerade zerfällt. Wiewohl diese Fälle zu mehreren nicht uninteressanten besonderen Sätzen führen, so muss ich hier doch die nähere Discussion derselben unterlassen.

## § 17.

Ist nun ferner die gegebene Basis eine allgemeine Curve vierten Grades C\*, und somit die innere Polare jedes Pols eine Curve dritten Grades, J. so kann letztere möglicherweise nur entweder in eine Curve zweiten Grade und in eine Gerade oder in drei Gerade zerfallen; und zwar kann diese Zerfällen nur dadurch geschehen, dass von den durch den jedesmalige Pol P gehenden 6 Sehnen S, oder aa, bb, ce, dd, ee, und ff, iged zwei auf einander fallen und eine Doppelsehne S, bilden; denn da alsdam durch die in S, liegenden zwei Paar Endpuncte, etwa a und a, b w b, keine eigentliche Curve Ja gehen kann, so muss sie zerfallen, ud zwar muss S, selbst ein Bestandtheil von ihr-sein. Der andere Bestandtheil geht dann durch die 8 Endpuncte der noch übrigen 4 Sehnen 8 ml ist im Allgemeinen irgend ein Kegelschnitt J2, der den Pol P zum Mittel punct hat, welcher jedoch in besonderen Fällen auch selbst noch in zwei Gerade zerfallen kann, und zwar auf zwei Arten. Nämlich 1) soball es sich ereignet, dass von den übrigen 4 Sehnen auch noch ein Paar ut einander fällt, so fällt nothwendigerweise auch noch das dritte Paar all einander, so dass dann J' aus drei Doppelsehnen S, besteht; oder 2 km sich ereignen, dass von den Endpuncten der übrigen 4 Sehnen au, de ee, und jj irgend vier, jedoch von jeder Sehne einer, wie etwa c, d, t und f, in einer Geraden J liegen, so liegen nothwendigerweise die int anderen,  $c_1$ ,  $d_1$ ,  $e_1$  und  $f_1$ , in einer anderen Geraden  $J_1$ , so dass dam  $f_1$ aus drei Geraden S, J und J, besteht, wovon die zwei letzteren parallel sind und gleich weit vom Pol P abstehen. Demnach kann die inner Polare J' möglicherweise bestehen:

- A. Aus J<sup>2</sup>+S<sub>4</sub>, d. h. aus einem Kegelschnitte J<sup>2</sup> und einer durd dessen Mittelpunct P gehenden Geraden oder Doppelsehne §
- B. a) Aus 3S<sub>1</sub>, d. h. aus drei durch den Pol P gehenden Doppelsehnen S<sub>1</sub>; oder
  - b) Aus S<sub>1</sub>+J+J<sub>1</sub>, d. h. aus einer durch den Pol P gehendet Doppelsehne S<sub>2</sub> und aus zwei gleich weit von demselbet abliegenden parallelen Geraden J und J<sub>1</sub>.

Der Fall (A.) kommt am häufigsten vor, wogegen die Fälle unter (B.) nur für einzelne bestimmte Pole eintreten. Nämlich Fall (B, a): "Es giebt im Ganzen nur 9 solche Pole, die  $P_a$  heissen sollen, für welche die innere Polare  $J^a$  in drei Doppelsehnen  $S_a$  zerfällt," und zwar sind dieselben zugleich die der Geraden  $G_\infty$  in Bezug auf die Basis entsprechenden 9 Pole, d. h. sie sind die gemeinschaftlichen Schnittpuncte aller äusseren ersten Polaren  $A^a$  in Bezug auf  $C^a$ , deren Pole in der Geraden  $G_\infty$  liegen. Die besonderen einzelnen Pole, für welche der Fall (B, b) eintritt, sind schwieriger anzugeben, wie man weiter unten sehen wird.

Ueber den Ort des Poles, dessen innere Polare auf die angegebene Weise in Theile zerfällt, und über den Ort aller dabei vorkommenden Doppelsehnen sowie über andere damit in Beziehung stehende Umstände ergeben sich unter anderen folgende Sätze und Eigenschaften:

"Der Ort des Poles P, dessen innere Polare auf die angegebene Art in Theile zerfällt, ist eine Curve zehnten Grades,  $P^{10}$ , und sechsunddreissigster Classe, welche die genannten besonderen 9 Pole  $P_3$  zu dreifachen Puncten hat, die Basis  $C^4$  in ihren 4 unendlich entfernten Puncten  $a_{\infty}$  berührt und somit deren  $4A_3$  auch selbst zu Asymptoten hat." Die noch übrigen 32 gemeinschaftlichen Puncte der beiden Curven  $P^{10}$  und  $C^4$  sind solche besondere Pole, etwa  $P^0$ , für welche die zugehörige Doppelsehne  $S_3$  in eine Tangente der Basis  $C^4$  übergeht, etwa  $S_2^n$ , wobei nämlich das eine Paar Endpuncte, b und  $b_1$ , sich zum Berührungspunct  $P^0$  vereinigt hat. Also:

"Eine beliebige Curve vierten Grades  $C^4$  hat im Ganzen 32 solche Tangenten  $S_2^o$ , welche von ihr in zwei vom Berührungspunct  $P^o$  gleich weit abstehenden Puncten a und  $a_1$  geschnitten werden. "\*) "Durch die 32 Berührungspuncte  $P^o$  können Curven achten Grades gehen."

<sup>\*)</sup> Dieser Satz stimmt mit demjenigen überein, welchen Herr Professor Hesse im 36. Bande S. 161 des Crelle'schen Journals zuerst aufgestellt hat; denn beide Sätze gehen durch Projection in einander über; oder beide Sätze sind zugleich in dem folgenden Satze enthalten:

<sup>&</sup>quot;Bestimmt man in jeder Tangente einer gegebenen Curve vierten Grades  $C^4$  den ihrem Berührungspuncte in Bezug auf ihre zwei Schnittpuncte mit der Curve zugeordneten vierten harmonischen Punct Q, so ist dessen Ort eine Curve zweiunddreissigsten Grades,  $Q^{12}$ , welche die gegebene Curve in ihren 24 Wendepuncten dreipunctig berührt (die Wendetangenten mit ihr gemein hat) und sie in den 56 Berührungspuncten ihrer 28 Doppeltangenten schneidet; was zusammen die volle Zahl gemeinschaftlicher Puncte beider Curven ausmacht, 24.3+56=128."
"Die obigen besonderen 32 Tangenten  $S_2^0$  sind den 32 Asymptoten der

Von den 10 gemeinschaftlichen Puncten der Curve  $P^{10}$  und der Geraden  $G_{\infty}$  kennen wir erst vier, die  $4a_{\infty}$ ; allein von diesen sowie von den ihnen zugehörigen Asymptoten,  $4A_s$ , hängen die noch übrigen 6 Puncte sowie die Richtungen ihrer zugehörigen Asymptoten ab. Bezeichnen wir für einen Augenblick die 4 Puncte  $a_{\infty}$  durch  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und  $\delta$  und die 6 unbekannten Puncte durch x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$ , so ist jedes Paar der letzeren immer zu den in zwei Paare geordneten ersteren zugleich harmonisch, so dass etwa

 $x\alpha x_1\beta$  und  $x\gamma x_1\delta$ ;  $y\alpha y_1\gamma$  und  $y\beta y_1\delta$ ;  $z\alpha z_1\delta$  und  $z\beta z_1\gamma$  harmonisch sind. Oder zieht man durch einen beliebigen Punct die 4 Geraden A, B, C und D den 4 Asymptoten  $A_s$  parallel, ordnet dieselben auf die möglichen drei Arten zu zwei Paaren, nämlich AB und CD, AC und BD, AD und BC, und construirt zu diesen andere drei Strahlenpaare X und  $X_1$ , Y und  $Y_1$ , Z und  $Z_1$  so, dass zugleich

 $XAX_1B$  und  $XCX_1D$ ;  $YAY_1C$  und  $YBY_1D$ ;  $ZAZ_1D$  und  $ZBZ_1C$  harmonisch sind, so sind diese Strahlen X,  $X_1$ ; Y,  $Y_1$ ; Z,  $Z_1$  den unbekannten 6 Asymptoten der Curve  $P^{10}$  parallel und somit nach jenen 6 Puncten x,  $x_1$ ; y,  $y_1$ ; z,  $z_1$  gerichtet, welche die Curve mit  $G_x$  gemein hat. Von diesen drei Punctepaaren sind immer zwei Paar reell und das dritte imaginär, und dem entsprechend sind auch von den 6 Asymptoten 4 reell und 2 imaginär, wofern nämlich jene ersten 4 Asymptoten  $A_x$  reell sind.

Die Curve P<sup>10</sup> geht ferner insbesondere auch durch die Mitten der 28 Doppeltangenten der Basis C<sup>4</sup>.

Was nun weiter die Doppelsehnen,  $S_2$ , betrifft, so ist zwar die Curve  $P^{10}$  der Ort ihrer Mitten, P, aber die Sehnen selbst umhüllen eine andere Curve, nämlich:

Curve Q<sup>32</sup> parallel." Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch folgende Bemerkung.

Die in der vorhergehenden Abhandlung durch  $Q_0^{3(n-2)}$  bezeichnete Kerneurve ist für die Basis  $C^4$  ein bestimmte Curve sechsten Grades,  $Q_0^6$ , welche durch die 24 Wendepuncte der Basis  $C^4$  geht. Da nun durch dieselben 128 Puncte, welche die Curve  $Q^{32}$  mit  $C^4$  gemein hat, unendlich viele andere Curven zweiunddreissigsten Grades gehen, und da, wenn eine niedrigere Curve  $Q^x$ , x < 32, durch 4x der genannten 128 Puncte geht, dann ebenso durch die noch übrigen 128 - 4x = 4(32 - x) Puncte unzählige Curven  $(32 - x)^{\text{ten}}$  Grades,  $Q^{32-x}$ , gehen können, so folgt also: "Dass durch die 56 Berührungspuncte der 28 Doppeltangenten der Basis  $C^4$  unzählige Curven vierzehnten Grades,  $Q^{14}$ , gehen können." Denn dent man sich die Kerneurve  $Q_0^6$  dreifach (oder nach Rechnungsart: ihre Gleichung in den Cabus erhoben), so ist sie als eine Curve achtzehnten Grades,  $Q_0^{18}$ , anzusehen, und als solche geht sie durch die 24.3 oder 4.18 Puncte, welche  $Q^{32}$  und  $C^4$  in den 24 Wendepuncten gemein haben, und folglich können durch die 56 Berührungspuncte der 28 Doppeltungenten unzählige Curven  $Q^{14}$  gehen. — Auf wie mannichfaltige Weise solche Curve  $Q^{14}$  selbst wieder in Theile zerfallen kann, werde ich an einem geeigneteren Orte nachweisen

"Der Ort aller Doppelsehnen S., welche Bestandtheile der zerfallenden inneren Polaren  $J^{z}$ , oder welche in der gegebenen Basis überhaupt möglich sind, ist eine Curve neunter Classe, S, und vierunddreissigsten Grades, welche die Basis in ihren im Unendlichen liegenden 4 Puncten  $a_{\infty}$  vierpunctig berührt, somit deren 4A, ebenfalls zu Asymptoten hat, aber jede derselben noch in einem bestimmten anderen Puncte berührt, also dieselben zu Doppeltangenten hat; ferner berührt die Curve auch noch die 28 Doppeltangenten der Basis und hat die Gerade  $G_{\infty}$  zur sechsfachen Tangente, und zwar berührt sie diese in den nämlichen, vorhin näher bestimmten 6 Puncten x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$ . Nämlich denkt man sich den Pol P in einem dieser 6 Puncte, etwa in x, so fällt die ihm zugehörige Doppelsehne  $S_2$  auf die Gerade  $G_{\infty}$  und berührt die Curve im conjugirten Puncte  $x_i$ , und auch umgekehrt; und ebenso verhält es sich mit den beiden anderen Punctepaaren. Diese Berührungen sind mit den respectiven Puncten gleichzeitig reell oder imaginär.

Da die Basis  $C^4$  im Allgemeinen von der zwölften Classe ist, so hat sie mit der Curve  $S_2^0$  im Ganzen 12.9 = 108 Tangenten gemein, und diese bestehen: 1) in den obigen 32 Tangenten  $S_2^0$ ; 2) in den 28 Doppeltangenten der Basis, jede doppelt gezählt; und 3) in den  $4A_s$ , jede fünffach gezählt; was zusammen richtig 32+28.2+4.5=108 ausmacht.

Von den gemeinschaftlichen Puncten der Curve  $S_i^2$  und der Geraden  $G_{\infty}$  kennen wir bereits 16, nämlich die 6 Berührungspuncte x,  $x_1$ , y,  $y_1$ , z und  $z_1$ , jeder doppelt gezählt, und die 4 Puncte  $a_{\infty}$ . Da die Curve vom vierunddreissigsten Grad ist, so fehlen also noch 18 Puncte, welche durch folgende Betrachtung näher bestimmt werden, aus der zugleich noch einige andere Eigenschaften hervorgehen.

Durch jeden gegebenen Punct gehen im Allgemeinen 9 Doppelsehnen  $S_2$ . Liegt der Punct in der Basis  $C^4$  selbst, er heisse a, so ist er ein Endpunct von jeder der  $9S_2$ , und alsdann liegen die ihm zugehörigen anderen 9 Endpuncte  $a_1$  in einer Curve dritten Grades,  $a_1^3$ , welche die Basis im Puncte a dreipunctig berührt; und ebenso liegen die Mitten P der  $9S_2$  in einer anderen Curve dritten Grades,  $P^3$ , welche die Basis im Puncte a zweipunctig berührt. •Ist insbesondere der Punct a ein Wendepunkt der Basis, so ist er dasselbe auch von jeder der beiden Curven  $a_1^3$  und  $P^3$ . Und ist a einer der obigen 32 Schnittpuncte  $P^0$  der Curven  $P^{10}$  und  $C^4$ , so wird die Basis in ihm von der Curve  $a_1^3$  vierpunctig und von der Curve  $P^3$  dreipunctig berührt, so dass diese beiden Curven einander daselbst auch dreipunctig berühren.

Wiewohl durch jeden Punct 9 Doppelsehnen gehen, so sind dieselben

doch nur zu 3 und 3 parallel, so dass es nach jeder gegebenen Richtung nur je 3S, giebt, oder mit anderen Worten: durch jeden Panct Q is der Geraden G<sub>∞</sub> gehen nur 3 (nicht selbst im Unendlichen liegende) Doppelsehnen S, indem die 6 "übrigen auf die Gerade G, selbst fallen. Die Mitten, P, je dreier parallelen Doppelsehnen liegen nothwendigerweise in einem Durchmesser, D, der Basis C (§ 15, I.) oder, was dasselbe ist in der dritten äusseren Polare, D, des Punctes Q in Bezug auf die Basis und die drei Sehnen S, haben die dem Durchmesser D conjugitte Richtung. Man denke sich ferner von demselben Puncte Q die erst äussere Polare A3 in Bezug auf die Basis, so geht dieselbe, wie schot bemerkt, durch jene 9 Pole Pa, welche dreifache Puncte der Curve Pa sind, und daher kann sie die letzteren ausserdem nur noch in irgend det Puncten P schneiden, welche (vermöge der Lage der 9Ps) nothwendig zugleich in irgend einer Geraden liegen müssen. Diese Gerade ist aber gerade der genannte Durchmesser D und die drei Schnittpuncte P sal gerade die Mitten jener nach Q gerichteten 3S<sub>a</sub>. Also:

"Denkt man sich von irgend einem Puncte Q in der  $\theta$ eraden  $G_{\infty}$  die erste und dritte äussere Polare in Bezug auf die Basis  $C^*$ ,  $A^3$  und D, so schneiden sich dieselben in denjenigen 3 Polen P, deren zugehörige 3 Doppelsehnen  $S_2$  nach den nämlichen Puncte Q gerichtet sind, oder welche die den Durchmesser D conjugirte Richtung haben." Und: "Beweglsich der Punct Q längs der Geraden  $G_{\infty}$ , so ist der Ort det 3 Schnitte P seiner ersten und dritten äusseren Polare die nämliche Curve zehnten Grades  $P^{10}$ , welche alle Pole enthält, deren innere Polaren  $J^3$  zerfallen." Alle bei dieser Bewegung wekommenden Polaren  $A^3$  bilden einen Curvenbüschel,  $B(A^3)$ , mit des 9 Grundpuncten  $P_3$ .

Nun kann sich ereignen, dass von den genannten Polaren  $A^1$  inventeine die Curve  $P^{10}$  berührt, wobei von den 3 Schnittpuncten P zwei sich zu einem Berührungspuncte, etwa  $\mathfrak{P}_0$ , von  $P^{10}$ ,  $A^3$  und D vereinigen und wobei also auch die zugehörigen beiden Doppelsehnen  $S_2$  in eins, etwa  $\mathfrak{S}_2^n$ , zusammenfallen; alsdann berührt diese Sehne  $\mathfrak{S}_2^n$  die Curv  $S_2^n$  im entsprechenden Puncte Q oder für diesen Fall  $Q_0$  und ist somit eine Asymptote derselben, sowie  $Q_0$  einer ihrer, oben verlangten, gemeinschaftlichen Puncte mit der Geraden  $G_\infty$  ist. Da nun eine Curve  $P^1$  und den Curven eines Büschels  $B(Q^2)$  in p(p+2q-3) Puncten berührt werden kann (vgl. die vorhergehende Abhandlung), so müsste danach die Curve  $P^{10}$  von dem Büschel Polaren  $P^{10}$  von dem Büschel Polaren  $P^{10}$  von diesen 130 Puncten werden 108 durch jene gemeinschaftlichen 9 Puncte  $P_2$  absorbirt, so dass nur noch  $P^{10}$  beleiben, unter welchen sich jedoch noch jene bereits bekannten 4 Puncten

a<sub>∞</sub> befinden, so dass es also nur 18 zulässige Berührungspuncte β<sub>0</sub> giebt: und diesen 18 Puncten  $\mathfrak{P}_{o}$  entsprechen somit auf der Geraden  $G_{\infty}$  die verlangten 18 Puncte  $Q_0$ , sowie die zugehörigen 18 Asymptoten  $\mathfrak{S}_{\bullet}^{\bullet}$  der Curve S. Das heisst: Die oben noch fehlenden 18 gemeinschaftlichen Puncte  $Q_0$  der Curve  $S_2^0$  und der Geraden  $G_{\infty}$  haben die Eigenschaft, oder sind dadurch bestimmt, dass die erste und dritte Polare eines jeden derselben in Bezug auf die Basis sich in irgend einem Puncte B berühren, und dass die jenem Puncte zugehörige Asymptote S, zugleich durch den letzteren Punct geht. Dieselbe Eigenschaft besitzen übrigens auch jene 4 Puncte  $a_{\infty}$ , jedoch mit dem Unterschiede, dass jeder  $Q_0$  und  $\mathfrak{P}_0$  zugleich ist, d. h. dass die erste und dritte Polare eines jeden sich mit der Curve  $P^{10}$ in ihm selbst berühren, und zwar ist seine dritte Polare die zugehörige Asymptote A, der Basis, so dass also die 4 Asymptoten der Basis zugleich specielle Durchmesser derselben sind. Die 18 Asymptoten S; haben als Doppelsehnen die besondere Eigenschaft, dass die in ihren Endpuncten a und  $a_1$ , b und  $b_1$  an die Basis  $C^4$  gelegten Tangenten-Paare A und  $A_1$ , B und  $B_1$  sich auf dem zugehörigen Durchmesser D schneiden, so dass dieser Durchmesser eine Diagonale des vollständigen Vierseits AA,BB, ist, von dem die beiden anderen Diagonalen mit S, parallel sind.

Jeder Durchmesser D schneidet die Curve  $P^{10}$  ausser jenen 3 Puncten P, die zugleich in der entsprechenden Polare  $A^3$  liegen, in noch 7 anderen Puncten P; aber jene unterscheiden sich von diesen wesentlich dadurch, dass die ihnen zugehörigen Doppelsehnen S, die dem Durchmesser conjugirte Richtung haben, wogegen die zu den 7 anderen gehörigen Doppelsehnen zu je einem anderen Durchmesser conjugirt sind. Also: "Von den je 10 Polen F, welche in irgend einem Durchmesser D liegen, gehören ihm 3 in der Art eigenthümlich an, dass die ihnen zugehörigen Doppelsehnen die dem Durchmesser conjugirte Richtung haben oder nach seinem in  $G_{\infty}$  liegenden Pol Q gerichtet sind."

Ueber die Durchmesser insgesammt hat man folgenden Satz:

"Alle Durchmesser, D, der gegebenen Basis  $C^4$  umhüllen eine bestimmte Curve dritter Classe,  $D^3$ , und vierten Grades, welche drei Rückkehrpuncte, r, und eine Doppeltangente,  $D_2$ , hat; und namentlich berührt diese Curve jede der 4 Asymptoten  $A_s$  der Basis (als specielle Durchmesser) in demjenigen Puncte, welcher der Schwerpunct von ihren 3 Schnittpuncten mit den 3 anderen Asymptoten ist." Die Curve  $D^3$  heisst auch die dritte Polare der Geraden  $G_\infty$  in Bezug auf die Basis  $C^4$  (vgl. die vorhergehende Abhandlung).

Danach gehen also durch jeden beliebigen Punct R in der Ebene im Allgemeinen je drei Durchmesser der  $C^4$ ; somit auch durch jeden Punct Q in  $G_{\infty}$  drei parallele Durchmesser, etwa  $D_q$ , und zwar haben diese die conjugirte Richtung desjenigen Durchmessers  $D_{\gamma}$ , welcher dem Puncte Q entspricht (dessen dritte Polare ist); aber die den drei Durchmessern  $D_q$  conjugirten Richtungen sind unter sich, sowie auch im Allgemeinen von der Richtung des Durchmessers D verschieden. Nämlich:

"Die Basis  $C^4$  hat im Ganzen nur drei Paar conjugite Durchmesser, d. h. solche Durchmesser, wovon jeder die conjugirte Richtung des anderen hat, und zwar sind dieselben beziehlich nach den obigen Punctepaaren x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$  in der Geraden  $G_x$  gerichtet und somit den dorl construirten Strahlen-Paaren X und  $X_1$ , Y und  $Y_1$ , Z und  $Z_1$  parallel." Denkt man sich den Punct Q in einem der 6 Puncte, etwin x, so geht der ihm entsprechende Durchmesser D durch den conjugiten Punct  $x_1$ , und auch umgekehrt; und zwar ist dabei  $x_1$  zugleich einer der drei Puncte P, die dem Durchmesser D eigenthümlich zugehören, oder in denen er von der entsprechenden Polare  $A^*$  geschnitten wird.

Die 4 Asymptoten A, sind diejenigen besonderen Durchmesser, welchen ihre eigene Richtung conjugirt ist.

Die Doppeltangente  $D_2$  der Curve  $D^3$  ist gewissermasset ein doppelter Durchmesser, d. h. ein solcher, welchem zwei verschiedene Richtungen conjugirt sind, so dass ihm anch zwei verschiedene Pole auf der Geraden  $G_{\infty}$  entsprechen, etwa  $Q_2$  und  $Q_2^i$ , welche nach den beiden Richtungen hin liegent ebenso müssen ihm zweimal 3 Pole P eigenthümlich angehören, und die zu denselben gehörigen Doppelsehnen  $S_2$  müssel zu 3 und 3 die conjugirten Richtungen haben, also parallel oder nach den Puncten  $Q_2$  und  $Q_2^i$  gerichtet sein.

Die conjugirten Richtungen der drei Durchmesser, welche durch irgend einen gegebenen Punct R gehen, sind allemal durch die Asymptoten der beiden ersten Polaren A<sup>3</sup> und J<sup>1</sup> des nämlichen Punctes bestimmt, und auch umgekehrt.

Jeder (in  $P^{10}$  liegende) Pol P gehört im Allgemeinen nur einem der durch ihn gehenden drei Durchmesser eigenthümlich an, nämlich demjenigen, welchem die zugehörige Doppelsehne  $S_x$  conjugirt ist. Nur von jenen besonderen 9 Polen  $P_x$  gehört jeder allen drei Durchmessen zugleich an, indem ihm auch drei Doppelsehnen zugehören, welche den Durchmessern beziehlich conjugirt sind.

"Die durch jeden der 9 Pole  $P_3$  gehenden drei Durchmesset berühren die durch denselben gehenden drei Zweige der  $Cur^{\dagger\delta}$   $P^{10}$  daselbst."

Ist der Pol  $P_x (= P)$  insbesondere einer der 40 gemeinschaftlichen Puncte der Curven  $P^{10}$  und  $D^2$ , so fallen von den durch ihn gehenden drei Durchmessern zwei zusammen, nämlich auf die Tangente der Curve  $D^2$  im Pol  $P_x$ , welche  $D_t$  heissen soll; der andere Durchmesser berührt die  $D^2$  in irgend einem anderen Puncte, etwa  $R_0$ , und heisse  $D_r$ . Nun sind hierbei zwei Fälle möglich, nämlich entweder gehört der Pol  $P_x$ 

- 1) dem Durchmesser  $D_t$ , oder
- 2) dem Durchmesser  $D_r$  eigenthümlich an;

und davon hängen sodann weiter folgende interessante Umstände ab:

I. "Gehört der Pol  $P_x$  zum Durchmesser  $D_t$ , so besteht seine innere Polare  $J^*$  aus  $J^2+S_2$ , und zwar ist die Doppelsehne  $S_2$  zugleich eine Asymptote des Kegelschnittes  $J^2$ ;" und

II. "Gehört der Pol  $P_x$  zum Durchmesser  $D_r$ , so besteht seine innere Polare aus  $S_2 + J + J_1$ , wobei die Geraden J und  $J_1$  parallel sind und gleich weit vom Pol abstehen."

Hierbei entsteht die Frage:

"Wieviele von den 40 Polen  $P_x$  gehören zu Durchmessern  $D_t$ , und wieviele gehören zu Durchmessern  $D_r$ ? oder wieviele in  $J^2+S_2$  zerfallende innere Polaren giebt es, bei welchen  $S_2$  Asymptote von  $J^2$  ist, und wieviele giebt es, welche in drei Geraden  $S_2+J+J_1$  zerfallen?"

Diese Frage weiss ich vor der Hand noch nicht sicher zu beantworten und überlasse sie daher dem geneigten Leser.

Uebet die Curve D<sup>3</sup> will ich noch Folgendes bemerken:

"Die Curve  $D^{\mathfrak{o}}$  ist der Ort desjenigen Poles  $R_{\mathfrak{o}}$ , dessen äussere Polare  $A^{\mathfrak{o}}$  die Gerade  $G_{\infty}$  berührt; und die dritte Polare des Berührungspunctes, Q, ist gerade derjenige Durchmesser D, welcher die Curve  $D^{\mathfrak{o}}$  in jenem Pole  $R_{\mathfrak{o}}$  berührt." Da nun die innere Polare  $J^{\mathfrak{o}}$  desselben Poles  $R_{\mathfrak{o}}$  mit der Geraden  $G_{\infty}$  allemal die nämlichen drei Puncte gemein hat, wie die äussere  $A^{\mathfrak{o}}$  (§ 13, II.), so muss auch sie die Gerade  $G_{\infty}$  in Q berühren; allein nach dem Früheren (§ 11) ist diese Berührung nur dadurch möglich, dass Q ein Doppelpunct der Curve  $J^{\mathfrak{o}}$  ist. Daher kann man auch sagen:

"Der Ort desjenigen Poles  $R_0$ , dessen innere Polare  $J^*$  nur einen einzigen Doppelpunct Q (oder insbesondere auch drei Doppelpuncte) hat,") ist die Curve  $D^*$ , und der Ort des Doppel-

<sup>\*)</sup> Soll die Polare  $J^2$  zwei (und auch drei) Doppelpuncte haben, so muss sie aus  $J^2 + S_2$  bestehen, somit der Ort ihres Poles die Curve  $P^{10}$  sein, und dann sind die Doppelpuncte die gegenseitigen Schnitte von  $J^2$  und  $S_2$ , etwa Q und  $Q_1$ . Dabei kann man fragen: "In welcher Curve,  $Q^n$ , liegen alle diese Doppelpuncte? Ist der Grad-Exponent, n, etwa gleich der Zahl derjenigen Pole  $P_x$ , welche zu Durchmessern  $D_t$  gehören? und sind die diesen Polen zugehörigen

punctes ist die Gerade  $G_x$ ." Bei denjenigen Polen  $P_x(=R_0)$ , deren innere Polaren aus  $S_2+J+J_1$  bestehen und somit drei Doppelpuncte haben, liegt nur einer der letzteren (der Schnitt von J und  $J_1$ ) auf der Geraden  $G_x$ ; und bei denjenigen  $P_x$ , deren innere Polaren aus  $J^1+S_1$  bestehen, fallen die zwei Doppelpuncte in einen zusammen, der als ein Rückkehrpunct anzusehen ist und in  $G_x$  liegt.

"Liegt der Pol  $R_o$  insbesondere in einem der drei Rückkehrpuncte r der Curve  $D^s$ , so ist der ihm entsprechende Punct  $\ell$ zugleich ein Wendepunct seiner Polare  $A^s$  und ein Rückkehrpunct seiner Polare  $J^s$ , und zwar ist die Gerade  $G_\infty$  beziehlich

die zugehörige Wende- und Rückkehrtangente."

Liegt ein Pol R in dem Doppeldurchmesser (Doppeltangente der  $D^1$ )  $D_2$ , so gehen seine beiden Polaren  $A^3$  und  $J^3$  durch die dem  $D_1$  embesprechenden beiden Puncte  $Q_2$  und  $Q_2^1$  auf  $G_\infty$ ; und bewegt sich R längs  $D_2$ , so bleiben also zwei Paar Asymptoten der Polaren  $A^3$  und  $J^3$  sich selbst parallel, nämlich stets nach jenen Puncten  $Q_2$  und  $Q_2^1$  gerichtet

## § 18.

Hat die Basis C<sup>4</sup> specielle Form, hat sie z. B. Doppel- oder Rück kehrpuncte, oder besteht sie aus Theilen, nämlich aus

1) 
$$C^2 + C^1$$
; 2)  $C^2 + C^2$ ; 3)  $C^2 + 2C^1$ ; 4)  $4C^1$ ,

so werden die vorigen Sätze und Eigenschaften (§ 17) auf entsprechende Weise verändert, sowie auch neue Sätze herbeigeführt. Eine umstindliche Erörterung aller dieser Fälle würde hier zu weit führen; daher begnüge ich mich, nur Einiges kurz anzudeuten.

I. Besteht die Basis aus  $C^2+C_1^2$ , d. h. aus irgend zwei gegebenen Curven zweiten Grades, so hat sie 4 Doppelpuncte, nämlich die gegebeitigen Schnittpuncte q, r, s, t von  $C^2+C_1^2$ , und es tritt zunächst die Hauptänderung ein:

"Dass dabei die Curve  $P^{1\delta}$  in zwei Theile  $P^8+P^2$  und ebenso die Curve  $S_2^s$  in zwei Theile  $S_2^s+S_2^s$  zerfällt."

Es kann nämlich dabei die Doppelsehne  $S_2$  von zweierlei Art sein Sind a, b ihre Schnittpuncte mit  $C^2$  und  $a_1, b_1$  ihre Schnitte mit  $C^1$ . & können entweder

A. Die Sehnen ab und  $a_1b_1$  dieselbe Mitte P haben, wobei dann die Wechselsehnen paarweise gleich sind,  $aa_1 = bb_1$ ,  $ab_1 = ba_1$ ; oder

Doppelsehnen  $S_2$  zugleich Asymptoten der Curve  $\mathbb{Q}^n$ ? Diese unbekannte Curve  $\mathbb{Q}^n$  hat übrigens die 9 Pole  $P_3$  gleichfalls zu dreifachen Puncten, wie die Curve  $P^{10}$ . Der Ort der Doppelpuncte aller inneren Polaren  $J^3$  insgesammt besteht also also  $\mathbb{Q}^n+G_\infty$ .

B. Die Sehnen ab und  $a_1b_1$  sind gleich, und ein Paar Wechselsehnen,  $aa_1$  und  $bb_1$  oder  $ab_1$  und  $ba_1$ , hat dieselbe Mitte P und das andere Paar ist gleich.

Gemäss diesen zwei Arten Doppelsehnen zerfallen die beiden Ortscurven in die genannten Theile, welche, wie folgt, gewissermaassen selbständig auftreten.

1. "Im Falle (A.) ist der Ort des Poles P ein bestimmter Kegelschnitt P2, und der Ort der Doppelsehne S2 ist eine bestimmte Curve dritter Classe S<sub>2</sub> und vierten Grades, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur Doppeltangente (und drei Rückkehrpuncte r) hat." Oder anders ausgesprochen: "Der Ort der Transversale S, welche in den zwei gegebenen Kegelschnitten  $C^2$ ,  $C_1^2$  solche Sehnen ab, a,b, bildet, welche die nämliche Mitte P haben, ist eine Curve dritter Classe S3 und vierten Grades, und der Ort der Mitte P ist eine Curve zweiten Grades P2. Zieht man in den gegebenen Kegelschnitten  $C^2$  und  $C_1^2$  irgend zwei parallele Durchmesser, etwa  $\alpha$  und  $\alpha_1$ , und ferner die ihnen conjugirten Durchmesser  $\beta$  und  $\beta$ ,: so treffen sich die letzteren allemal in irgend einem der Pole P, und die durch diesen mit den Durchmessern a und a, parallel gezogene Gerade ist die ihm zugehörige Doppelsehne S. Tritt der besondere Fall ein, dass die Durchmesser β und β, auch parallel werden, so sind alsdann  $\alpha$ ,  $\alpha$ , der einen und  $\beta$ ,  $\beta$ , der anderen Asymptote der Curve P<sup>2</sup> parallel. Zieht man durch einen beliebigen Punct drei Paar Gerade A und B, A, und B, X und X, beziehlich den Asymptoten der drei Kegelschnitte  $C^2$ ,  $C_1$ ,  $P^2$  parallel, so sind

 $AXBX_1$  und  $A_1XB_1X_1$ 

zugleich harmonisch; und wenn  $\alpha$  und  $\beta$ ,  $\alpha_1$  und  $\beta_1$ , x und  $x_1$  die im Unendlichen liegenden Puncte derselben Kegelschnitte sind, so sind  $\alpha x \beta x$ , sowohl als  $\alpha_1 x \beta_1 x_1$  harmonisch. — Die Curve  $P^2$  schneidet jede der beiden gegebenen, etwa  $C^2$ , in denjenigen 4 Puncten  $P^0$ , bei welchen die zugehörige Tangente  $S_2^{\circ}$  (an  $C^2$ ) von der anderen gegebenen Curve  $C_1^2$  in gleichen Abständen vom Puncte  $P^0$  begrenzt wird, so dass  $a_1P^0=b_1P^0$  ist. Ferner geht die Curve  $P^2$ durch die Mittelpuncte der gegebenen Curven  $C^2$  und  $C_1^2$ , sowie durch die Mitten der 6 Seiten des vollständigen Vierecks grst und durch die drei Schnittpuncte, etwa a, b und c, der drei Paar Gegenseiten desselben; demzufolge hat die Curve  $P^2$  die drei Geraden, welche die Mitten der Gegenseiten verbinden, zu Durchmessern und deren gemeinsamen Schnittpunct zum Mittelpunct, so dass also ihr Mittelpunct im Schwerpunct der 4 Puncte q, r, s, t liegt. — Die Curve  $S_2^s$  berührt die Gerade  $G_{\infty}$  in den nämlichen beiden Puncten x und  $x_1$ , in welchen letztere von der

Curve  $P^2$  geschnitten wird; ferner berührt sie insbesondere die zwei Par Asymptoten der gegebenen Curven  $C^2$  und  $C^2$ , und auch jene zweimal 4 Tangenten  $S^{\circ}$ , derselben, sowie ferner die 6 Seiten des vollständigen Vierecks qrst und die durch die Ecken des Dreiecks qbc den Gegenseiten desselben parallel gezogenen drei Geraden.

Die angegebenen Eigenschaften haben noch eine weitere Ausdehnung Denkt man sich den durch C2 und C3 bestimmten Kegelschnitt-Büschel.  $B(C^{z})$ , mit den 4 Grundpuncten q, r, s und t, d. h. alle Kegelschnitte, welche mit den beiden gegebenen die nämlichen vier (reellen oder imginaren) Puncte q, r, s, t gemein haben; so kann man sagen: "Die Curve P2 sei zugleich der Ort der Mittelpuncte aller dieset Kegelschnitte  $B(C^2)$ , so dass jeder Pol P allemal zugleich der Mittelpunct irgend eines derselben ist, und auch umgekehrt Und: "Die Curve S, sei zugleich der Ort der Asymptoten aller dieser Kegelschnitte B(C2), so dass jede Doppelsehne 8, 10gleich eine Asymptote irgend eines derselben ist, und auch umgekehrt." Und zwar ist dabei der jedesmalige Pol P nicht allen die Mitte der Sehnen ab, a,b, der beiden gegebenen Kegelschnitte C1 und C1, sondern er ist die gemeinsame Mitte aller Sehnen, welche die zugehörige  $S_2$  mit sämmtlichen Kegelschnitten  $B(C^2)$  bildet, und welche in stetiger Folge alle Grössen, von O bis ∞, enhalten. Nämlich unter den Kegelschnitten giebt es jedesmal einen, etw C2, welcher die S2 in P berührt, dessen Sehne a2b2 somit gleich 0 ist; fet ner einen anderen, etwa C2, welcher S2 zur Asymptote hat, dessen Selm somit gleich ∞ wird; und dazwischen liegen alle anderen (reellen) Sehnen Der Mittelpunct des letzteren Kegelschnittes  $C_n^2$  ist derjenige Pol  $P_n(=l)$ in welchem S, die Curve P2 zum zweiten Mal schneidet. Werden in alle Kegelschnitten,  $B(C^2)$ , nach irgend einer Richtung parallele Durchmesser α, α, α, α, . . . . gezogen, so treffen sich die ihnen conjugirten Durchmesser β, β, β, . . . . sämmtlich in irgend einem Pol P, und auch umgekehrt Bei demjenigen Kegelschnitte, etwa  $C_m^2$ , welcher den jedesmaligen Pol lzum Mittelpunct hat, fällt der Durchmesser am auf S, und dessen comp girter βm auf die Tangente der Curve P2 im Pol P. Also: "Diejenigen Durchmesser  $\alpha_m$  in allen Kegelschnitten  $B(C^2)$ , deren conjugirle β<sub>m</sub> die Curve P² berühren, sind zugleich die gesammten Asymf toten derselben Kegelschnitte und umhüllen die Curve S: ebenso: "Die Tangenten (S.) aller Kegelschnitte B(C2) in det jenigen Puncten, in welchen sie von ihrer Mittelpuncts-Carre P2 geschnitten werden, sind die nämlichen Asymptoten und umhüllen dieselbe Curve." - Unter B(C2) befinden sich im Allgemeinen zwei Parabeln; dieselben berühren die Curve & 18 den vorgenannten Puncten x und x, und ihre Axen sind del

ymptoten der Curve  $P^2$  parallel. — Die Asymptoten jedes gelschnittes des  $B(C^2)$  sind irgend einem Paar conjugirter richmesser der Curve  $P^2$  parallel, und auch umgekehrt. U.s. w. Da die drei Paar Gegenseiten des Vierecks qrst als specielle Kegelmitte mit zum  $B(C^2)$  gehören, so finden die angegebenen Eigenaften mit einiger Modification auch für dieselben allein Anwendung, durch man mehrere, theils bekannte Sätze über das vollständige Vierterhält.

2. "Im Falle (B.) ist der Ort des Poles P eine Curve achten ades,  $P^{0}$ , und zweiundzwanzigster Classe, und der Ort der ppelsehne  $S_{2}$  ist eine Curve sechster Classe,  $S_{2}^{0}$ , und achthaten Grades." Oder bestimmter gesprochen: "Der Ort derjegen Transversale  $S_{2}$ , welche in zwei gegebenen Kegelmitten  $C^{2}$  und  $C_{1}^{2}$  gleiche Sehnen,  $ab = a_{1}b_{1}$ , bildet, ist eine rve sechster Classe und achtzehnten Grades, und der Orts gemeinschaftlichen Schwerpunctes P beider Sehnen ist e Curve achten Grades und zweiundzwanzigster Classe." beiden Curven sind unter anderen folgende nähere Eigenschaften ngeben.

Die Curve  $P^s$  hat die 4 Schnitte q, r, s, t von  $C^2$  und  $C_1^2$  zu dreien Puncten; zudem hat sie noch 5 bestimmte Puncte p zu Doppelcten, welche zugleich in der vorigen Curve  $P^2$  (1.) liegen, so dass diese 5 Puncte und jene 4 Schnitte zusammen die obigen 9 Pole  $P_s$  17) vertreten. Die Curve  $P^s$  geht auch durch die Mitten der 6 Seiten vollständigen Vierecks qrst, schneidet sich also daselbst mit der Curve was mit jenen 5p zusammen die volle Zahl gemeinschaftlicher Puncte der Curven ausmacht. Ferner geht die Curve  $P^s$  durch die Mitten der gemeinschaftlichen Tangenten der gegebenen Curven  $C^2$  und  $C_1^2$  und ührt diese in ihren im Unendlichen liegenden Puncten a und a, a, a, a, so dass sie mit denselben die zwei Paar Asymptoten gemein. Ihre übrigen 4 gemeinschaftlichen Puncte mit der Geraden a0 behen aus zwei Paaren, a1 und a2, a3 und a4, a5 und a6, a7 und a8 und a9, a9, a9 und a9, a9

monisch sind. Und gleicherweise werden die Richtungen der zugehön Asymptoten durch die obige Construction (§ 17) gefunden.

Die Curve  $S_2^6$  hat die Gerade  $G_\infty$  zur vierfachen Tangente und bet sie in den nämlichen 4 Puncten  $y, y_1, z$  und  $z_1$ , in welchen dieselbe der Curve  $P^8$  geschnitten wird. Die Curve  $S_2^6$  berührt insbesondere 1 die 6 Seiten des vollständigen Vierecks qrst, sowie die vier gemeinstlichen Tangenten der gegebenen Curven  $C^2$  und  $C_1^2$ ; und diese Curven st berührt sie in deren unendlich entfernten Puncten  $\alpha$  und  $\beta$ ,  $\alpha_1$  und

 $\beta_1$  vierpunctig, hat somit deren Asymptoten mit ihnen gemein, und zwar ist jede dieser Asymptoten für 4 gemeinschaftliche Tangenten der betreffenden Curven zu zählen, so dass also alle 12 Tangenten angegeben sind, welche  $S_2^6$  mit  $C^2$  oder  $C_1^2$  gemein hat. Von den 18 Puncten, welche die Curve  $S_2^6$  mit der Geraden  $G_{\infty}$  gemein hat, sind bereits 12 angegeben, nämlich die 4 Berührungspuncte  $y, y_1, z$  und  $z_1$ , doppelt gezählt, und die 4 Puncte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha$ , und  $\beta$ ; die noch fehlenden 6 Puncte werden ähnlicherweise bestimmt, wie oben die 18 Puncte  $Q_0$  (§ 17).

II. Besteht die Basis aus  $4C^1$ , d. h. aus vier beliebigen Geraden, etwa A, B, C und D, so bilden dieselben ein vollständiges Vierseit ABCD, dessen 6 Ecken als Doppelpuncte der Basis anzusehen sind. Dabei treten noch grössere Aenderungen ein, als vorhin, und zwar der Art:

"Dass dabei die Curve P10 aus drei Kegelschnitten P1 and aus den gegebenen 4 Geraden selbst und die Curve S; aus

drei verschiedenen Curven S2 besteht."

Nämlich es sind hier dreierlei Doppelsehnen zu unterscheiden. Werden die Schnittpuncte der Transversale  $S_2$  mit den Geraden A, B, C, D beziehlich durch a, b, c, d bezeichnet, so sind folgende drei Fälle möglich; entweder haben:

a) die Sehnen ab und cd, oder

β) die Sehnen ac und bd, oder

7) die Sehnen ad und be

die nämliche Mitte P. Werden ferner die drei Paar Gegenecken des Viorseits ABCD, nämlich AB und CD, AC und BD, AD und BC beziehlich durch e und  $e_1$ , f und  $f_1$ , g und  $g_1$ , sowie dessen Diagonalen  $ee_i$ ,  $ff_i$ ,  $gg_1$  durch E, F, G, deren Mitten durch  $e_0$ ,  $f_0$ ,  $g_0$  und deren gegenseitigen Schnittpuncte EF, EG, FG durch g, f, e bezeichnet, so lassen sich die drei Fälle auf die drei einfachen Vierecke beziehen, welche in dem vollständigen Vierseit ABCD enthalten sind, und dadurch folgendermassen bestimmter unterscheiden.

a. Dem Falle ( $\alpha$ .) entspricht das Viereck  $fgf_1g_1$ , welches A und  $B_1$  C und D zu Gegenseiten und F, G zu Diagonalen hat.

b. Dem Falle ( $\beta$ .) entspricht das Viereck  $ege_1g_1$ , welches A und G und G und G und G zu Gegenseiten und G zu Diagonalen hat.

Dem Falle ( $\gamma$ .) entspricht das Viereck  $efe_{i}f_{1}$ , welches A und D, B und C zu Gegenseiten und E, F zu Diagonalen hat.

Nach dieser Beziehung wird, wie man sieht, die Doppelsehne S, durch die zwei einfachen Sehnen zwischen den beiden Paar Gegenseiten des betreffenden Vierecks bestimmt, und demgemäss zerfallen die beiden Orscurven in die genannten Theile, und zwar, wie folgt:

"In Rücksicht jedes der drei einfachen Vierecke  $fgf_ih$ ege $_ig_i$  und  $efe_if_i$ , für sich betrachtet, ist der Ort des Poles  $^p$ 

lie nämliche Curve  $P^2$ , in welcher die Mittelpuncte des dem Viereck umschriebenen Kegelschnitt-Büschels  $B(C^2)$  liegen, and der Ort der zugehörigen Doppelsehne S, ist die nämliche Jurve S, welche von den gesammten Asymptoten derselben Kegelschnitte umhüllt wird. Jede der drei Curven S; hat die ierade  $G_{\infty}$  zur Doppeltangente und berührt sie in den nämichen Puncten, in welchen dieselbe von der zugehörigen Jurve P' geschnitten wird." Ueberhaupt verhalten sich die jedesnaligen beiden Curven  $P^2$  und  $S_2^3$  zu dem zugehörigen Viereck gerade benso, wie vorhin (I, 1.) die gleichbenannten Curven zu dem Viereck rst. Nur ein Umstand betreffend das Verhalten der drei Curven P2 egen einander mag hier noch besonders hervorgehoben werden. liesem Zwecke unterscheide man die 3P' nach den Schnittpuncten der Diagonalen der respectiven Vierecke durch  $P_{\epsilon}^2$ ,  $P_{f}^2$  und  $P_{g}^2$ . Alsdann findet ausserdem, dass jede dieser Curven durch die Mitten der 4 Seiten und durch len Schnitt der Diagonalen des zugehörigen Vierecks geht) Folgendes statt:

- $a^0$ . Die Curve  $P_\epsilon^2$  geht durch die Mitten  $f_0$ ,  $g_0$  der Diagonalen des lierecks  $fgf_1g_1$ , sowie durch die Schnitte e,  $e_1$  seiner zwei Paar Gegeneiten, welche zugleich ein Paar Gegenecken des vollständigen Vierseits 1BCD sind; ihr Mittelpunct liegt in der Mitte der Geraden  $f_0g_0$  und ist ler Schwerpunct der vier Ecken f, g,  $f_1$ ,  $g_1$ .
- $b^{\circ}$ . Die Curve  $P_1^{\circ}$  geht durch die Mitten  $e_0$ ,  $g_0$  der Diagonalen des Vierecks  $ege_1g_1$  und durch die Schnitte f,  $f_1$  seiner Gegenseiten; ihr Mittelunct liegt in der Mitte der Geraden  $e_0g_0$ , etc.
- $c^{\circ}$ . Die Curve  $P_{6}^{\circ}$  geht durch die Mitten  $e_{0}$ ,  $f_{0}$  der Diagonalen und urch die Schnitte g,  $g_{1}$  der Gegenseiten des Vierecks  $efe_{1}f_{1}$ ; ihr Mittelunct liegt in der Mitte der Geraden  $e_{0}f_{0}$ .

Demnach gehen die drei Curven  $P_i^a$ ,  $P_i^a$ ,  $P_i^a$  zusammen durch alle Ecken des gegebenen vollständigen Vierseits ABCD, jede durch ein aar Gegenecken e und  $e_1$ , f und  $f_1$ , g und  $g_1$ ; zudem schneiden sie einnder paarweise in den Mitten  $g_0$ ,  $f_0$ ,  $e_0$  der drei Diagonalen desselben nd haben die Abstände dieser drei Mitten von einander zu Durchmessern  $f_0, g_0, g_0, f_0, e_0$ ; und da nun diese drei Mitten bekanntlich in einer Geaden liegen, so liegen also auch die Mittelpuncte der drei urven in derselben Geraden. — Durch die drei Puncte, etwa 3p, welchen sich irgend zwei der drei Curven ausserdem noch schneiden, nuss nothwendig auch die dritte Curve gehen, und die Puncte aben die besondere Eigenschaft, dass jedem drei Doppelehnen  $S_2$  zugehören. Diese 3 Puncte p und die 6 Ecken  $fge_1f_1g_1$  des gegebenen Vierseits ABCD vertreten zusammen ie obigen 9 Pole  $P_2$  (§ 17). Unter den 11 Räumen, in welche die bene durch die vier Geraden A, B, C, D getheilt wird, befinden sich

im Allgemeinen drei ganz begrenzte, nämlich zwei Dreiecke und ein Viereck; in je dem dieser drei Räume liegt einer der drei Pole p. Dieselben vier Geraden, zu je drei genommen, bilden vier Dreiecke. Die Ecken und der Schwerpunct je des dieser Dreiecke liegen mit den drei Polen p zusammen in irgend einem Kegelschnitte. Jeder dieser vier Kegelschnitte ist nebstdem dadurch bestimmt, dass seine Tangenten in den Ecken des Dreiecks durch die Mitten derjenigen Strecken gehen, welche von den die Ecken bildenden Geraden (Seiten) auf der jedesmaligen vierten Geraden begrenzt werden; z. B. bei dem durch B, C, D gebildelen Dreieck  $e_1, f_1, g_1$  gehen die Tangenten des zugehörigen Kegelschnittes in der Ecken  $e_1, f_1, g_1$  beziehlich durch die Mitten der Strecken fg, eg, g auf der Geraden A.

Da für jeden der oben betrachteten Pole P die innere Polare  $J^2$  in Bezug auf das jedesmalige einfache Viereck aus  $J^2+S_2$  besteht, so kam man sagen: "Soll ein Punct in der Ebene eines gegebenen einfachen Vierecks die Eigenschaft haben, dass die 8 Endpuncte der durch ihn zwischen je zwei auf einander folgenden Seiten des Vierecks gezogenen vier Sehnen S in irgend einem Kegelschnitte  $J^2$  liegen, so muss er ein Pol P sein, oder so ist sein Ort die nämliche obige Curve  $P^2$ . Und werden durch der selben Punct ferner zwischen jeder Seite und jeder det beiden Diagonalen gleicherweise die durch den Punct gehälfteten Sehnen S gezogen, was S neue Sehnen giebt, so liegen die S Endpuncte aller S einfachen Sehnen S in irgend einer Curve vierten Grades S, welche S zum Mittelpunct hat."

#### § 19.

In wiefern das Zerfallen der inneren Polaren auch bei den Basen biheren Grades stattfindet, welche Umstände dabei obwalten, und welche
Eigenschaften und Sätze sich daraus ergeben, habe ich nicht untersucht;
nur über die Basis fünften Grades habe ich einen flüchtigen Versuch gemacht und nebstdem den Ort der Doppelsehnen für jede Basis bestimmt,
wobei sich unter anderen folgende Resultate herausstellten.

Ist die Basis eine allgemeine Curve fünften Grades,  $C^5$ , so kann die innere Polare  $J^4$  irgend eines Poles P möglicherweise entweder

- 1) aus  $J^3 + S_2$ ,
- 2) aus  $J^2 + 2S_2$ ,
- 3) aus 48,;

oder

4) aus 
$$J^2 + J_1^2$$

bestehen. Nun zeigt sich zunächst, dass hierbei der Ort des Poles P nicht

leicherweise eine Curve sein kann, wie bei den vorhergehenden Beispielen, ondern dass vielmehr den drei ersten Fällen nur eine bestimmte Anzahl ole entsprechen, und dass namentlich der Fall (3.) nur unter besonderen mständen vorkommt.

Soll z. B. der Fall (1.) eintreten, so muss nothwendigerweise der Pol' in der Basis  $C^5$  selbst liegen, und zwar muss er einerseits nicht nur ie Mitte, sondern zugleich der fünfte Schnitt der Doppelsehne  $S_2$  mit der asis, und andererseits der Mittelpunct der durch ihn gehenden Curve  $J^3$  in, wobei sodann in Rücksicht derjenigen unter den zugehörigen 10 Sehnen, welche auf die Tangente der Basis fällt, und deren Endpuncte im Beihrungspuncte, in  $P_2$ , vereint liegen, der eine dieser Endpuncte als in  $S_2$  nd der andere als in  $J^3$  liegend anzusehen ist, so dass also die Curve ausserdem noch durch die 14 Endpuncte von 7 anderen Sehnen S geht, nd die beiden übrigen Sehnen in  $S_2$  liegen. Da nun offenbar nicht jeder unct in der Basis diese Eigenschaft haben kann, so ist klar, dass der enannte Fall nur für einzelne bestimmte Pole eintreten wird. Die Anzahl ieser Pole wird durch folgenden Satz bedingt:

"Der Ort aller Doppelsehnen  $S_2$ , welche in der gegebenen asis  $C^5$  überhaupt möglich sind, ist eine Curve fündundvierigster Classe,  $S_2^{45}$ , und der Ort ihrer Mitten, P, ist höchstens ine Curve fünfundvierzigsten Grades,  $P^{45}$ ."

Demnach können also dem Falle (1.) nur solche Pole genügen, welche meinschaftliche Puncte der beiden Curven  $C^5$  und  $P^{45}$  sind, und somit ann es höchstens 5.45 = 225 solche Pole geben. Darin sind nun aber 1ch die beiden Fälle (2.) und (3.) mit inbegriffen, wie leicht zu sehen, ad es bleibt zu entscheiden, in wiefern dieselben möglich sind oder nicht; enn der Fall (2.) erfordert, dass der Pol P zugleich ein Doppelpunct der urve  $P^{45}$  sein muss, der Fall (3.) dagegen erheischt, dass der Pol n solcher Punct der Basis  $C^5$  sein muss, in welchem dieselbe von der 1gehörigen Tangente vierpunctig berührt wird, oder dass er ein Doppelnett derselben sein muss; so dass also dieser Fall im Allgemeinen gar cht vorkommt.

Hieraus ergiebt sich durch Umkehrung und Projection der folgende Satz:
"Zieht man durch einen Wendepunct Beiner beliebigen
zgebenen Curve dritten Grades Sirgend 7 Secanten S, welche
ieselbe in 14 neuen Puncten schneiden, so geht jede durch
iese 14 Puncte gelegte Curve fünften Grades Sinothwendig
ach durch jenen Wendepunct; oder jede Si, welche durch
gend 14 der genannten 15 Puncte geht, geht allemal auch
urch den fünfzehnten." Auch giebt es dabei in jeder Curve
eine solche durch B gehende Secante S, von welcher sie
zwei Paar Puncten a und a, b und b, geschnitten wird, die

beide zu B und dem Schnitte, etwa D, der E, mit der Harmenischen H (§ 11) von B in Bezug auf die Curve 3° zugeordnet harmonisch sind, d. h. sowohl aPa, D als bPb, D sind harmonisch.

Dass weiter auch der Fall (4.) bei einer allgemeinen Basis  $C^s$  vorkommen kann, geht umgekehrt daraus hervor, dass man durch die 10 Endpuncte von 5 beliebigen Durchmessern eines gegebenen Kegelschnittes  $J^s$  immerhin eine solche Curve legen kann, ohne dass dieselbe etwas von ihrer Allgemeinheit einbüsst; aber alsdann muss deren innere Polare, welche dem Mittelpuncte P von  $J^s$  entspricht, nothwendig aus diesem Kegelschnitte und aus irgend einem anderen mit ihm concentrischen Kegelschnitte  $J^s$  bestehen. Es wäre daher zu untersuchen: "Ob der Fall (4.) auch nur für einzelne bestimmte Pole eintrete, oder ob für ihn der Ort des Poles P irgend eine Curve sei und welche?" – Bei diesem Falle kann sich möglicherweise auch das ereignen, dass für irgend einen Pol fünf Doppelsehnen  $S_s$  entstehen, deren Endpuncte jedoch immerhin in  $J^s+J^s$  liegen; ein solcher Pol würde alsdann ein fünffacher Punct der Curve  $P^{sb}$  sein.

Uebrigens lässt sich der Ort der Doppelsehnen allgemein für job beliebige Basis angeben, nämlich:

"Der Ort aller Doppelsehnen  $S_2$ , welche in einer gegebenen allgemeinen Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades überhaupt möglich sind, ist eine Curve von der  $\{m(m-1)(m-2)(m-3)^{\text{ten}}$  Classe."

## § 20.

Ausser der gleich Anfangs namhaft gemachten Eigenschaft der beiden Polaren  $A^{m-1}$  und  $J^{m-1}$  jedes Poles P in Bezug auf eine gegebene Basis  $C^m$  (§ 13, II.) wären nun noch andere gegenseitige Beziehungen beider Polaren, sowie auch das Verhalten der inneren Polare  $J^{m-1}$  zu anderen, mit ihr in Verbindung stehenden Curven zu erforschen. Ich habe darüber ebenfalls nur einen schwachen Versuch gemacht, der indessen doch schot einige nicht ganz uninteressante Resultate geliefert hat, wie aus dem Folgenden erhellen wird. Eine vollständigere Behandlung dieses Gegenstandes überlasse ich Anderen.

I. Ist die gegebene Basis eine Curve dritten Grades,  $C^3$ , so geheu durch jeden beliebigen Pol P drei Sehnen S oder  $aa_1$ ,  $bb_1$  und  $aa_2$ , deren 6 Endpuncte, die fortan alle durch a bezeichnet werden sollen, also deren 6 Endpuncte a in der Polare  $J^2$  liegen. Die Basis wird von jeder der drei Sehnen noch in irgend einem dritten Puncte geschnitten, beziehlich a,  $\beta$  und  $\beta$ , oder wenn jeder dieser Schnitte durch  $\beta$  bezeichnet wird, so wird sie von den  $\beta S$  noch in  $\beta$  Puncten  $\beta$  geschnitten.

"Die 3 Puncte a liegen allemal in irgend einer Geraden,

twa R. "Und: "Diese Gerade R ist jedesmal eine (reelle oder deelle) gemeinschaftliche Secante der beiden Polaren  $A^3$  und  $A^3$  des zugehörigen Poles P in Bezug auf die Basis  $C^3$ , so dass lso die Geraden  $G_\infty$  und R immer ein Paar sich entgegentehende gemeinschaftliche Secanten der beiden Polaren sind." erner: "Die Gerade R ist stets der zweiten äusseren Polare  $A^3$  desselben Poles in Bezug auf die Basis parallel." Liegt der ol P insbesondere in der Basis selbst, so fallen R und  $A^3$  auf die zuehörige Tangente.

Soll die Gerade R durch irgend einen in der Basis  $C^*$  geebenen Punct a gehen, so ist der Ort des ihr entsprechenden 'oles P eine Curve dritten Grades, etwa  $P_a^3$ , welche in  $\alpha$  einen oppelpunct und mit der Basis deren im Unendlichen lieende drei Puncte  $a_{\infty}$  gemein und folglich mit derselben paallele Asymptoten hat. Und soll die Gerade R durch zwei in er Basis gegebene Puncte α und β gehen, wodurch sie und uch ihr dritter Schnitt γ mit der Basis bestimmt ist, so entprechen ihr noch 6 verschiedene Pole P, in welchen nämlich ie den Puncten  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  entsprechenden Ortscurven  $P_{\alpha}^{\mathfrak{d}}$ ,  $P_{\beta}^{\mathfrak{d}}$ nd  $P_{\gamma}^{3}$  ausser in jenen drei Puncten  $a_{\infty}$  einander schneiden, nd welche somit in irgend einem Kegelschnitte liegen (weil ie  $3a_{\infty}$  sich in  $G_{\infty}$  befinden); und zwar ist dieser Kegelschnitt ugleich die erste äussere Polare, etwa  $A_r^2$ , des nach der ichtung der Geraden R im Unendlichen liegenden Punctes " in Bezug auf die Basis. Die zweiten Polaren, A', der 6 Pole P nd alle der Geraden R parallel. Wird die Gerade R sich selbst arallel bewegt, so ändern sich zwar die drei Ortscurven  $P_a^s$  $P_{\mu}^{\bullet}$  und  $P_{\nu}^{\bullet}$  und mit ihnen zugleich auch ihre 6 Schnitte oder ole P; aber der Kegelschnitt A, in welchem die letzteren egen, bleibt unveränderlich fest.

Soll die Polare  $J^2$  durch einen in der Basis gegebenen unct a gehen, so ist der Ort des zugehörigen Poles P ebensogend eine Curve dritten Grades,  $P_a^s$ , welche die Basis in a erührt, ihr ähnlich und mit ihr ähnlichliegend ist, also mit ir parallele Asymptoten oder die drei Puncte  $a_{\infty}$  gemein hat. Ind soll  $J^2$  durch zwei in der Basis gegebene Puncte a und b ehen, so entsprechen ihr noch 6 verschiedene Pole P, in welhen die Ortscurven  $P_a^s$  und  $P_b^s$  ausser in den  $3a_{\infty}$  einander ihneiden, und welche somit in irgend einem Kegelschnitte egen; und namentlich ist die Mitte der Geraden ab einer ieser 6 Pole. Daraus schliesst man den folgenden speciellen Satz:

"Ueber einer gegebenen Grundlinie ab, deren Endpuncte

in einer gegebenen Curve dritten Grades C3 liegen, lassen sich dieser Curve im Allgemeinen fünf verschiedene Parallelogramme einschreiben; und dabei liegen die fünf Puncte, in denen die Diagonalen der einzelnen Parallelogramme sich kreuzen, mit der Mitte der gemeinsamen Grundlinie zusammen in irgend einem Kegelschnitte." Oder anders ausgesprochen: "Zu jeder Sehne ab in einer gegebenen Curve dritten Grades giebt es im Allgemeinen fünf andere Sehnen, die ihr gleich und parallel sind. Die Mitten solcher sechs Sehnen liegen allemal in irgend einem Kegelschnitt." Dieser Satz umfasst, wofern man die Sehne ab unendlich klein werden oder in eine Tangente übergehen lässt, auch den bekannten Satz: "Dass die Tangenten einer Curve C3 zu 6 und 6 parallel sind, und dass die Berührungspuncte von je 6 solchen Tangenten in einem Kegelschnitte liegen, nämlich in der ersten Polare A. des nach der Richtung der Tangenten im Unendlichen liegenden Punctes. - Hierbei bleiben noch viele Fragen zu erledigen, wie z. B. folgende. Zu jeder Sehne ab gehören 6 Pole P, und diesen entsprechen 6 Gerade R: welche Eigenschaft haben diese 6 R? Der durch die 6P gehende Kegelschnitt heisse P2, und der durch die Mitte von ab und durch die Mitten der mit ihr zusammengehörigen 5 Sehnen gehende Kegelschnitt heisse A; diese zwei Kegelschnitte berühren sich in der Mitte von ab, sind ähnlich und ähnlichliegend, und ihre entsprechenden Dimensionen verhalten sich wie 1:2. Wird nun die Sehne ab sich selbst parallel bewegt, so entsteht eine Schaar Kegelschnitte P2, S(P2), und ebenso eine  $S(A_1^2)$ : welche Eigenschaft haben diese Kegelschnittschaaren? Und wenn man der Sehne ab nach einander alle Richtungen giebt: welche Beziehung haben dann alle  $S(P^2)$  oder alle  $S(A_1^2)$  zu einander? Unter jeder  $S(A_{\bullet}^{2})$  befindet sich die vorgenannte Polare  $A_{\bullet}^{2}$ , und alle  $A_{\bullet}^{2}$  bilden einen Büschel,  $B(A_0^2)$ . U. s. w.

II. Ist die Basis vom vierten Grad,  $C^4$ , so gehen durch jeden PolP im Allgemeinen 6 Sehnen S, deren 12 Endpuncte a in der Polare  $J^1$  liegen, die durch den Pol geht und ihn zum Mittel- und Wendepunct hat. Jede Sehne S schneidet die Basis ausser in den 2a in noch zwei anderen Puncten a, so dass im Ganzen 12 Puncte a vorhanden sind Auch die Curve  $J^2$  wird von jeder Sehne S noch in einem dritten Puncte, etwa p, geschnitten, aber alle 6 Puncte p liegen im Pol P.

"Die 12 Puncte a liegen allemal in irgend einer Curve dritten Grades, etwa R³, welche auch durch den Pol P geht. ihn zum Wendepunct und zwar in demselben mit der Polare J³ die Wendetangente, Æ, gemein hat, so dass also beide Curven einander daselbst dreipunctig berühren, und dass

folglich ihre übrigen 6 gemeinschaftlichen Puncte, etwa 6q, in irgend einem Kegelschnitte Q<sup>2</sup> liegen." — Die beiden Polaren  $A^3$  und  $J^3$  desselben Poles P haben mit der Geraden  $G_{\infty}$  die nämlichen drei Puncte, etwa  $3q_{\infty}$ , gemein, und daher liegen ihre übrigen 6 gemeinschaftlichen Puncte,  $q_1$ , ebenfalls in irgend einem Kegelschnitte  $Q_1^2$  (§ 13, II.). Jene drei Puncte  $q_{\infty}$  sind zugleich die Berührungspuncte der Curve  $J^{\mathfrak{s}}$ mit ihren drei Asymptoten, und die Gerade  $G_{\infty}$  ist die Harmonische ihres Wendepunctes P (§ 11). In Rücksicht der Curve R<sup>3</sup> bezeichne man die Harmonische ihres Wendepunctes P durch H; dieselbe geht ebenso durch die drei Berührungspuncte, etwa 3h, der aus P an R\* gelegten drei Tangenten (§ 11); "und durch diese 3 Puncte geht gleicherweise auch die Polare A3, so dass die übrigen 6 gemeinschaftlichen Puncte,  $q_{s}$ , der beiden Curven  $R^{s}$  und  $A^{s}$  gleichfalls in irgend einem Kegelschnitte Q: liegen." Hieraus ist ersichtlich: "Dass in projectivischer Hinsicht die beiden Curven  $J^{s}$  und  $R^{s}$  sich gegen die Polare A' (sowie auch gegen die Basis C') völlig gleich verhalten, so dass sie ihre scheinbar verschiedene Rolle durch Projection (wobei H ins Unendliche kommt) vertauschen oder gänzlich verlieren und gegen  $A^3$  und  $C^4$  eine völlig gleiche Stellung einnehmen können." [Hierbei entsteht die Frage: Ob nicht die von jedem Pol P abhängigen drei Curven, nämlich die beiden Polaren  $A^2$ ,  $J^2$  und die Curve  $R^2$ , alle durch dieselben 6 Puncte q gehen, welche in einem Kegelschnitte Q<sup>2</sup> liegen? Oder wenn dies nicht der Fall ist: Welche Beziehung alsdann die genannten 3 Kegelschnitte  $Q^2$ ,  $Q_1^2$  und Q' zu einander haben? und welche Beziehung ferner die zweite Polare A<sup>2</sup> des nämlichen Poles in Bezug auf die Basis (d. i. die erste Polare in Bezug auf A<sup>3</sup>) zu denselben habe?] Es findet weiter Folgendes statt: "Die Harmonische H des Wendepunctes P der Curve R<sup>3</sup> ist stets der dritten Polare A, desselben Punctes in Bezug auf die Basis parallel." Daher geht die dem Puncte  $h_{\infty}$ , der nach der Richtung von H im Unendlichen liegt, entsprechende erste Polare A in Bezug auf die Basis jedesmal durch den Pol P; und umgekehrt: für alle in dieser Polare A, liegenden Pole P sind die ihnen in Rücksicht der zugehörigen Curven R3 entsprechenden Harmonischen H sämmtlich parallel, nämlich alle nach dem Puncte h, gerichtet; oder jedes System paralleler Geraden in der Ebene sind als solche Harmonische H anzusehen, deren zugehörige Pole P in derjenigen ersten Polare liegen, welche dem nach der Richtung der Geraden im Unendlichen gedachten Puncte entspricht. [Frage: Ist nicht die den Curven  $J^{2}$  und  $R^{3}$  gemeinsame Wendetangente  $\mathfrak{B}$  im Pol P mit den dem letz entsprechenden, vorgenannten Geraden H und  $A^1$  part und wenn es so ist: wie verhalten sich dann die Abständdrei Geraden H,  $A^1$  und  $\mathfrak{B}$  von einander? liegt etwa  $\mathfrak{B}$  i Mitte zwischen den beiden anderen, so dass alsdann die Geraden  $H\mathfrak{B}A^1G_\infty$  harmonisch sind?

"Liegt der Pol P in der Basis C4 selbt, so zerfällt R2+R, und zwar ist die Gerade R die Tangente der Bas Pol P, somit zugleich die Wendetangente der Polare J\* das (§ 14, I, 1): und der Kegelschnitt R' berührt die Basis in P punctig." Nämlich von den obigen 12 Puncten a fallen hierbei 5 und von denselben kommen 2 auf die Berührung von R und C' u 3 anderen auf die Berührung von R2 und C4. "Ist der Pol Pi sondere ein Wendepunct der Basis, so zerfällt auch noc Kegelschnitt R2 in zwei Geraden, B+R, nämlich in die hörige Wendetangente 28 der Basis und in irgend eine al Gerade R, und da auch schon R auf der Tangente liegt, so also in diesem Falle R3 aus der doppelten Wendetangen und aus einer (nicht durch P gehenden) Geraden R beste "Ist ferner der Pol insbesondere einer jener 32 Schnitte I Basis und der obigen Curve P10 (§ 17), so besteht R1 wied aus der doppelten zugehörigen Tangente S. (§ 17) und irgend einer Geraden R." Nämlich von den 12 Puncten a fallet 6 in P, zwei andere sind die äusseren Endpuncte von  $S_{\bullet}^{\bullet}$ , und di übrigen liegen in der Geraden R. "Bei diesen beiden besond Fällen ist die Gerade R der jedesmaligen Tangente B ode der Basis, welche zugleich die dritte Polare des Poles in zug auf die Basis ist, parallel."

"Liegt der Pol P in der Curve  $P^{10}$ , wobei die Polare  $J^1$   $J^2+S_2$  besteht (§ 17), so zerfällt auch die Curve  $R^3$  in  $R^2$  so dass also in diesem Falle  $J^3$  und  $R^3$  die Doppelsehne  $S_2$  gemeinsamen Bestandtheil haben; ferner ist dabei die Poles Poles P in Bezug auf den Kegelschnitt  $R^2$ , etwa  $R^1$ , mit dritten Polare  $A^1$  desselben Pols in Bezug auf die Basis rallel; und zwar sind beide,  $R^1$  und  $A^1$ , mit der Doppelse  $S_2$  parallel."

III. Bei der Basis  $C^5$  gehen durch jeden Pol P je 10 Sehnen deren 20 Endpuncte a in der Polare  $J^4$  liegen, die den Pol zum Mitt punct hat. Nun wird die Basis von den 10 S in noch 10.3=30 and ren Puncten  $\alpha$  und die Polare  $J^4$  wird von denselben in noch 10.2=30 neuen Puncten  $a_1$  geschnitten, und zwar sind die letzteren ebenso pas weise Gegenpuncte in Rücksicht des Mittelpunctes P, wie jene 20 Puncte 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.

1 die 30 Puncte  $\alpha$  können unzählige Curven sechsten 6, gehen." Jede solche Curve schneidet die 10S, ausser in 10.3 = 30 neuen Puncten  $\alpha_1$ .

e 30 Puncte α, liegen jedesmal mit jenen festen n a, zusammen in irgend einer Curve fünften Gra-C<sub>1</sub>." Demnach gehen durch die 20 Puncte a<sub>1</sub> gerade ebenven  $C_1^s$ , wie durch jene 30 Puncte  $\alpha$  Curven  $R^s$  möglich sind; 30 Puncte  $\alpha_1$  bestimmen sie einander gegenseitig, so dass die  $30\alpha$  gehenden Curve  $R^6$  eine durch die  $20\alpha$ , gehende Turve  $C_1^5$  entspricht, und auch umgekehrt. Die Curve  $R^6$ : ihr entsprechenden Curve C; und zu der Basis C5 che Beziehung. Die inneren Polaren des Poles P in die Curven  $C^5$  und  $C_1^5$  sind eine und dieselbe Curve nem früheren Satze (§ 14. II, 2) kann man schliessen: Dass 25 gemeinschaftlichen Puncte der beiden Curven C<sup>5</sup> emal noch eine solche dritte Curve gleichen Grades, geht, welche den Pol P zum Mittelpunct und somit um Wendepunct hat. Und dass ferner, wenn man hen denselben zwei Curven C<sup>5</sup> und C<sup>5</sup> die durch den enden 25 Wechselsehnen bb, denkt, von deren Endämlich der eine in der einen und der andere in der urve, die Mitte der Sehne aber in P liegt, alsdann dpuncte dieser Sehnen ebenfalls in einer solchen ften Grades, etwa B5, liegen, welche P zum Mittel-

i der Basis  $C^6$  gehen durch jeden beliebigen Pol P je 15 Seh-1 30 Endpuncte a in der Polare  $J^5$  liegen, welche den Pol zum und zugleich zum Wendepunct hat. Die Basis wird von den in anderen 15.4 = 60 Puncten  $\alpha$  und die Polare  $J^5$  wird von ausser in P selbst, noch in 15.2 = 30 neuen Puncten  $a_1$  gewelche paarweise Gegenpuncte in Rücksicht des Mittelpunctes

h die 60 Puncte  $\alpha$  können Curven zehnten Grades  $R^{10}$  ede dieser Curven schneidet die 15 S in neuen 15.6 = 90

10 Puncte  $\alpha_1$  liegen jedesmal mit jenen festen 30 zusammen in irgend einer Curve neunten Grades  $R_1^0$ , it der Polare  $J^5$  den Wendepunct P sammt der zuge-endetangente gemein hat." — [Berühren die Curven  $R_1^0$  inder im Pol P nicht höher als dreipunctig? Kann die Curve  $C_1^0 + C_2^0$  zerfallen? Oder können durch die 30 Puncte  $\alpha_1$  nicht 1 sechsten Grades,  $C_1^0$ , gehen? Jede solche  $C_2^0$  schnitte alsdann werke. II.

die 15 S in neuen 60 Puncten  $\alpha'$ , und diese  $60\alpha'$  lägen mit den festen  $60\alpha$  in einer Curve  $R^{10}$ , welche die 15 S in noch 15.2 = 30 anderen Puncten  $\alpha''$  schnitte, und diese  $30\alpha''$  müssten sodann in einer Curve  $C^1$  liegen, welche mit  $J^5$  den Wendepunct P nebst der zugehörigen Wendetangente gemein hätte oder sie noch höher berührte.]

V. Bei der Basis  $C^{\tau}$  gehen durch jeden Pol P je 21 Sehnen S, deren 42 Endpuncte a in der Polare  $J^{\epsilon}$  liegen, die den Pol zum Mittelpunct hat. Die Basis wird von den 21 S noch in 21.5 = 105 Puncten  $\alpha$  und die Polare wird von denselben noch in 21.4 = 84 Puncten  $\alpha_1$  geschnitten. Die in jeder Sehne S liegenden 4 Puncte  $\alpha_1$  bestehen aus zwei Paar Gegenpuncten in Rücksicht der Polare  $J^{\epsilon}$  und ihres Mittelpunctes P.

"Durch die 105 Puncte  $\alpha$  können Curven funfzehnten Grades,  $R^{15}$ , gehen." Jede dieser Curven schneidet die 21 S in neuen 21.10 = 210 Puncten  $\alpha$ , und

"Solche 210 Puncte  $\alpha_i$  liegen jedesmal mit jenen festen 84 Puncten  $\alpha_i$  zusammen in irgend einer Curve vierzehnten Grades  $R_i^{14}$ ." In Rücksicht dieser Curven und des Poles findet das Eigenthümliche statt: "Dass die innere Polare,  $J_i^{13}$ , des Poles P in Bezug auf jede Curve  $R_i^{14}$  in zwei Theile zerfällt, wovon der eine allemal die vorgenannte Polare  $J^6$ , der andere aber irgend eine Curve  $J^7$  ist, welche gleichfalls den Pol zum Mittelpunct (und zugleich zum Wendepunct) hat." — [Können hierbei nicht auch auch die Stelle der Curve  $R_i^{14}$  zwei solche Curven siebenten Grades, etw.  $C_i^7 + C_i^7$ , treten, wovon die eine in Rücksicht der zwei Paar Gegenpuncte  $a_i$  in jeder Sehne S je durch das eine und die andere durch das jedesmalige andere Paar geht? Welche Paare in Betracht aller 21 Sehnen gehörm zusammen, oder wieviele Aenderungen sind dabei möglich? U. s. w.]

Analoge Eigenschaften, wie bei den beiden letzten Beispielen (II) und (V), finden auch bei den allgemeinen Basen  $C^{2\mu}$  und  $C^{2\nu-1}$  statt.

# Innere Panpolaren.

## § 21.

I. Ist in einer Ebene ein Curven-Büschel  $m^{\text{ten}}$  Grades,  $B(C^n)$ , mit  $m^2$  Grundpuncten p gegeben (vgl. die vorhergeh. Abhandlung), so gehel durch jeden in der Ebene beliebig gewählten Pol P rücksichtlich jeder einzelnen Curve  $C^m$  ein bestimmtes System von  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen  $\frac{K}{2}$  deren m(m-1) Endpuncte  $\alpha$  in der zugehörigen inneren Polare  $J^{m-1}$  lieges

"Alle inneren Polaren, die demselben PolP in Bezug all die einzelnen Curven des gegebenen Curven-Büschels  $B(C^n)$  entsprechen, bilden unter sich gleicherweise einen Curven-Böschel  $B(J^{m-1})$  mit  $(m-1)^2$  Grundpuncten q und haben den Pol zum  $g^p$ 

meinsamen Mittelpunct; zudem sind ihre Grundpuncte q paarweise Gegenpuncte, etwa q und  $q_1$ , in Rücksicht des Mittelpunctes P, so dass also die Polaren sämmtlich  $\frac{1}{2}(m-1)^2$  Sehnen  $qq_1$  gemein haben." In dem Falle, wo m-1 und damit auch  $(m-1)^2$  ungerade ist, liegt der unpaare oder einzelne Punct  $q_1$ , der  $q_2$ 0 heissen mag, im Pol  $p_1$ 2 selbst, und die Zahl der Sehnen  $qq_1$ 3 wird dabei nur durch die in dem Ausdrucke  $\frac{1}{2}(m-1)^2$ 2 enthaltene ganze Zahl angezeigt.

"Die gesammten Asymptoten  $A_s$  aller gegebenen Curven  $B(C^m)$  umhüllen eine Curve  $(2m-1)^{\text{ter}}$  Classe  $A_s^{2m-1}$  und  $4(m-1)^{\text{ten}}$  Grades, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur 2(m-1) fachen Tangente hat; so dass also durch jeden gegebenen Pol P im Allgemeinen 2m-1 Asymptoten  $A_s$  gehen, dagegen aber nach jedem in  $G_{\infty}$  liegenden Puncte Q oder nach jeder gegebenen Richtung nur je eine Asymptote  $A_s$  geht, somit keine zwei parallel sein können."\*)

Werden die Endpuncte aller jener Systeme Sehnen, welche demselben Pol in Bezug auf alle gegebenen Curven entsprechen, zusammengefasst, so ergiebt sich der folgende Satz:

"Die Endpuncte a aller Systeme Sehnen S, die irgend einem und demselben Pol P in Betracht aller einzelnen Curven des gegebenen Curven-Büschels  $B(C^m)$  zugehören, liegen zusammen in einer Curve  $(2m-1)^{\text{ten}}$  Grades,  $J^{2m-1}$ , welche den Pol P zum Mittelpunct und die durch denselben gehenden 2m-1 Asymptoten A, von einzelnen der gegebenen Curven auch selbst zu Asymptoten hat, so dass sie diese Curven in den unendlich entfernten Puncten a. der respectiven Asymptoten berührt, und welche ferner sowohl durch die m² Grundpuncte p des gegebenen Curven-Büschels, als auch durch die  $(m-1)^2$  Grundpuncte q des Büschels innerer Polaren,  $B(J^{m-1})$ , desselben Poles in Bezug auf jenen gegebenen Curven-Büschel geht." Diese Curve  $J^{2m-1}$  soll "innere Panpolare" des Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  genannt werden. Da dieselbe immer von ungeradem Grad ist, 2m-1, so geht sie stets durch ihren eigenen Mittelpunct P und hat ihn zugleich zum Wendepunct.

Unter den unendlich vielen Sehnen S, welche in Betracht aller gegebenen Curven durch den jedesmaligen Pol P gehen, giebt es allemal

<sup>\*),</sup> Werden die gegebenen Curven  $B(C^m)$  von einer beliebigen Geraden G geschnitten, und denkt man sich in den Schnittpuncten an dieselben Tangenten A gelegt, so umhüllen diese Tangenten gleicherweise eine Curve  $(2m-1)^{\text{ter}}$  Classe  $A^{2m-1}$  und  $4(m-1)^{\text{ten}}$  Grades, welche die Gerade G zur 2(m-1) fachen Tangente hat." Dieser Satz ist einer in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesenen Abhandlung entnommen. (Vgl. die vorhergehende Abhandlung, S. 495.)

einzelne solche besondere Sehnen, welche in ihrem einen Endpun zugehörige Curve berühren, statt schneiden. Jede solche Tangenten soll durch  $S_0$  und ihre Endpuncte durch a und  $a_0$ , nämlich der ge Berührungspunct durch  $a_o$  bezeichnet werden. (In speciellem Falle beide Endpuncte Berührungspuncte werden.) Ist So insbesonder Asymptote A, der zugehörigen Curve Cn, so ist ao nicht mehr all Berührungspunct anzusehen, sondern in diesem Falle hat man sich a in dem unendlich entfernten Berührungspuncte a der A, zu d und zwar a, nach der einen und a nach der entgegengesetzten Ric so dass beide vereint den Berührungspunct a, bilden, und dennoch weit vom Pol P abstehen. Demnach ist jede Asymptote A, Curve C<sup>m</sup> in Rücksicht jedes in ihr angenommenen Poles P mal als eine Tangenten-Sehne So anzusehen, deren beide puncte a und a jedoch als in ihrem Berührungspuncte a einigt, aber als nach entgegengesetzten Richtungen lieger betrachten sind.

"Durch jeden Pol P gehen im Allgemeinen 3m(m-2)+2 Tangenten-Sehnen So, die jedoch von zweierlei Art sind; lich: 1) 2m-1 derselben bestehen aus den vorgenan durch den Pol P gehenden Asymptoten A, einzelner gegeb Curven (den Asymptoten der Panpolare), so dass ihre puncte in den respectiven Berührungspuncten a, ve liegen; 2) dagegen sind die 3m(m-2) übrigen eigent Tangenten-Sehnen  $S_0$ , deren Endpuncte a und  $a_0$  verschi und nicht im Unendlichen liegen; die 3m(m-2) Berührt puncte  $a_0$  der letzteren liegen allemal mit den  $m^2$  Gr puncten p des gegebenen Curven-Büschels zusammen init einer Curve  $2(m-1)^{\text{ten}}$  Grades,  $A_0^{2m-2}$ , welche die zugehi Panpolare  $J^{2m-1}$  in ihrem Mittelpuncte P berührt." Die Cu  $A_{\bullet}^{2m-2}$  und  $J^{2m-1}$  schneiden einander in den 3m(m-2) Pun  $a_0$  sowie in den  $m^2$  Puncten p und berühren sich in P z punctig; was zusammen gerade die volle Zahl ihrer gem schaftlichen Puncte 2(m-1)(2m-1) ausmacht.

Eine gegebene Curve  $C^m$  werde von einer Tangente  $S_0$  im Punct berührt und nebstdem in m-2 Puncten a geschnitten; man bezeit die Mitte jeder Strecke  $aa_0$  durch  $\mathfrak{M}$ , so hat man in jeder Tange m-2 Puncte  $\mathfrak{M}$  und der Ort aller dieser Puncte wird irgend eine  $\mathfrak{M}$  at Grades,  $\mathfrak{M}^x$ , sein, welche jedoch aus den m Asymptoten  $A_0$ , der gebenen Curve  $C^m$  und aus einer eigentlichen Curve  $(x-m)^{tea}$  Grade  $\mathfrak{M}^{x-m}$ , besteht, so dass, wenn man x-m=y setzt,

 $\mathfrak{M}^x = \mathfrak{M}^y + m.A_s$ 

ist. So gehört also zu jeder Curve  $C^m$  eine Ortscurve  $\mathfrak{M}^n$ .

"Die zu allen Curven eines gegebenen Curven-Büschels  $B(C^m)$  gehörige Schaar Ortscurven  $S(\mathfrak{M}^y)$  bedecken die ganze Ebene dergestalt, dass durch jeden Pol P im Allgemeinen 3m(m-2) derselben gehen." Es gehen nämlich ebenso viele Tangenten-Sehnen durch jeden Pol, ausser den 2m-1 Asymptoten. In dem speciellen Falle, wo m=3, ist y=15, und: Bei einem gegebenen Curven-Büschel dritten Grades,  $B(C^3)$ , gehen von der Schaar zugehöriger Ortscurven  $S(\mathfrak{M}^{15})$  durch jeden Pol P je 9, sowie nebstdem je 5 Asymptoten  $A_s$  von einzelnen der gegebenen Curven. [1. Den Grad, y, der Ortscurve  $\mathfrak{M}^y$  allgemein zu bestimmen. 2. Die Enveloppe der  $S(\mathfrak{M}^y)$  zu finden.]

Unter den durch irgend einen Pol P gehenden unendlich vielen Sehnen S der gegebenen Curven  $B(C^m)$  giebt es ferner auch solche besondere, die S statt S heissen sollen, in deren Endpuncten a und a die Tangenten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  der zugehörigen Curve  $\mathfrak{G}^m$  (statt  $C^m$ ) parallel sind, und wobei also diese Curve in den Endpuncten der Sehne sowohl von ihrer inneren Polare  $\mathfrak{I}^{m-1}$  (statt  $J^{m-1}$ ) als auch von der Panpolare  $J^{2m-1}$ berührt wird. Es giebt für jeden Pol P im Allgemeinen  $(3m-1)(m-2)+\frac{1}{4}$ solche besondere Sehnen  $\mathfrak{S}$ , oder im engeren Sinne nur (3m-1)(m-2), indem der Bruch  $\frac{1}{2}$  die Tangente der durch P gehenden Curve  $C^m$  anzeigt, bei welcher a und a, sich in P vereinigt haben und die genannten drei Curven einander nur noch in diesem einen Puncte P berühren. Als dergleichen uneigentliche Sehnen S machen sich ferner auch die durch P gehenden 2m-1 Asymptoten  $A_s$  geltend, in deren Puncten  $a_{\infty}$  die zugehörigen beiden Curven  $C^m$  und  $J^{m-1}$  einander ebenfalls berühren und zugleich von der Panpolare berührt werden. Ausserdem berührt die Panpolare  $J^{2m-1}$  in jedem der  $m^2$  Grundpuncte p irgend eine Curve  $C^m$ , aber nicht auch zugleich deren Polare  $J^{m-1}$ ; und ebenso berührt dieselbe in jedem der  $(m-1)^2$  Puncte q irgend eine der Polaren  $B(J^{m-1})$ , aber nicht auch deren Basis  $C^m$ . Also:

"Durch jeden Pol P gehen im Allgemeinen (3m-1)(m-2) eigentliche Sehnen  $\mathfrak S$ , in deren Endpuncten  $\mathfrak a$  und  $\mathfrak a_1$  die Tangenten  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak A_1$  parallel sind und die jedesmalige Curve  $\mathfrak S^m$  sowohl von ihrer inneren Polare  $\mathfrak S^{m-1}$  als auch von der Panpolare  $J^{2m-1}$  berührt wird." Oder: "Unter den jedem Pol P entsprechenden inneren Polaren  $B(J^{m-1})$  giebt es je (3m-1)(m-2) solche,  $\mathfrak S^{m-1}$ , welche ihre Basis,  $\mathfrak S^m$ , in zwei Puncten berühren." Oder: "Die Panpolare  $J^{2m-1}$  jedes Poles P berührt je (3m-1)(m-2) der gegebenen Curven  $B(C^m)$  in je zwei Puncten  $\mathfrak a$  und  $\mathfrak a_1$ , welche stets Gegenpuncte in Rücksicht des Poles sind, und sobald dieselbe eine der gegebenen Curven in irgend einem Puncte  $\mathfrak a$  berührt, der weder in der Geraden  $G_{\mathfrak m}$  liegt, noch einer der  $m^2$ 

Puncte p ist, so berührt sie dieselbe nothwendig noch in einem anderen Puncte  $a_1$ , und zwar im Gegenpuncte von jenem in Rücksicht auf den Pol P." Dabei kann in Betracht einer einzelnen gegebenen Curve auch noch das bemerkt werden: "Liegt der Pol P in einer Asymptote  $A_s$  einer Curve  $C^m$ , so berührt seine innere Polare  $J^{m-1}$  die letztere im unendlich entfernten Puncte  $a_s$  der  $A_s$ ."

In jeder einzelnen Curve  $C^m$  müssen alle solche Sehnen  $\mathfrak{S}$ , in deren Endpuncten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  parallel sind, irgend eine Curve  $y^{\text{ter}}$  Classe,  $\mathfrak{S}^y$ , umhüllen, und ebense muss, wenn man die Mitte jeder Sehne  $\mathfrak{S}$  durch  $\mathfrak{R}$  bezeichnet, der Ort aller  $\mathfrak{R}$  irgend eine Curve  $x^{\text{ten}}$  Grades,  $\mathfrak{R}^x$ , sein. In dieser Hinsicht gehören alsdann zu den Curven des gegebenen Büschels  $B(C^m)$  zwei Schaaren Ortscurven,  $S(\mathfrak{S}^y)$  und  $S(\mathfrak{R}^y)$ .

"Die Schaar Ortscurven  $S(\mathbb{R}^x)$ , welche zu dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  gehören, überziehen die ganze Ebene dergestalt, dass durch jeden beliebigen Pol P im Allgemeinen je (3m-1)(m-2) derselben gehen." Für den speciellen Fall, wo m=3, sind nach dem Obigen (§ 15) die Curven  $\mathfrak{S}^y$  und  $\mathfrak{R}^z=\mathfrak{S}^y$  und  $\mathfrak{R}^{12}$ , und in Rücksicht des Curven-Büschels  $B(C^3)$  gehen durch jeden Punct P der Ebene je 8 Ortscurven  $\mathfrak{R}^{12}$ . [1. Die Classe y und den Grad x der beiden Ortscurven allgemein zu bestimmen. 2. Die Enveloppen von  $S(\mathfrak{S}^y)$  und  $S(\mathfrak{R}^x)$  zu finden.]

Wird mit der inneren Panpolare zugleich auch die äussere Panpolare  $A^{2m-1}$  (vergl. d. vorhergeh. Abhandl.) desselben Poles in Bezug auf den nämlichen gegebenen Curven-Büschel betrachtet, so findet sich folgende

gegenseitige Beziehung derselben (vergl. § 13, II.):

"Die beiden Panpolaren  $A^{2m-1}$  und  $J^{2m-1}$  jedes Poles Pin Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  haben mit der Geraden  $G_\infty$  die nämlichen 2m-1 Puncte  $a_\infty$  gemein, so dass ihre Asymptoten paarweise parallel sind; ferner berühren sie einander im Pol P und ihre übrigen gemeinschaftlichen Puncte bestehen aus den  $m^2$  Grundpuncten p und aus den obigen 3m(m-2) Berührungspuncten  $a_0$  der sogenannten Tangenten-Sehnen  $S_0$ ; was zusammen richtig die volle Zahlihrer gemeinschaftlichen Puncte, (2m-1)(2m-1), beträgt! Wird der Pol P insbesondere in einem der Grundpuncts p angenommen, so wird er ein dreifacher Punct von jeder det beiden Panpolaren, und zwar berühren die durch ihn gehelmden beiderseitigen drei Curven-Zweige einander paarweise in ihm."

II. Rücksichtlich des Büschels innerer Polaren  $B(J^{m-1})$  sind unter anderen noch folgende Umstände beachtenswerth.

Da die Curven irgend eines Büschels  $x^{\text{ten}}$  Grades,  $B(C_x)$ , insgesammt  $-1)^2$  Doppelpuncte haben, und da sich unter denselben je 2(x-1) e befinden, welche irgend eine gegebene Gerade G berühren (vergl. rhergeh. Abhandl.), so müssen also auch die Polaren  $B(J^{m-1})$  s Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel ") allemal im Ganzen  $3(m-2)^2$  Doppelpuncte enthalten, es müssen je 2(m-2) derselben jede gegebene Gerade, namentlich auch die Gerade  $G_{\infty}$  berühren.

Daraus ist zunächst zu entnehmen, dass es in Betracht jeder einzelnen  $C^m$  auch solche Pole P geben muss, deren innere Polaren  $J^{m-1}$  elpuncte haben; und zwar müssen diese Doppelpuncte im Allgen paarweise vorhanden sein, nämlich als Gegenpuncte in Rücksicht Poles oder Mittelpunctes P der jedesmaligen Polare  $J^{m-1}$  (§ 9, II.); wenn ein Doppelpunct insbesondere im Mittelpunct P selbst, oder er in der Geraden  $G_\infty$  liegt, steht er als einzeln da. Von jeder P, etwa  $P_1^{m-1}$ , welche einen Doppelpunct P auf der Geraden P kann man sagen, sie berühre diese Gerade in demselben; und wenn zurve einen Mittelpunct P hat, so kann man umgekehrt behaupten, sönne die Gerade P im Allgemeinen nur in diesem Sinne ben, dass sie einen auf derselben liegenden Doppelpunct hat. Da nun mit der inneren Polare P die Gerade P im nämlichen Puncte berührt, so also:

"Dass der Ort desjenigen Poles  $P_1$ , dessen innere Polare in Bezug auf die gegebene Basis  $C^m$  die Gerade  $G_{\infty}$  bet und somit einen auf ihr liegenden einzelnen Doppelt  $\mathfrak{p}_{\infty}$  hat, eine bestimmte Curve  $2(m-2)^{\mathrm{ten}}$  Grades  $P_1^{2m-4}$   $(m-1)^{\mathrm{ter}}$  Classe  $D^{m-1}$  ist; nämlich diese Curve ist die 1)<sup>10</sup> Polare der Geraden  $G_{\infty}$  in Bezug auf die Basis  $C^m$ , die Enveloppe aller Durchmesser D der letzteren."

In den Mittelpunct oder Pol P kommt vornehmlich dann ein einr Doppelpunct der Polare zu liegen, wenn m ungerade, gleich  $2\nu-1$  ist, P in der Basis  $C^m = C^{2\nu-1}$  selbst liegt, so dass also für diesen Fall Basis als Hauptbestandtheil seines Ortes anzusehen ist. Dabei sind nn die gegenseitigen Schnitte der beiden Curven  $P_1^{2m-4}$  und  $C^m$  solche idere Pole P, deren Polaren zwei vereinzelte Doppelpuncte,  $\mathfrak{p}_{\infty}$  und aben. Uebrigens kann der Mittelpunct P insbesondere auch ein mehr weisacher Punct der Polare  $J^{m-1}$  werden, jedoch nur nach Maassder zwei Zahlformen von m, nur so, wie bereits oben (§ 1) angenworden.

Ausser diesen speciellen Fällen, wobei die Polare einen vereinzelten elpunct hat, muss es nun in Bezug auf die gegebene Basis  $C^m$  auch

solche Pole geben, die  $P_2$  heissen sollen, deren innere Polaren  $J_2^{n-1}$  ein Paar (oder insbesondere auch mehrere Paare) Doppelpuncte,  $\mathfrak{p}_2$  und  $\mathfrak{p}_v$  haben, welche dann stets Gegenpuncte in Rücksicht des Poles  $P_2$  sind; und zwar muss der Ort aller solcher Pole irgend eine Curve  $x^{\text{ten}}$  Grades  $P_2^*$  sein.

Hiernach gehören also zu der gegebenen Curve  $C^m$  im Allgemeinen zwei solche Ortscurven  $P_1^{2m-4}$  und  $P_2^n$ , wovon die erste alle diejenigen Pole  $P_1$  enthält, deren Polaren  $J_1^{m-1}$  einen auf der Geraden  $G_{\infty}$  liegenden einzelnen Doppelpunct haben, die andere, unbekannte Curve dagegen alle diejenigen Pole  $P_2$  enthält, deren Polaren  $J_2^{m-1}$  Paare von Doppelpuncten haben. Die  $2(m-2)\times x$  gemeinschaftlichen Puncte beider Ortscurven sind solche besondere Pole, welche beide Eigenschaften zugleich besitzen. In dem Falle, wo  $m=2\nu-1$ , hat ferner auch jede innere Polare, deren Pol in der Basis  $C^{2\nu-1}$  selbst liegt, in diesem Pol einen einzelnen Doppelpunct.

In dieser Hinsicht gehören demnach zu allen Curven eines gegebenen Curven-Büschels  $B(C^m)$  im Allgemeinen sowohl eine Schaar Ortscurven  $P_1^{2m-4}$  oder  $S(P_1^{2m-4})$ , als auch eine Schaar Ortscurven  $P_2^x$  oder  $S(P_1^p)$ .

Da nun unter dem Büschel Polaren  $B(J^{m-1})$  jedes Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  sich 2(m-2) solche befinden welche die Gerade  $G_{\infty}$  berühren, also 2(m-2) solche Polaren  $J_{*}^{m-1}$ , welche einzelne Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_{\infty}$  auf  $G_{\infty}$  haben; und da der Büschel  $B(J^{m-1})$  im Ganzen  $3(m-2)^2$  Doppelpuncte enthält, so bleiben also noch

$$3(m-2)^{2}-2(m-2)=(m-2)(3m-8)$$

solche Doppelpuncte übrig, welche nicht im Unendlichen liegen, und welche somit paarweise einzelnen Polaren  $J_1^{m-1}$  angehören müssen. Die Anzahl dieser Polaren  $J_2^{m-1}$  ist daher

$$=\frac{1}{2}(m-2)(3m-8),$$

insofern nämlich diejenigen unter ihnen, welche insbesondere mehrere Paure Doppelpuncte haben, ebenso oft gezählt werden, als sie Paare enthalten Für den Fall, wo  $m=2\nu-1$ , ist die Zahl der Polaren  $J_2^{m-1}$ 

$$=2(v-2)(3v-4)+\frac{1}{2},$$

wo der Bruch  $\frac{1}{2}$  diejenige besondere Polare, etwa  $J_a^{m-1}$ , anzeigt, welche einen einzelnen Doppelpunct im Pol P selbst hat, und welche der durch P gehenden Curve  $C^{2r-1}(=C^m)$  zugehört.

Diesen Angaben gemäss ist nun auch bestimmt, wieviele von jenen genannten Ortscurven durch den jedesmaligen Pol gehen, nämlich:

"Die zu dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  gehörigen zwei Schaaren Ortscurven,  $S(P_1^{2m-4})$  und  $S(P_2^x)$ , bedecken die ganze Ebene in der Art, dass durch jeden beliebigen Punct P im Allgemeinen

$$2(m-2)$$
 Curven  $P_1^{2m-4}$  und  $\frac{1}{2}(m-2)(3m-8)$  Curven  $P_1^2$ 

gehen." Wenn  $m=2\nu-1$  und danach die letzte Zahl gleich  $2(\nu-2)(3\nu-4)+\frac{1}{2}$  ist, so gehen  $2(\nu-2)(3\nu-4)$  Curven  $P_2^x$  durch P und der Bruch  $\frac{1}{2}$  zeigt diejenige unter den gegebenen Curven an, welche durch P geht.

Es wird zur Erläuterung dienen und auch an sich nicht ohne Interesse sein, wenn wir die ausgesprochenen allgemeinen Eigenschaften bei den einfachsten Beispielen, wo der gegebene Curvenbüschel nur vom dritten, vierten und fünften Grad ist, etwas näher betrachten.

- A. Bei einem gegebenen Curven-Büschel dritten Grades,  $B(C^3)$ , finden keine Ortscurven  $P_{x}^{x}$  statt, was auch der Ausdruck 2(v-2)(3v-4)richtig anzeigt, indem er gleich 0 wird, wenn v = 2 ist; wogegen der Bruch  $\frac{1}{2}$  bleibt und die durch den Pol P gehende Curve  $C^2$  anzeigt. Jede der anderen Ortscurven  $P_1^{2m-4}$  wird hier ein Kegelschnitt  $P_1^2$ , und zwar derselbe, welcher schon oben (§ 15) betrachtet und durch  $E^2$  bezeichnet worden. Die inneren Polaren jedes Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^3)$  bilden einen Kegelschnitt-Büschel  $B(J^3)$  mit 4 Grundpuncten q; dieselben enthalten im Ganzen  $3(3-2)^2 = 3$  Doppelpuncte, von welchen 2(3-2)=2 auf der Geraden  $G_{\infty}$  liegen, und einzelne Doppelpuncte zweier besonderen Polaren  $J_1^2$  sind, der dritte dagegen liegt im Pol P selbst und ist Doppelpunct der besonderen Polare  $J_0^2$ , welche der durch P gehenden Curve  $C^2$  entspricht. Jede der beiden Polaren  $J_1^2$ besteht aus zwei parallelen Geraden J und  $J_1$ , die gleich weit vom Pol P abstehen, und die Polare  $J_a^2$  besteht aus zwei sich in P schneidenden Geraden (Sehnen) S und S, (§ 15). Demnach sind die 4 Grundpuncte q des Büschels Polaren  $B(J^2)$  allemal die Ecken eines Parallelogramms, welches die Geraden S und S, zu Diagonalen und die zwei Paar Geraden J und  $J_1$  zu Gegenseiten hat; und die zu dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^3)$  gehörige Schaar Orts-Kegelschnitte  $S(P_1^2)$  erfüllt die ganze Ebene doppelt, so dass durch jeden Punct P je zwei Kegelschnitte P; gehen.
- B. Bei einem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^4)$  sind die zugehörigen Ortscurven  $P_1^x$  vom zehnten Grad und sechsunddreissigster Classe (§ 17), also  $P_1^x = P_1^{10}$ ; die anderen Ortscurven  $P_1^{2m-4} = D^{m-1}$  sind vom vierten Grad  $P_1^4$  und dritter Classe  $D^3$ . Die irgend einem Pol P entsprechenden inneren Polaren bilden einen Büschel  $B(J^3)$  mit 9 Grundpuncten q und haben im Ganzen  $3(4-2)^3 = 12$  Doppelpuncte. Von den 9 Puncten q liegt einer, etwa  $q_0$ , im Pol P selbst und die 8 übrigen bestehen aus 4 Paar Gegenpuncten q und  $q_1$  rücksichtlich des Poles, so dass sie die Endpuncte von 4 gemeinschaftlichen Sehnen S der Polaren  $B(J^3)$  sind. Von den 12 Doppelpuncten liegen q auf der Geraden q und sind einzelne Doppelpuncte von q besonderen Polaren q, dagegen sind die 8 übrigen paarweise Doppelpuncte, q und q, von vier besonderen Polaren

J<sup>3</sup> und zugleich Gegenpuncte in Rücksicht des Poles P. Jede der 4 letzteren Polaren  $J_2^3$  muss aus  $J^2+S_2$  bestehen (§ 17), und zwar muss der Kegelschnitt  $J^2$  durch je drei Paar Grundpuncte q und q, und die Doppelsehne S, muss durch das jedesmalige vierte Paar gehen, also auf eine der 4 Sehnen S fallen; und da nun das zugehörige Paar Doppelpuncte aus den gegenseitigen Schnitten von J2 und S2 besteht, so liegen also in jeder der 4 Doppelsehnen S, (oder auch der 4S) sowohl ein Paar Doppelpuncte p, und p', als auch ein Paar Grundpuncte q und q, des  $B(J^3)$ , sowie auch jede derselben durch den neunten Grundpunct  $q_a$  (oder Pol P) geht. Von den zu dem gegebenen Curven-Büschel B(C) gehörigen zwei Schaaren Ortscurven,  $S(P_{\bullet}^{\bullet})$  und  $S(P_{\bullet}^{\bullet})$ , bedeckt jede die ganze Ebene vierfach, d. h. durch jeden Panet P der Ebene gehen sowohl 4 Curven P. als auch 4 Curven P. Jede Ortscurve P10 hat 9 dreifache Puncte P3 (§ 17); der Ort dieser Puncte rücksichtlich aller Ortscurven  $S(P_1^{10})$  ist eine Curve sechsten Grades Pa, welche insbesondere auch durch die zu dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^*)$  gehörigen 27 Doppelpuncte geht.

C. Bei dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^{\circ})$  bilden die Polaren jedes Poles P einen Büschel  $B(J^{\circ})$  mit 16 Grundpuncten q und im Ganzen mit  $3(5-2)^2=27$  Doppelpuncten; es befinden sich unter denselben 2(5-2)=6 solche,  $J_1^{\circ}$ , welche einen einzelnen Doppelpunct  $\mathfrak{p}_x$  auf der Geraden  $G_x$  haben, und ferner 2(3-2)(3.3-4)=10 solche,  $J_1^{\circ}$ , welche ein Paar Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_2$  und  $\mathfrak{p}_1'$  haben, die Gegenpuncte rücksichtlich des Poles P sind, und endlich noch eine solche,  $J_0^{\circ}$ , welche einen einzelnen Doppelpunct im Pol P selbst hat, was zusammen die 27 Doppelpuncte ausmacht. Dem entsprechend gehen also von den zu dem gegebenen Curven-Büschel gehörigen Ortscurven  $S(P_1^{\circ})$  und  $S(P_2^{\circ})$  durch jeden Pol P einerseits je 6 Curven  $P_1^{\circ}(=D^{\circ})$  und andererseits je 10 Curven  $P_1^{\circ}$ 

Die 16 Grundpuncte q des Büschels  $B(J^4)$  bestehen aus 8 Paar 6e genpuncten q und  $q_1$ , oder sie sind die Endpuncte von 8 gemeinschaftlichen Sehnen S dieses Büschels. Die besondere Polare  $J_0^4$  kann möglichet weise aus  $J^3 + S_2$  bestehen (§ 19), wobei sie alsdann drei Doppelpunch hat, die gegenseitigen Schnitte von  $J^3$  und  $S_2$ , wovon der eine, als einzelner, in P liegt und die zwei anderen ein Paar Gegenpuncte sind; femut geht dabei die Curve  $J^3$  durch 6 der 8 Paar Grundpuncte q und  $q_1$ , wid die beiden übrigen Paare liegen in der Doppelsehne  $S_2$ , so dass also die letztere zugleich eine gemeinschaftliche Doppelsehne aller Polaren B(J) ist. Diese specielle Polare  $J^3 + S_2$  vertritt zugleich eine der 10 Polares  $J_2^4$ . Es kann ferner möglicherweise eine der 10 Polaren  $J_2^4$  aus  $J_2^2$  bestehen (§ 19), wobei sodann von diesen zwei Kegelschnitten der eine durch irgend 4 Paar Grundpuncte q und  $q_1$  und der andere durch die

übrigen 4 Paare geht, und wobei die gegenseitigen 4 Schnitte von  $J^2$  und  $J_1^2$  zwei Paar Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_2$  und  $\mathfrak{p}_2'$  sind, so dass also diese specielle Polare für zwei Polaren  $J_2^4$  zählt, und dass die ihr entsprechende Ortscurve  $P_2^*$  den Pol P zum Doppelpunct haben muss. — Hierbei kann gefragt werden: a. Welches ist in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^5)$  der Ort des Poles, für welchen die besondere Polare  $J_2^4$  aus  $J^2+S_2$  besteht? (höchstens vom fünfzigsten Grad). b. Welches ist der Ort des Poles, für welchen eine der 10 Polaren  $J_2^4$  aus  $J^2+J_1^2$  besteht? oder welches ist der Ort der Doppelpuncte aller Ortscurven  $S(P_2^*)$ ?

In Betreff der obigen allgemeinen Betrachtung sind unter anderen folgende Aufgaben zu stellen:

- 1. Den Grad x der Ortscurve  $P_{\frac{x}{2}}$  allgemein zu bestimmen, d. h. für jede Basis  $C^m$ .
- 2. Die Enveloppe der zu einem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^{\infty})$  gehörigen Schaar Ortscurven  $S(P_{z}^{x})$  zu finden; und
- 3. Die Enveloppe der zu demselben Curven-Büschel gehörigen Schaar Ortscurven  $S(P^{2m-4}) = S(D^{m-1})$  zu finden. Hierbei will ich bemerken, dass diese Curvenschaar in der Hinsicht, dass sie  $(m-1)^{\text{ter}}$  Classe ist und durch jeden Punct P der Ebene je 2(m-2) derselben gehen, auffallende Uebereinstimmung mit einem Curven-Büschel gleicher Classe  $B(K^{m-1})$  und mit  $(m-1)^2$  gemeinschaftlichen Tangenten hat, indem auch hier durch jeden Punct der Ebene je 2(m-2) Curven  $K^{m-1}$  gehen; dagegen sind diese Curven  $K^{m-1}$  vom  $(m-1)(m-2)^{\text{ten}}$  Grad, während jene  $D^{m-1}$  nur vom  $2(m-2)^{\text{ten}}$  Grad, gleich  $P^{2m-4}$ , sind. Der  $B(K^{m-1})$  ist durch  $\frac{1}{2}m(m+1)-2$  gegebene Tangenten bestimmt.

# § 22.

I. Die innere Panpolare kann unter geeigneten Umständen auch in Theile zerfallen, wie aus Folgendem erhellen wird.

Befindet sich unter den Curven des gegebenen Büschels  $B(C^m)$  insbesondere eine solche, etwa  $C^m_o$ , welche einen Mittelpunkt  $C_o$  hat, und wird dieser Mittelpunct als Pol angenommen, so zerfällt die innere Panpolare nothwendig in die Curve  $C^m_o$  und in eine bestimmte Curve  $J^{m-1}_o$ , so dass  $J^{2m-1}$  aus  $C^m_o + J^{m-1}_o$  besteht, und zwar ist dabei die Curve  $J^{m-1}_o$  eine gemeinsame innere Polare aller gegebenen Curven  $B(C^n)$  mit Ausnahme der Curve  $C^m_o$ , mit welcher sie concentrisch ist. Ein solcher Pol  $C_o(=P)$  bedingt aber auch in Rücksicht der ihm entsprechenden äusseren Polaren,  $B(A^{m-1})$ , eine besondere Eigenschaft, nämlich: Dass alle diese Polaren parallele Asymptoten haben, und zwar parallel den Asymptoten jener gemeinsamen inneren Polare  $J^{m-1}_o$ , weil sie mit dieser die Gerade  $G_\infty$  in den nämlichen m-1 Puncten  $a_\infty$ 

schneiden. Die (m-1)(m-2) übrigen gemeinschaftlichen Puncte (Grundpuncte) p des Büschels  $B(A^{m-1})$  müssen daher in einer Curve  $A^{m-2}$  liegen, welche mit  $G_{\infty}$  zusammen eine Curve  $A^{m-1}_0$  dieses Büschels vertritt, und zwar ist dieselbe die äussere Polare von jener besonderen Curve  $C^n_0$ . Befindet sich unter den gegebenen Curven  $B(C^m)$  zugleich noch eine andere, etwa  $C^m_0$ , welche einen Mittelpunct  $C_{00}$  hat, so kommen ihr und ihrem Mittelpuncte gleiche Eigenschaften zu. Bewegt sich sodann der Pol P in der durch beide Mittelpuncte gehenden Geraden  $C_0$   $C_{00}$ , so entspricht ihm in jedem Moment ein Büschel äusserer Polaren  $B(A^{m-1})$  mit  $(m-1)^2$  Grundpuncten p, und der Ort aller dieser Puncte p ist eine Curve  $2(m-1)^{ten}$  Grades  $A^{2m-2}$ , deren Asymptoten mit den Asymptoten der beiden gemeinsamen inneren Polaren  $J^{m-1}_0$  und  $J^{m-1}_0$  parallel sind, oder welche mit diesen zwei Curven die Gerade  $G_n$  in den nämlichen zweimal m-1 Puncten  $a_m$  schneidet.

Durch Umkehrung ergeben sich folgende Sätze:

a. Giebt es in der Ebene zweier gegebenen Curven  $m^m$  Grades,  $C_1^m$  und  $C_2^m$ , irgend einen solchen Pol  $C_0$  (= P), dessen innere Polaren in Bezug auf dieselben in eine zusammenfallen  $J_0^{m-1}$ , so haben alle Curven des durch die zwei gegebenen bestimmten Büschels  $B(C^m)$  für den gleichen Pol die nämliche innere Polare gemein, und so enthält dieser Büschel allemal eine solche besondere Curve  $C_0^m$ , welche den Pol  $C_0$  zum Mittelpunct hat.

b. Hat eine gegebene Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C_0^m$  einen Mittelpunct  $C_0$ , und nimmt man in derselben  $\frac{1}{2}m(m+3)-1$  Puncte p beliebig an, so gehen durch diese Puncte unzählige Curven desselben Grades,  $B(C^m)$ , welchen rücksichtlich jenes Mittelpunctes, als Pol, eine und dieselbe innere Polare  $J_0^{m-1}$  entspricht

c. Sind in einer Ebene zwei Curven  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C_0^m$  und  $C_0^m$  gegeben, die Mittelpuncte  $C_0$  und  $C_0$ 0 haben, so gehen durch ihre  $m^2$  gemeinschaftlichen Puncte p unzählige andere Curvel gleichen Grades, ein  $B(C_i^m)$ , welche für jeden jener zwei Mittelpuncte die innere Polare  $J_0^{m-1}$  und  $J_0^{m-1}$  gemein haben, aber keine dieser Curven kann ebenfalls einen Mittelpunct haben, sind jedoch die gegebenen-Curven concentrisch, so hat auch jede dieser anderen Curven einen Mittelpunct und zwar sind alle mit den gegebenen concentrisch. Nur für m=20 oder für den Kegelschnitt-Büschel  $B(C^2)$  findet hierbei Abweichung statt.

II. In Betracht des allgemeinen Curven-Büschels  $B(C^m)$  gehen durch jeden Pol P in Rücksicht jeder einzelnen Curve ein bestimmtes System von je  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen S, die durch  $\Sigma(S)$  bezeichnet werden mögen, so dass also ebenso viele solche Systeme stattfinden, als der Büschel Curven

enthält. Da nun die innere Panpolare desselben Poles vom  $(2m-1)^{ten}$  Grad ist, so fallen in jede durch P gezogene Gerade G je m-1 Schnen S, welche im Allgemeinen ebenso vielen verschiedenen Curven oder Systemen  $\Sigma(S)$  angehören werden. Bezeichnet man'irgend eine Curve des Büschels durch  $C_1^m$ , ihre Sehnen durch  $\Sigma(S_1)$  und jede der  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Geraden, in welchen die Sehnen liegen, durch  $G_1$ , so fallen in jede  $G_1$  noch m-2andere Sehnen S, die ebenso vielen anderen Curven  $C^m$  angehören, und es entsieht die Frage: Ob in Rücksicht aller  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Geraden  $G_1$  die je m−2 anderen Sehnen S zu den nämlichen m−2 anderen Curven  $C^m$ , oder ob dieselben im Ganzen zu  $\frac{1}{4}m(m-1)\times(m-2)$ verschiedenen Curven  $C^m$  gehören. Z. B. bei einem gegebenen  $B(C^3)$  fällt in jede der 3 Geraden  $G_1$ , in denen die 3 Sehnen  $S_1$  der Curve  $C_1^*$  liegen, noch je eine andere Sehne S', und es ist die Frage, ob diese 3S' einer und derselben, etwa  $C_2$ , oder ob sie drei verschiedenen anderen Curven  $C^2$  angehören. Gehörten sie derselben Curve  $C_2^3$  an, so wären alle Curven des Büschels  $B(C^2)$  einander paarweise zugeordnet. Es kann ferner gefragt werden: Welche Relation findet zwischen den 4m(m-1) Sehnen jedes Systemes  $\Sigma(S)$  statt? oder wenn eine derselben gegeben ist, wie sind die übrigen zu finden? Welche Relation findet zwischen verschiedenen Sehnen-Systemen statt?

Hat insbesondere 'eine der gegebenen Curven  $B(C^m)$ , etwa  $C_0^m$ , einen Mittelpunct  $C_0$ , und wird dieser als Pol P angenommen, wobei die Panpolare  $J^{2m-1} = C_0^m + J_0^{m-1}$  wird, so liegen in jeder Geraden G je  $\frac{1}{2}m$  Sehnen  $S_0$  der Curve  $C_0^m$ , sowie je  $\frac{1}{2}(m-1)$  Sehnen S, welche einzeln anderen Curven  $C^m$  angehören; dabei sind in den Zahlen  $\frac{1}{2}m$  und  $\frac{1}{2}(m-1)$  nur die Ganzen zu zählen. Welche Resultate erhält man, wenn die eben aufgestellten Fragen auf diesen besonderen Fall angewendet werden?

#### § 23.

## Allgemeine Bemerkung.

Die Resultate der vorstehenden Untersuchung lassen sich durch Projection in andere, scheinbar allgemeinere umwandeln; was bereits schon oben gelegentlich an einigen Stellen geschehen, an anderen nur bemerkt worden ist. Auch kann fast durchgängig eine entgegenstehende Reihe von Sätzen und Eigenschaften nach dem Princip der Dualität der Raumgestalten gleicherweise entwickelt oder durch Polarisation mittelst eines Hülfs-Kegelschnittes aus dem Obigen hergeleitet werden; welches alles zur Genüge bekannt ist. Eine eigentliche Weiterführung des Gegenstandes gedenke ich später mitzutheilen, wofern mein kränkelnder Zustand mir die zur Ausarbeitung nöthige Kraft und Anstrengung gestattet.

# Einiges über geradlinige Transversalen bei algebraischen Curven.

# § 24.

In den obigen Betrachtungen kommen bereits viele Sätze über solche Geraden vor, welche eine gegebene Curve unter irgend welchen bestimmten Bedingungen schneiden, und zwar wurde dabei in den meisten Fällen entweder der Ort der Geraden selbst, oder irgend eines in ihr fixirten Punctes, oder es wurden beide Oerter zugleich berücksichtigt, sowie auch andere, davon abhängige Eigenschaften beobachtet. Einige der früheren Fälle sollen hier etwas allgemeiner behandelt und nebstdem noch andere analoge Beispiele hinzugefügt werden. Eine umfassendere Untersuchung über Transversalen bei algebraischen Curven, aus welcher nicht nur alle diese Beispiele, sondern auch ein grosser Theil der obigen Betrachtungen entnommen ist, behalte ich mir für eine andere Gelegenheit vor.

## § 25.

Eine gegebene Curve m<sup>ten</sup> Grades C<sup>m</sup> wird von jeder in ihrer Ebene liegenden Geraden oder Transversale S in m Puncten a (reell oder imaginär) geschnitten. Der gemeinsame Schwerpunct solcher m Schnitte (alle gleich schwer gedacht) heisse A; so hat man in Rücksicht dieses Schwerpunctes zunächst folgende Sätze (wovon der erste I. a. allgemein bekannt ist):

- I. a. "Wird die Transversale S sich selbst parallel bewegt, so beschreibt ihr Schwerpunct A (d. h. der Schwerpunct ihrer veränderlichen m Schnitte a) irgend eine bestimmte Gerade D, nämlich den der Richtung von S conjugirten Durchmesser der Basis C"."
- b. "Giebt man der Transversale S nach einander alle Richtungen, so entstehen alle Durchmesser D der Basis, word insbesondere auch ihre m Asymptoten  $A_s$  gehören, und zwaf als diejenigen eigenthümlichen Durchmesser, welche ihreteigenen Richtung conjugirt sind; daher liegt der Schwerpund A jeder Transversale S, welche einer  $A_s$  parallel ist, in dem unendlich entfernten Puncte  $a_\infty$  der letzteren; der Schwerpunct der Geraden  $G_\infty$  aber, diese als Transversale angesehen, ist unbestimmt, liegt in jedem Durchmesser, also nach jeder Richtung. Alle Durchmesser insgesammt berühren eine bestimmte Curve  $(m-1)^{\text{ter}}$  Classe  $D^{m-1}$  und  $2(m-2)^{\text{ter}}$  Grades  $\mathfrak{D}^{2m-4}$ , und zwar berührt jede  $A_s$  namentlich in demjenigen Puncte, etwa  $a_0$ , welcher der Schwerpunct ihrer m-1 Schnitte

mit den m-1 übrigen Asymptoten ist; diese Curve hat im Allgemeinen  $\frac{1}{2}$  (m-1) (m-2) Doppeltangenten, welche solche Durchmesser der Basis sind, D, denen zwei verschiedene conjugirte Richtungen entsprechen." Demnach gehen durch jeden Punct P der Ebene im Allgemeinen m-1 Durchmesser D der Basis, oder jeder Punct P ist der Schwerpunct A von m-1 durch ihn gehenden Transversalen S, welche nämlich jenen Durchmessern beziehlich conjugirt sind; liegt der Punct P insbesondere in einer  $A_s$ , so ist diese selbst einer der m-1Durchmesser, und so fällt die ihr conjugirte Transversale S auf sie, und da diese Transversale mit den übrigen, wie zuvor, ihren Schwerpunct in P haben muss, so kann also jeder Punct P in der Asymptote A, als Schwerpunct einer auf ihr liegenden Transversale S angesehen werden; wird P in den im Unendlichen liegenden Punct  $a_{\infty}$  der  $A_{\epsilon}$  versetzt, so sind die übrigen m-2 Durchmesser D alle mit A, parallel, die ihnen conjugirten m-2 Transversalen fallen sämmtlich auf  $G_{\infty}$  und die der  $A_{\epsilon}$  conjugirte liegt auf dieser, wie zuvor; liegt endlich P nach beliebiger Richtung in der Geraden  $G_{\infty}$ , so sind ebenso alle m-1 Durchmesser nach dieser Richtung parallel und die ihnen conjugirten Transversalen fallen alle auf  $G_{\infty}$ .

- c. Da die Basis  $C^m$  von der  $m(m-1)^{\text{ten}}$  Classe ist, so hat sie mit der Curve  $D^{m-1}$  im Ganzen  $m(m-1) \times (m-1)$  Tangenten gemein, d. h. "Die Basis wird im Allgemeinen von m(m-1)(m-1) ihrer Durchmesser berührt;" zu diesen besonderen Durchmessern gehören namentlich die m Asymptoten  $A_s$ , deren Berührungspuncte  $a_{\infty}$  auf  $G_{\infty}$  liegen; die  $m^2(m-2)$  übrigen sollen durch  $D_0$  und ihre Berührungspuncte mit der Basis durch  $d_0$  bezeichnet werden.
- II. a. "Wird eine beliebige Transversale S um irgend einen in ihr liegenden Pol P herumbewegt, so beschreibt ihr Schwerpunct A eine Curve mten Grades, Am, und 2(m—1)ter Classe, welche den Pol zum (m—1)-fachen Punct und in demselben diejenigen m—1 Transversalen, von denen er der Schwerpunct ist (I. b.), zu Tangenten hat, und deren m Asymptoten A. beziehlich den m A. der Basis Cm parallel sind, und zwar sind die beiden vollständigen m-Seite, mA. und mA., ähnlich und ähnlichliegend, haben den Pol P zum Aehnlichkeitspunct und ihre homologen Dimensionen verhalten sich wie 1:m." Somit haben alle solche Curven Am, welchen Polen P sie entsprechen mögen, congruente Asymptoten-m-Seite, mA.; und denkt man sich nebst der gegebenen Basis Cm beliebige

andere Curven Cm, Cm, ..., welche mit ihr die m A, gemein haben, so muss jedem Pol P in Rücksicht aller dieser Curven eine und dieselbe Curve Am entsprechen, und ebenso haben dieselben alle Durchmesser D und deren Enveloppe Dm-1 gemein. Unter den Curven Cm, ..., welche mit Cm die m Asymptoten A, gemein haben, giebt es insbesondere eine solche, etwa C<sub>p</sub>, welche den Pol P zum (m-1)-fachen Punct hat, und zwar hat dieselbe in diesem Puncte mit der Curve Am die genannten m-1 Tangenten gemein, so dass ihre respectives Zweige einander daselbst berühren, oder mit einem Worte: die Curven Cpm und Am sind ähnlich und ähnlichliegend, haben P zum Achnlichkeitspunct und ihre entsprechenden Dimensionen verhalten sich wie m:1. - Denkt man sich den Pol P nach irgend einer Richtung ins Unendliche versetzt, so zerfällt die Curve A' in den der Richtung conjugirten Durchmesser D und in einen anderen Theil, welcher ganz im Unendlichen liegt.

 Da die Ortscurve A<sup>m</sup> durch die im Unendlichen, in G<sub>∞</sub>, liegenden m Puncte a<sub>∞</sub> der Basis C<sup>m</sup> geht (vermöge der Parallelität der Asymptoten), so müssen die übrigen m (m-1) gemeinschaftlichen Puncte, etwa A, beider Curven in einer Curve (m-1)ten Grades, A, liegen. Oder: "Durch jeden Pol P gehen je m (m-1) solche besondere Transversalen  $S_i (= S)$ , deren Schwerpuncte  $A_i$  in der Basis selbst liegen, und zwar ihre Schnitte mit irgend einer Curve (m-1)= Grades, Am-1, sind." Liegt der Pol P in der Basis selbst, so wird diese in demselben von der Curve Am-1 (m-1)-punctig berührt; die Berührung wird m-punctig, wenn eine jener m-1 Transversalen, welche P zum Schwerpunct haben, auf die Tangente der Basis in P fällt, was jedoch nur für eine bestimmte Zahl (nämlich für m (m-1)2) Pole eintreten kann. Versetzt man den Pol P nach irgend einer Richtung ins Unendliche, so bleiben von den m(m-1) Transversalen S, nur noch m wahrnehmbar; sie gehen nach derselben Richtung parallel und ihre m Schwerpuncte A, liegen in dem der Richtung conjugirten Durchmesser D und sind dessen Schnitte mit der Basis; die m(m-2) übrigen Transversalen S, fallen auf die Gerade G. und ihre Schwerpuncte liegen zu je m-2 in den m Puncten a der Basis, so dass also in diesem Falle die Curve Am-1 aus  $D+(m-2)G_{\infty}$  be steht. — Bei dem besonderen Falle, in welchem sich die vorgenannten beiden Curven  $C_p^m$  und  $A^m$  befinden (a.), liegen ihre m(m-1) gemeinschaftlichen Puncte  $A_1$  sämmtlich im Pol P, und die Curve  $A_1^{m-1}$  zerfällt in ihre m-1 Berührungstangenten in demselben.

Wenn insbesondere die Curve Am die Basis Cm in irgend

einem Puncte berührt, so berührt auch die zugehörige Curve A<sup>m-1</sup> im nämlichen Puncte.

c. Bewegt sich der Pol P in irgend einer festen Geraden G, so bilden die ihm in Bezug auf die gegebene Basis  $C^m$  in obigem Sinne (a.) entsprechenden Curven  $A^m$  eine solche Curven-Schaar  $S(A^m)$ , welche ausser den m Puncten  $a_{\infty}$  der Basis auch noch den Schwerpunct, etwa  $A_g$ , der Geraden G gemein haben, und welche nebstdem die ganze Ebene dergestalt durchziehen, dass durch jeden beliebigen Punct \$\P\$ im Allgemeinen je m-1 derselben gehen, und dass die Basis in jedem ihrer m Puncte a von je einer derselben zweipunctig, in ihren m Schnitten mit der Geraden G aber von je einer derselben (m-1)-punctig und ausserdem noch von  $m(m^2-3)$  derselben in je einem anderen Puncte berührt wird. "Zudem haben die  $S(A^m)$  die obige Curve D<sup>m-1</sup> (I. b.) zur gemeinsamen Enveloppe, und zwar wird diese von jeder Curve  $A^m$  im Allgemeinen in 2m-3 verschiedenen Puncten berührt; insbesondere giebt es unter denselben 4(m-2) solche, welche die Curve  $D^{m-1}$  in irgend einem Puncte vierpunctig (also nebstdem nur noch in 2m-5 Puncten) berühren." "Ferner ist diese Schaar Curven  $S(A^m)$  so beschaffen, dass irgend eine gegebene Curve gten Grades von q(q+1)(m-1) derselben berührt wird; also wird insbesondere jede gegebene Gerade von je 2(m-1) derselben berührt.\*)

Bewegt sich der Pol P in der Basis  $C^m$  selbst, so wird diese (abgesehen davon, dass sie im jedesmaligen Pol von den zugehörigen Curven  $A^m$  und  $A_1^{m-1}$  (b.) schon (m-1)-punctig berührt wird, ausserdem) von  $m(m^3-m^2-m-1)$  Curven  $A^m$  (und zugehörigen  $A_1^{m-1}$ ) berührt, und zwar wird sie von  $m(m-1)^3$  derselben im jedesmaligen Pol selbst (also m-punctig), dagegen von  $m(m-2)(m^2+1)$  derselben in anderen bestimmten Puncten berührt.

<sup>\*)</sup> Bewegt sich der Pol P statt in der Geraden G in irgend einer Curve men Grades Gm, so hat die ihm entsprechende Curven-Schaar  $S(A^m)$  folgende Eigenschaften: 1º. Sie haben die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis gemein. 2º. Durch jeden Punct P der Ebene gehen im Allgemeinen n(m-1) Curven  $A^m$ . 30. Die Basis  $C^m$  wird in jedem der m Puncte  $a_\infty$  von n derselben einfach, in ihren mn Schnitten mit der Curve Gn von je einer derselben (m-1)-punctig und ausserdem von  $nm(m^2-3)$  derselben in anderen bestimmten Puncten einfach berührt. 40. Irgend eine gegebene Curve  $q^{\text{ten}}$  Grades  $Q^q$  wird im Allgemeinen von nq(q+1)(m-1) Curven  $A^m$ berührt. 5°. Die Enveloppe der  $S(A^m)$  besteht im Ganzen: a) aus den m Puncten  $a_{\infty}$ ;  $\beta$ ) aus der Curve  $D^{m-1}$  und zwar wird diese, wie oben, von jeder  $A^m$  in 2m-3 Puncten berührt, insbesondere giebt es 4n(m-2)solche Curven Am, welche dieselbe in irgend einem Puncte vierpunctig berühren;  $\gamma$ ) aus der (m-1)(m-2)-fachen gegebenen Curve  $G^m$ ; und endlich 8) aus einer bestimmten Curve mnten Grades, die jedoch von jeder Curve Am im Allgemeinen in nur einem Puncte berührt wird.

Beachtet man, während der Pol P sich in der Geraden G bewegt die je m-1 Transversalen, von welchen er der Schwerpunct ist (I. b), so sind dieselben zusammen alle Transversalen, deren Schwerpuncte in G liegen; wird jede derselben durch  $S_g$  bezeichnet, so hat man den Satz:

"Der Ort aller Transversalen  $S_g$ , deren Schwerpuncte A in irgend einer gegebenen Geraden G liegen, ist eine Curve  $m^m$  Classe  $S_g^m$  und  $2(m-1)^{ten}$  Grades, welche die Gerade  $G_*$  zur (m-1)-fachen Tangente hat, und welche namentlich die Asymptoten  $A_s$  der Basis, sowie auch die Gerade  $G_*$  und zwar diese in ihrem Schwerpuncte  $A_g$  berührt."

Dieser und der obige erste Satz (a.) sind gewissermassen einander entgegenstehend. Durch Hülfe derselben folgen leicht alle nachstehenden Sätze.

III. a. "Soll die durch die feste Basis  $C^m$  gezogene Transversale S irgend eine andere gegebene Curve  $n^{\text{ter}}$  Classe  $K^*$  berühren, so ist der Ort ihres Schwerpunctes A eine Curve  $mn^{\text{ten}}$  Grades,  $A^{mn}$ , welche die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis zu n-fachen Puncten und daher mit jeder  $A_s$  der Basis je n parallele Asymptoten  $\mathfrak{A}_s$ , hat, welche den nach gleicher Richtung gehenden n Tangenten T der Basis in der Art entsprechen, dass die Abstände je zweier zusammengehörigen  $\mathfrak{A}_s$  und T von A sich verhalten wie m-1:m."

b. "Soll der Schwerpunct A der Transversale S in irgendeiner gegebenen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $G^n$  liegen, so ist ihr 0th eine Curve  $mn^{\text{ter}}$  Classe  $S^{mn}$  und  $n(n-1)(m-1)+2n(m-1)=(m-1)n(n+1)^{\text{ten}}$  Grades, welche die m Asymptoten  $A_i$  der Basis zu n-fachen und die Gerade  $G_\infty$  zur n(m-1)-fachen Tangente hat; ihre n(m-1) Berührungspuncte mit der letzteren sind durch die conjugirten Richtungen derjenigen n-mal m-l Durchmesser D der Basis bestimmt, welche beziehlich den n Asymptoten der gegebenen Curve  $G^n$  parallel sind; ihre n(n-1)(m-1) geradlinigen Asymptoten  $\mathfrak{A}_s$  aber haben die conjugirten Richtungen derjenigen Durchmesser der Basis, welche die Curve  $G^n$  berühren, und gehen beziehlich durch deren Berührungspuncte, so dass sie dadurch vollkommen bestimmt sind."

IV. "Der Ort derjenigen Transversale  $S_1$ , deren Schwerpunct  $A_1$  in der Basis  $C^m$  selbst liegt (II. b.), also mit einem ihrer m Schnitte a, der  $a_1$  heissen soll, zusammmenfällt, ist eine Curve  $m(m-1)^{\text{ter}}$  Classe  $S_1^{m(m-1)}$  und  $m(m^2-3)^{\text{ten}}$  Grades, welcht die Gerade  $G_x$  zur m(m-2)-fachen Tangente und mit det Basis deren m Asymptoten  $A_s$  gemein, jedoch dieselben  $l^{l_1}$  gleich zu (m-1)-fachen Tangenten hat, und welche nebstden

die Basis in  $m^2(m-2)$  bestimmten anderen Puncten berührt." Ferner: "Die m(m-2) Berührungspuncte der Curve  $S_1^{m(m-1)}$  mit der Geraden  $G_{\infty}$  werden durch die conjugirten Richtungen derjenigen Durchmesser der Basis angezeigt, welche zu je m-2 mit ihren m Asymptoten  $A_s$  parallel sind (I. b.); die  $m(m-1)^2$  geradlinigen Asymptoten der ersteren (worunter jene m  $A_s$  mit inbegriffen) gehen durch diejenigen Puncte  $d_o$  der Basis, in welchen diese von einzelnen ihrer Durchmesser  $D_o$  berührt wird (I. c.), und zwar hat jede Asymptote die dem jedesmaligen Durchmesser conjugirte Richtung, so dass sie bestimmt ist."

Die Curve  $S_1^{m(m-1)}$  hat mit der Basis  $C^m$  im Ganzen  $m(m-1) \times m(m-1)$ .

Tangenten gemein; daraus könnte man schliessen, dass die Basis ebenso viele solche Tangenten, etwa  $S_1^{\circ}$ , habe, deren Schwerpuncte  $A_1$  in ihr selbst liegen; allein es verhält sich nicht genau so. Sondert man zunächst die m Asymptoten  $A_2$  der Basis, wovon jede für m, also alle für  $m^2$  gemeinschaftliche Tangenten zählen, ab, so bleiben noch

$$(m-2)m^2$$

solche gemeinschaftliche Tangenten  $S_1^{\circ}$  übrig, deren Berührungspuncte, etwa  $a_2$ , mit der Basis nicht im Unendlichen liegen, und in Rücksicht dieser entsteht nun die Frage: "Bei wievielen derselben fällt der Schwerpunct  $A_1$  mit dem Berührungspuncte  $a_2$ , und bei wievielen fällt er mit einem der m-2 Schnitte  $a_1$ , mit  $a_1$ , zusammen?" Da im Berührungspuncte  $a_2$  zwei der m Schnitte  $a_1$  vereinigt sind, so habe ich die Wahrscheinlickkeit beider Fälle nach dem Verhältniss von

$$2:m-2$$

angenommen,\*) woraus sich ergiebt, dass von den  $(m-2)m^3$  Tangenten  $S_1^{\circ}$  der Schwerpunct  $A_1$ 

(1)  $2(m-2)m^2$ -mal in  $a_2$ ; und (2)  $(m-2)^2m^2$ -mal in einem  $a_1$  liegen muss. Wenn aber der Schwerpunct  $A_1$  im Berührungspunct  $a_2$  liegt, so muss die Curve  $S_1^{m(m-1)}$  daselbst nothwendig die  $S_1^{\circ}$  und somit auch die Basis  $C^m$  berühren, so dass also  $S_1^{\circ}$  in diesem Falle (als Berührungs-Tangente) für zwei gemeinschaftliche Tangenten zählt, im Sinne von § 17 eine  $S_2^{\circ}$  ist, und folglich der Schwerpunct  $A_1$  nur halb so oft, als eben angegeben worden (1), also nur

$$(1^*) \qquad (m-2)m^2-\text{mal in } a_2$$

<sup>. \*)</sup> Einen strengen Beweis für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Annahme überlasse ich Anderen. Für m=3 und m=4, d. h. für die Basen  $C^2$  und  $C^4$  stimmt die Annahme mit der Wahrheit überein.

fällt. Danach reduciren sich die  $(m-2)m^3$  Tangenten  $S_i^0$  auf  $(m-2)(m-1)m^2$ ,

und mit diesen verhält es sich so:

"Die gegebene Basis  $\mathbb{C}^m$  hat im Allgemeinen ausser den Asymptoten

a) (m-2)m<sup>2</sup> solche Tangenten, deren Schwerpunct A mit dem Berührungspunct a<sub>2</sub> zusammenfällt; und

b)  $(m-2)^2m^2$  solche Tangenten, deren Schwerpunct A, in einem ihrer m-2 Schnitte a, in a, liegt. \*\*)

Uebrigens verhält es sich mit den m Asymptoten  $A_s$  ebenso. Da jede  $A_s$  im m gemeinschaftliche Tangenten zählt, so müssen auch m Schwerpuncte  $A_s$  in ihr und zugleich in der Basis  $C^m$  liegen; und zwar vertheilen sich dieselben nach dem Verhältniss von 2:m-2, nämlich 2 sind im Berührungspuncte  $a_s$  ( $=a_\infty$ ) vereinigt, woselbst sich zugleich die beiden Curven berühren, und die m-2 anderen fallen in die m-2 Schnitte a von  $A_s$  und  $C^m$ .

Somit findet für die gesammten m(m-1).m(m-1) gemeinschaftlichen Tangenten  $S_1^a$  dieselbe Reduction und Vertheilung statt; nämlich sie reduciren sich auf

$$m(m-1)^{s}$$

und von diesen liegt der Schwerpunct A,

(a.)  $m(m-1)^2$ -mal in  $a_2$ ; und ( $\beta$ .)  $m(m-2)(m-1)^2$ -mal in  $a_n$ . Hierbei und mehr noch oben (I. b.) stellt sich für die Asymptot  $A_s$  das Eigenthümliche heraus, dass ihr Schwerpunct, d. h. der Schwerpunct ihrer m gemeinschaftlichen Puncte a mit der Basis  $C^m$ , unbestimmt ist, in ihr liegen kann, wo man will; wogegen bei jeder mit  $A_s$  parallelen Transversale S der Schwerpunct bestimmt, nämlich im Unendlichen, in  $a_\infty$ , liegt. Dies erklärt sich einfach aus dem Umstade, dass man sich bei  $A_s$  die zwei in ihrem Berührungspuncte  $a_2$  vereinigten Puncte, etwa  $a_\infty$  und  $a'_\infty$ , nach entgegengesetzten Richtungen im Unendlichen denken kann, wobei sodann jeder beliebige Punct in  $A_s$  als in der Mitte zwischen ihnen liegend, also als ihr Schwerpunct anzusehen ist, was somit auch den Schwerpunct aller m Puncte a unbestimmt macht Ebenso ist der Schwerpunct der Asymptote  $A_s$  bestimmt oder unbestimmt, wenn sie die Basis im Puncte  $a_\infty$  beziehlich dreipunctig oder vierpunctig berührt.

V. "Der Ort der Schwerpuncte  $A_0$  aller Tangenten  $S_s$  der Basis  $C^m$ , dieselben als Transversalen S angesehen, ist eine Curve  $m(m^2-m-1)^{\text{ten}}$  Grades,  $A_0^{m(m^2-m-1)}$ , welche die m Punche

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich können durch die  $m^2(m-2)$  Puncte  $a_2$  Curven  $m(m-2)^{lon}$  Grades gehen; und alsdann gehen auch durch die  $(m-2)^2m^2$  Puncte  $a_1$  Curven  $(m-2)^2m^2$  Grades. Für die Basen dritten und vierten Grades ist es der Fall.

 $\iota_{\infty}$  der Basis zu  $(m^2-m-1)$ -fachen Puncten hat, und zwar mit lem einen Zweige daselbst die Basis berührt, dagegen mit len  $m^2-m-2$  übrigen schneidet, und welche ferner die Basis n den nämlichen vorgenannten  $(m-2)m^2$  Puncten  $a_1$  berührt ind in den  $(m-2)^2m^2$  Puncten  $a_1$  schneidet (IV.). Danach hat lie Ortscurve mit der Basis deren m Asymptoten  $A_s$  gemein, ber mit jeder  $A_s$  noch  $m^2-m-2$  andere Asymptoten  $\mathfrak{A}_s$  parallel, welche den mit derselben  $A_s$  parallelen  $m^2-m-2$  Tangenten T der Basis so entsprechen, dass die Abstände der zuammengehörigen  $\mathfrak{A}_s$  und T von  $A_s$  sich verhalten wie n-1:m.

VI. "Der Ort der Schwerpuncte  $A_d$  aller Durchmesser Dler gegebenen Basis  $C^m$ , dieselben als S angesehen, ist ausser den Asymptoten der Basis) eine Curve  $m(m-2)^{ten}$ irades,  $A_d^{m(m-2)}$ , welche die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis zu (m-2)achen Puncten und daher mit jeder  $A_s$  der letzteren je m-2arallele Asymptoten A, hat, die den mit derselben A, paallelen m-2 Durchmessern D (I. b.) in der Art entsprechen, lass die Abstände der zusammengehörigen A, und D von A, ich verhalten wie m-1:m; und welche ferner die Enveloppe .ller Durchmesser, die Curve  $D^{m-1}$ , in denselben Puncten  $a_0$ verührt, in welchen diese von den m Asymptoten A, der Basis verührt wird (I. b.). "Die  $m(m-2) \times m$  gemeinschaftlichen Puncte ler Curven  $A_d^{m(m-2)}$  und  $C^m$  sind die Schwerpuncte  $A_d$  ebenso vieler Durchmesser der letzteren; und da m(m-2) derselben in die m Puncte  $t_{\infty}$  fallen, so zeigen die m(m-1)(m-2) übrigen die Zahl derjenigen Jurchmesser an, deren Schwerpuncte in der Basis, aber nicht im Unend-Dasselbe Resultat ergiebt sich auch, wenn man die  $s(m-1)^3$  gemeinschaftlichen Tangenten der Curven  $S_1^{m(m-1)}$  (IV.) und  $0^{m-1}$  berücksichtigt; denn werden von diesen die (m-1)-fach gezählten Asymptoten A, weggelassen, so sind die m(m-1)(m-2) übrigen gerade ie genannten Durchmesser. Also:

"Die gegebene Basis  $C^m$  hat im Allgemeinen m(m-1)(m-2) olche Durchmesser, deren Schwerpuncte in ihr selbst, aber icht im Unendlichen liegen, und durch diese Schwerpuncte önnen Curven  $(m-1)(m-2)^{ten}$  Grades gehen."

In Betracht der Durchmesser D und ihrer Enveloppe  $D^{m-1}$  ist noch er folgende Satz hinzuzufügen:

"Wird durch denjenigen Punct  $a_0$ , in welchem jeder Purchmesser D der Basis  $C^m$  die Enveloppe  $D^{m-1}$  berührt, die em Durchmesser conjugirte Transversale  $\mathfrak{S}(=S)$  gezogen, o ist ihr Ort eine Curve  $(2m-3)^{\text{ter}}$  Classe,  $\mathfrak{S}^{2m-3}$ , und  $4(m-2)^{\text{ten}}$ 

Grades, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur 2(m-2)-fachen Tangente hat und namentlich auch die m Asymptoten der Basis berührt."

VII. Werden die vorstehenden Sätze auf die einfachsten Basen,  $C^*$  und  $C^*$ , bezogen, so ergeben sich noch viele Folgerungen aus denselben; wie z. B. die nachstehenden.

a. Für die Basis C3 sind die meisten Sätze bereits schon oben (§ 15) unter anderem Gesichtspuncte betrachtet worden; hier soll nur noch Einiges bemerkt werden. Nach (IV.) soll die Ortscurve Si die Basis C' in  $(3-2)3^2=9$  Puncten  $a_2$  berühren, welche zugleich die Schwerpuncte A, der zugehörigen Tangenten S, sind; und ferner soll von (3-2)2.31=9 anderen Tangenten S, der Schwerpunct A, zugleich im (einzigen) Schnittpuncte a, derselben liegen. Diese 2 mal 9 Tangenten S, reduciren sich aber auf die 9 Wendetangenten 2B der C3, so dass in jedem Wendepund w ein a, und ein a, zugleich liegen (vergl. § 15, II. 2) — Nach (V.) is der Ort der Schwerpuncte A, aller Tangenten S, eine Curve fünfzehnten Grades A13, welche die drei Puncte a der Basis C3 zu fünffachen Puncten hat und daselbst mit je einem Zweige die Basis berührt, so dass sie mit dieser daselbst 18 Puncte gemein hat und sie nebstdem in ihren 9m dreipunctig berührt, also mit ihr die 928 gemein hat. Der Schwerpunct A jeder Tangente S liegt im ersten Drittels-Punct vom Berührungspuncte aus. Die Mitte jeder Tangente So heisse M. Der Ort aller M ist ebenfalls eine Curve fünfzehnten Grades M15, welche die 3 Puncte az zu fünffachen Puncten hat, mit dem einen Zweige daselbst die C3 berührt und mit dieser nebstdem die 9m und zugehörb gen 928 gemein hat. Daher folgt: "In der Ebene einer Curve dritten Grades C3 giebt es im Allgemeinen 120 solche Puncte P (ausser den  $3a_{\infty}$  und  $9\mathfrak{w}$ ), wovon jeder  $A_{\mathfrak{g}}$  und M zugleich. d. h. der Drittels- oder Schwerpunct einer und die Mitte einer anderen Tangente zugleich ist." - Nach (VI.) ist der Ort de Schwerpuncte A<sub>d</sub> aller Durchmesser D eine Curve dritten Grades A welche mit C3 parallele Asymptoten hat; daher sind die Asymptoten Dreiecke, 32 und 3As, beider Curven ähnlich und ähnlichliegend, und zwar haben sie den Schwerpunct gemein, somit zugleich 1011 Aehnlichkeitspunct, und zudem verhalten sich ihre ent sprechenden Seiten wie 1:3; und ferner berührt die Carve A3 die Seiten des Asymptoten-Dreiecks der Basis in ihrell Mitten a, und hat ihre eigenen Asymptoten zugleich 11 Wendetangenten. U. s. w.

b. Bei der Basis C<sup>4</sup> kann unter anderem Folgendes hervorgehoben werden. Nach (IV.) ist der Ort aller S<sub>1</sub>, deren Schwerpuncte A<sub>1</sub> in C selbst liegen, eine Curve zwölfter Classe S<sub>1</sub><sup>12</sup> und zweiundfünfzigsten Grades.

welche mit der Basis ausser deren Asymptoten  $(4-2)4^3 = 128$  Tangenten  $S_1^{\bullet}$  gemein hat, aber von denen 32 Paare zusammenfallen, nur 32 Tangenten  $S_2^{\circ}$  bilden, bei welchen der Schwerpunct  $A_1$  im Berührungspuncte a, liegt, und über welche das Weitere bereits oben (§ 17) steht; wogegen bei den  $(4-2)^2 \cdot 4^2 = 64$  übrigen  $S_1^{\bullet}$  der Schwerpunct A, sich in einem der zwei Schnitte, a oder a, befindet. Bezeichnet man den Berührungspunct jeder der letzteren Tangenten durch α und die zwei Schnitte durch  $\beta$  und  $\gamma$  und nimmt an, der Schwerpunct A, liege in  $\beta$ , so muss  $\beta$  zwischen  $\alpha$  und  $\gamma$  liegen, und zwar muss die Strecke  $\beta \gamma = 2\beta \alpha$  sein. Also: "Eine beliebige Curve vierten Grades C<sup>4</sup> hat im Allgemeinen 64 solche Tangenten, bei denen die beiden Schnitte β und γ auf gleicher Seite vom Berührungspuncte α liegen, und wobei der eine Schnitt gerade dreimal so weit vom Berührungspunct abliegt, wie der andere,  $\alpha \gamma = 3\alpha \beta$ ." Durch die 64 Puncte a, (oder β) können Curven sechzehnten Grades gehen. — Die Schwerpuncte  $A_0$  aller Tangenten  $S_0$  der  $C^4$  liegen in einer Curve vierundvierzigsten Grades (V.). Der Ort der Schwerpuncte  $A_d$  aller Durchmesser D ist eine Curve achten Grades  $A_d^a$ , welche die 4 Puncte a und die drei Schnitte der drei Paar conjugirten Durchmesser der Basis (§ 17) zu Doppelpuncten hat. Es giebt (ausser den 4A,) 24 solche Durchmesser D, deren Schwerpuncte  $A_d$  in  $C^4$  selbst liegen, und durch die 24  $A_d$  können Curven sechsten Grades gehen (VI.).

Bemerkung. Durch Projection erhalten die vorstehenden Sätze ein allgemeineres Ansehen; nämlich an die Stelle des betrachteten Schwerpunctes tritt ein "mittlerer harmonischer Punct", welcher übrigens auf die Art zu bestimmen ist, wie bereits *Poncelet* in seiner interessanten Abhandlung "sur les centres de moyennes harmoniques" (Bd. 3. S. 213 d. Crelle'schen Journ.) gezeigt hat.

#### § 26.

I. Die m Schnitte a, b, c, d, .... der Basis  $C^m$  und irgend einer Transversalen S begrenzen in der letzteren  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Strecken ab, ac, ad, ...., bc, bd, ...., cd, ....; die Mitte jeder Strecke heisse Q. Jede Strecke ist rücksichtlich ihrer Mitte eine einfache Sehne, etwa s (statt S) (§ 13), und somit liegen in jeder Transversale S im Allgemeinen  $\frac{1}{2}m(m-1)$  einfache Sehnen s und ebenso viele Mitten Q. Wenn insbesondere S die Basis berührt, so liegt eine Mitte Q im Berührungspunct, etwa (ab), und m-2 Paare fallen zusammen. Ist ferner insbesondere S einer Asymptote  $A_s$  der Basis parallel, so hat man sich m-1 Puncte Q als in  $a_\infty$  liegend zu denken; und fällt S auf  $A_s$ , so liegen 2(m-2) Puncte Q in  $a_\infty$ , ein anderer Punct Q aber, nämlich die Mitte der im Berührungspuncte  $a_\infty$  ver-

einigten zwei Puncte a und b, bleibt hierbei unbestimmt, er kann jeder beliebige Punct in  $A_s$  sein (vergl. § 25, IV.); die noch übrigen  $\frac{1}{2}(m-2)(m-3)$  Puncte Q sind bestimmt, wie zuvor. Wird S ins Unendliche versetzt, soll  $S = G_{\infty}$  sein, so sind die Puncte Q unbestimmt, weil die Richtung von  $G_{\infty}$  unbestimmt ist; sobald aber die Richtung von  $G_{\infty}$  festgestellt wird, so sind auch alle  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Puncte Q bestimmt, nämlich durch Hülfe der m Asymptoten  $A_s$  der Basis. Diese Unbestimmtheit der Richtung von  $G_{\infty}$  bewirkt, dass jeder nach irgend einer gegebenen Richtung in  $G_{\infty}$  liegende Punct  $Q_{\infty}$  nach Belieben als die Mitte von jeder durch die Puncte  $a_{\infty}$ ,  $b_{\infty}$ ,  $c_{\infty}$ ,  $d_{\infty}$ , . . . . begrenzten  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Strecken angesehen werden kann. — Mit Bezug auf alle diese Umstände hat man folgende Sätze:

II. a. "Wird die beliebige Transversale S sich selbst parallel bewegt, so beschreiben ihre 4m(m-1) Mitten Q insgesammt eine Curve 1m(m-1)ten Grades, Qim(m-1), und  $m(m-1)(m-2)^{ter}$  Classe, welche  $\frac{1}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Deppelpuncte  $Q_n$ , sowie m(m-1) auch die Basis berührende (m-2)-fache Tangenten hat, und deren Asymptoten M, beziehlich durch die 4m(m-1) gegenseitigen Schnitte der m Asymptoten A, der Basis gehen und zu diesen mit der Richtung von S zugeordnet harmonisch sind, so dass, wenn etwa As und Bs zwei Asymptoten der Basis sind, welche dieselbe in  $a_{\infty}$  und  $b_{\infty}$  berühren und irgend eine der parallelen Trans-, versalen S in a, und b, schneiden, dass dann die aus dem Schnitte A,B, durch die Mitte Q, der Strecke a,b, gezogene Gerade A, eine Asymptote der Ortscurve ist und sie in der Mitte Q der Strecke a berührt." Uebrigens werden alle anderen Tangenten der Ortscurve durch eine gleiche Construction erhalten. Denkt man sich in irgend zwei Schnitten, etwa a und b, von S and Cm die Tangenten A und B der letzteren, so berührt die 108 dem Schnitt AB durch die Mitte Q der Strecke ab gehende Gerade A die Ortscurve in Q.

"Bewegt sich die Transversale S insbesondere einer Asymptote  $A_s$  der Basis parallel, so wird die Ortscurve um einem Grad niedriger, oder vielmehr so besteht sie aus der Asymptote  $A_s$  und aus einer Curve  $\frac{1}{2}m(m-1)-1=\frac{1}{2}(m+1)(m-2)^m$  Grades, welche die  $A_s$  zur (m-2)-fachen Asymptote hat, und zwar dieselbe im Puncte  $a_x$  mit m-2 Zweigen berührt, die somit einander daselbt ebenfalls berühren."

b. "Giebt man der Transversale S nach einander alle Richtungen, so entsteht eine Curven-Schaar,  $S(Q^{\lim(m-1)})$ , welche die ganze Ebene so bedecken, dass durch jeden Punct P im A||J|.

emeinen je  $\frac{1}{2}m(m-1)$  derselben gehen."\*) Während die Transersale S ihre Richtung ändert, drehen sich die  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Asymptoten der veränderlichen Curve  $Q^{\frac{1}{2}m(m-1)}$  um die festen Schnittpuncte der Asymptoten  $A_s$  der Basis und bilden ebenso viele unter sich projecvische Strahlenbüschel, welche theils perspectivisch, theils schief liegen, so theils perspectivische Durchschnitte G haben und theils Kegelschnitte rezeugen; nämlich jeder Strahlbüschel ist mit 2(m-2) anderen persectivisch und mit  $\frac{1}{2}(m-2)(m-3)$  befindet er sich in schiefer Lage. ie genannten G und  $K^2$  haben unter sich ebenfalls mannigfaltige Beehungen, welche jedoch hier ausser Acht gelassen werden.

III. a. "Wird die Transversale S um einen in ihr beebig gewählten Pol P herumbewegt, so beschreiben die m(m-1) Mitten Q eine Curve  $m(m-1)^{\text{ten}}$  Grades  $Q^{m(m-1)}$  und n-1)  $m^{\text{ter}}$  Classe, welche den Pol P zum  $\frac{1}{2}m(m-1)$ -fachen unct und nebstdem noch  $\frac{1}{2}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Doppelpuncte  $\frac{1}{2}$  hat, sowie ferner in jedem der m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis  $C^m$  ich selbst (m-1)-mal berührt, so dass sie nur m Asymptoten  $\frac{1}{2}$  hat, aber jede derselben (m-1)-fach zu zählen ist, und war sind diese Asymptoten beziehlich den Asymptoten  $A_s$  er Basis parallel und liegen halb so weit vom Pol ab wie iese, so dass also die beiden Asymptoten-m-Seite,  $mA_s$  und  $A_s$ , ähnlich sind, den Pol P zum Aehnlichkeitspunct haben nd ihre entsprechenden Dimensionen sich verhalten wie 2m "Liegt der Pol P insbesondere in der Basis selbst, so erfällt die Ortscurve in zwei Theile  $Q^m+Q^{m(m-2)}$ . Die Curve

$$\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$$

ərührungen zählte, und somit müsste der andere Theil,  $Q_0^{m(m+1)(m-2)}$ , von jeder Curve  $I^{m(m-1)}$  in  $I^{m(m-1)(2m-3)}$  Puncten berührt werden.

Für die Basis  $C^3$  bestände  $E^3$  nur allein aus  $Q_0^{12}$  (§ 15, IV.) und diese würde in jeder  $Q^2$  in 9 Puncten  $Q_0$  berührt.

Für die Basis  $C^4$ , wo  $Q_2^z = Q_2^{10}$  (§ 17), wäre  $E^z = 2Q_2^{10} + Q_0^{40}$ , und jede Curve 5 hätte 3 Doppelpuncte  $Q_2$  in  $Q_2^{10}$  und berührte die Curve  $Q_0^{40}$  in 30 Puncten  $Q_0$ .

<sup>\*)</sup> Diejenigen Puncte P, durch welche eine Curve weniger geht, liegen in der Ensloppe  $E^z$  der Curven-Schaar, welche von jeder der letzteren in  $\frac{1}{4}m^2(m-1)^2$  Puncten mührt wird. Woraus besteht diese Enveloppe  $E^z$ , oder welche Eigenchaften hat dieselbe? — Besteht sie nicht aus zwei getrennten Theilen, nämlich aus dem Ort aller Doppelpuncte  $Q_2$  der Curven-Schaar, etwa aus einer Curve  $x^{\text{ten}}$  rades  $Q_2^x$ , und zwar diese doppelt genommen; und 2) aus dem Ort der Mitten  $Q_0$  ler derjenigen einfachen Sehnen  $\mathfrak S$  der Bäsis, welche die Berührungspuncte paralleler angenten der letzteren verbinden (vergl. § 15, IV. u. § 21, I.), [welchen Ort ich als  $m \ m(m+1)(m-2)^{\text{ten}}$  Grade, als  $Q_0^{m(m+1)(m-2)}$  gefunden habe]? Demnach bestände e Enveloppe  $E^z$  aus  $2Q_2^x + Q_0^{m(m+1)(m-2)}$ , und jede Curve  $Q_2^{km(m-1)}$  der obigen haar hätte  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Doppelpuncte  $Q_2$  in  $Q_2^x$ , was für

 $Q^m$  ist der Basis ähnlich und mit ihr ähnlich liegend; beide berühren einander im Pol P, der ihr Aehnlichkeitspunct ist, und ihre entsprechenden Dimensionen verhalten sich wie 1:2; so dass also ihre Asymptoten parallel sind und nach diesem Verhältniss vom Pol abstehen. Die andere Curve  $Q^{m(m-2)}$  hat den Pol zum  $\frac{1}{2}(m+1)(m-2)$ -fachen Punct, sowie die m Asymptoten  $\mathfrak{A}_s$  der ersten Curve  $Q^m$  zu (m-2)-fachen Asymptoten; und nebstdem hat sie noch

$$\frac{1}{8}(3m+1)(m-2)(m-3)(m-4)$$

Doppelpuncte Q."

b. Soll die Ortscurve  $Q^{m(m-1)}$  durch irgend einen gegebenen Punct  $\mathfrak{P}$  gehen und ihren Pol P in einer gegebenen Geraden G haben, so finden  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Lösungen statt. Oder Bewegt sich der Pol P in einer festen Geraden G, so ist die ihm entsprechende Curven-Schaar  $S(Q^{m(m-1)})$  so beschaffendass durch jeden Punct  $\mathfrak{P}$  der Ebene im Allgemeinen je  $\frac{1}{2}m(m-1)$  derselben gehen, und dass jede gegebene Gerade G von je  $m(m^2-3)$  derselben berührt wird. Die Enveloppe dieser Curven-Schaar enthält dieselben Bestandtheile, wie die vorige (II. b. Note) aber ausserdem noch verschiedene andere Theile.

IV. Die in den vorstehenden Sätzen genannten Doppelpuncte  $Q_1$  (II. a.) zeigen diejenigen Transversalen S an, in welchen von da  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Strecken irgend zwei, etwa ad und bc, dieselbe Mitte  $Q_1$  haben, und somit nach der früheren Erklärung und Bezeichnung eine durch den jedesmaligen Pol P gehende Doppelsehne  $S_2$  bilden. Daher:

a. "Der Ort aller Doppelsehnen  $S_2$  einer gegebenen Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C^m$  ist eine Curve  $\frac{3}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)^{\text{ter}}$  Classe  $S_2^{\frac{3}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)}$ 

welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$ -fachen, sowie auch jede Asymptote der Basis zur vielfachen Tangenk hat,\*) und welche namentlich auch die  $\frac{1}{2}m(m-2)(m^2-9)$  Doppeltangenten der Basis berührt." Die Richtungen, nach welcht die  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Berührungspuncte der Ortscurve und die  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Berührungspuncte der Ortscurve und die Geraden  $G_{\infty}$  liegen, werden erhalten, wenn man zu je 4 der m Asymptoten  $A_s$  der Basis  $C^m$  gleicherweise drei Paar harmonische Strahlen I und  $I_1$ ,  $I_2$  und  $I_3$  construirt, wie oben zu den  $I_4$ , der Basis  $I_3$  Basis  $I_4$  (§ 17, S. 48). Durch jeden beliebigen Pol  $I_4$  gehen im Allage

<sup>\*)</sup> Zu wievielfachen Tangenten hat sie jede Asymptote  $A_s$  der Basis? Etw (m-2)(m-3)-fachen? und berührt sie jede  $\frac{1}{4}(m-2)(m-3)$ -mal im Puncte  $a_s$ , so the sie dieselbe zugleich zur  $\frac{1}{4}(m-2)(m-3)$ -fachen Asymptote hat, und nebstdem in class vielen, nicht im Unendlichen liegenden Puncten berührt?

meinen  $\frac{1}{2}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Doppelsehnen  $S_2$ ; liegt der Pol in  $G_{\infty}$ , so sind nur noch ein Drittel derselben wahrnehmbar, indem die übrigen auf  $G_{\infty}$  fallen. Liegt der Pol P irgendwo in der Basis, so ist er selbst ein Endpunct, etwa a, von  $\frac{1}{2}(2m+1)(m-2)(m-3)$  Doppelsehnen, deren Mitten  $Q_2$  in der obigen Ortscurve  $Q^m$  liegen (III, a.), sowie auch in einer anderen Curve  $(m-1)(m-3)^{\text{ten}}$  Grades, welche die  $Q^m$  im Pol  $\frac{1}{2}(m+2)(m-3)$ -punctig berührt.

b. "Der Ort der Mitten  $Q_2$  aller Doppelsehnen  $S_2$  der gegebenen Basis  $C^m$  ist eine Curve  $\frac{1}{4}m(m+1)(m-2)(m-3)^{ten}$  Grades

$$Q_{\frac{1}{4}^{m(m+1)(m-2)(m-3)}}^{\frac{1}{4}m(m+1)(m-2)(m-3)},$$

welche die Asymptoten A, der Basis zu vielfachen

$$[\frac{1}{2}(m-2)(m-3)-fachen?]$$

Asymptoten hat und die Gerade  $G_{\infty}$  nebstdem in denselben Puncten schneidet, in denen diese von der Ortscurve der  $S_2$  berührt wird, und welche ferner insbesondere auch durch die Mitten der Doppeltangenten der Basis geht."

Liegt von den  $\frac{1}{4}m(m-1)$  Mitten Q einer Transversale S irgend eine, die  $Q_1$  heissen soll, in der Basis selbst (ohne dass die zugehörige Strecke gleich O ist), z. B. liegt die Mitte  $Q_1$  der Strecke ac im Schnitt b, und wird dabei, wie früher (§ 15, II.), die Transversale oder die einfache Sehne ac durch  $S_1$  bezeichnet, so ergiebt sich durch die obigen Sätze ferner leicht der folgende Satz:

c. "Der Ort aller einfachen Sehnen  $S_1$  der gegebenen Basis  $C^m$ , deren Mitten  $Q_1$  in der Basis selbst liegen, ist eine Curve  $m(m-1)(m-2)^{ter}$  Classe

$$S_1^{m(m-1)(m-2)}$$

welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)$ -fachen Tangente, sowie auch die m Asymptoten  $A_s$  der Basis zu 2(m-2)-fachen Tangenten und zu (m-2)-fachen Asymptoten hat, und welche die Basis in ihren 3m(m-2) Wendepuncten berührt." Die Richtungen, nach welchen die Berührungspuncte dieser Curve und der Geraden  $G_{\infty}$  liegen, sind gleicherweise durch die Asymptoten der Basis bestimmt, wie früher bei der Basis  $C^3$  (§ 15, II. 5); nämlich die in jedem durch irgend drei Asymptoten der Basis  $C^m$  gebildeten Dreiecke aus den Ecken durch die Mitten der Gegenseiten gezogenen drei Strahlen sind nach drei jener Berührungspuncte gerichtet. Ebenso ist der Berührungspunct, s, jeder Sehne  $S_1$  mit der Ortscurve hier auch durch dieselbe einfache Construction zu finden, wie dort (§ 15, II. 7). — Durch jeden beliebigen Pol P gehen m(m-1)(m-2) Sehnen  $S_1$ ; ihre m(m-1)(m-2) Mitten  $Q_1$  liegen allemal in irgend einer Curve  $(m-1)(m-2)^{ten}$ 

Grades Q(m-1)(m-2). Liegt der Pol P in der Basis selbst, so ist et cinerseits die Mitte  $b = Q_1$  von  $\frac{1}{2}(m+1)(m-2)$  Sehnen  $ac = S_1$ und andererseits ein Endpunct a von (m+1)(m-2) anderen Sehnen  $S_i$ ; die (m+1)(m-2) Mitten der letzteren liegen in der obigen Curve Qm (III. a.), welche die Basis in P berührt. Liegt femer der Pol P im Unendlichen, in  $G_{\infty}$ , so sind nur noch  $\frac{1}{2}m(m-1)(m-2)$ Sehnen S, wahrnehmbar (indem ebenso viele auf  $G_{\infty}$  fallen), und durch ihre Mitten Q, können Curven Q\(\frac{1}{m-1}\)(m-2) gehen. Bewegt sich P in der Geraden  $G_{\infty}$ , so entsteht eine Curven-Schaar  $S(Q_{1}^{(m-1)(m-2)})$ . So oft eine dieser Curven die Basis berührt, wobei zwei der genannten Sehnen S, in eine, S,, zusammenfallen, ist diese eine Asymptote der Curve S1 (m-1)(m-2) und berührt sie im entsprechenden Pol P; zudem hat jede solche Sehne Son die Eigenschaft, dass die in ihren Endpuncten a, c und in ihrer Mittel an die Basis gelegten Tangenten A, C und B sich in irgend einem Puncte \$\Pi\$ treffen. - 1) Welche Enveloppe hat die Curven-Schaar S(Q1(m-1)(m-2))? 2) Von welchem Grade ist die Curve  $S^{m(m-1)(m-2)}$ ?

V. Es folgt weiter:

a. "Der Ort aller Transversalen S in Bezug auf die gegebene Basis  $C^m$ , welche eine ihrer Mitten Q in einer gegebenen Geraden G haben, oder schlechthin, der Ort aller einfachen Sehnen ab = S, deren Mitten in der gegebenen Geraden G liegen, ist eine Curve  $m(m-1)^{ter}$  Classe

Sm(m-1

und  $m(m^2-3)^{\text{ten}}$  Grades, welche die Geraden G und  $G_z$  ul $\frac{1}{2}m(m-1)$ -fachen Tangenten, sowie zudem noch

 $\frac{1}{4}m(m+1)(m-2)(m-3)$ 

cherweise sind die Tangenten der Ortscurve in ihren m(m+1)(m-2)

Schnitten mit der Geraden  $G_{\infty}$ , also ihre geradlinigen Asymptoten, solche Sehnen ab, in deren Endpuncten die Tangenten an die Basis sich auf der Geraden G treffen, so dass also in diesem Betracht zwischen G und  $G_{\infty}$  Reciprocität stattfindet.

- b. "Der Ort aller derjenigen Transversalen S der gegebenen Basis  $C^m$ , welche eine ihrer Mitten Q in einer gegebenen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $G^*$  haben, ist eine Curve  $nm(m-1)^{\text{ter}}$  Classe, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur  $\frac{1}{2}nm(m-1)$ -fachen Tangente hat, und von welcher ferner angegeben werden kann, wieviele Doppeltangenten sie habe, wie oft sie die Curven  $C^m$  und  $G^*$  berühre, u. s. w."
- c. "Der Ort der  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Mitten Q derjenigen Transversale S der Basis  $C^m$ , welche eine gegebene Curve  $n^{ter}$  Classe  $K^n$  berührt, ist eine Curve  $nm(m-1)^{ten}$  Grades, welche mit jeder der m Asymptoten der Basis n parallele, aber zugleich (m-1)-fache Asymptoten hat, u. s. w."
- d. "Der Ort der Mitten  $Q_0$  aller solchen einfachen Sehnen  $ab = \mathfrak{S}$  der Basis  $C^m$ , in deren Endpuncten a, b die Tangenten A, B parallel sind, oder der Ort desjenigen Poles  $Q_0$ , dessen innere Polare  $J^{m-1}$  die Basis in irgend zwei Puncten a, b berührt (§ 21, I.), ist eine Curve  $m(m+1)(m-2)^{\text{ten}}$  Grades

$$Q^{m(m+1)(m-2)}$$
,

welche die Basis in ihren 3m(m-2) Wendepuncten berührt und ihre mPuncte  $a_{\infty}$  zu (m+1)(m-2)-fachen Puncten, also mit jeder  $A_s$  der Basis ebenso viele parallele Asymptoten hat, die beziehlich in der Mitte zwischen  $A_s$  und den mit ihr parallelen Tangenten der Basis liegen." Demzufolge giebt es im Allgemeinen  $m(m-2)(m^2-7)$  solche Sehnen  $\mathfrak{S}$ , welche ihre Mitte  $Q_o$  in der Basis selbst, aber weder in einem der Puncte  $a_{\infty}$  noch in einem Wendepunct derselben haben. (Für m=3 kommt  $6\mathfrak{S}$  oder  $6Q_o$ , wie § 15, IV.) Hier entsteht die Frage: Welches ist der Ort,  $\mathfrak{S}^x$ , aller Sehnen  $\mathfrak{S}$ ? Der Berührungspunct jeder Sehne  $\mathfrak{S}$  mit der Ortscurve  $\mathfrak{S}^x$  ist übrigens durch dieselbe einfache Bedingung bestimmt, wie oben (§ 15, IV.) bei der Basis  $C^2$ .

VI. Der Ort der Mitten Q aller Transversalen S, welche die Basis  $C^m$  berühren, also aller Tangenten der letzteren, zerfällt in drei Theile, wovon der eine die Basis selbst ist und nur die im Berührungspunct, etwa  $a_0$ , liegende eine Mitte enthält; dagegen enthält ein anderer Theil

<sup>\*)</sup> Bei einem Versuch, diesen Ort zu bestimmen, fand ich  $x = \frac{1}{2}m(m-1)(2m-3)$ .

die Mitten, etwa  $T_o$  (statt Q), derjenigen m-2 Strecken, welche zwischen dem Berührungspunct  $a_o$  und den m-2 Schnitten  $b, c, d, \ldots$  liegen [wobei eigentlich in jedem  $T_o$  ein Paar Q vereint sind (I.)]; und der dritte Theil enthält die Mitten T (= Q) der von diesen m-2 Schnitten begrenzten Strecken. Somit liegen in jeder Tangente m-2 Mitten  $T_o$  und  $\frac{1}{2}(m-2)(m-3)$  Mitten  $T_o$ ; ihre respectiven Oerter aber sind folgende:

 $\alpha$ . "Der Ort der Mitten  $T_o$  rücksichtlich aller Tangenten der gegebenen Basis C" ist eine Curve m(m+2) (m-2)ten Gradet

$$T_{0}^{m(m^{9}-4)}$$
,

welche die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis zu m(m-1)-fachen Puncte und jede  $A_s$  derselben zur (m-2)-fachen Asymptote hat, d.h. welche jede  $A_s$  der Basis in deren Punct  $a_{\infty}$  mit m-2 Zweigen berührt und mit (m+1)(m-2) anderen Zweigen schneidet, und welche ferner mit der Basis deren 3m(m-2) Wendepuncte und Wendetangenten gemein hat, sowie jede Doppeltangente derselben in ihrer Mitte berührt." Daraus folgt: "Eine beliebige Curve  $C^m$  hat im Allgemeinen m(m+4)(m-2) (m-3) solcht Tangenten, bei welchen ein Schnittpunct b in der Mitte zwischen dem Berührungspunct  $a_0$  und einem anderen Schnittpunct c liegt."

β. "Der Ort der Mitten Taller Tangenten der Basis C

ist eine Curve m(m+1)(m-2)(m-3)ten Grades

$$T^{m(m+1)(m-2)(m-3)}$$

welche die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis zu (m+1)(m-2)(m-3)-fachen Puncten hat, durch die Berührungspuncte ihrer  $\frac{1}{2}m(m-2)(m^4-9)$  Doppeltangenten geht und nebstdem jede dieser Doppeltangenten in 2(m-4) Puncten berührt." Folgerung: "Eine beliebige Curve  $C^m$  hat im Allgemeinen  $m(m-2)(m-3)(m^2-m-4)$  solch Tangenten, bei welchen von den m-2 Schnitten irgend zwei, c und d, gleich weit von einem dritten, b, oder vom Berührungspunct,  $a_0$ , abstehen; wobei jedoch der letztere Fall für 2 Allzählen ist."

Für die Basis  $C^3$  hat man als Ort der Mitten  $T_0$  aller Tangente eine Curve  $T_0^{12}$ , wie oben (§ 15, IV.).

Bei der Basis  $C^4$  sind die Ortscurven  $T^{48}_{o}$  und  $T^{40}$ , und es folgt  $(\alpha^{0})$ , Eine beliebige Curve vierten Grades  $C^4$  hat im Allgemeinen 64 solche Tangenten, bei welchen einer der beidet Schnitte, etwa b, in der Mitte zwischen dem anderen c und dem Berührungspuncte  $a_0$  liegt." Und

( $\beta^v$ .) "Dieselbe Curve muss 64:2=32 solche Tangentel haben, bei welchen die beiden Schnitte b und c gleich weit vom

Berührungspunct  $a_0$  abstehen (wie § 17)." Also: Die Ortscurve  $T^{*0}$  hat die 4 Puncte  $a_{\infty}$  der Basis  $C^*$  zu zehnfachen Puncten, geht durch die 56 Berührungspuncte ihrer 28 Doppeltangenten und berührt dieselbe in den oben näher beschriebenen 32 Puncten  $P^0$  (§ 17).

Ist m > 4, so wird die Basis  $C^m$  von der Ortscurve der T (ausser den im Satze ( $\beta$ .) namhaft gemachten Puncten noch) in x Puncten berührt und in y Puncten geschnitten, wobei

$$2x+y=m(m-2)(m-3)(m^2-m-4)$$

sein muss: Wie sind diese zwei Zahlen x und y zu finden? [Ist nicht y = (m-4)x? wie ein gewisser Wahrscheinlichkeits-Grund es erheischt. Dann wäre

 $x = m(m-3)(m^2-m-4)$  und  $y = m(m-3)(m-4)(m^2-m-4)$ , und die Basis  $C^m$  hätte  $m(m-3)(m^2-m-4)$  solche Tangenten, bei welchen zwei Schnitte c und d gleich weit vom Berührungspunct  $a_0$  abständen, und ferner  $m(m-3)(m-4)(m^2-m-4)$  solche Tangenten, bei welchen ein Schnitt b in der Mitte zwischen zwei anderen c und d läge.]

VII. In der gegebenen Basis  $C^m$  giebt es auch solche besondere Transversalen, bei welchen der Schwerpunct A ihrer m Schnitte (§ 25) mit einer ihrer  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Mitten Q zusammenfällt. Jede solche Transversale heisse  $S_a$  und ihr Schwerpunct  $Q_a$ ; so sind die respectiven Oerter derselben

$$S_a^{\frac{1}{2}m(m-1)^2}$$
 und  $Q_a^{\frac{1}{2}m(m+1)(m-2)}$ ,

d. h.: "Bei einer beliebigen Curve  $C^m$  ist der Ort derjenigen Transversale  $S_a$ , deren Schwerpunct  $Q_a$  in der Mitte zwischen irgend zwei Schnitten liegt, eine Curve  $\frac{1}{2}m(m-1)(m-1)^{ter}$  Classe und der Ort des Schwerpunctes ist eine Curve

$$\frac{1}{4}m(m+1)(m-2)^{\text{ten}}$$

Grades."

Für die Basis  $C^2$  sind danach die Ortscurven:  $S_a^c$  und  $Q_a^c$ ; die erste ist die obige Curve  $S_1^c$  (§ 15, II.), und die andere bedeutet die doppelte Basis  $C^2$ , indem in der That jeder Punct in  $C^2$  die Mitte (=  $Q_a$ ) zweier Sehnen  $S_1$  ist (§ 15).

Bei der Basis  $C^4$  sind die Ortscurven:  $S_a^{10}$  und  $Q_a^{20}$ ; aber jede ist eine doppelte Curve, indem hier jede Transversale  $S_a$  eine Doppelsehne  $S_a$  ist, und daher zwei Mitten Q im Schwerpuncte  $Q_a$  liegen; die einfachen Oerter sind somit nur  $S_a^2$  und  $Q_a^{10}$ , wie wir sie bereits aus § 17 kennen. — Für m > 4 hören diese Reductionen der Ortscurven auf.

Bei der Basis  $C^5$  hat man:  $S_a^{\bullet,\bullet}$  und  $Q_a^{\bullet,\bullet}$ . Die Basis hat mit der ersten 800 Tangenten  $S_a^{\bullet}$  (=  $S_a$ ) und mit der anderen 225 Puncte  $Q_a^{\bullet}$ 

 $(=Q_a)$  gemein. Nimmt man an,  $Q_a$  liege in der Mitte zwischen der Schnitten a und b, so ist er zugleich der Schwerpunct der drei übrigen Schnitte c, d und e; und wird der Berührungspunct jeder  $S_a^a$  mit  $C^a$  durch  $B_a$  bezeichnet, so können folgende verschiedene Umstände stattfinden.

- A. In Betreff der 800 Sa sind drei Fälle möglich, entweder liegen
  - a) etwa c und d (oder ce oder de) in Bo, oder
  - β) etwa a und e (oder ac, ad, bc, bd, be) in Bo, oder
  - $\gamma$ ) a und b in  $B_o$  und somit auch  $Q_a^o$  in  $B_o$ ; und
- B. In Betracht der 225 Qa sind 2 Fälle möglich; entweder legt.
  - 8) Q<sub>a</sub> in e (oder c, d) und ist nicht allein die Mitte von ub, sondern auch von cd, so dass die zugehörige S<sub>a</sub> = S<sub>i</sub> wird, oder
  - ε) Q<sub>a</sub> in a und b vereint, also in B<sub>o</sub>, wie Fall (a.), so has die zugehörige S<sub>a</sub> = S<sub>a</sub> wird, d. h. die C<sup>z</sup> in (ab) = ∅ berührt.

Dabei entsteht die Frage: Wie oft tritt jeder dieser Fälle ein? minamentlich: Wieviele der 225 Puncte Q<sup>a</sup> gehören dem Falle (3) und wieviele dem Falle (2) an? Der Fall (3) enthält die oben (§ 19) verlangten Puncte und bestätigt die dortige Angabe über ihre Anzahl—Analoge Fragen sind bei der allgemeinen Basis C<sup>m</sup> zu stellen.

#### § 27.

Durch Projection gehen die vorigen Sätze (§ 26) in solche ander Sätze über, bei welchen die betrachteten Mitten Q durch gewisse harmische Puncte N vertreten werden, nämlich bei welchen nebst der Bass  $C^m$  noch irgend eine Gerade G gegeben ist (dort war es  $G_\infty$ ), und webei dann zu dem Schnitt R der Transversale S und dieser Geraden G is Bezug auf je zwei der m Schnitte  $a, b, c, d, \ldots$  von S und  $C^n$  der vierte harmonische Punct N genommen wird.

Es können aber in der Transversale ferner auch harmonische Punch auf andere Weise bestimmt werden, wie z. B. so, dass man zu je drei ihrer m Schnitte  $a, b, c, d, \ldots$  mit  $C^m$  die drei vierten harmonische Puncte N nimmt (§ 11, III.), wodurch man in jeder Transversale in Ganzen  $\frac{1}{2}m(m-1)(m-2)$  Puncte N erhält. Und wird sodann in Transversale geeigneten Bedingungen unterworfen, so gelangt man zu neud Curven, sowie zu neuen Eigenschaften der Basis  $C^m$ . Ich muss mit jedoch darauf beschränken, hier nur einige leichtere Resultate kurz mit zutheilen.

I. Es kann verlangt werden, dass von den m Schnitten  $a, b, c, d, \ldots$  irgend vier unter sich harmonisch sein sollen. Dies führt m dem folgenden Satze:

"Der Ort derjenigen Transversale S, welche eine gegebene Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C^m$  in irgend 4 harmonischen Puncten schneidet, ist eine Curve  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)^{\text{ter}}$  Classe,  $S^{\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)}$ .

welche die Basis in jedem ihrer Wendepuncte mit je m-3 Zweigen, sowie nebstdem (wenn m>4) noch in vielen anderen Puncten berührt." Der Berührungspunct jeder S mit der Ortscurve ist durch Hülfe der in den vier harmonischen Schnittpuncten an die Basis gelegten vier Tangenten leicht zu construiren. Aufgabe: Den Grad der Ortscurve zu bestimmen.

Bei der Basis C4 ist demnach der Ort der Geraden S, welche dieselbe in 4 harmonischen Puncten abcd schneidet, eine Curve sechster Classe S6, welche die Basis in ihren 24 Wendepuncten berührt. Die 12.6 = 72 gemeinschaftlichen Tangenten beider Curven bestehen daher nur aus den 24 Wendetangenten der Basis, indem jede für 3 zählt. Die Curve S6 ist vom dreissigsten Grad; sie hat daher mit der Basis ausser jenen 24 Berührungspuncten noch 72 Puncte (Schnitte)  $a_0$  (= a) gemein, und ihre Tangente S in jedem dieser a schneidet die Basis ausser daselbst in drei solchen Puncten b, c, d, (die mit a harmonisch sind und) deren zugehörige Tangenten B, C, D sich in irgend einem Puncte p treffen. Durch die 72 Puncte a, können Curven achtzehnten Grades gehen. "Welche Lage haben die 72 Puncte p?" — Besteht insbesondere die Basis C4 aus 4 Geraden A, B, C und D, so zerfällt die Ortscurve S<sup>6</sup> in die dem Vierseit ABCD eingeschriebenen drei harmonischen Kegelschnitte. (Entwickelung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten von einander. § 43.) Gleicherweise ergeben sich specielle Resultate, wenn die Basis C4 aus  $C^2+2C^1$  oder  $C^2+C^2$  oder  $C^3+C^1$  besteht.

Bei der Basis  $C^5$  ist die Ortscurve  $=S^{so}$ ; sie berührt die Basis in jedem ihrer 45 Wendepuncte mit zwei Zweigen, und nebstdem berührt sie dieselbe noch in 165 anderen Puncten a. Daher:

"Eine beliebige Curve fünften Grades hat im Allgemeinen 165 solche harmonische Tangenten, bei welchen der Berührungspunct a und die drei Schnittpuncte b, c, d harmonisch sind."

Bei der Basis  $\mathbb{C}^m$  findet man auf diese Weise ausser den Wendetangenten

 $\frac{1}{4}m(m-2)(m-3)[m(m-1)^2-36]$ 

solche Tangenten, bei welchen von den m-1 Puncten, nämlich dem Berührungspunct a und den m-2 Schnitten b, c, d, ...., irgend 4 harmosteiner's Werke. II.

nisch sind, wobei jedoch jeder Fall, wo sich  $\alpha$  unter den harmonischen Puncten befindet, für 2 zu zählen ist, so dass, wenn die Zahl der Fälle, welche  $\alpha$  enthalten, durch x und die ohne  $\alpha$  durch y bezeichnet werden, dann 2x+y der vorstehenden Zahl gleich ist. Dabei wird die Basis von der Ortscurve in den x Puncten  $\alpha$  berührt. — Diese Zahlen x und y zu bestimmen.

II. Wird die gegebene Basis  $C^4$  von einer Tangente S in a berührt und in b, c geschnitten, und denkt man sich zu diesen 3 Puncten die 3 vierten harmonischen Puncte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und zwar so, dass

abac; abcB; aybc

harmonisch sind:

"So ist der Ort des Punctes a eine Curve zweiunddreissigsten Grades, welche die Basis in ihren Wendepuncten dreipunctig berührt und durch die Berührungspuncte ihrer Doppeltangenten geht (s. S. 541 Note)." Und

"So ist der gemeinsame Ort der beiden Puncte ß und reine Curve vierundsechzigsten Grades, welche die Basis in jeden ihrer 24 Wendepuncte mit zwei Zweigen dreipunctig, sowie in jedem der 56 Berührungspuncte ihrer 28 Doppeltangenten (zweipunctig) berührt." Daraus folgt ferner:

"Dass die Curve vierten Grades C<sup>4</sup> im Allgemeinen 64 solche Tangenten hat, bei welchen der eine Schnittpunct, bin der Mitte zwischen dem anderen, c, und dem Berühungspunct, a, liegt (wie § 26, VI.  $\alpha^{\circ}$ ), und dass diese besonderen Tangenten den Asymptoten der genannten Curve vierundsechzigsten Grades parallel sind."

Wird die gegebene Basis  $C^5$  von einer Tangente S in a berührt und in b, c, d geschnitten und bestimmt man die drei Puncte  $\delta, \gamma, \beta$  so, dass

aboc; abyd; ac3d

harmonisch sind:

"So ist der gemeinsame Ort der 3 Puncte β, γ, δ eine Curve  $x^{\text{ten}}$  Grades, welche die Basis in jedem ihrer 45 Wendepuncte mit zwei Zweigen dreipunctig berührt und dieselbe in des 165.3 = 495 Schnitten (b, c, d) der vorgenannten 165 harmonischen Tangenten (I.), sowie in den 240 Berührungspuncten ihrer 120 Doppeltangenten schneidet, und welche ferner auch diese Doppeltangenten doppelt berührt. Jede Tangente der Basis, bei welcher irgend zwei der drei Schnitte b, c und d gleich weit vom Berührungspunct a abstehen, ist einer Asymptote der genannten Ortscurve parallel." — Den Grad x in bestimmen.

III. Durch jede 4 in einer Geraden liegenden Puncte, nach ihou

Reihenfolge a, b, c und d, sind drei verschiedene (von mir sogenannte) Puncten-Systeme (Involutions-Systeme) bestimmt, indem man dieselben auf drei Arten als zwei Paar conjugirte Puncte ansehen kann, nämlich

1. ab und cd; 2. ad und bc; 3. ac und bd.

Die zu beiden Paaren jedes Systems gehörigen harmonischen Puncte, beziehlich x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$ , wobei  $axbx_1$  und  $cxdx_1$ ,  $aydy_1$  und  $bycy_1$ ,  $azcz_1$  und  $bzdz_1$  harmonisch sind (§ 17), habe ich "Asymptoten-Puncte" und die beiden ersten Systeme, bei denen die Asymptoten-Puncte reell sind, "hyperbolisch", dagegen das dritte (3.), bei welchem dieselben imaginär sind, "elliptisch" genannt.

Denkt man sich zu je 4 der m Puncte a, b, c, d, ...., welche die gegebene Basis  $C^m$  mit irgend einer Transversale S gemein hat, die drei Paar Asymptoten-Puncte x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$ , so hat man im Ganzen

 $\frac{1}{2}m(m-1)(m-2)(m-3) = \mu$  Paare, oder  $\frac{1}{2}m(m-1)(m-2)(m-3) = 2\mu$  einzelne Asymptoten-Puncte, von denen jeder durch X bezeichnet werden soll.

"Wird die Transversale S um einen in ihr beliebig gewählten Pol P herumbewegt, so beschreiben die  $2\mu$  Puncte X insgesammt eine Curve  $3\mu^{\rm ten}$  Grades

$$X^{\frac{3}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)}$$

welche den Pol P zum µ-fachen Punct hat, u. s. w."

Es kann solche besondere Transversalen  $S_x$  (=S) geben, bei welchen ein Asymptoten-Punct mit einem ihrer m Schnittpuncte zusammenfällt, z. B. der Schnitt e kann x sein, so dass  $ae\dot{b}x_1$  und  $cedx_1$  harmonisch sind, also das durch die Paare a und b, c und d bestimmte Puncten-System den Schnitt e zum Asymptoten-Punct hat, oder diese 5 Schnitte Involution bilden.

"Der Ort derjenigen Transversale  $S_x$ , bei welcher ein Asymptoten-Punct X in der Basis  $C^m$  selbst liegt, oder von deren m Schnitten irgend 5 Involution bilden, ist eine Curve

$$S_{\pi}^{\frac{3}{5}m(m-1)(m-2)(m-3)(m-4)}$$
.

Rücksichtlich aller dieser Transversalen  $S_x$ , welche einen Asymptoten-Punct x in einem Schnitt e (aber nicht in einem Berührungspunct) der Basis haben, kann gefragt werden: "Welchen Ort hat der dem x (=e) zugehörige andere Asymptoten-Punkt  $x_1$ ?" Dieser Ort wird irgend eine Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $X_1^n$  sein; ihre Schnitte mit der Basis  $C^m$  bestimmen diejenigen einzelnen Transversalen  $S_{xx_1}$ , welche ein Paar conjugirter Asymptoten-Puncte x und  $x_1$  in der Basis haben. Die Beantwortung der Aufgabe wird erleichtert, wenn zuvor die folgende gelöst ist:

Wenn in jeder Tangente S der Basis  $C^m$  zu dem Berührungspunct a in Bezug auf je zwei der m-2 Schnitte b, c, d, .... der vierte harmonische Punct  $\alpha$  gedacht wird, so soll der gemeinsame Ort aller dieser Puncte  $\alpha$  bestimmt werden.

Bemerkung. Ich will hier noch bemerken, dass ich einige in dieser Abhandlung aufgestellten Sätze nicht genügend bewiesen habe, so dass dieselben möglicherweise fehlerhaft sein können. Sollte dies der Fall sein, so mag die Neuheit und Schwierigkeit des Gegenstandes, zumal im Vergleich mit der von mir befolgten synthetischen Betrachtungsweise, mich einigermaassen entschuldigen. Namentlich in den drei letzten Paragraphen habe ich mir einige gewagte Schlüsse erlaubt; so z. B. am den Satz (V. d.) in § 26 zu erhalten. Ist dieser Satz nicht allgemein wahr, so sind auch mehrere ihm vorhergehende Sätze nicht in allen Theilen richtig.

# aben und Sätze, bezüglich auf die vorstehende Abhandlung.

Crelle's Journal Band XLVII. S. 106-108.



### ufgaben und Sätze, bezüglich auf die vorstehende Abhandlung.

Zu den in der Abhandlung bereits gelegentlich aufgeworfenen zahlichen Fragen mögen hier noch folgende hinzugefügt werden.

- 1. Wenn eine Curve vierten Grades einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  haben und Irch gegebene 9 Puncte p gehen soll: welches ist dann der Ort von  $\mathfrak{M}$ ? In ind: Wieviele Curven vierten Grades, welche Mittelpuncte haben, gehen Irch 10 gegebene Puncte p? (§ 5 und vergl. § 7). Die analogen Fragen i höheren Curven.
- 2. Wieviele Durchmesser D hat die Curve vierten Grades, welche it ihrer conjugirten Richtung irgend einen gegebenen Winkel  $\alpha$  bilden? ieviele, wo  $\alpha = 90^{\circ}$ ? Für  $\alpha = 0$  sind es die 4 Asymptoten (§ 17).
- 3. Wieviele Paare conjugirter Durchmesser hat die Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades \*? Der Kegelschnitt  $C^2$  hat unendlich viele; die  $C^3$  hat ein Paar; die hat 3 Paar (§ 17); wie geht es weiter?
- 4. Welches ist in Bezug auf eine gegebene Basis dritten Grades  $C^2$ r Ort desjenigen Poles P, dessen beide Polaren  $A^2$  und  $J^2$  einander rühren (§ 15)? Die entsprechende Frage bei höheren Basen.
- 5. Werden aus einem festen Punct P beliebige Transversalen S durch ne gegebene Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C^m$  gezogen, und an diese in den m hnitten a, b, c, ... die Tangenten A, B, C, ... gelegt, die einander  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Puncten Q schneiden, so ist der Ort dieser Puncte irgend ne Curve  $x^{\text{ten}}$  Grades  $Q^x$ . Und werden aus jedem Puncte P einer festen eraden G an dieselbe gegebene Curve  $C^m$  die m(m-1) Tangenten gegen, deren Berührungspuncte im Ganzen  $\frac{1}{2}m(m-1)[m(m-1)-1]$  Behrungssehnen  $\mathfrak{S}$  bestimmen, so ist der Ort dieser Sehnen eine Curve  $\mathfrak{T}$  Classe  $\mathfrak{S}^x$ . In beiden Fällen hat x denselben Werth. Die Zahl x finden. Für m=3 ist x=9 (§ 15).

Den Ort derjenigen Transversale S zu finden, welche eine gegebene Curve m<sup>ten</sup> Grades in irgend drei Paar Puncten schneidet, die m

einem Puncten-System gehören (Involution bilden).

7. In § 15, II S. 532 Note wurde bemerkt, dass die beiden Polaren  $A^2$  und  $J^2$  desselben Poles P in Bezug auf die gegebene Basis  $C^3$  Kegolschnitte jeder Art sein können, je nach der Lage des Poles gegen der dort näher beschriebenen Kegelschnitt  $E^2$ . In der That können dieselben nicht allein Ellipsen, Hyperbeln oder Parabeln sein, sondern als solche auch jede beliebige Form haben; und zwar verhält es sich damit näher, wie folgt.

a. Sollen die Polaren A2 und J2 Parabeln sein, so ist der Ort des Poles P die Curve E2. b. Sollen dieselben gleichseitige Hyperbeln sein, so ist der Ort des Poles eine bestimmte Gerade H. c. Sollen dieselben Kreise sein, so giebt es nur einen einzigen Pol Po (= P), der genügt; derselbe ist zugleich der Pol der Geraden H in Bezug auf den Kegelschnitt E2. d. Sollen A und  $J^2$  irgend einem gegebenen Kegelschnitte  $C^2$  ähnlich sein, so ist der Ort des Poles P jedesmal ein solcher Kegelschnitt P. welcher den Kegelschnitt E2 (imaginär) doppelt berührt, und zwar mit ihm jene Gerade H zur (ideellen) Berührungssehne hat. - Giebt man also dem Kegelschnitte C2 nach einander alle verschiedenen Formen, so entstehen für den Pol P eine Schaaf Ortscurven  $P^2$ , oder vielmehr ein Büschel  $B(P^2)$ , welche sich insgesammt in denselben zwei Puncten berühren, die Gerade H zur Berührungssehne und dieselbe mit jenem Pol P. gemeinsam zu Polare und Pol haben, und zu welchen insbesondere auch die Curve E2, sowie die Gerade H und der Pol Po selbst als Uebergangs- und Grenzglieder gehören, nämlich E' als Uebergang der Polaren  $A^2$  und  $J^2$  von Hyperbeln zu Ellipsen. dagegen H als Grenze der Hyperbeln und Po als Grenze der Ellipsen.

Hat die gegebene Curve  $C^3$  drei reelle Asymptoten A, B und C, s sind die Gerade H und der Pol  $P_0$ , wie folgt, zu finden. Sind  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Fusspuncte der aus den Ecken a, b, c des Dreiseits ABC auf die Gegeseiten A, B, C gefällten Perpendikel, so liegen die Schnitte der  $\beta$  Par Geraden  $\alpha\beta$  und C,  $\alpha\gamma$  und B,  $\beta\gamma$  und A auf der verlangten Geraden  $\beta$  oder diese Gerade ist auch die Linie der gleichen Potenzen der den Dreiecken  $\alpha bc$  und  $\alpha\beta\gamma$  umschriebenen Kreise. Und legt man in den Ecken des Dreiecks  $\alpha bc$  an den ihm umschriebenen Kreis die Tangenten, die ein neues Dreieck  $\alpha_1 b_1 c_1$  bilden, so schneiden sich die drei Geraden  $\alpha a_1$  bilden, so schneiden sich die drei Geraden  $\alpha a_2$  bilden, in dem verlangten Pol  $P_0$ . — Ist insbesondere das Asymptoten-Dreied ABC = abc gleichseitig, also  $E^2$  der ihm eingeschriebene Kreis, s

sind alle Ortscurven,  $B(P^s)$ , mit demselben concentrische Kreise,  $P_o$  ist ihr gemeinsamer Mittelpunct, und die Gerade H ist  $=G_\infty$ . Daher: Bei einer Curve dritten Grades, deren Asymptoten ein gleichseitiges Dreieck abc bilden, liegen die Berührungspuncte von je 6 parallelen Tangenten in einer gleichseitigen Hyperbel. Werden aus einem Puncte des dem Dreieck abc umschriebenen Kreises 6 Tangenten an die Curve gelegt, so liegen die Berührungspuncte in einer Hyperbel, deren Asymptoten-Winkel  $=60^\circ$  ist; und werden aus dem Mittelpuncte  $P_o$  dieses Kreises die 6 Tangenten an die Curve gelegt, so liegen die Berührungspuncte in irgend einem Kreise.

Wie muss das Asymptoten-Dreieck abc beschaffen sein, damit der Pol  $P_0$  Brennpunct des Kegelschnittes  $E^2$  (und damit zugleich auch aller Kegelschnitte  $P^2$ ) wird?

Für alle Curven dritten Grades, welche mit der gegebenen gemeinschaftliche Asymptoten haben (mögen diese reell oder imaginär sein), bleiben die Ortscurven  $B(P^2)$  die nämlichen (§ 22); was zu weiteren Folgerungen führt, wenn die speciellen Curven dritten Grades berücksichtigt werden.

8. "Alle Curven dritten Grades, welche durch folgende 7 Puncte eines gegebenen Dreiecks gehen, nämlich 1) durch den Schwerpunct, 2) durch die Ecken und 3) durch die im Unendlichen liegenden Puncte der Seiten, haben congruente Asymptoten-Dreiecke, und zwar sind dieselben dem gegebenen Dreieck ähnlich, mit ihm ähnlichliegend, und ihre Seiten verhalten sich zu den entsprechenden Seiten des letzteren wie 2:3." — Es giebt einen analogen Satz über das vollständige m-Seit und die Curven mten Grades. Z. B. beim vollständigen Vierseit müssen die Curven vierten Grades ausser durch die 6 Ecken und durch die im Unendlichen liegenden Puncte der 4 Seiten auch noch durch die oben (§ 18, II (S. 553)) beschriebenen 3 Puncte p, also im Ganzen durch 13 gegebene Puncte gehen.

• •

## genschaften der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer Doppeltangenten.

Crelle's Journal Band XLIX. S. 265 - 272.

### Eigenschaften der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer Doppeltangenten.\*)

Seitdem Poncelet zuerst auf das Vorhandensein der Doppeltangenten i algebraischen Curven aufmerksam gemacht\*\*), ist bis jetzt noch wenig schehen, die wesentlichsten Eigenschaften derselben zu erforschen. Es ang leicht, ihre Zahl aus derjenigen der Wendepuncte zu schliessen rch Hülfe der Theorie der reciproken Polaren, welche man demselben ssen Geometer verdankt. In diesem Betracht habe ich die drei Gleiangen aufgestellt, welche zwischen dem Grad, der Classe, der Zahl der Ppel- und Rückkehrpuncte, und der Zahl der Doppel- und Wendetanten jeder algebraischen Curve stattfinden \*\*\*\*). Nicht ohne Anstrengung ang es Jacobi, die Zahl der Doppeltangenten direct und analytisch zu weisen†). Noch schwerer mag es sein, die allgemeinen Eigenschaften Belben zu erforschen, was diejenigen Mathematiker am besten wissen rden, welche sich bereits damit beschäftigt haben. Ich habe vor mehen Jahren versucht, auf synthetischem Wege die gegenseitige Beziehung 28 Doppeltangenten der allgemeinen Curve vierten Grades zu finden, d bin zu Resultaten gelangt, welche sowohl den Grund der dem Gegen-Inde innewohnenden Schwierigkeit aufdecken, als auch zugleich die geneten Angriffspuncte für die zweckmässige Behandlung desselben leicht ennen lassen. Die Resultate beruhen auf eigenthümlich verschlungenen, ils ungewöhnlichen Combinationen der gegebenen Elemente. Die ween von Anderen über denselben Gegenstand bereits veröffentlichten Verhe stimmen mit meiner Arbeit wenig überein. Die nachstehenden An-

<sup>\*)</sup> Einen kurzen Auszug dieses Aufsatzes habe ich bereits am 25. Juli 1853 der Ademie der Wissenschaften zu Paris vorgelegt; s. Comptes rendus hebdomadaires 1 jenem Datum.

<sup>\*\*)</sup> Crelle's Journal f. d. Mathem. Bd. VIII, S. 401-406.

<sup>\*\*\*)</sup> Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, August 1848; und elle's Journal Bd. XLVII, S. 1. (Conf. Bd. II, S. 495 dieser Ausgabe.)

<sup>†)</sup> Crelle's Journal Bd. XL, S. 237.

gaben mögen eine ohngefähre Vorstellung meiner Resultate gewähren, so wie auch den Weg und die Mittel eröffnen, die zu ihrem Beweis filma welcher für die gewöhnliche, analytische Behandlung ohne Zweisel schwiese war, aber nunmehr durch Hülfe der in meinem schon citirten Aulaus enthaltenen Hauptsätze über Polar-Enveloppen bei algebraischen (und

leicht zu führen ist.

L. Man denke sich eine allgemeine Curve vierten Grades, C. lb 28 Doppeltangenten t, paarweise zusammengefasst, geben 378 Paare; jeds Paar heisse #, und der gegenseitige Schnittpunct jedes Paares heisse #, so giebt es ebenso 378 Puncte p. Seien m und n, m, und n, die Be rührungspuncte eines Tangentenpaares π mit der Curve; man verbinde & wechselseitig durch zwei Paar Gerade mm, und nn, mn, und nm, un nenne deren gegenseitige Schnittpuncte q, r. Dann gehören zu jeden Tugentenpaar = drei Puncte p, q, r.

II. Die 378 Puncte p und mit ihnen zugleich auch die 378 Puncte. π ordnen sich nach einem bestimmten Gesetz zu 6 und 6 in Gropper G, so dass 63 Gruppen G entstehen, wovon keine zwei einen Punct

oder ein Paar # gemein haben.

"Die 6 Puncte p jeder Gruppe G liegen in irgend eines Kegelschnitte, G2, was im Ganzen 63 Kegelschnitte G2 giebt!

Die zu einer Gruppe gehörigen 6p hängen von 12 verschiedenen Im genten t ab, also von 6 Paaren π, welche keine Tangente gemein haben so dass von den je 6p keine zwei in der nämlichen Tangente liegen.

III. Die 8 Berührungspuncte je zweier zu einerlei Gruppe gehörige Tangentenpaare π liegen allemal in irgend einem Kegelschnitte, B<sup>2</sup>. № dass zu jeder Gruppe  $\frac{1}{2}6.5 = 15$  Kegelschnitte  $B^2$  gehören. Danach sollte es für die 63 Gruppen 63.15 = 945 Kegelschnitte  $B^2$  geben; allein dabel wird jeder dreimal gezählt, und somit giebt es im Ganzen nur 315 verschiedene Kegelschnitte  $B^2$ . Das heisst:

"Unter den 28 Doppeltangenten t einer Curve vierte Grades C4 giebt es im Allgemeinen 315-mal 4 solche, deres 8 Berührungspuncte zusammen in irgend einem Kegelschnitte B' liegen."

IV. "Die zu jeder Gruppe G gehörigen 18 Puncte, nim lich die 6p, 6q und 6r (I.) liegen zusammen in irgendeiner Curve dritten Grades G3, so dass es 63 Curven G3 giebt."

Jede Curve G<sup>3</sup> schneidet die gegebene Curve C<sup>4</sup> in 12 Puncten 4 was im Ganzen 63.12 = 756 bestimmte Puncte a giebt. Jeder Punct 4 hat die Eigenschaft, dass irgend ein Kegelschnitt A2 die gegebene Curve  $C^4$  in demselben vierpunctig und nebstdem noch in irgend zwei anderen bestimmten Puncten b und c einfact (d. h. zweipunctig) berühren kann. Also:

"Soll ein Kegelschnitt  $A^2$  eine gegebene Curve vierten Grades  $C^4$  in irgend einem Puncte, a, vierpunctig und zudem noch in irgend zwei anderen Puncten, b und c, einfach berühren, so finden im Allgemeinen 756 Lösungen statt."

Werden zwischen je drei zusammengehörigen Puncten a, b und c die Geraden ab, ac und bc gezogen, und im Puncte a an die Curven  $C^4$  und  $G^3$  die Tangenten A und  $A_1$  gelegt, so sind die vier Geraden ab, A, ac,  $A_1$  harmonisch, also  $A_1$  durch die drei anderen bestimmt, und so liegt der Schnittpunct, d, der Geraden A und bc auf der Curve  $G^3$ , so dass man von dieser 12 neue Puncte d erhält.

"Die zu jeder Gruppe G gehörigen 84 Geraden, nämlich die 6 Tangentenpaare  $\pi$  (= 12 Gerade t), die 6-mal 4 Geraden  $mm_1$ ,  $nn_1$ ,  $mn_1$  und  $nm_1$ , die 12 Tangenten A und endlich die 12-mal 3 Geraden ab, ac und bc werden zusammen von irgend einer Curve dritter Classe  $K^3$  (und sechsten Grades) berührt; und zwar berührt sie die Geraden ab und ac in den Puncten b und c selbst, so dass also die 12b und 12c zugleich ihre 24 Schnittpuncte mit der gegebenen Curve  $C^4$  sind." "Es giebt im Ganzen 63 Curven  $K^3$ ."

Die zu jeder Gruppe gehörigen zwei Curven  $G^{2}$  und  $K^{3}$  haben eine interessante innige Beziehung zu einander, wovon ich hier nur Einiges kurz andeuten will. Jeder der 9 Wendepuncte der Curve  $G^3$  werde durch w und die Wendetangente durch W bezeichnet; aus jedem w gehen drei Tangenten Q,  $Q_1$ ,  $Q_2$  an die Curve, deren Berührungspuncte q,  $q_1$ ,  $q_2$  in einer Geraden  $R_i$  liegen; der Schnitt von W und  $R_i$  heisse p. Jede der 9 Rückkehrtangenten der Curven  $K^3$  werde durch R und der Rückkehrpunct durch r bezeichnet; jede R schneidet die Curve in drei Puncten q, q', q'', deren zugehörige Tangenten Q, Q', Q'' sich in einem Puncte  $w_1$  treffen; die Gerade  $rw_1$  heisse P. Nun stehen die Curven  $G^3$ und  $K^2$  in solcher Verbindung, dass sie einander in den 9 Puncten q berühren, also die 9Q zu Berührungstangenten haben, dass ferner so wohl die 9 Paar Puncte w und w, als die 9 Paar Geraden R und R, zusammenfallen, und dass zudem sowohl die 4 Geraden WQ'QQ'' als die 4 Puncte  $rq_1qq_2$  harmonisch sind, und dass somit auch die 4 Puncte pq'qq'' sowie die 4 Geraden  $PQ_1QQ_2$ , harmonisch sind. — Die weiteren Beziehungen der beiden Curven behalte ich mir vor, bei einer geeigneteren Gelegenheit umständlicher zu erörtern.

V. Die 63 Gruppen G (II.) ordnen sich nach einem gewissen Gesetz zu 3 und 3 zu Systemen, S, so nämlich, dass zu je zwei Gruppen allemal irgend eine, aber nur eine bestimmte dritte Gruppe gehört,

welche mit ihnen ein System S bildet. Die Zahl der Systeme ist daher = 651, und jede Gruppe kommt in 31 Systemen vor.

Aus einem gewissen Grunde kann man die Systeme in zwei Abtheilungen bringen und sie demgemäss durch  $S_1$  und  $S_2$  unterscheiden. Dann enthält die erste Abtheilung 315 Systeme  $S_1$  und die zweite 35 Systeme  $S_2$ , und dann kommt jede Gruppe in 15 Systemen  $S_1$  und in 16 Systemen  $S_2$  vor. Die Systeme beider Abtheilungen unterscheiden sich unter anderen, wie folgt:

1. Die drei Gruppen jedes Systems  $S_1$  haben allemal vier, und zwar vier solche Doppeltangenten t gemein, welche in jeder Gruppe swi Paare  $\pi$  bilden, nämlich sind z. B. u, x, y und z die vier gemeinschaflichen Tangenten t, so müssen etwa ux und yz Paare der ersten, uy und xz Paare der zweiten und uz und xy Paare der dritten Gruppe sein. Durch die 8 Berührungspuncte solcher vier Tangenten u, x, y, z gen also immer ein Kegelschnitt  $B^2$  (III.). Die drei Gruppen umfassen x-sammen alle 28 Doppeltangenten t und nehmen vier derselben, u, x, y und z, dreifach in Anspruch.

2. Dagegen enthalten die drei Gruppen jedes Systems  $S_2$  zusammen nur je 18 Doppeltangenten t, indem jede der letzteren zu je zwei Grupper gehört, also je zwei Gruppen sechs Tangenten gemein haben; oder, wum man die 18 Tangenten durch a,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_5$ ; b,  $b_1$ , ...  $b_i$ ; b

c, . . . c bezeichnet, dass etwa

ab,  $a_1b_1$ ,  $a_2b_2$ ,  $a_3b_3$ ,  $a_4b_4$ ,  $a_3b_5$  Paare der ersten, ac,  $a_1c_1$ ,  $a_2c_2$ ,  $a_3c_3$ ,  $a_4c_4$ ,  $a_5c_5$  Paare der zweiten, bc,  $b_1c_1$ ,  $b_2c_2$ ,  $b_3c_3$ ,  $b_4c_4$ ,  $b_3c_5$  Paare der dritten

Gruppe sind.

Abgesehen von diesem Unterschiede haben alle Systeme folgende ge

meinsame Eigenschaft:

"Wählt man aus jeder der drei Gruppen eines Systems S ein beliebiges Tangentenpaar  $\pi$ , so liegen die 12 Berührungspuncte derselben allemal in irgend einer Curve drittel Grades,  $B^3$ ."

Nach blosser Combination müssten hiernach zu jedem System S

$$6.6.6 = 216$$

Curven B3 gehören, uud im Ganzen sollte es

$$651.216 = 140616$$

Curven  $B^3$  geben. Allein dabei ist eine und dieselbe Curve mehr olft weniger oft gezählt, so dass die Zahl der von einander verschiedens Curven  $B^3$  bedeutend geringer ist. Zudem ist  $B^3$  nicht immer eine Curve von allgemeiner Form, vielmehr besteht sie in der Mehrzahl der Fälle aus einem Kegelschnitte und einer Geraden, oder aus drei Geraden.

und zwar sind diese Kegelschnitte keine anderen als die obigen 315 Kegelschnitte  $B^2$  (III.), und die Geraden bestehen nur aus den 28 Doppeltangenten t selbst. Nämlich es verhält sich damit, wie folgt.

Bei jedem System  $S_1$ , wo jede der vier gemeinschaftlichen Tangenten u, x, y, z durch  $t_0$  und der durch ihre 8 Berührungspuncte gehende Kegelschnitt  $B^2$  durch  $B_0^2$  bezeichnet werden mag, bestehen von den 216 Curven  $B^2$ :

- a) 4 aus drei Geraden, nämlich aus uxy, uxz, uyz und xyz;
- b) 4 aus  $B_0^2 + t_0$ , d. h. aus  $B_0^2$  und je einer Geraden u, x, y oder z;
- c) 48 aus  $B^2+t_0$ , aus je einer Geraden u, x, y, z und je einem Kegelschnitte  $B^2$ ; und
- d) 160 aus eigentlichen Curven  $B^3$ .

Bei jedem System  $S_2$  dagegen bestehen die 216  $B^3$ :

- e) 6 aus je drei Geraden, nämlich aus abc,  $a_1b_1c_1$ , ...,  $a_5b_5c_5$ ;
- f) 90 aus  $B^2+t$ , nämlich aus je einem  $B^2$  und je einer der 18 Geraden  $a_1, \ldots, a_s$ ;  $b_1, \ldots, b_s$ ;  $c_1, \ldots, c_s$ ; und
- g) 120 sind eigentliche Curven  $B^3$ .

Hiernach gäbe es im Ganzen:

a. Solche  $B^2$ , welche aus drei Geraden bestehen (a und e):

$$315 \times 4 + 336 \times 6 = 3276$$

was gerade der Zahl der Combinationen der 28 Doppeltangenten t zu je dreien gleich ist, = 28.27.26:6 = 3276.

β. Solche  $B^2$ , welche aus  $B^2_0 + t_0$  bestehen, wobei der Kegelschnitt  $B^2_0$  durch die Berührungspuncte der Tangente  $t_0$  geht (b):

$$315 \times 4 = 1260.$$

 $\gamma$ . Solche  $B^2$ , welche aus  $B^2+t$  bestehen, wo  $B^2$  nicht durch die Berührungspuncte von t geht (c und f):

$$315 \times 48 + 336 \times 90 = 45360$$
.

8. Eigentliche, nicht in Theile zerfallende Curven  $B^2$  (d und g):

$$315 \times 160 + 336 \times 120 = 90720$$

was zusammen die obige Zahl 140616 ausmacht.

 $\gamma^0$ . Da es nun nur 315 Kegelschnitte  $B^2$  giebt (III.), in  $(\gamma)$  aber 45360 vorkommen, so muss jeder derselben 144-mal in Anspruch genommen sein, und da er dabei jedesmal mit einer der 24 Tangenten t, durch deren Berührungspuncte er nicht geht, verbunden ist, so muss er mit jeder dieser Tangenten 144:24 = 6-mal vorkommen, so dass also unter  $(\gamma)$  nur

$$45360:6 = 7560$$

verschiedene  $B^2+t$  enthalten sind, von denen noch je 24 den nämlichen Kegelschnitt  $B^3$  haben und sich nur durch die Tangente t von einander unterscheiden.

 $\delta^{\circ}$ . Da ferner in ( $\delta$ .) jede Curve  $B^{\circ}$  durch die Berührungspuncte von 6 Tangenten t geht, welche 15-mal als 3 Paare  $\pi$  auftreten, so wird dieselbe auch 15-mal wiederholt, so dass es also nur

#### 90720:15 = 6048

verschiedene eigentliche Curven  $B^a$  giebt. Somit giebt es von einander verschiedene Curven  $B^a$ 

> [ $\alpha$ .] 3276, bestehend aus je 3t; [ $\beta$ .] 1260, bestehend aus  $B_a^2 + t_a$ ; [ $\gamma^a$ .] 7560, bestehend aus  $B^2 + t$ , und [ $\delta^a$ .] 6048 eigentliche Curven  $B^3$ ;

also zusammen = 18144.

Das Hauptresultat ist in (8°.) enthalten, nämlich:

"Unter den 28 Doppeltangenten t einer Curve vierten Grades giebt es im Allgemeinen 6048-mal 6 solche, deren 12 Berührungspuncte zusammen in irgend einer eigentlichen, nicht in Theile zerfallenden Curve dritten Grades B<sup>3</sup> liegen."

VI. Die 63 Gruppen G (II.) ordnen sich nun ferner zu 4 und  $4\pi$  Systemen, S[4], und zwar dergestalt, dass zu je drei Gruppen, welche nicht schon im Vorigen (V.) ein System S bilden, allemal eine, aber nur eine bestimmte vierte Gruppe gehört, die mit ihnen ein System S[4] bildet. Dabei darf also auch die vierte Gruppe mit keinen zweien der drei ersten Gruppen ein System S bilden. Es giebt im Ganzen 9765 Systeme S[4]. Dieselben haben unter anderen folgende gemeinsame Eigenschaft:

"Wählt man aus jeder der vier Gruppen eines Systems S[4], ein beliebiges Tangentenpaar  $\pi$ , so liegen die 16 Berührungspuncte derselben allemal in einer Curve vierlen Grades  $B^4$ ."

VII. Gleicherweise ordnen sich die 63 Gruppen zu 5 und 5 m Systemen, S[5], dergestalt, dass zu jeden vier Gruppen, welche weder ein System S (V.) noch ein System S[4] (VI.) bilden, allemal eine aber nur eine bestimmte fünfte Gruppe gehört, die mit ihnen en System S[5] bildet, und wobei dann auch diese fünfte Gruppe weder mit zweien noch dreien von jenen vier Gruppen eines der vorhergehenden Systeme bildet. Es giebt 109368 Systeme S[5]. Sie haben folgende Eigenschaft:

"Wählt man aus jeder der fünf Gruppen eines solcher Systems S[5] ein beliebiges Tangentenpaar  $\pi$ , so liegen die 20 Berührungspuncte derselben allemal in einer Curve fünftel Grades  $B^5$ ." VIII. Ebenso ordnen sich die 63 Gruppen weiter zu 6 und 6 zu Systemen S[6], so dass zu je fünf Gruppen, welche unter sich keines der bisherigen Systeme bilden, allemal eine, aber nur eine bestimmte sechste Gruppe gehört, die dann auch weder mit 2 noch 3 noch 4 von jenen 5 Gruppen eines der vorhergehenden Systeme bildet. Die Zahl der Systeme S[6] ist = 874944.

"Wählt man bei einem solchen System S[6] sechs Tangentenpaare  $\pi$  beliebig, jedoch aus jeder Gruppe eines, so liegen ihre 24 Berührungspuncte allemal in einer Curve sechsten Grades  $B^6$ ."

IX. Endlich ordnen sich die 63 Gruppen auch noch in Systeme S[7] von 7 und 7 Gruppen, so dass zu je sechs Gruppen, die unter sich keines der bisherigen Systeme bilden, allemal eine bestimmte siebente Gruppe gehört, welche ebenso mit keinen 2 noch 3 noch 4 noch 5 von jenen 6 Gruppen eines der früheren Systeme bildet. Die Zahl der Systeme S[7] ist = 3999744,

"Wählt man aus den sieben Gruppen eines solchen Systems S[7] sieben Tangentenpaare beliebig, aus jeder Gruppe eines, so liegen ihre 28 Berührungspuncte allemal in einer Curve siebenten Grades  $B^7$ ."

Weitere Systeme zu 8, 9, ... Gruppen giebt es nicht.

Bemerkung. Wenn oben (VI, VII, VIII und IX.) gesagt wird: die 16, 20, 24, 28 Berührungspuncte liegen in einer Curve  $B^4$ ,  $B^5$ ,  $B^6$ ,  $B^7$ , so ist darunter nicht zu verstehen, es seien diese Curven dadurch bestimmt (wie dies in (V.) der Fall war), — vielmehr gehen unendlich viele Curven desselben Grades durch die nämlichen Puncte, — sondern es ist damit nur gemeint: die Puncte haben die besondere Eigenschaft, dass solche Curven durch sie gehen können. Denn werden in der gegebenen Curve  $C^4$  eine gleiche Zahl Puncte willkührlich angenommen, so gehen durch sie keine Curven von den respective angegebenen Graden, weil nämlich von den 4n Schnittpuncten, welche eine Curve  $n^{ten}$  Grades n0 mit der gegebenen Curve n1 haben kann, bekanntlich nur n2 willkürlich angenommen werden dürfen, indem durch diese die 3 übrigen schon bestimmt sind.

- X. Das Vorstehende giebt unter anderen Anlass zu folgenden Fragen oder Aufgaben.
- 1. Welche Resultate erhält man, wenn die Systeme in (VI.), (VII.) (VIII.) und (IX.) ebenso umständlich discutirt werden, wie es oben (V.) mit den Systemen S geschehen ist? Oder insbesondere kann man fragen: "Wie oft giebt es unter den 28 Doppeltangenten t 8, 10, 12 oder 14 solche, deren 16, 20,

24 oder 28 Berührungspuncte beziehlich in einer eigentlichen Curve B<sup>4</sup>, B<sup>5</sup>, B<sup>6</sup> oder B<sup>7</sup> liegen?"

- 2. Wie verhalten sich die 63 Kegelschnitte  $G^2$  (II.) rücksichtlich ihrer Lage zu einander?
- 3. Welche Beziehung haben die 63 Curven dritten Grades  $G^{a}$  (IV.) zu einander? Und
- 4. Welche Beziehung haben die 63 Curven dritter Classe  $K^a$  (IV.) rücksichtlich ihrer Lage zu einander?

Berlin, im October 1852.

# Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XLIX. S. 273-278.

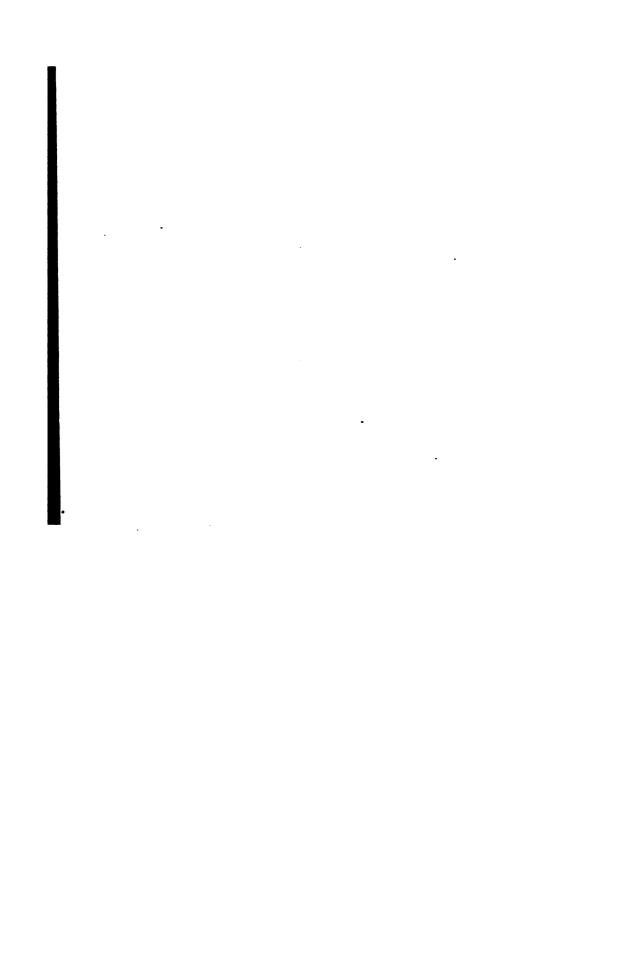

### Aufgaben und Lehrsätze.

1. "Soll ein Kegelschnitt beschrieben werden, welcher durch drei gegebene Puncte geht und eine gegebene Curve nten Grades in irgend einem Puncte osculirt (dreipunctig berührt), so finden im Allgemeinen

$$3n(n-1)$$

Lösungen statt." — Kommen die gegebenen drei Puncte insbesondere in die gegebene Curve selbst zu liegen, so verringert sich die Zahl der Lösungen, und zwar mit jedem Punct, der in die Curve tritt, um 2, so dass also, wenn alle drei in derselben liegen, die Zahl der Lösungen nur = 3n(n-1)-6 = 3(n+1)(n-2) ist.

- 2. Wie viele solche Kegelschnitte giebt es, welche eine gegebene Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades in irgend einem Puncte osculiren und zudem entweder
  - a. durch zwei gegebene Puncte gehen und eine gegebene Gerade berühren; oder
  - b. durch einen gegebenen Punct gehen und zwei gegebene Gerade berühren; oder
  - c. drei gegebene Gerade berühren?
- 3. "Soll ein Kegelschnitt beschrieben werden, welcher durch drei gegebene Puncte geht und eine gegebene Curve  $n^{\rm ten}$  Grades in irgend zwei Puncten berührt, so finden im Allgemeinen

$$\frac{1}{2}(n-1)n(n+1)(n+2)-4(n-1)n = \frac{1}{2}(n^4+2n^3-9n^2+6n)$$

Lösungen statt." — Kommen von den gegebenen Puncten, die a, b, c heissen mögen, einer oder zwei oder alle drei in die gegebene Curve zu liegen, so vermindert sich die Zahl der Lösungen stufenweise; nämlich

alsdann befinden sich unter den lösenden Kegelschnitten auch solche, welche die Curve in den gegebenen Puncten selbst berühren, und dam fallen mit jeder solchen Berührung zwei der genannten Kegelschnitte in einen zusammen. Liegt z. B. der erste Punct a in der Curve, so wird sie von  $n^2+n-4$  der genannten Kegelschnitte in a selbst berührt, und somit vermindert sich die Zahl der Lösungen ebenfalls um  $n^2+n-4$ . Oder zählt man dabei bloss diejenigen Kegelschnitte, welche nicht in a berühren, so ist ihre Anzahl um

$$2(n^2+n-4)$$

geringer, als die obige Gesammtzahl. Und tritt nun ferner auch der zweite Punct b in die gegebene Curve, so verringert sich die Anzahl der jenigen Kegelschnitte, welche weder in a noch b berühren, auf's Neue um

$$2(n^2+n-6);$$

und gelangt auch noch der dritte Punct c in die Curve, so vermindert sich die Zahl der Kegelschnitte, welche weder in a noch b noch c berühren, abermals um

$$2(n^2+n-8),$$

so dass also nur noch

$$\frac{1}{2}(n^4+2n^3-21n^2-6n+72)=\frac{1}{2}(n-3)(n-2)(n+3)(n+4)-2(n-3)n$$
 solche Kegelschnitte übrig bleiben, indem die Verminderungen zusammen

$$6(n^2+n-6)$$

betragen. Die anderen Kegelschnitte reduciren sich auf je  $n^2+n-8$ , welche beziehlich im Puncte a oder b oder c berühren, und ferner auf drei, welche beziehlich in a und b, a und c, b und c berühren; zählt man die ersteren doppelt und die letzteren vierfach, so kommt richtig

$$3(n^2+n-8)\times 2+3\times 4=6(n^2+n-6).$$

Werden aber diese (in a, b, c berührenden) Kegelschnitte auch nur einfach gezählt, was  $=3(n^2+n-7)$  ausmacht, so beträgt die Zahl aller Kegelschnitte nur noch

$$\frac{1}{2}(n^4 + 2n^3 - 15n^2 + 30) = \frac{1}{2}nn(n-3)(n+5) + 15,$$

und dann sind

$$3(n^2+n-5)$$

Kegelschnitte als verschwunden anzusehen.

Wie man bemerken wird, ist in dem obigen Satze unter anderen auch der bekannte besondere Satz enthalten: "Dass durch drei gegebener Puncte im Allgemeinen vier Kegelschnitte gehen, welche einen gegebenen Kegelschnitt doppelt berühren (oder welche zwei gegebene Gerade berühren)."

- 4. Aus der vorstehenden Auseinandersetzung (3.) ergeben sich folgende specielle Sätze:
- I. "Soll'ein Kegelschnitt eine gegebene Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades in einem (auf ihr) gegebenen Puncte, a, osculiren und dieselbe nebstdem noch in irgend zwei anderen Puncten berühren, so finden im Allgemeinen

$$\frac{1}{4}(n^4+2n^3-21n^2-6n+72)$$

Lösungen statt." Und

II. "Soll der Kegelschnitt die gegebene Curve in einem gegebenen Puncte a vierpunctig und nebstdem noch in irgend einem anderen Puncte (einfach) berühren, so giebt es im Allgemeinen

$$n(n+1)-8$$

Lösungen."

- 5. Aehnlicherweise ergiebt sich aus dem Satze (1.) der folgende specielle Satz:
- "Soll ein Kegelschnitt eine gegebene Curve n<sup>ten</sup> Grades in einem gegebenen Puncte a und noch in irgend einem anderen Puncte osculiren, so finden

$$3n(n-1)-9$$

Lösungen statt."

- 6. Wie viele solche Kegelschnitte giebt es, welche eine gegebene Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades doppelt berühren und zudem entweder
  - a. durch zwei gegebene Puncte gehen und eine gegebene Gerade berühren; oder
  - b. durch einen gegebenen Punct gehen und zwei gegebene Gerade berühren; oder
  - c. drei gegebene Gerade berühren?
- 7. In Rücksicht der obigen Sätze (1.) und (3.) mögen noch folgende besondere Fälle hervorgehoben werden:
- I. "Hat eine Curve 2nten Grades drei n-fache Puncte, aber ausserdem keine anderen vielfachen Puncte, und soll ein Kegelschnitt durch jene drei Puncte gehen und zudem die Curve entweder
  - a) in irgend einem anderen Puncte osculiren, so ist die Zahl der Lösungen = 3n(n-2); oder
  - b) in irgend zwei anderen Puncten berühren, so ist die Zahl der Lösungen =  $\frac{1}{2}n(n-2)(n-3)(n+3)$ ."
- II. "Hat eine Curve 2nten Grades zwei n-fache und einen (n-1)-fachen Punct, aber sonst keine vielfachen Puncte, und

soll ein Kegelschnitt durch dieselben gehen und zudem die Curve entweder

- a) in irgend einem anderen Puncte osculiren, so ist die Zahl der Lösungen = 3(n+1)(n-1); oder
- b) in irgend zwei anderen Puncten berühren, so ist die Zahl der Lösungen  $= \frac{1}{2}(n+1)(n-1)(n-2)(n+4)$ .
- III. "Hat eine Curve  $(2n-1)^{\text{ten}}$  Grades drei (n-1)-fache Puncte, aber sonst keinen vielfachen Punct, und soll ein Kegelschnitt durch dieselben gehen und nebstdem die Curve entweder
  - a) in irgend einem anderen Puncte osculiren, so ist die Zahl der Lösungen = 3(n+1)(n-1); oder
  - b) in irgend zwei anderen Puncten berühren, so ist die Zahl der Lösungen  $=\frac{1}{2}(n+1)(n-1)(n-2)(n+4)$ .
- IV. "Hat eine Curve  $(2n-1)^{\text{ten}}$  Grades einen n-fachen und zwei (n-1)-fache Puncte, aber ausserdem keinen vielfachen Punct, und soll ein durch dieselben gehender Kegelschnitt die Curve entweder
  - a) in irgend einem anderen Puncte osculiren, so ist die Zahl der Lösungen = 3n(n-2); oder
  - b) in irgend zwei anderen Puncten berühren, so ist die Zahl der Lösungen =  $\frac{1}{2}n(n-2)(n-3)(n+3)$ ."
- 8. Wenn irgend zwei Krümmungskreise eines Kegelschnittes der Grösse und Lage nach gegeben sind, den Ort seines Mittelpunctes zu finden. "Der Ort der Geraden welche durch die je zwei Puncte geht, in denen die Kreist vom Kegelschnitte osculirt werden, ist eine Curve sechster Classe."
- 9. "Die einer Ellipse eingeschriebenen n-Ecke von grössten Umfange haben gleichen Umfang (s. Bd. 37. S. 189-191 d. Größschen Journals)\*). Diesen Umfang zu finden, wenn die Ellipse gegeben ist."
- 10. 1. Unter allen einer gegebenen Ellipse eingeschiebenen Dreiecken von grösstem Inhalte dasjenige zu bestimmen, dessen Umfang ein Maximum oder ein Minimum ist.
- II. Unter allen einer gegebenen Ellipse eingeschriebenen Dreiecken vom grössten Umfange dasjenige zu finden, dessen Inhalt ein Maximum oder ein Minimum ist. Oder allgemeiner:

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II, S. 418 dieser Ausgabe,

- 11. 1. Unter allen einer gegebenen Ellipse eingeschriebenen n-Ecken von grösstem Inhalte dasjenige zu finden, dessen Umfang ein Maximum oder ein Minimum ist. Und
- II. Unter allen einer gegebenen Ellipse eingeschriebenen n-Ecken von grösstem Umfange dasjenige zu finden, dessen Inhalt ein Maximum oder ein Minimum ist.

In Betreff des Vierecks findet sich die letzte Frage (II.) in meiner schon citirten Abhandlung (s. Bd. 37. S. 184 d. Crelle'schen Journals)\*) bereits beantwortet, nämlich "der Inhalt des Vierecks ist ein Maximum oder ein Minimum, je nachdem seine Seiten den gleichen conjugirten Durchmessern oder den Axen der Ellipse parallel sind." Aber auch die erste Frage (I.) ist für das Viereck leicht zu beantworten, und zwar fast gleichlautend, nämlich:

"Unter allen einer Ellipse eingeschriebenen Vierecken von grösstem Inhalte ist der Umfang desjenigen ein Maximum, etwa = u, welches die Axen der Ellipse zu Diagonalen hat (oder dessen Seiten den gleichen conjugirten Durchmessern parallel sind); dagegen ist der Umfang desjenigen ein Minimum,  $= u_1$ , welches die gleichen conjugirten Durchmesser der Ellipse zu Diagonalen hat (oder dessen Seiten den Axen parallel sind)." Dabei ist, wenn a und b die Halbaxen der Ellipse sind,

$$u = 4\sqrt{a^2 + b^2}; \quad u_1 = 2(a+b)\sqrt{2},$$

und daher

$$u^{2}-u^{2}=8(a-b)^{2}$$
.

12. "Sind a und b,  $a_1$  und  $b_1$  die Axen zweier confocalen Kegelschnitte, etwa zweier Ellipsen  $E^2$  und  $E_1^2$ , und sind dieselben so beschaffen, dass

$$I. \quad \frac{a_1}{a} + \frac{b_1}{b} = 1,$$

so giebt es unendlich viele solche Dreiecke, welche der Curve  $E^2$  eingeschrieben und zugleich der Curve  $E^2$  umschrieben sind." "Und sind die Axen so beschaffen, dass

II. 
$$a^3:b^2=a_1:b_1$$

so giebt es unendlich viele solche Vierecke, welche der  $E^2$  eingeschrieben und zugleich der  $E^2$  umschrieben sind."

13. "Welche Relation muss zwischen den Axen zweier confocalen Kegelschnitte  $E^2$  und  $E_1^2$  stattfinden, damit sich ein n-Eck dem einen einschreiben und zugleich dem anderen umschreiben lässt? — Sobald sich nämlich nur irgend ein n-Eck auf die

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II, S. 413 dieser Ausgabe.

geforderte Art beschreiben lässt, so lassen sich zufolge eines schönen Satzes von Poncelet unendlich viele andere n-Ecke ebenso beschreiben. Und alsdann haben alle diese n-Ecke gleichen Umfang, und zwar unter allen der Curve  $E^2$  eingeschriebenen n-Ecken den grössten und unter allen der Curve  $E^2$  umschriebenen n-Ecken den kleinsten Umfang (Crelle's Journal, Bd. 37, S. 189. Conf. Bd. II. S. 418 dieser Ausgabe).

Berlin, im November 1852.

# ber algebraische Curven und Flächen.

Crelle's Journal Band XLIX. S. 333 - 348.

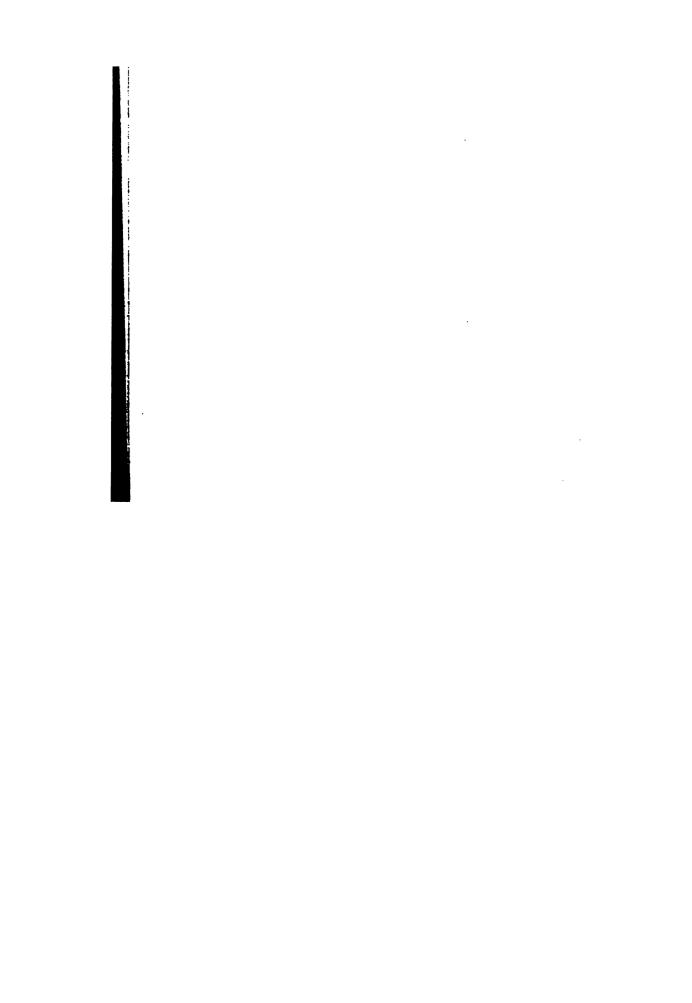

### Ueber algebraische Curven und Flächen.

Zahl der Normalen aus einem Puncte auf eine algebraische Curve, und Eigenschaften der Evolute der letzteren.

- I. Die Frage: "Wieviele Normalen einer gegebenen allgemeinen algebraischen Curve n<sup>ten</sup> Grades C<sup>n</sup> gehen durch irgend in ihrer Ebene gegebenen Punct P?" ist gleichbedeutend nit der Frage: "Von der wievielten Classe ist die Evolute der egebenen Curve?" Dieselbe lässt sich unter anderen auf folgende drei rten leicht beantworten.
- 2°. Denkt man sich in der Ebene der gegebenen Curve  $C^n$  irgend  $C^n$  Kegelschnittbüschel  $C^n$ , d. h. alle Kegelschnitte, welche irgend  $C^n$  eelle oder imaginäre Puncte gemein haben, so giebt es unter denselben  $C^n$   $C^n$  berühren. Lässt man den 4 Grundpuncten dieses Büschels zwei und zwei zusammenfallen, dass sich die Kegelschnitte in zwei Puncten (reell oder imaginär) beihren, so ist die Berührungssehne, doppelt gedacht, als ein zum Büschel

<sup>\*)</sup> S. Monatsbericht der Berliner Akad. d. Wissenschaften vom August 1848; oder Spelle's Journal Bd. 47, S. 6. (Conf. Bd. II, S. 500 dieser Ausgabe.)

 $B(C^2)$  gehöriger Kegelschnitt anzusehen, sowie jeder ihrer n Prente, welchen sie die Curve  $C^n$  trifft, als einer jener n(n+1) Berührungspunct so dass also die Curve  $C^n$  nur noch von  $n^2$  der übrigen, eigentliche kege schnitte berührt wird. Da nun, wie Poncelet zuerst gezeigt hat, eine Speede concentrischer Kreise als ein Büschel sich in zwei Puncten berührende Kegelschnitte anzusehen ist, welche die im Unendlichen liegende Gerade Gerade Gwar zur ideellen Berührungssehne haben; so folgt also: dass es unter allen um den gegebenen Punct P beschriebenen Kreisen in Allgemeinen  $n^2$  solche giebt, welche die gegebene Curve C0 berühren. Die nach den Berührungspuncten gezogenen C1 berühren. Die nach den Berührungspuncten gezogenen C2 berühren. Die nach die durch den Punct C3 gehenden C4 malen der Curve C5.

3°. Aus den Untersuchungen, auf welche der eitirte Monatsbericht sich bezieht, namentlich aus der daselbst bereits erwähnten Eigenschaft (8.4% d. Bd.): "dass die algebraischen Curven durch projectivische Curven-Büschel niedrigeren Grades erzeugt werden," erzieht sich die dritte Art, die vorgelegte Frage zu beantworten, aus der zugleich noch einige interessante Umstände hervorgehen, die ich kurz andeuten will

Mit der Curve C<sup>n</sup> in gleicher Ebene sei noch irgend ein Kegelschaft P2 gegeben. Von einem beliebigen Pol R seien die erste Polare in Beng auf C" und die Polare in Bezug auf P2 beziehlich C"-1 und P1; dies Polaren schneiden einander in n-1 Puncten Q, und die reciproken Pe laren jedes dieser Puncte Q gehen durch jenen Pol R, d. h. die (n-1) Polare in Bezug auf C" und die Polare in Bezug auf P2, beziehlich und  $P_1^*$ , von jedem der n-1 Puncte Q gehen durch R. Bewegt sid der Pol R in einer Geraden G, so bilden seine Polaren Ca-1 und P zwei Büschel  $B(C^{n-1})$  und  $B(P^1)$  mit beziehlich  $(n-1)^2$  Grundpunde C und 1 Grundpunct P; diese Puncte sind zugleich die Pole der Geradet G in Bezug auf die gegebenen Curven  $C^n$  und  $P^2$ , nämlich G ist  $\Phi$  $(n-1)^{te}$  Polare jedes der  $(n-1)^2$  Puncte C in Bezug auf C<sup>n</sup>, sowie de Polare von P in Bezug auf  $P^2$ . Die Büschel  $B(C^{n-1})$  und  $B(P^1)$  sink wenn man die demselben Pol R entsprechenden Glieder C'n-1 und P' einander entsprechend annimmt, projectivisch und erzeugen eine Cart nten Grades, d. h. der Ort der n-1 Schnitte Q je zweier entsprechendel Glieder  $C^{n-1}$  und  $P^1$  ist eine Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $Q^n$ , welche namential auch durch die genannten Grundpuncte  $(n-1)^2C$  und 1P geht. Jedit der n Schnitte der Curve Qn mit der Geraden G soll Q heissen: selben werden unter anderen durch eine metrische Relation bestimmt. zwischen ihnen und den Puncten stattfindet, in welchen die Gerade von den beiden Basen C<sup>n</sup> und P<sup>2</sup> geschnitten wird). Da nach der scha genannten Reciprocität umgekehrt von jedem Puncte Q in der Curve ( die polaren Geraden C1 und P1 in Bezug auf die Basen C\* und P2 durch

den correspondirenden Pol R in der Geraden G gehen, so wird also jedes Paar Polaren  $C^1$  und  $P_1^1$  aus zwei parallelen Geraden bestehen, wenn die Gerade G ins Unendliche versetzt, wenn sie  $G_{\infty}$  wird; und wird dabei noch der Kegelschnitt  $P^2$  als Kreis angenommen, so stehen  $C^1$  und  $P_1^1$  auf der Geraden QP senkrecht, da P, als Pol von  $G_{\infty}$ , nunmehr der Mittelpunct von  $P^2$  ist. Unter diesen Annahmen wird also, wie man sieht, die Ortscurve  $Q^n$ , oder zur Unterscheidung  $Q_0^n$ , durch die Basis  $C^n$  und durch den Mittelpunct P des Kreises  $P^2$  allein bestimmt, und zwar, wie folgt:

"Der Ort desjenigen Poles Q, dessen  $(n-1)^{to}$  Polare  $C^1$  in Bezug auf die gegebene Basis C\* auf der aus dem Pol nach einem gegebenen festen Puncte P gezogenen Geraden QP senkrecht steht, ist eine Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $Q_{\bullet}^{n}$ , welche namentlich auch durch diesen festen Punct P, sowie durch die (n-1)<sup>3</sup> Pole C der Geraden  $G_{\infty}$  in Bezug auf die Basis  $C^{n}$  geht." "Aendert der Punct P seine Lage, während die Basis C\* fest bleibt, so ändert sich auch die Curve  $Q_{\bullet}^{*}$ , aber sie geht stets durch die festen  $(n-1)^2$  Pole C und hat auch mit der Geraden  $G_{\infty}$  unveränderliche n Schnitte  $Q_1$ , so dass also ihre n Asymptoten constante Richtung behalten, sich selbst parallel bleiben." (Die Unveränderlichkeit der n Puncte  $Q_1$  in der Geraden  $G_{\infty}$  wird dadurch bewirkt, dass nach einem Poncelet'schen Satze "alle Kreise P<sup>2</sup> in der Ebene diese Gerade  $G_{\infty}$  zur gemeinschaftlichen ideellen Secante haben.") Die auf diese Weise bestimmte Curve Q. schneidet die Basis  $C^n$  in  $n^2$  Puncten  $Q_0$  (= Q); die Polare  $C^1$  jedes dieser Puncte ist zugleich Tangente der Basis  $C^*$  in demselben, und somit die Gerade  $Q_0P$ die zugehörige Normale, woraus wiederum hervorgeht, dass aus jedem Punct P je  $n^2$  Normalen  $PQ_0$  auf die Basis  $C^n$  gehen. Alle Umstände zusammengefasst geben folgenden Satz:

"Aus jedem Puncte P in der Ebene einer gegebenen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $C^n$  gehen  $n^2$  Normalen  $PQ_0$  auf die letztere; die  $n^2$  Fusspuncte  $Q_0$  derselben sammt dem Pol P liegen allemal in irgend einer anderen bestimmten Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $Q_0^n$ , so dass es also ebenso viele solche Curven giebt, als die Ebene Puncte enthält, indem jedem Pol P eine ihm eigenthümlich zugehörige Curve  $Q_0^n$  entspricht; und zwar haben alle diese Curven  $n^2-n+1$  bestimmte feste Puncte gemein, nämlich die  $(n-1)^2$  Pole C der Geraden  $G_\infty$  in Bezug auf die Basis  $C^n$  und n bestimmte Puncte  $Q_1$  in dieser Geraden selbst; vermöge dieser letzteren Puncte  $Q_1$  haben die Asymptoten aller Curven  $Q_0^n$  die nämlichen bestimmten Richtungen." Und umgekehrt: "Jede durch die genannten  $n^2-n+1$  Puncte C und  $Q_1$  gehende Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades ist eine der genannten Curven  $Q_0^n$  und schneidet die gegebene

Basis C" in solchen nº Puncten Qo, deren zugehörige Normalen in einem Puncte P jener Curve sich treffen, der ihr entsprechender Pol ist." "Diejenigen unter allen diesen Curven Qn, welche durch einen gegebenen Punct Q gehen, bilden einen Curvenbüschel  $B(Q_n^n)$  mit  $n^2$  Grundpuncten, nämlich ausser jenen n2-n+1 Puncten C und Q, und dem gegebenen Puncte Q haben sie noch andere bestimmte n-2 Puncte [4] gemein, welche mit dem gegebenen Q in derjenigen Geraden, etwa L, liegen, die aus dem letzteren auf seine polare Gerade C1 senkrecht gezogen wird; durch jeden dieser neuen n-1 Puncte Q wird der nämliche Curvenbüschel  $B(Q_n^n)$  bestimmt, und die Polare C'eines jeden derselben steht auf der Geraden L senkrecht; in dieser Geraden L liegen zugleich auch die allen diesen Curven, B(Q"), entsprechenden Pole P, so dass der nte Schnitt jeder dieser Curven mit L (ausser den n-1 Schnitten Q) gerade ihr Pol P ist; diejenigen n-1 Curvel Qn, deren Pole P respective in die n-1 Puncte Q fallen, berühren daselbst die Gerade L; wird in jedem Pol P an die ihm zugehörige Curve Q. die Tangente T gelegt, so isl der Ort aller dieser Tangenten eine Curve nier Classe T. welche die Gerade L zur (n-1)-fachen Tangente hat; ferner liegen die n-1 Puncte Q allemal mit den  $(n-1)^2$  festet Polen C zusammen in einer Curve (n-1)ten Grades O-1. welche die erste Polare des im Unendlichen liegenden Punctes der genannten Polare C1 in Bezug auf die Basis Cn ist." Umgekehrt: "Liegen mehrere Pole P in irgend einer gegebenen feraden L, so schneiden sich die ihnen entsprechenden Curvet Qn in bestimmten n-1 Puncten Q auf derselben Geraden, etc. "Soll eine der Curven Q" durch irgend zwei gegebene Puncte Q gehen, so ist sie im Allgemeinen absolut bestimmt: dens die aus den zwei Puncten Q auf ihre respectiven polaren Geraden C1 senkrecht gezogenen Geraden L schneiden sich in Pol P der verlangten Curve Qn. "

Dieser Satz mag noch in folgender Hinsicht ergänzt werden. Die gegebene Basis  $C^n$  wird von der im Unendlichen liegenden Geraden  $G_n$  in n Puncten A geschnitten. Man denke alle möglichen Curven  $n^{\rm ten}$  Gradet welche die gegebene in jedem der n Puncte A n-punctig berühren, so hal man einen speciellen Curvenbüschel  $B(C^n)$ , dessen  $n^2$  Grundpuncte  $n^{\rm ten}$  in den n Puncten A liegen (so dass insbesondere auch die n-fache Gerade  $G_n$  als ein Glied desselben anzusehen ist). Dabei haben alle diese Curven jene mehrgenannten  $n^2-n+1$  Puncte C und  $Q_1$  im obigen Sinne gemein, und die jedem Pol Q in Bezug auf alle Curven entsprechendel

Polaren  $C^1$  sind jedesmal unter sich parallel. Dadurch wird bewirkt: ", dass, wenn aus irgend einem Pol P auf alle Curven  $B(C^n)$ Normalen gezogen werden, nämlich auf jede Curve  $n^2$  Normalen, dann die sämmtlichen Fusspuncte  $Q_0$  in einer und derselben Curve Q. liegen und zwar sie ganz erfüllen: der mit anderen Worten: "dass jede beliebige Gerade N im Allgemeinen auf je n-1 der gegebenen Curven  $B(C^n)$  normal steht, also n-1 Fusspuncte  $Q_0$  hat, und dass, wenn sich dieselbe um irgend einen in ihr angenommenen Pol P herumbewegt, dann jene n-1 Puncte Q die diesem Pol P entsprechende Curve  $Q_a^n$  beschreiben; und dass umgekehrt jede durch die  $n^2-n+1$  festen Puncte C und  $Q_1$  gehende Curve  $n^{ten}$  Grades  $Q_{\bullet}^{*}$  die gegebenen Curven  $B(C^{*})$  so schneidet, dass die Normalen der letzteren in ihren respectiven Schnittpuncten sämmtlich in irgend einem und demselben Puncte P sich treffen, der allemal in jener Curve  $Q_0^n$  liegt." "Wird in jedem Puncte  $Q_0$ , in welchem die Transversaleurve  $Q_0^n$  eine der gegebenen Curven  $B(C^*)$  schneidet, an letzteren die Tangente T gelegt, so umhüllen alle diese Tangenten eine Curve  $(2n-1)^{\mathrm{ter}}$  Classe  $T^{2n-1}$ , welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur n-fachen Tangente hat."

Es wird nicht uninteressant sein, wenn wir die vorstehenden Sätze für den einfachsten Fall kurz wiederholen, wo n=2, also die angegebene Basis  $C^n$  nur ein Kegelschnitt  $C^2$  ist, und ebenso alle Curven  $Q^n$  nur Kegelschnitte  $Q^2$  sind. Für diesen Fall reduciren sich die  $(n-1)^2$  Pole C auf einen einzigen, auf den Mittelpunkt C von  $C^2$ ; die 2 (=n) Puncte  $Q_1$  auf der Geraden  $G_{\infty}$ , sind die im Unendlichen liegenden Puncte der Axen X und Y der Basis  $C^2$ ; und da nun jede Curve  $Q^2$  durch diese  $Q^2$  Puncte  $Q^2$  geht, so folgt, dass dieselben sämmtlich gleichseitige Hyperbeln sind, deren Asymptoten den Axen  $Q^2$ 0 durch diese parallel laufen. Danach hat man folgenden, zum Theil bekannten, speciellen Satz:

"Aus jedem Punct P in der Ebene eines gegebenen Kegelschnittes  $C^2$  gehen 4 Normalen  $PQ_0$  auf den letzteren (reell oder imaginär); die 4 Fusspuncte  $Q_0$  derselben und der Pol P liegen allemal mit dem Mittelpunct C des Kegelschnittes und den unendlich entfernten Puncten,  $2Q_1$ , seiner Axen X, Y zusammen in einer gleichseitigen Hyperbel  $Q_0^2$ , so dass also alle auf diese Weise bestimmten gleichseitigen Hyperbeln die drei Puncte C und  $2Q_1$  gemein und vermöge der  $2Q_1$  ihre Asymptoten den Axen X, Y parallel haben." Und umgekehrt: "Jede gleichseitige Hyperbel  $Q_0^2$ , welche durch den Mittelpunct C

und durch die im Unendlichen liegenden Puncte, 2Q., der Axen des gegebenen Kegelschnittes C2 geht, schneidet den letzteren in 4 solchen Puncten Q, deren zugehörige Normalen in irgend einem Puncte P der Hyperbel sich treffen. Bewegt sich der Pol P in irgend einer gegebenen Geraden L, so geht die ihm entsprechende gleichseitige Hyperbel Q2 stets durch einen bestimmten Punct Q in dieser Geraden; und umgekehrt: alle gleichseitigen Hyperbeln Q2, welche ausser durch jene drei festen Puncte C und 2Q, noch durch irgend einen gegebenen vierten Punct Q gehen, und somit einen Büschel  $B(Q_a^i)$  bilden, haben ihre Pole P auf derjenigen Geraden L, welche durch den Punct Q geht und auf dessen Polare C' (in Bezug auf die Basis C2) senkrecht steht." "Soll die gleichseitige Hyperbel Q2 durch irgend zwei gegebene Puncte Q gehen, so ist sie bestimmt, und die aus diesen Puncten auf deren respective Polaren C' gefällten Perpendikel L treffen sich im Pol P der selben." - Ferner: "Denkt man sich statt der einzelnen Basis  $C^2$  einen Kegelschnitt-Büschel  $B(C^2)$ , welche einander in zwei (reellen oder imaginären) Puncten A auf der Geraden G. berühren, oder, was dasselbe ist, alle Kegelschnitte, die dem gegebenen C2 ähnlich und mit ihm ähnlich liegend und concentrisch sind, und fällt aus irgend einem Pol P Normales auf dieselben, so liegen sämmtliche Fusspuncte Q dieser Normalen in einer der genannten gleichseitigen Hyperbeln Q und erfüllen sie ganz; und umgekehrt: jede durch die drei Puncte Cund 2 Q gehende gleichseitige Hyperbel Q schneidet sänm! liche gegebenen Kegelschnitte  $B(C^2)$  in solchen Puncten Uderen zugehörige Normalen durch einen und denselben Punct P der nämlichen Hyperbel gehen." "Liegt der Pol P. AUS welchem die Normalen auf die gegebenen Curven B(C2) gefällt werden, insbesondere in einer der beiden Axen X oder Y, st zerfällt die entsprechende gleichseitige Hyperbel Q: in zwel Geraden, wovon die eine jene Axe selbst ist, und die andere auf ihr senkrecht steht. Ebenso zerfällt Q2 in zwei Geraden wenn der Pol P in der Geraden G. liegt, wovon die eine diest Gerade selbst ist, und die andere durch den Mittelpunct geht." - Einen wesentlichen Theil dieser die Kegelschnitte betreffender Eigenschaften hat Poncelet zuerst gegeben (Traité des propriété projectives des figures p. 288 art. 492), und denselben Theil auch Joachimsthal behandelt (Crelle's Journ, für Mathem. Bd. 26, Helt II) Mit den vorstehenden Sätzen steht auch noch der folgende in unmitter barer Beziehung, nämlich:

"Werden in den je 4 Fusspuncten Q, der aus irgend einem Puncte P auf die gegebene Basis  $C^2$  gefällten Perpendikel an die Basis Tangenten T gelegt, so berühren diese 4 Tangenten T mit den beiden Axen X und Y zusammen allemal irgend eine Parabel, deren Leitlinie durch den Mittelpunct C der Basis geht; und umgekehrt: jede Parabel, welche die Axen der Basis  $C^2$  berührt, hat mit dieser 4 solche Tangenten Tgemein, welche die Basis in 4 Puncten  $Q_0$  berühren, deren zugehörige Normalen allemal in irgend einem Puncte P zusammentressen. Danach entspricht also jedem Puncte P in der Ebene eine bestimmte, die beiden Axen X und Y der Basis C' berührende Parabel, und auch umgekehrt; bewegt sich der Punct P in einer gegebenen Geraden L, so berührt die ihm entsprechende Parabel stets irgend eine bestimmte andere Gerade, und auch umgekehrt; liegt der Punct P insbesondere in der Evolute der Basis C2, so berührt die Parabel die Basis, und auch umgekehrt."

- II. Die gesammten Normalen jeder Curve  $C_0$  sind Tangenten einer anderen Curve  $E_0$ , welche die Evolute von  $C_0$  heisst. Durch die vorstehende Betrachtung haben wir bereits die Classe der Evolute  $E_0$  gefunden; nämlich sie ist von der  $(n^2)^{\text{ten}}$  Classe, wenn die gegebene Basis  $C_0$  vom  $n^{\text{ten}}$  Grad  $= C^n$  ist. Durch die eigenthümliche Beziehung, welche beide Curven zu einander haben, werden auch ihre Eigenschaften, namentlich ihre singulären Elemente (Puncte und Tangenten) in gegenseitige Abhängigkeit gesetzt, und zwar, wie folgt.
- a. Jedem Wendepunct der Basis  $C^n$  entspricht ein im Unendlichen liegender Punct der Evolute  $E_0$ , oder die Normale im Wendepunct der ersteren ist eine Asymptote der letzteren, und auch umgekehrt, so dass also  $E_0$  ebenso viele geradlinige Asymptoten hat und die Gerade  $G_{\infty}$  in ebenso vielen Puncten B schneidet, als die Basis  $C^n$  Wendepuncte hat, also im Allgemeinen 3n(n-2).
- b. Jedem der im Unendlichen liegenden n Puncte A der Basis  $C^n$  entspricht ein Rückkehrpunct  $R_1$  der Evolute  $E_0$ , der ebenfalls im Unendlichen, auf der Geraden  $G_{\infty}$  liegt, indem diese die zugehörige Rückkehrtangente ist; demnach ist also die Gerade  $G_{\infty}$  eine n-fache Rückkehrtangente der Evolute  $E_0$ . Die Tangenten der Basis in den n Puncten A sind ihre Asymptoten; nach den zu diesen Asymptoten senkrechten Richtungen liegen die nRückkehrpuncte  $R_1$ , d. h. die aus irgend einem Punct auf die Asymptoten gefällten Perpendikel gehen durch die correspondirenden Rückkehrpuncte  $R_1$  auf der Geraden  $G_{\infty}$ . Da die Gerade  $G_{\infty}$  in jedem der nPuncte  $R_1$  mit der Curve  $E_0$  drei Puncte gemein hat, was mit den vorgenannten 3n(n-2) Puncten B(a) zusammen

$$3n+3n(n-2) = 3n(n-1)$$

gemeinschaftliche Puncte der  $G_{\infty}$  mit  $E_{\rm o}$  ausmacht, so folgt also, dass die Evolute  $E_{\rm o}$  vom  $3n(n-1)^{\rm ten}$  Grad ist.

- c. Jedem Scheitel S, d. h. jedem solchen Punct der Basis  $C^a$ , in welchem sie von einem Kreise vierpunctig berührt wird, entspricht abermals ein Rückkehrpunct R der Evolute  $E_0$ , und auch umgekehrt. Daraus geht hervor, dass die vorigen nPuncte A ebenfalls als solche Scheitel S anzusehen sind, die sich jedoch von diesen dadurch unterscheiden, dass der zugehörige, vierpunctig berührende Kreis unendlich gross ist, und zwar aus der doppeltgedachten entsprechenden Asymptote besteht.
- d. Steht eine Gerade in zwei verschiedenen Puncten auf der Basis  $C^n$  normal, so dass sie eine Doppelnormale ist, so ist sie auch eine Doppeltangente der Evolute  $E_o$ , und auch umgekehrt. Da nun die Gerade  $G_\infty$  eine n-fache Tangente der  $E_o$  ist (b.), so kann man sie, wend es die Umstände erheischen, auch als eine n-fache Normale der  $C^n$  amsehen.
- e. Einem Rückkehrpunct der Basis  $C^n$  entspricht ein Wendepund der Evolute  $E_o$ , und auch umgekehrt. Wenn aber die Basis eine allgemeine freie Curve  $n^{\rm ten}$  Grades ist, so hat sie keinen Rückkehrpunct, und in diesem Falle hat dann auch die Evolute  $E_o$  keinen eigentlichen Wendepunct.

Hieraus und mit Hülfe der im oben citirten Monatsbericht gegebenes Formeln ergiebt sich folgender Satz:

"Die Evolute  $E_{\scriptscriptstyle 0}$  einer allgemeinen Curve  $n^{\scriptscriptstyle \mathrm{ten}}$  Grades  $C^{\scriptscriptstyle \mathrm{tel}}$  eine Curve

1°.  $(n^2)^{\text{ter}}$  Classe und  $3n(n-1)^{\text{ten}}$  Grades; dieselbe hat im Allgemeinen keinen eigentlichen Wendepunct und nur

 $2^{n}$ , 3n(n-2)

geradlinige Asymptoten, die zugleich die Normalen der Curve  $C^n$  in ihren Wendepuncten sind; die übrigen 3n Asymptoten fallen auf die im Unendlichen liegende Gerade  $G_x$ , indem diest eine n-fache Rückkehrtangente der Curve  $E_o$  ist, und zwar liegen die n Rückkehrpuncte  $R_i$  nach den zu den Asymptoten der Basis  $C^n$  senkrechten Richtungen. Im Ganzen hat die Evolute  $E_o$ 

 $3^{\circ}$ . 3n(2n-3)

Rückkehrpuncte R, und R, nämlich ausser den genannten n Puncten R, noch 2n(3n-5) solche Rückkehrpuncte R, welch die Mittelpuncte derjenigen Kreise sind, welche die Basis  $\mathbb B$  den correspondirenden Puncten S vierpunctig berühren, so dass also die gegebene Basis  $C^n$ 

 $4^{\circ}$ , 2n(3n-5)

solche Scheitel S hat, in denen sie von einem nicht unendlich grossen Kreise vierpunctig berührt wird. Ferner hat die Evolute  $E_{\rm o}$  im Ganzen

$$\frac{1}{2}n(n-1)(n^2+n-3)$$

Doppeltangenten, oder die  $C^n$  hat so viele Doppelnormalen; dabei ist jedoch die Gerade  $G_{\infty}$  für  $\frac{1}{2}n(n-1)$  Doppeltangenten mitgezählt, so dass ohne dieselbe und im engeren Sinne nur

6°. 
$$\frac{1}{2}n(n-1)(n^2+n-4)$$

Doppeltangenten der  $E_{\rm o}$  oder Doppelnormalen der  $C^{\rm m}$  stattfinden. "

Ist die gegebene Basis insbesondere nur vom zweiten oder dritten Grad, so ergeben sich gemäss diesem Satze folgende Eigenschaften.

A. Die Evolute  $E_0$  eines allgemeinen Kegelschnittes  $C^2$  ist eine Curve vierter Classe und sechsten Grades (1°.), wie bekannt; dieselbe hat keinen eigentlichen Wendepunct und auch keine Asymptote (2°.); dagegen hat sie die Gerade  $G_{\infty}$  zur doppelten Rückkehrtangente, und im Ganzen hat sie 6 Rückkehrpuncte (3°.), nämlich  $2R_1$  (auf  $G_{\infty}$ ) und  $4R_2$ die letzteren sind die Mittelpuncte derjenigen nicht unendlich grossen 4 Kreise, welche den Kegelschnitt C<sup>2</sup> in den entsprechenden 4 Scheiteln S (4°.) vierpunctig berühren; ferner hat  $E_0$  im Ganzen 3 Doppeltangenten (5°.), die zugleich Doppelnormalen der C² sind; und zwar bestehen dieselben aus der Geraden  $G_{\infty}$  und aus den beiden Axen X und Y (6°.) von  $C^2$ , also aus den 3 Axen von  $C^2$ , indem auch  $G_{\infty}$  als Axe anzusehen ist;\*) hier sind jedoch X und Y nicht gewöhnliche Doppeltangenten der  $E_0$ ; sondern sie sind (wie  $G_{\infty}$ ) doppelte Rückkehrtangenten in 2 und 2 der genannten 4R, so dass also die Scheitel dieser Axen X und Y die genannten 4 Scheitel S der Curve C2 sind. Oder kurz gefasst kann man so sagen: Die drei Axen X, Y und  $G_{\infty}$  des Kegelschnittes  $C^2$  sind zugleich Axen seiner Evolute  $E_0$ ; dieselben sind Doppelnormalen von  $C^2$ und doppelte Rückkehrtangenten von  $E_0$ ; ihre 3 Paar Scheitel sind diejenigen 6 Puncte (4S und 2A), in denen C2 von einem Kreise vierpunctig berührt wird, und die in ihnen liegenden 3 Paar Rückkehrpuncte (4R und  $(2R_1)$  der  $E_0$  sind die Mittelpuncte dieser Kreise; in je einer Axe (Y oder  $G_{\infty}$ ) ist das Paar Rückkehrpuncte und Scheitel imaginär, in den beiden anderen reell. Die Puncte  $2R_1$  auf  $G_{\infty}$  liegen nach den zu den Asymptoten von  $C^2$  senkrechten Richtungen.

<sup>\*)</sup> Auch bei allgemeiner Betrachtung der Brennpuncte des Kegelschnittes  $C^2$  tritt die Gerade  $G_{\infty}$  als dritte Axe desselben auf, indem man findet, dass  $C^2$  in seiner Ebene 3 Paar Brennpuncte hat, beziehlich in den 3 Axen X, Y und  $G_{\infty}$ , die aber in zwei Axen imaginär und nur in einer reell sind.

B. Die Evolute  $E_0$  einer allgemeinen Curve dritten Grades  $C^1$  ist eine Curve neunter Classe und achtzehnten Grades (1°.); sie hat nur 9 Asymptoten, wovon 3 reell und 6 imaginär sind, aber dazu hat sie die Gerade  $G_{\infty}$  zur dreifachen Rückkehrtangente, was die fehlenden 6 Asymptoten vertritt; ferner hat sie ausser den 3 Rückkehrpuncten  $R_1$  auf  $G_2$  noch 24 Rückkehrpuncte  $R_3$ , und diesen entsprechend hat die Basis  $C^1$  24 solche Scheitel S (4°.), in denen sie von Kreisen vierpunctig berührt wird, welche die respectiven Puncte R zu Mittelpuncten haben; femet hat  $E_0$  ausser der Geraden  $G_{\infty}$  noch 24 Doppeltangenten, die zugleich die sämmtlichen Doppelnormalen der  $C^3$  sind (6°.); etc. — Da die Basis  $C^3$  von der 3.2 — sechsten Classe ist, so hat sie mit ihrer Evolute  $E_1$  im Ganzen  $6 \times 9 = 54$  Tangenten T gemein, also:

"Die allgemeine Curve dritten Grades  $C^3$  hat im Ganzen 54 solche Normalen T, welche zugleich Tangenten derselben sind;" d. h. eine solche T steht in irgend einem Puncte Q normal auf der Curve und berührt sie in einem anderen Puncte A. Sei U die Tangente der Curve in Q, so ist der rechte Winkel (TU) der Curve umschrieben, und sein Scheitel Q liegt in derselben und ist zugleich der Berührungspunct des einen Schenkels. "Es giebt andere bestimmte 54 Puncte  $Q_1$  in der Curve  $C^3$ , in welchen der Scheitel eines ihr umschriebenen rechten Winkels liegen kann, aber wobel sie von dessen Schenkeln in anderen Puncten berührt wird." Nämlich: "Der Ort der Scheitel aller der gegebenen Curve  $C^4$  umschriebenen rechten Winkel (TU) ist eine Curve sechsunddreissigsten Grades"), und die  $3\times36=108$  gegenseitigen Schnittpuncte beider Curven bestehen aus den genannten 540 und  $54Q_1$ ."

Ein anderer Lehrsatz ist der:

"Bewegt sich der Scheitel eines rechten Winkels (TU) in der gegebenen Curve  $C^3$ , während der eine Schenkel U dieselbe stets berührt, so beschreibt der andere Schenkel T (als Tangente) eine Curve achtzehnter Classe  $T^{18}$  und dreiunddreissigsten Grades, welche mit der Evolute  $E_a$  die 9 Asymptoten gemein hat; ihre übrigen 24 Asymptoten fallen auf die Gerade  $G_\infty$ , und zwar berührt sie diese in den 3 Rückkehtpuncten  $R_1$  der Evolute  $E_a$  mit je 4 Zweigen, so dass sie die  $G_\infty$  zur zwölffachen Tangente hat; etc."

Mit Berücksichtigung der Eigenschaften der in meiner früheren Al-

<sup>\*)</sup> Der allgemeine Satz heisst: "Der Ort der Scheitel aller rechten Winkiltwelche einer gegebenen Curve kter Classe umschrieben sind, ist eine Curve (k²)ten Grades." — Der Widerspruch, in welchen dieser Satz mit dem bekanntes Satze über den Kegelschnitt tritt, ist nur scheinbar.

handlung (Bd. 47 S. 43 d. Crelle'schen Journals, cf. Bd. II, S. 537 d. Ausg.) durch © bezeichneten Curve, schliesst man:

"Dass die allgemeine Curve dritten Grades  $C^3$  im Ganzen 33 solche Normalen hat, von welchen sie ausser in dem Fusspuncte Q in zwei anderen Puncten A und B geschnitten wird, deren zugehörige Tangenten parallel sind."

## Ueber die Normalen aus einem Puncte auf eine algebraische Fläche.

III. Die Zahl der Normalen, welche aus irgend einem Puncte auf eine gegebene Fläche  $n^{\text{ten}}$  Grades gehen, kann durch analoges Verfahren gefunden werden, wie oben für die Curven (I.), und namentlich gewährt auch hier die dritte Verfahrungsart (entsprechend I. 3°.) umfassendere interessante Resultate, auf deren kurze nähere Andeutung ich mich hier beschränke.

Hülfssatz 1. Irgend zwei in derselben Ebene liegende Curven  $n^{\text{ten}}$  und  $p^{\text{ten}}$  Grades,  $C^n$  und  $D^p$ , haben im Allgemeinen

$$(n+p-2)^2-(n-1)(p-1)$$

Paare gemeinschaftlicher Pole  $Q_1$  und polarer Geraden  $L^1$ , d. h. es giebt in der Ebene die genannte Zahl solcher Pole  $Q_1$ , deren  $(n-1)^{te}$  und  $(p-1)^{te}$  Polaren rücksichtlich der Basen  $C^n$  und  $D^p$ , beziehlich  $C^1$  und  $D^1$ , auf einander fallen, eine Gerade  $(C^1D^1) = L^1$  sind. Ist insbesondere p = 2, also  $D^p = D^2$  nur ein Kegelschnitt, so reducirt sich die Zahl der Pole  $Q_1$  auf

$$n^2 - n + 1$$
,

und diese Zahl bleibt, wenn der Kegelschnitt insbesondere ein Kreis oder selbst ein imaginärer Kreis wird.

Hülfssatz 2. Jeder Ebene E entsprechen in Bezug auf eine gegebene Fläche  $n^{\text{ten}}$  Grades  $F^n$  je  $(n-1)^3$  verschiedene Pole F, d. h. die Ebene ist für jeden dieser Pole die  $(n-1)^{\text{te}}$  Polare in Bezug auf die Fläche  $F^n$ , oder kurz gesagt: sie ist die Polar-Ebene jedes dieser Pole F. Nämlich jedem beliebigen Pol F0 entspricht nur eine bestimmte Polar-Ebene  $F^n$ 1, aber dieser entsprechen umgekehrt  $(n-1)^3$  verschiedene Pole F1. Die der im Unendlichen liegenden Ebene F2 in Bezug auf die gegebene Fläche  $F^n$ 2 entsprechenden  $F^n$ 3 Pole sollen durch  $F^n$ 4 bezeichnet werden.

Auf diese Hülfssätze und Erklärungen gestützt, lassen sich die erwähnten Resultate, wie folgt, angeben:

"In Bezug auf eine gegebene allgemeine Fläche  $n^{\rm ten}$  Grades  $F^n$  und in Rücksicht auf irgend einen beliebig gewählten festen Punct P ist der Ort desjenigen Poles Q, dessen Polar-Ebene F in Bezug auf die Fläche auf der Geraden, die ihn mit dem festen Puncte verbindet, d. i. auf der jedesmaligen Geraden QP senkrecht steht, eine Raumcurve (Curve doppelter Krümmung)  $(n^2-n+1)^{\rm ten}$  Grades,

welche auch durch den Punct P geht und in demselben das aus ihm auf seine Polar-Ebene gefällte Perpendikel zur Tangente hat; für diejenigen Pole  $Q_0 (= Q)$ , in welchen diese Curve die Fläche trifft, wird die entsprechende Polar-Ebene  $F_0^*$  zugleich die Berührungs-Ebene der Fläche in demselben, und somit die Gerade  $PQ_0$  die zugehörige Normale, und folglich gehen aus jedem beliebigen Puncte P im Allgemeinen

$$n \times (n^2 - n + 1)$$

Normalen  $PQ_o$  auf die gegebene Fläche  $F^n$  und die  $n(n^2-n+1)$  Fusspuncte  $Q_o$  derselben sammt dem Puncte P liegen in der genannten Raumcurve  $Q^{n^2-n+1}$ . Noch mehr: "Diese Curve geht auch allemal durch die  $(n-1)^3$  Pole  $F_o$  der im Unendlichen liegenden Ebene  $E_x$  (2.), sowie durch  $n^2-n+1$  bestimmte Puncte  $Q_i$  in dieser Ebene, und zwar sind diese Puncte  $Q_i$  nach dem Sinne des ersten Hülfssatzes (1.) die gemeinschaftlichen Pole derjenigen zwei Curven  $C_x^n$  und  $D_x^2$ , in welchen die Ebene  $E_x$  von der gegebenen Fläche  $F^n$  und von irgend einer Kugel  $F_o^2$  geschnitten wird.") wobei also  $D_x^2$  ein imaginärer Kreis ist (1.). Demnach gehen also die allen Puncteh P des Raumes auf diese Weise entsprechenden Curven  $Q^{n-1}$  sämmtlich durch die genannten festen

$$(n-1)^3$$
 Pole  $F_0$  und  $(n^2-n+1)$  Puncte  $Q_1$ ,

und vermöge der letzteren Puncte,  $Q_1$ , haben die Asymptofet aller Curven dieselben bestimmten Richtungen, nämlich sie sind nach diesen Puncten gerichtet, so dass die Asymptofet einer jeden mit den Asymptoten jeder anderen parallel sind. Da die aus irgend einem Puncte Q der Curve  $Q^{n^2-n+1}$  nach allen anderet Puncten derselben gezogenen Geraden in einer Kegelfläche  $n(n-1)^n$  Grades liegen, welche jenen Punct Q zum Scheitel (Mittelpunct) hat sie kann man auch sagen:

<sup>\*)</sup> Nach Poncelet's Satz haben alle Kugeln mit der Ebene E<sub>∞</sub> den nämlichen mit ginären Kreis gemein.

"Die aus irgend einem Puncte P auf die gegebene Fläche  $F^n$  gefällten  $n(n^3-n+1)$  Normalen  $PQ_0$ , nebst den aus P nach jenen festen Puncten,  $F_0$  und  $Q_1$ , gezogenen respective  $(n-1)^3$  Geraden  $PF_0$  und  $n^2-n+1$  Geraden  $PQ_1$ , alle diese, zusammen  $=n(2n^3-3n+3)$  Geraden, sammt dem aus P auf seine Polar-Ebene gefällten Perpendikel, liegen allemal in einer Kegelfläche  $n(n-1)^{\text{ten}}$  Grades; und ebenso liegen die aus jedem der genannten Puncte  $(Q_0, F_0 \text{ und } Q_1)$  nach allen übrigen (und nach P) gezogenen Geraden in einer Kegelschnittfläche desselben Grades, die für die Puncte  $Q_1$  insbesondere in einen Cylinder übergeht."

Auch hier findet eine analoge Ergänzung statt, wie oben (I. 3°.). Man denke sich alle Flächen  $n^{\text{ten}}$  Grades, welche die gegebene Fläche  $F^n$  längs ihrer Schnittcurve  $C_{\infty}^n$  mit der Ebene  $E_{\infty}$  überall n-punctig berühren, d. h. man denke sich den besonderen Flächenbüschel  $B(F^n)$ , dessen Grundcurve (gemeinschaftliche Schnittcurve, die im Allgemeinen eine Raumcurve  $(n^2)^{\text{ten}}$  Grades ist) aus der n-fach gedachten Curve  $C_{\infty}^n$  besteht, so dass die n-fach gedachte Ebene  $E_{\infty}$  als ein Glied dieses Büschels anzusehen ist, so haben alle diese Flächen,  $B(F^n)$ , die vorgenannten  $(n-1)^3$  Pole  $F_0$  der Ebene  $E_{\infty}$ , sowie die in dieser Ebene liegenden  $n^2-n+1$  Puncte  $Q_1$  gemein, und die jedem beliebigen Pol Q in Rücksicht auf alle Flächen entsprechenden Polar-Ebenen,  $F^1$ , sind jedesmal unter sich parallel. Daraus folgt:

"Fällt man aus irgend einem Puncte P auf alle Flächen des eben beschriebenen besonderen Flächenbüschels  $B(F^n)$  Normalen, auf jede Fläche  $n(n^2-n+1)$  Normalen  $PQ_0$ , so liegen alle diese Normalen in einer und derselben Kegelfläche  $n(n-1)^{\text{ten}}$  Grades, und ihre sämmtlichen Fusspuncte  $Q_0$  liegen in einer Raumcurve  $(n^2-n+1)^{\text{ten}}$  Grades,  $Q^{n^2-n+1}$ , die sie ganz erfüllen und die allemal (sowie auch der genannte Kegel) durch die mehr genannten  $n(n^2-2n+2)$  festen Puncte  $F_0$  und  $Q_1$  geht." "Versetzt man den Punct P ins Unendliche, in die Ebene  $E_{\infty}$ , so zerfällt die Kegelfläche, sowie auch die Raumcurve  $Q^{n^2-n+1}$  in bestimmte Theile."

In Betreff des obigen Satzes ist zu bemerken, dass für den Fall, wo die gegebene Fläche  $F^n$  nur vom  $2^{\text{ten}}$  Grad,  $= F^2$ , ist, Herr Terquem irgendwo zuerst bewiesen hat: "dass aus jedem Puncte im Allgemeinen je 6 Normalen auf dieselbe gehen, und dass solche 6 Normalen jedesmal in einer Kegelfläche zweiten Grades liegen." Gemäss dem Vorstehenden erhält nun aber dieser Satz folgende Erweiterung. Der Ebene  $E_{\infty}$  entspricht für diesen Fall nur ein einziger Pol  $F_0$ , da  $(2-1)^3 = 1$  ist, und zwar ist derselbe der Mittelpunct der

gegebenen Fläche  $F^2$ ; die in  $E_{\infty}$  liegenden  $n^2-n+1$  Puncte  $Q_i$  reduciren sich auf  $3Q_i$ , und zwar sind sie die im Unendlichen liegenden Puncte der 3 Axen X, Y und Z der Fläche  $F^2$ . Danach lautet der vollständige Satz, wie folgt:

"Auf eine gegebene allgemeine Fläche 21en Grades Figebon aus jedem beliebigen Puncte P je 6 Normalen PQ. (reelloder imaginär); die 6 Fusspuncte Q derselben nebst dem Puncte P liegen allemal mit dem Mittelpuncte Fo der Fläche und mit den im Unendlichen liegenden 3 Puncten Q, ihrer 3 Axen X Y und Z zusammen in einer Raumcurve 3ten Grades Q18); alle auf diese Weise bestimmten Curven Q3 haben also die 4 festen Puncte  $F_o$  und  $3Q_i$  gemein, und vermöge dieser  $3Q_i$  haben ihm Asymptoten dieselben constanten Richtungen, nämlich sie sind sämmtlich den drei Axen der Fläche parallel; und fernet: die 6 Normalen PQ aus jedem Puncte P nebst den 4 Geraden, die aus demselben nach dem Mittelpunct Fo und nach den 3 Puncten Q, d. i. den drei Axen parallel, gezogen werden. sammt dem aus P auf seine Polar-Ebene gefällten Perpendikel, was zusammen 11 durch P gehende Gerade sind, liegen allemal zusammen in irgend einer Kegelfläche 2ten Grades: und ebenso liegen die aus dem Mittelpuncte Fo oder die aus einem der 6 Fusspuncte Q nach den jedesmaligen übrigen 10 Puncten gezogenen 10 Geraden in einer Kegelflächt 2ton Grades, und insbesondere liegen die aus einem der 3 Puncte Q, nach den übrigen 10 Puncten gezogenen Geraden oder die durch die Puncte  $6Q_o$ ,  $F_o$  und P mit einer der 3 Axen X, YZ parallel gezogenen 8 Geraden zusammen in einem gleich seitigen hyperbolischen Cylinder; d. h. werden die 8 Puncte, 6Q, F, und P, nach der Richtung einer der drei Axen (etwa J auf eine zu dieser Axe senkrechte Ebene (etwa auf die Ebene YZ) projicirt, so liegen die neuen 8 Puncte in einer gleich seitigen Hyperbel, deren Asymptoten den jedesmaligen beidet anderen Axen (Y und Z) parallel sind." - "Durch jeden gegebenen Punct Q gehen unendlich viele der genannten Raumcurven Q3, and die ihnen entsprechenden Pole Pliegen samm! lich in dem aus jenem Puncte Q auf seine Polar-Ebone ! gefällten Perpendikel." - Es folgt ferner:

"Denkt man sich einen solchen besonderen Flächenhüsbild 2<sup>ten</sup> Grades  $B(F^2)$ , welche einander längs eines in der Ebenr Eliegenden (reellen oder imaginären) Kegelschnittes  $t^{(2)}$  br

<sup>\*)</sup> Die Raumeurve dritten Grades ist durch sechs Puncte bestimmt.

rühren, oder, mit Poncelet zu sprechen, denkt man sich ein System ähnlicher, ähnlichliegender und concentrischer Fläche n zweiten Grades und fällt aus irgend einem Puncte P Normalen auf dieselben, auf jede Fläche 6 Normalen  $PQ_{\scriptscriptstyle 0}$ , so liegen deren sämmtliche Fusspuncte  $Q_{\scriptscriptstyle 0}$  in einer und derselben Raumcurve  $3^{ten}$  Grades  $Q^3$ , welche allemal durch den Mittelpunct  $F_0$ der Flächen und durch die im Unendlichen liegenden 3 Puncte  $Q_i$  ihrer gemeinschaftlichen Axen X, Y und Z geht, so dass also die 3 Asymptoten der Curve stets diesen Axen parallel sind; und ferner liegen die gesammten Normalen PQ, wozu insbesondere namentlich auch die aus P nach dem Mittelpuncte  $F_0$  und nach den 3 Puncten  $Q_1$  oder den Axen parallel gezogenen vier Geraden gehören, allemal in irgend einer Kegelfläche 2ten Grades Fa." Liegt der Pol P insbesondere in einer der drei Axen-Ebenen XY, XZ und YZ, so zerfällt die Raumcurve Q<sup>3</sup> in einen in dieser Ebene liegenden Kegelschnitt  $Q^2$  und in eine auf derselben senkrecht stehende Gerade  $Q^1$ , und demgemäss zerfällt die Kegelfläche  $F_0^2$  in zwei Ebenen, wovon die eine die genannte Axen-Ebene selbst ist und die andere darauf senkrecht steht, durch P und die Gerade  $Q^1$ geht; und liegt ferner der Pol P in einer der drei Axen X, Y und Z, so besteht Q<sup>3</sup> aus drei Geraden, wovon die eine die Axe selbst ist, die beiden anderen auf ihr senkrecht stehen und beziehlich den beiden anderen Axen parallel sind, so dass dabei die Kegelfläche  $F_a^a$  aus zwei Axen-Ebenen besteht. Ganz ähnlich verhält es sich, wenn der Pol P insbesondere in der Ebene  $E_{\infty}$  oder in einer der drei Geraden  $X_1, Y_1, Z_1$ liegt, in welchen dieselbe beziehlich von den Axen-Ebenen ZY, ZX, YX geschnitten wird; denn im gegenwärtigen (sowie in manchem anderen) Betracht ist die Ebene  $E_{\infty}$  als vierte Axen-Ebene anzusehen, so dass ein Axen-Tetraëder stattfindet, dessen 6 Kanten X, Y, Z,  $X_1$ ,  $Y_1$  und  $Z_1$ als Axen der gegebenen Flächen,  $B(F^2)$ , zu betrachten sind.

Berlin, im April 1854.

. . •

# er eine besondere Curve dritter Classe (und vierten Grades).

Borchardt's Journal Band LIII. S. 231 — 237.

en in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 7. Januar 1856.)



## Ueber eine besondere Curve dritter Classe (und vierten Grades).

Die Curve tritt schon beim geradlinigen Dreieck ein. Fällt man is jedem Puncte in der dem Dreieck umschriebenen Kreisnie auf die Seiten Perpendikel, so liegen die je drei Fussincte allemal in irgend einer Geraden G, und die Enveloppe ler dieser Geraden ist eine Curve dritter Classe, G³, und erten Grades, welche die im Unendlichen liegende Gerade, zur ideellen Doppeltangente hat; ferner hat sie drei ickkehrpuncte und die drei Rückkehrtangenten schneiden ch in einem und demselben Punct. Die Curve berührt namenth auch die Seiten des Dreiecks, sowie dessen drei Höhen, d. h. die aus n Ecken auf die Gegenseiten gefällten Lothe.

Sei abc das gegebene Dreieck;  $\delta$  der Mittelpunct des ihm umschrienen Kreises  $\delta^2$ ; ferner aa, bb, cc seine drei Höhen und d der gemeinme Schnittpunct derselben; seien ferner a,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Mitten der Seiten d m der Mittelpunct des durch diese Mitten und zugleich auch durch Fusspuncte a, b, c der Höhen gehenden Kreises  $m^2$ ; endlich sei r r Radius dieses Kreises, derselbe ist halb so gross als der Radius des eises  $\delta^2$ . Da der Punct m in der Mitte zwischen  $\delta$  und d liegt, so ist der äussere Aehnlichkeitspunct beider Kreise. Wird von den über in Seiten des Dreiecks liegenden Bogen des Kreises  $m^2$ , aa,  $\gamma$ c, von den Mitten der Seiten aus mittelst der Puncte u, w je ein Drittel abgeschnitten, so dass Bogen  $\alpha u = \frac{1}{2}\alpha a$ ,  $= \frac{1}{2}\beta b$ ,  $\gamma w = \frac{1}{2}\gamma c$ , so theilen diese Puncte die ganze Kreisnie in drei gleiche Theile, so dass sie die Ecken eines eichseitigen Dreiecks uvw sind.

Ist p ein beliebiger Punct in der Kreislinie  $\delta^2$  und G die ihm zugerige Fusspuncten-Linie, so hat der aus dem Höhenschnitt d nach p Steiner's Werke. II.

gezogene Strahl dp seine Mitte, etwa u, allemal in G und zugleich auch im Kreise m2; dieser Kreis werde von G zum zweiten Mal in a geschnitten: der Punct u wird Mittelpunct und a Scheitel der Fuspuncten-Linie G genannt. Im Kreise 8º sei p, der Gegenpunct von p, so steht dessen Fusspuncten-Linie G, jedesmal auf G sentrecht, und zwar haben beide den Scheitel s gemein und ihre Mittelpuncte μ und μ, sind gleicherweise Gegenpuncte im Kreise m², und die Durchmesser pp, und μμ, sind parallel. Demnach sind die Fusspuncten-Linien, oder die Tangenten der Curve G2, paarweise zu einander rechtwinklig, auf jeder steht eine - aber nur eine einzige - bestimmte andere rechtwinklig, und der Ort der Scheitel s aller dieser rechten Winkel ist die Kreislinie m. Diese Eigenschaft hat also die Curve mit den Kegelschnitten gemein. Solche rechtwinklige Tangenten-Paare sind namentlich auch die Seiten und zugehörigen Höhen des gegebenen Dreiecks. Jede zwei zu einander rechtwinklige Fusspuncten-Linien heissen schlechthin ein Paar.

Jede Fusspuncten-Linie  $G_2$  (= G) wird von jedem Paar in zwei solchen Puncten geschnitten, welche gleich weit von ihrem Mittelpuncte p. abstehen; eine Folge davon ist, dass G, von der Curve G' in demjenigen Puncte t, berührt wird, welcher von ihrem Mittelpunct ebenso weit absteht als ihr Scheitel  $s_2$ , also  $\mu_2 t_2 = \mu_2 s_2$ . Es folgen ferner nachstehende interessante Eigenschaften. Die Gerade, welche durch die Berührungspuncte t, t, irgend eines Paares GG, geht, ist stets auch eine Fusspuncten-Linie G, und diejenige, die mit ihr ein Past bildet, geht jedesmal durch den Scheitel jenes Paares: zuden hat die Berührungs-Sehne tt, constante Länge, nämlich sie ist dem vierfachen Radius des Kreises m² gleich, tt, = 4r. Oder umgekehrt: die Curve Ga schneidet jede ihrer Tangenten G, in zwei solchen Puncten t und t, deren Abstand von einander constant, und zwar dem Durchmesser des Kreises oder dem doppelten Durchmesser des Kreises m2 gleich ist. und die Tangenten in solchen zwei Schnittpuncten sind / ein Paar GG,. Die in den Schnitten t, t, und in dem Berihrungspuncte t2 jeder Tangente G2 auf die Curve G2 enichteten drei Normalen treffen sich allemal in irgend einem Puncte q und der Ort dieses Punctes ist ein Kreis [m], der mit dem Kreise m2 concentrisch ist und einen dreimal so grossen Radius hat als dieser. Die Curve G3 berührt det Kreis m2 in den oben genannten drei Puncten u, v, w und hat dieselben zu Scheiteln. In diesen Puncten bilden die zuge hörigen Tangenten, etwa U, V, W, und die Kreisdurchmessel

U, V, W, mit einander Paare; jene sind die einzigen drei Fusspuncten-Linien, bei welchen der Scheitel (s), Mittelpunct (µ) und Berührungspunct (t) vereint sind, die anderen haben die Puncte u, v, w zu Scheiteln, deren Gegenpuncte u, v, w, (im Kreise m²) zu Mittelpuncten und um die Länge des Durchmessers über diese hinaus ihre Berührungspuncte u, v, w, Diese letzteren Puncte sind die drei Rückkehrpuncte der Curve  $G^{s}$  und  $U_{1}$ ,  $V_{1}$ ,  $W_{1}$  sind die Rückkehrtangenten, die also alle drei durch den Mittelpunct m des Kreises gehen, gleich lang sind, nämlich  $mu_1 = mv_2 = mv_3 = 3r$ , und mit einander gleiche Winkel (= 120°) bilden, so dass die drei Rückkehrpuncte  $u_1, v_2, w_3$  im oben genannten Kreise  $[m]^2$  liegen und die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks sind, das m zum Schwerpunct hat; auch sind die drei Rückkehrtangenten zugleich Normalen der Curve in ihren Scheiteln u, v, w, und es ist  $uu_1 = vv_2 = ww_3 = 4r$ . Der reelle Theil der Curve  $G^3$  besteht nur aus einem regelmässigen Curvendreieck  $u_2v_2w_2$ , das innerhalb des geradlinigen Dreiecks u,v,w, liegt, aber den Kreis m² umschliesst; seine drei gleichen Seiten u, wv, v, uw, w, vu, sind nach Innen convex und berühren den Kreis mit ihren Mitten (Scheiteln) u, v, w; die Länge jeder Seite ist gleich 54r, somit der ganze Umfang gleich 16r; der Inhalt des Curvendreiecks ist gleich  $2\pi r^2$ , also gerade zweimal so gross als die Kreisfläche m2, so dass jeder der drei gleichen, zwischen dem Kreise und der Curve liegenden Arbelen gleich  $\frac{1}{4}\pi r^2$  ist. Jede Tangente der Curve  $G^2$  berührt je einen ihrer drei Zweige und schneidet die beiden anderen; ein Paar GG,, d. h. die Schenkel eines ihr umschriebenen rechten Winkels berühren immer verschiedene Zweige.

Sind  $GG_1$  und  $HH_1$  irgend zwei Paare, wird G von H und  $H_1$  beziehlich in  $a_1$ ,  $d_1$  und  $G_1$  von denselben in  $b_1$ ,  $c_1$  geschnitten, so sind die Geraden  $a_1c_1$ ,  $b_1d_1$  allemal ein drittes Paar, etwa  $JJ_1$ , d. h. sie sind auch zu einander rechtwinklige Fusspuncten-Linien oder Tangenten der Curve  $G^2$ . Ein eben solches Trippel von drei Paaren  $GG_1$ ,  $HH_1$ ,  $JJ_1$  mit einem Quadrupel von vier Schnittpuncten a, b, c, d bilden auch die Seiten und zugehörigen Höhen des gegebenen Dreiecks; beiderseits hat man ein vollständiges Viereck  $(a_1b_1c_1d_1)$  oder abcd, dessen drei Paar Gegenseiten zu einander senkrecht sind, oder vier solche Puncte, von denen jeder der Höhenschnitt des durch die drei übrigen bestimmten Dreiecks ist. Bei allen diesen Vierecken ist die Summe der Quadrate der Gegenseiten constant, und zwar gleich  $16r^2$ ; also  $ad^2 + bc^2 = ac^2 + bd^2 = ab^2 + cd^2 = 16r^2$ . Alle Quadrupel abcd, deren vier Puncte sämmtlich reell sind, liegen innerhalb des Curven-

dreiecks G3; und umgekehrt, durch jeden innerhalb dieses Dreiecks liegenden Punct d ist ein reelles Quadrupel bestimmt, denn es gehen immer drei relle Tangenten G, H, J, durch denselben, und die zu diesen senkrechten Tangenten G, H, J sind ihre Gegenseiten in einem vollständigen Viereck abcd. Liegt hingegen der gegebene Punct d ausserhalb des Curvendreiecks G3, so geht nur eine reelle Tangente, etwa G, durch ihn, und alsdann ist von den anderen drei Puncten nur einer, etwa a, reell, der gleichfalls in G und auf der anderen Seite ausserhalb der Curve liegt; die conjugirte Tangente G, ist auch reell und enthält die zwei imaginären Puncte b und c; die beiden anderen Paare HH, und JJ, sind imaginär. Die den vier Dreiecken abc, abd, acd, bel umschriebenen Kreise, deren Mittelpuncte beziehlich & 7, 8,4 heissen sollen, sind gleich und bei allen Quadrupeln von gleicher Grösse, nämlich der Radius eines jeden ist dem Durchmesser des Kreises m² gleich, also gleich 2r. Das Viereck αβγδ ist dem Viereck abcd gleich und liegt so, dass die vier Geraden aa, bβ, cγ, do alle durch den Mittelpunct m gehen und durch ihn gehälftet werden; daher haben umgekehrt die den vier Dreiecken αβγ, αβδ, αγδ, βγδ um schriebenen Kreise ihre Mittelpuncte in d, c, b, a, und ihre Radien sind ebenfalls gleich 3; und ferner sind die Gegenseiten αδ und βγ, αγ und βδ, αβ und γδ zu einander rechtwinklig oder bilden drei Paare GG, 55, 35. deren Scheitel im nämlichen Kreise m2 liegen, und deren Enveloppe eine der vorigen, G3, gleiche Curve S3 ist, aber um den Mittelpunct m um 180° herumbewegt, so dass sie den Kreis in den oben erwähnten Puncten u,, v, w, berührt. Alle reellen Quadrupel αβγδ liegen innerhalb des Curvendreiecks 3. Enthält das Quadrupel abed zwei imaginäre Puncte b und a so sind die den Dreiecken ade und adb umschriebenen Kreise β2 und γ2, sowie ihre Mittelpuncte β und γ imaginär, wogegen die den Dreiecken abe und bed umschriebenen Kreise 8º und 9' sammt ihren Mittelpuncten & und a reell bleiben, diese letzteren jedoch jetzt ausserhalb des Curvendreiecks & liegen.

Durch jedes Quadrupel abcd geht ein Büschel gleichseitiger Hyperbell.  $B(H^2)$ ; die verschiedenen Paare Asymptoten derselben bestehen aus den gesammten vorgenannten Paaren  $GG_1$  und sind somit Tangenten der nämlichen Curve  $G^3$ . Oder in Bezug auf das Dreieck abc kann man sagen: jede Fusspuncten-Linie G sei Asymptote einer ihm umschriebenen gleichseitigen Hyperbel H, welche nothwendig auch durch den Höhenschnitt d geht und

und den Scheitel s von G zum Mittelpunct hat. In Betracht aller Quadrupel abcd hat man auf diese Weise eine Schaar-Schaar gleichseitiger Hyperbeln,  $SS(H^2)$ . Denkt man sich in Bezug auf jedes Paar GG, alle Hyperbeln, welche dasselbe zu Asymptoten haben, so hat man die nätnliche  $SS(H^3)$ . Je zwei dieser Hyperbeln schneiden sich in irgend einem Quadrupel, also nur innerhalb des Curvendreiecks G3, wofern ihre Schnittpuncte alle vier reell sind; berühren sich dieselben, indem etwa a und d sich vereinen, so berühren sie zugleich auch die Gerade ad = G in deren Mittelpunct μ, und alsdann liegen die beiden anderen Schnitte b und c in der Curve G<sup>3</sup> selbst und sind die Berührungspuncte eines Paares HH,, dessen Scheitel in jenem Puncte µ liegt. Je zwei Quadrupel liegen in einer und derselben Hyperbel  $H^2$ oder insbesondere in einem und demselben Paar GG,. Die Rechtecke unter den je zwei Perpendikeln, welche aus den einzelnen Puncten irgend eines Quadrupels auf ein beliebiges Paar GG, gefällt werden, haben jedesmal unter sich gleichen Inhalt. Sind in einer Ebene zwei rechte Winkel GG, und HH, gegeben, und sollen zwei Hyperbeln die Schenkel derselben beziehlich zu Asymptoten haben und einander berühren, so ist der Ort ihres Berührungspunctes u ein bestimmter Kreis m², welcher durch die Scheitel der Winkel und durch die Mitten der Strecken geht, welche auf den Schenkeln jedes Winkels durch die Schenkel des anderen begrenzt werden.

Das System Paare  $GG_1$  kann insbesondere auch, wie folgt, bestimmt werden. Wird in der Kreislinie  $m^2$  irgend ein Punct p und nebstdem eine beliebige Gerade  $\mathfrak D$  angenommen, und werden sodann aus jedem. Puncte s des Kreises zwei unbegrenzte Gerade P und Q beziehlich durch p und parallel  $\mathfrak D$  gezogen und die von denselben gebildeten Nebenwinkel mittelst zweier Geraden G und  $G_1$  gehälftet, so sind alle diese Geraden-Paare  $GG_1$  ein dem obigen gleiches System, so dass sie eine gleiche Curve  $G^3$  umhüllen.

In dem Kreise  $m^2$  ziehe man eine fortlausende Reihe Sehnen unter folgender Bedingung. Aus dem Anfangspunct s ziehe man die erste Sehne ss, willkührlich; sodann aus s, die zweite Sehne s, s, senkrecht auf den durch s gehenden Durchmesser; ferner aus s, die dritte Sehne s, s, senkrecht zu dem durch s, gehenden Durchmesser und so durch jeden neuen Punct diejenige Sehne, welche zu dem durch den vorhergehenden Punct gezogenen Durchmesser senkrecht ist, so entsteht — wenn nicht zufällig der über der ersten Sehne liegende Bogen mit dem Kreisumfange commensurabel ist — eine unbegrenzte Reihe von Sehnen, welche sämmtlich eine der obigen gleiche Curve  $G^3$  berühren. Wird auf jeder Sehne in ihrem

zweiten Endpuncte eine Senkrechte errichtet, so berühren auch diese Senkrechten alle die nämliche Curve und bilden mit den respectiven Sehnen die obigen Paare GG,. Ist dagegen der Bogen über der ersten Sehne mit dem Kreisumfange commensurabel, verhält er sich zu diesem, wie n; m, wo n und m ganze und relative Primzahlen sind, so schliesst sich die Reihe Sehnen jedesmal, so dass ein geschlossenes Polygon entsteht; jedoch kehrt die Reihe nicht immer in den Anfangspunct s zurück, sondern sie kann auch in s, , s, . . . zurückkehren, jenachdem die Zahl m beschaffen ist. Ferner sind in diesem Falle die Endpuncte s, s, s, ... der Sehnen immer Ecken eines regelmässigen m-Ecks, und die Sehnen selbst sind Seiten verschiedener Ordnung desselben (oder Seiten und Diagonalen). Das Sehnen-Polygon nimmt nur dann alle Ecken des m-Ecks in Anspruch und ist selbst ein m-Eck, wenn m eine Potenz der Zahl 3 ist; seine Seiten sind alsdann zu drei und drei einander gleich, und zwar sind sie Seiten des regelmässigen, vollständigen m-Ecks von allen denjenigen Ordnungen, welche nicht durch 3 theilbar sind. Nämlich bei einem regelmässigen, vollständigen (2u+1)-Eck hat man (nuch Grösse) Seiten von erster, zweiter, dritter, ... bis (µ-1) ter Ordnung zu unterscheiden. - Hierbei berühren alle Sehnen gleicherweise eine Curve G3, so dass das Sehnen-Polygon dieser Curve umschrieben und zugleich dem Kreise eingeschrieben ist. B folgen daraus noch mehrere specielle Sätze, die hier übergangen werden

In Bezug auf das Obige ist die Curve  $G^3$  unter anderem auch noch, wie folgt, bestimmt. Denkt man sich rücksichtlich irgend eines der oben beschriebenen Quadrupel abcd die Schaar Kegelschnitte, welche durch einen der vier Puncte, etwa durch d, gehen und dem durch die die übrigen bestimmten Dreieck abc eingeschrieben sind, ferner in jedem Kegelschnitt den durch den Punct d gehenden Durchmesser dd, und in dessen anderem Endpuncte d, die Tangente G des Kegelschnittes, so ist die Enveloppe aller dieser Tangenten die dort betrachtete Curve  $G^3$ , und zwar für alle unzähligen Quadrupel stets die nämliche Curve. Auf diese Eigenschaft wurde der Verfasser durch seinen Freund, den Professor Schläfti in Bern, aufmerksam gemacht.— Die Curve  $G^3$  wird ferner auch durch rollende Bewegung erzeugt.

Analogerweise gelangt man zu etwas allgemeineren Sätzen, wobei de obige Kreis  $m^2$  durch einen beliebigen Kegelschnitt vertreten wird, und wobei die Gegenseiten der vollständigen Vierecke abcd nicht mehr is einander rechtwinklig sind. Folgendes Beispiel möge hier genügen.

Sind ms und mµ zwei beliebige Halbmesser einer gegebenet Ellipse m² und bewegen sich dieselben gleichzeitig um der Mittelpunct m nach entgegengesetzten Richtungen so, dass det

rom Halbmesser ms beschriebene Sector in jedem Moment loppelt so gross ist als der vom anderen, mu, beschriebene iector, so ist die Enveloppe der durch die Endpuncte der Halblesser gehenden Geraden,  $s\mu = G$ , eine Curve dritter Classe  $r^*$  und vierten Grades, welche die Gerade  $G_\infty$  zur ideellen oppeltangente hat, und deren reeller Theil nur aus einem rummlinigen Dreieck u,v,w, besteht, welches die Ellipse umchliesst und sie mit seinen drei Seiten (Bogen) in drei solchen uncten u, v, w berührt, welche die Ecken eines der Ellipse ingeschriebenen grössten Dreiecks sind; die Ecken jenes reiecks u.v.w. sind Rückkehrpuncte der Curve G3, die Rückehrtangenten gehen alle drei durch den Mittelpunct der Ellipse nd respective durch die genannten Berührungspuncte u, v, w; is zu diesen Puncten genommen sind sie gerade doppelt so ross, als die auf ihnen liegenden Durchmesser der Ellipse. der Inhalt des Curvendreiecks ist zweimal so gross als die läche der Ellipse, und jeder der drei Arbelen zwischen beiden Jurven ist einem Drittel der Ellipsen-Fläche gleich.

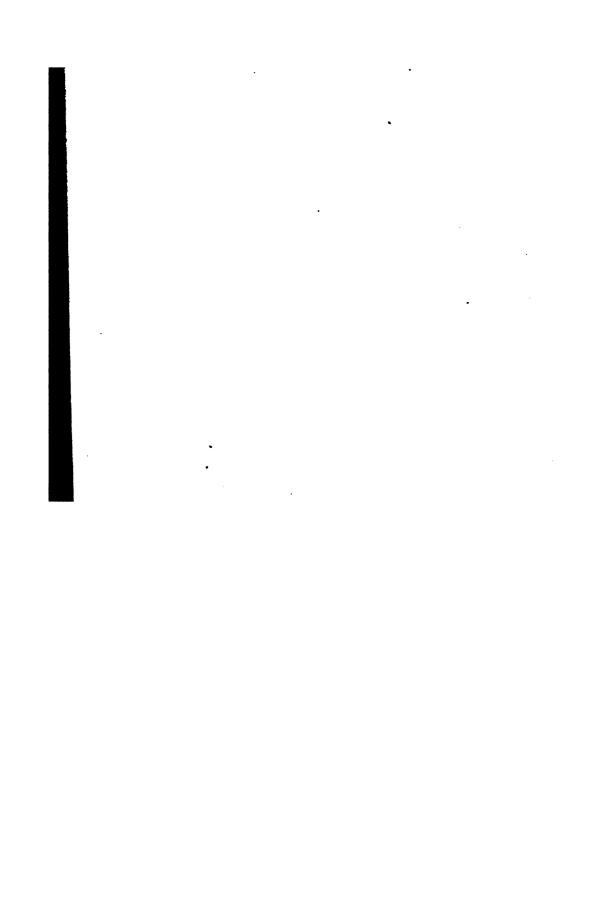

### Ueber die Flächen dritten Grades.

Crelle's Journal Band LIII. S. 133—141. sen in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 31. Januar 1856.)



#### Ueber die Flächen dritten Grades.

vie höheren algebraischen Flächen sind rücksichtlich ihrer charakschen geometrischen Eigenschaften noch wenig erforscht. Aus den hrigen Untersuchungen über diesen Gegenstand wird ein Theil der Resultate mitgetheilt, die sich auf die Flächen dritten Grades betes ist daraus zu sehen, dass diese Flächen fortan fast ebenso und einlässlich zu behandeln sind, als bisher die Flächen zweiten von den schönen Eigenschaften der ersteren mögen hier in geer Kürze nachstehende angeführt werden.

uerst werden mehrere verschiedene Erzeugungsarten der Flächen i Grades gezeigt, aus welchen die wesentlichsten Eigenschaften dieser in unmittelbar hervortreten, und wovon folgende die beachtensisten sind.

Durch die 9 Geraden, g, in welchen die Flächen zweier bigen gegebenen Trieder einander gegenseitig schneiden lurch irgend einen gegebenen Punct, P, ist eine Fläche in Grades,  $f^3$ , bestimmt. Nämlich jede durch den Punct gebene schneidet die 9 Geraden in 9 Puncten, welche mit jenem zum irgend eine Curve dritten Grades bestimmen, und der Ort aller Curven ist die genannte Fläche. — Unter den 9 Geraden g giebt hsmal drei solche, welche einander nicht schneiden, und welche in Hyperboloid bestimmen; jedes dieser 6 Hyperboloide schneidet äche  $f^3$  noch in drei neuen Geraden, so dass also dieselbe raden enthält. Rücksichtlich der zwei Schaaren Geraden, die jedes poloid enthält, gehören die je drei bestimmenden Geraden zur einen ie drei neuen Geraden zur anderen Schaar, diese drei schneiden ne, aber einander nicht.

. Werden ein gegebener Flächenbüschel zweiten Grades, und ein gegebener Ebenenbüschel B(E), projectivisch inander bezogen, so erzeugen sie irgend eine Fläche

III. Ist ein Flächenbüschel zweiten Grades, B(f2), gegeben, so ist die Pampolare jedes beliebigen Poles, P, in Bezug sal denselben irgend eine Fläche dritten Grades f3, welche stets durch die Grundcurve R4 des Büschels und auch durch den Pol P geht. Das heisst, der aus dem Pol P jeder Fläche,  $f^2$ , des gegebenen Büschels umschriebene Kegel berührt sie längs eines Kegelschnittes C und alle diese Kegelschnitte liegen in einer Fläche dritten Grades ft; die Ebenen der Kegelschnitte, als Polarebenen des Poles in Bezug auf die respectiven Flächen des Büschels, gehen sämmtlich durch eine bestimmt Gerade, g, welche auch in der Fläche f3 liegt. Der gegebene Flächen büschel enthält insbesondere vier Kegel, wie Poncelet zuerst gezeigt hat für jeden derselben zerfällt der genannte Kegelschnitt C2 in zwei Gersten g, die sich im Scheitel des Kegels kreuzen und mit jener Geraden g ein Dreieck bilden; auch bei derjenigen Fläche des Büschels, welche durch den Pol P geht und daher daselbst von ihrer Polarebene berührt wird zerfällt der Kegelschnitt  $C^2$  in zwei Geraden,  $g_2$ , die sich im Pol kreuzer und gleichfalls mit jener Geraden g ein Dreieck bilden; dies sind m sammen bereits 11 in der Fläche f 3 liegende Geraden. Durch jede der beiden zuletzt genannten Geraden g, lassen sich vier solche Ebenen legen welche die Grundcurve R4 des Büschels berühren, und jede dieser Ebenet schneidet die Fläche f'a in zwei neuen Geraden, die sich im Berührungpunct (der Ebene mit der Curve) kreuzen, was mit jenen zusammen 27 in der Fläche f<sup>3</sup> liegende Geraden ausmacht.

IV. Sind irgend drei Flächen zweiten Grades gegehen, so schneiden sich die drei Polarebenen jedes Poles P. in Bezug auf dieselben im Allgemeinen in je einem anderen Puncte

<sup>\*)</sup> Das heisst, die Raumcurve vierten Grades, die der gemeinsame Schnitt alle Flächen des B(f<sup>2</sup>) ist.

<sup>\*\*)</sup> Die projectivische Beziehung der gegebenen Büschel geschieht unter anderes dadurch, dass man in irgend einem Puncte P der Curve  $R^4$  an alle Glieder des Flächer büschels  $B(f^2)$  Berührungsebenen  $E_1$  legt, die einen Ebenenbüschel  $B(E_1)$  bilden, diese sodann mit dem gegebenen Ebenenbüschel B(E) durch willkürliche Annahme von der Paar sich entsprechender Ebenen, E und  $E_1$ , projectivisch bezieht und nachbet  $\mathbb{P}$  Stelle jeder Ebene  $E_1$  diejenige Fläche  $f^2$  nimmt, welche sie berührt.

 $P_1$ ; bewegt sich der Pol P in einer beliebigen gegebenen Ebene, so beschreibt der Punct  $P_1$  irgend eine Fläche dritten Grades. Oder: Denkt man sich alle Flächen zweiten Grades, welche durch beliebig gegebene sieben Puncte gehen, so liegen die irgend einer gegebenen Ebene in Bezug auf dieselben entsprechenden Pole sämmtlich in einer Fläche dritten Grades. Die vielen weiteren interessanten Umstände, welche dabei noch stattfinden, müssen hier übergangen werden.

Aus diesen Entstehungsarten — und weiterhin durch Hülfe einiger Polaritäts-Sätze — ergeben sich nachstehende merkwürdige Haupteigenschaften der Flächen dritten Grades:

"Eine allgemeine Fläche dritten Grades  $f^2$  enthält 27 gerade Linien g (reelle oder imaginäre); jede derselben wird von 10 der übrigen geschnitten, und zwar von fünf Paaren, die einander selbst schneiden, so dass sie mit jener fünf Dreiecke bilden. Alle 27 Geraden g schneiden sonach einander zu zweien in 135 Puncten δ und bilden im Ganzen 45 Dreiecke  $\Delta$ . Die fünf Paar Schnittpuncte, δ, in jeder Geraden, g, gehören zu einem Involutions-Punctensystem; ist dasselbe hyperbolisch, so enthält es zwei Asymptotenpuncte (Doppelpuncte)  $\pi$ . Die Seiten jedes Dreiecks  $\Delta$  enthalten entweder 1° alle drei hyperbolisches, oder 2° nur eine hyperbolisches und zwei elliptisches Puncten-System." Oder umfassender:

"Es giebt 27 verschiedene Systeme von solchen Ebenen, E, welche die Fläche  $f^3$  in Kegelschnitten,  $C^2$ , schneiden, und zwar bestehen dieselben aus 27 Ebenenbüscheln, B(E), welche die 27 Geraden g respective zu Axen haben; und umgekehrt, jede Ebene, welche die Fläche f' in einem Kegelschnitte schneidet, schneidet dieselbe nothwendig noch in einer der 27 Geraden und gehört zu einem der Ebenenbüschel. Die Schaar Kegelschnitte, C2, die den Ebenen eines und desselben Ebenenbüschels angehören, schneiden dessen Axe, g, in dem genannten Puncten-System; jede Ebene ist als eine die Fläche f<sup>2</sup> doppelt berührende anzusehen, und die Schnitte ihres Kegelschnittes mit der Axe als die Berührungspuncte; unter den Kegelschnitten giebt es insbesondere zwei,  $C_0^2$ , welche die Axe berühren, und zwar in den genannten Asymptotenpuncten  $\pi$ ; ferner giebt es fünf Kegelschnitte, die in je zwei Geraden g zerfallen, so dass die zugehörige Ebene die Fläche f<sup>3</sup> in drei Puncten berührt, nämlich in den Ecken des in ihr liegenden Dreiecks Δ. Die Ebenen der 45 Dreiecke Δ sind die einzigen, welche die Fläche f'3 in drei Puncten berühren.

Es giebt ferner 45 Systeme von solchen Flächen zweiten Grades, f2, welche die Fläche dritten Grades f2 in je drei Kegelschnitten C² schneiden; jedem Dreieck △ entspricht ein solches System, nämlich jede drei Ebenen, die beziehlich durch dessen drei Seiten gehen, enthalten drei solche Kegelschnitte C2, durch welche allemal irgend eine Fläche zweiten Grades geht; und umgekehrt: Hat eine Fläche zweiten Grades f2 mit der Fläche dritten Grades f3 irgend drei Kegelschnitte gemein, so gehen die Ebenen derselben jedesmal durch die drei Seiten eines der 45 Dreiecke △; oder geht eine Fläche f' durch zwei in der Fläche f' liegende Kegelschnitte, so schneiden sich beide Flächen allemal noch in irgend einem dritten Kegelschnitt und die Ebenen der drei Kegelschnitte gehen durch die drei Seiten eines und desselben Dreiecks A. Die Seiten jedes Dreiecks △ werden von den vorgenannten besonderen Kegelschnitten C<sub>o</sub> in ihren Asymptoten-Puncten π berührt; die drei Paar oder sechs Asymptoten-Puncte liegen zu drei und drei in vier Geraden, l, und durch die je drei zugehörigen Kegelschnitte Co geht ein Kegel zweiten Grades, fo, welcher die Ebene des Dreiecks längs der zugehörigen Geraden / beröhrt. und die Scheitel aller vier Kegel liegen in einer Geraden Ausserdem enthält das dem Dreieck entsprechende Flächensystem zweiten Grades, f2, noch unendlich viele Kegel; ihre Scheitel liegen sammtlich in einer Fläche vierten Grades.

Die drei Kegelschnitte  $C^2$ , durch welche je eine Fläche zweiten Grader  $f^2$  geht, können insbesondere auch aus drei Paar Geraden g bestehen wobei dann die Fläche ein einfaches Hyperboloid,  $h^2$ , ist. Nimmt man von den 27 Geraden g irgend drei, welche einander nicht schneiden, so bestimmen sie ein solches Hyperboloid, den dasselbe schneidet die Fläche  $f^3$  allemal noch in drei anderen Geraden g, welche jene drei treffen, aber einander nicht. "Es giebt im Ganzen 360 solche Hyperboloide  $h^2$ ; jedet der 45 Systeme Flächen zweiten Grades enthält 48 derselben und jedes Hyperboloid kommt in 6 verschiedenen Systemen vot.

deren dritte Seiten c,  $c_1$ ,  $c_2$ , für sich, die Seiten eines sechsten Dreiecks  $\Delta$  oder C sind. Die Ebenen der Dreiecke A, B, C bilden ein Trieder, T, auf dessen drei Kanten k ihre Seiten einander paarweise schneiden, und ebenso bilden die Ebenen der Dreiecke  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  ein Trieder,  $T_1$ , auf dessen Kanten ihre Seiten einander treffen; jene Dreiecke, wie diese, haben die nämlichen 9 Geraden g oder  $aa_1a_2bb_1b_2cc_1c_2$  zu Seiten, und die Flächen beider Trieder schneiden einander gegenseitig in denselben (wie oben I.). Zwei solche Trieder heissen conjugirte Trieder.

"Die Ebenen der 45 Dreiecke  $\triangle$  bilden auf diese Weise im Ganzen 240 Trieder, oder 120 Paare conjugirter Trieder T und  $T_1$ ." Diese Paare ordnen sich zu drei und drei in 40 Gruppen, wovon jede Gruppe alle 27 Geraden g enthält.

"Jedes Dreieck' Δ kommt in 16 verschiedenen Triedern vor, so dass also 16 Trieder-Scheitel in seine Ebene fallen; diese 16 Scheitel liegen allemal in einer Curve vierten Grades, welche die Seiten des Dreiecks zu Doppeltangenten hat, und zwar dieselben in ihren Asymptotenpuncten π berührt."

Die 240 Trieder haben zusammen 720 verschiedene Kanten k; also liegen die 135 Schnittpuncte  $\delta$  der 27 Geraden g zu drei und drei in 720 Geraden k, welche sich zu drei und drei in 240 neuen Puncten T (Scheiteln der Trieder) treffen. Durch jeden Schnittpunct  $\delta$  gehen je 16 Gerade k, wovon jede noch durch zwei andere Schnittpuncte, etwa  $\delta_1$  und  $\delta_2$  (statt  $\delta$ ), geht; nimmt man in jeder derselben einen vierten Punct,  $\lambda$ , so, dass  $\delta \delta_1 \lambda \delta_2$  harmonisch sind, so liegen die 16 Puncte  $\lambda$  zweimal zu vier und vier in vier Geraden, und diese 8 Geraden sammt den zwei Geraden g, deren Schnitt jener erste Punct  $\delta$  ist, liegen in einem Hyperboloid.

Wird durch irgend einen in der Fläche  $f^3$  liegenden Kegelschnitt  $C^2$  eine beliebige Fläche zweiten Grades,  $f^2$ , gelegt, so schneidet sie jene Fläche im Allgemeinen noch in einer Raumcurve vierten Grades,  $R^4$ , durch welche allemal unzählige andere Flächen zweiten Grades gehen, oder ein Flächenbüschel zweiten Grades geht; unter diesen Flächen befinden sich 5 solche, welche die gegebene Fläche  $f^3$  in je einem Puncte berühren, und die Berührungsebenen in diesen fünf Puncten sammt der Ebene jenes Kegelschnittes  $C^2$  gehen durch eine und dieselbe Gerade g; zudem enthält jede der 5 Berührungsebenen noch zwei andere Gerade g, die sich im Berührungspunct kreuzen, so dass also jede ein Dreieck  $\Delta$  enthält. — Legt man durch irgend zwei einander nicht schneidende Gerade g ein beliebiges Hyperboloid, so schneidet dasselbe die Fläche  $f^3$  ausserdem noch in einer solchen Raumcurve vierten Grades,  $R_1^4$ , durch welche keine andere Fläche

zweiten Grades geht; diese Curve ist also wesentlich verschieden von der vorigen  $R^4$ , welche als der Schnitt irgend zweier Flächen zweiten Grades anzusehen ist, und welche man bisher für die einzige Raumcurve vierten Grades hielt. Die beiden Curven unterscheiden sich namentlich noch in folgenden Eigenschaften. "Die Tangentenfläche der Curve  $R^4$  (d. h. die Fläche, in welcher alle ihre Tangenten liegen) ist vom sechsten Grad und von der sechsten Classe; wogegen die Tangentenfläche der Curve  $R^4$  vom achten Grad und von der zwölften Classe ist." Ferner: "Von den zwei Schaaren Geraden, welche in dem durch die Curve  $R^4$  gehenden einzigen Hyperboloid liegen, schneidet jede Gerade der einen Schaar die Curve in drei und jede Gerade der anderen Schaar nur in einem Punct; wogegen bei jedem Hyperboloid, welches durch die Curve  $R^4$  geht, jede Gerade aus der einen oder anderen Schaar dieselbe in zwei Puncten trifft.

"Somit giebt es zwei wesentlich verschiedene Arten von Raumcurven vierten Grades, R<sup>4</sup> und R<sup>4</sup><sub>1</sub>."

Wird der gegebenen Fläche dritten Grades,  $f^2$ , aus irgend einem Puncte oder Pol P ein Kegel umschrieben, so ist derselbe vom sechsten Grad und berührt die Fläche längs einer Raumeurve sechsten Grades, durch die jedesmal irgend eine Fläche zweiten Grades,  $f^2$ , geht, welche die erste Polare des Poles P in Bezug auf die gegebene Fläche  $f^2$  heisst Es giebt unendlich viele solche besondere Pole, deren erste Polare je ein Kegel zweiten Grades,  $f^2$ , ist, und es findet das Gesetz statt: "dass, wenn  $P_1$  der Scheitel dieses Kegels ist, dann auch seine erste Polare gleichfalls ein Kegel ist, und dass der Scheitel desselben in jenem ersten Pol liegt." Solche zwei Puncte P und  $P_1$  heissen reciproke Pole in Bezug auf die Fläche  $f^2$ .

"Der gemeinsame Ort aller reciproken Pole ist eine bestimmte Fläche vierten Grades,  $P^4$ ," welche die Kernfläche der gegebenen Fläche dritten Grades  $f^3$  genannt wird.

"Die Kernfläche  $P^4$  geht namentlich auch durch die Scheitel der obigen 240 Trieder, und zwar sind die Scheitel jedes der 120 Paar conjugirter Trieder T und  $T_1$  auch ein Paar reciproke Pole." Dabei findet noch der nähere Umstand statt, dass der Polarkegel  $f_0^2$  des Scheitels T dem conjugirten Trieder  $T_1$  umschrieben ist, d. h. durch dessen drei Kanten k geht, und ebense auch umgekehrt.

"Ferner sind auch die zwei Asymptotenpuncte  $\pi$  in jeder der 27 Geraden g ein Paar reciproker Pole P und  $P_1$ , und zwar wird die Gerade in denselben von der Kernfläche  $P^*$  berührt." —

"Es giebt im Ganzen 10 solche specielle Pole  $P_0$ , oder  $P_0$ , deren Polarkegel fo in zwei Ebenen, Fund F1, zerfällt (so dass auch der aus dem Pol der Fläche f<sup>3</sup> umschriebene Kegel in zwei Kegel dritten Grades und ebenso die Berührungscurve in zwei ebene Curven dritten Grades zerfällt); dabei ist dann der reciproke Pol, P, nicht mehr absolut bestimmt, sondern er liegt längs der Schnittlinie oder Kante, p, der beiden Ebenen überall, so dass für jeden in dieser Kante liegenden Punct  $P_1$  die erste Polare ein Kegel  $f_0^2$  ist, und dass die Scheitel aller dieser Kegel in jenem Pol Po vereinigt sind." "Den 10 Polen  $P_0$  entsprechen demnach 10 reciproke Geraden  $p_1$ ." "Die 10 Pole sind Knotenpuncte der Kernfläche P" und die 10 Geraden liegen ganz in derselben." Die gegenseitige Lage dieser Pole und Geraden ist der Art, dass in jeder Kante p, je drei der 10 Pole liegen, und dass auch durch jeden Pol Po je drei der 10 Kanten gehen. Oder genauer: "Die 10 Pole  $P_o$  und die 10 Geraden  $p_1$  sind die Ecken und Kanten eines vollständigen Pentaeders, d. h. es giebt 5 bestimmte Ebenen,  $E_{
m o}$ , die sich paarweise in den 10 Geraden und zu je drei in den 10 Polen schneiden, wobei die Schnittlinie je zweier Ebenen und der Schnittpunct der jedesmaligen drei anderen reciprok sind." Die Kernfläche  $P^4$  wird hiernach von jeder der 5 Ebenen  $E_0$ in je vier Geraden  $p_i$  geschnitten. Die durch jede Kante  $p_i$ gehenden, vorgenannten zwei Ebenen F und  $F_1$  sind zu den zugehörigen zwei Ebenen E. zugeordnet harmonisch. zehn Ebenenpaare F und  $F_1$  haben auch noch interessante gegenseitige Beziehungen unter sich.

Es giebt nun ferner auch noch solche Pole P, deren Polarkegel  $f_{\bullet}^{\bullet}$  insbesondere Cylinder sind. "Der Ort dieser Pole ist eine auf der Kernfläche liegende Raumcurve sechsten Grades,  $R^{\bullet}$ , welche durch die 10 Knotenpuncte  $P_{\bullet}$  derselben geht" (da deren Polaren, F und  $F_{\bullet}$ , auch als Cylinder anzusehen sind). "Die Axe, a, jedes Cylinders schneidet die Curve  $R^{\bullet}$  in drei Puncten, und durch jeden Punct der Curve gehen je drei Axen." Der gemeinschaftliche Ort aller Cylinder-Axen a ist eine (geradlinige) Fläche achten Grades,  $a^{\bullet}$ , welche die Curve  $R^{\bullet}$  zur dreifachen Linie hat, und in welcher namentlich auch die 10 Kanten  $p_{\bullet}$  des vorgenannten Pentaeders liegen." Mehrere merkwürdige Eigenschaften dieser Fläche können hier nicht entwickelt werden.

Die Kernfläche  $P^4$  schneidet die gegebene Fläche  $f^2$ ·längs einer Raumcurve zwölften Grades,  $R^{12}$ , welches für die letztere Fläche sehr charakteristisch ist. Zunächst geht diese Curve durch die

54 Asymptotenpuncte  $\pi$  der 27 Geraden g und berührt sie in denselben, so dass sie also jede Gerade zur Doppeltangente hat.

"Sodann scheidet die Curve R<sup>12</sup> auf der Fläche f<sup>2</sup> diejenigen Regionen von einander ab, wo das Krümmungsmass positiv und wo dasselbe negativ ist; längs der Curve selbst ist dasselbe Null."

"Ferner ist die Curve  $R^{12}$  der Ort aller derjenigen Puncte auf der Fläche  $f^3$ , in welchen die zugehörige Berührungsebene die Fläche mit Rückkehrpunct schneidet, d. h. in einer solchen Curve dritten Grades  $C^3$  schneidet, welche den Punct zum Rückkehrpunct hat, so dass also die Rückkehrtangente, t, der Curve  $C^3$  die Fläche  $f^3$  in demselben Puncte osculirt oder dreipunctig berührt."

"Der Ort aller dieser Rückkehrtangenten t ist eine abwickelbare Fläche dreissigsten Grades,  $t^{30}$ , welche die Fläche  $f^3$  längs der Curve  $R^{12}$  osculirt und die 27 Geraden g zu Doppellinien hat, so dass also die Schnittcurve beider Flächen,  $t^{30}$  und  $f^3$ , die vom neunzigsten Grad sein muss, aus der dreifachen Curve  $R^{12}$  und aus den doppelt zu zählenden 27 Geraden

g besteht." U. s. w.

Eine beliebige Ebene, E, schneidet die gegebene Fläche f' in einer Curve dritten Grades; die der Fläche längs dieser Curve um schriebene abwickelbare Fläche, Ø, ist vom zwölften Grad und von der sechsten Classe, und ihre Rückkehrlinie (areif de rebroussement) ist vom achtzehnten Grad. Die zweite Polare irgend eines Poles P in Bezug auf die gegebene Fläche f3 ist eine Ehene etwa e. "Bewegt sich der Pol P in jener festen Ebene E, so ist die Enveloppe seiner Polarebene e eine Fläche dritten Grader e3 und nur vierter Classe\*), welche vier Knotenpuncte, & hat, und jener abwickelbaren Fläche Φ eingeschrieben ist auch ist die Fläche e3 allemal der Kernfläche P4 eingeschriebet und berührt dieselbe längs einer Raumcurve sechsten Grade R6, in welcher namentlich auch die 4 Knotenpuncte Q sich befinden, so dass also letztere jedesmal in der Kernfläche? liegen." Die Fläche e3 heisst die zweite Polare der Ebene E1 Bezug auf die gegebene Fläche f3. Dieselbe hat (vor anderen Fläche gleichen Grades) die merkwürdige besondere Eigenschaft: dass der 3th

<sup>\*)</sup> Eine allgemeine Fläche dritten Grades ist von der zwölften Classe; im obigs Fall wird die Classe durch jeden Knotenpunct um 2 erniedrigt, ebenso wie nach Pie celet's Satz bei den ebenen Curven die Klasse durch jeden Doppelpunct um 2 ret ringert wird.

inem in ihr liegenden Puncte ihr umschriebene Kegel andere Puncte vom sechsten Grad ist) in zwei Kegel Grades und in die zugehörige Berührungsebene zerztere berührt beide Kegel, und diese gehen stets beide ie vier Knotenpuncte  $Q_0$ . Versetzt man die Ebene nendliche, so ist ihre zweite Polare  $e^2$  die Enveloppe rchmesser-Ebenen der gegebenen Fläche  $f^2$ ; dieselbe lle angegebenen Eigenschaften, sie ist den Flächen  $P^4$  ingeschrieben, etc., die letztere,  $\Phi$ , ist in diesem Falle eine ptotischer Fläche der gegebenen Fläche  $f^3$ .

gt sich der Pol P in irgend einer festen Geraden D, so ist die de seiner Polarebene e ein Kegel zweiten Grades, etwa ar die zweite Polare der Geraden D in Bezug auf die gegehe  $f^2$  heisst.

giebt im Ganzen 100 solche besondere Geraden D, deren olare sich auf eine Gerade d reducirt, d. h. wobei jener sich auf seine Axe d reducirt, so dass alle Polarebenen Büschel um dieselbe bilden." Den 100 Geraden D entedoch zusammen nur 25 Geraden d, indem jede der letzteren je jenen entspricht. Die 25 Geraden d bestehen aus den en  $p_1$  des obigen Pentaeders und aus den 15 Diagonalen n.

### Vermischte Sätze und Aufgaben.

Borchardt's Journal Band LV: S. 356 - 378.

• . . • . •

#### Vermischte Sätze und Aufgaben.

I.

1. Zieht man durch irgend einen Punct, p, in der Ebene einer alleinen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades,  $C^n$ , beliebige Geraden A, B, C, ... und behnet ihre Schnittpuncte mit der Curve durch a,  $a_1$ , ...  $a_{n-1}$ ; b,  $b_1$ ,  $b_{n-1}$ ; c,  $c_1$ , ...  $c_{n-1}$ ; etc., und bildet die Producte aus den Abschnitten r Geraden von diesen Schnitten bis zu dem Puncte p genommen, also Producte pa,  $pa_1$ , ...  $pa_{n-1}$ ; pb,  $pb_1$ , ...  $pb_{n-1}$ ; etc., so bleibt bettlich das Verhältniss dieser Producte constant, wenn die Geraden mt ihrem gemeinsamen Puncte p unter Beibehaltung ihrer Richtungen, jede sich selbst parallel bleibend, in der Ebene der festen Curve beg verschoben werden.

Denkt man sich alle möglichen Geraden durch den Punct p, Strahlbüschel, so giebt es unter denselben im Allgemeinen nach Gerade, deren Abschnitte gleich grosse Producte geben. I insbesondere giebt es unter denselben nach solche Gerade, en Producte relative Minima sind. An die Stelle eines soln Minimums tritt so oft ein Maximum, als die Curve ein rimaginärer Asymptoten hat. — Bei paralleler Verschieg des Strahlbüschels behalten die nämlichen Geraden die egebene Eigenschaft.

2. Nimmt man in jeder durch denselben Punct p gehenden Geraden lenjenigen Punct q, dessen Abstand vom Puncte p der mittlere Factor chen den vorgenannten n Abschnitten der Geraden ist, so dass

$$pq^n = pa.pa_1.pa_2...pa_{n-1},$$

st der Ort dieses Punctes q eine Curve  $2n^{ten}$  Grades,  $Q^{ten}$ , the n durch den Punct p gehende Doppelasymptoten hat, welche die gegebene Curve im Endlichen in 2n(n-1) ten r schneidet, wo in jedem der Punct q mit einem der

n Schnittpuncte a,  $a_1$ , ...  $a_{n-1}$ , etwa mit a, vereinigt ist, so dass also durch den beliebigen Punct p im Allgemeinen 2n(n-1) solche Geraden A gehen, in denen einer der n Abschnitte der mittlere Factor zwischen den n-1 übrigen Abschnitten ist, also

 $pr^{n-1} = pa^{n-1} = pa_1 \cdot pa_2 \dots pa_{n-1}$ . Durch die 2n(n-1) Puncte r können Curven  $(2n-2)^{ten}$  Grades gehen.

In den vorgenannten besonderen n Geraden, für welche das Product der n Abschnitte ein Minimum ist (1.), ist auch der Abstand des Punctes q vom Puncte p ein Minimum, so dass die Gerade im Puncte q- auf dessen Ortscurve  $Q^{2n}$  normal steht. Und zwar ist solche Gerade eine Doppelnormale der Curve, weil der Punct q in jeder Geraden A immer doppelt vorhanden ist, zu beiden Seiten vom Puncte p in gleichem Abstande, so dass also die Curve  $Q^{2n}$  den Punct p zum Mittelpunct und zugleich zum vielfachen singulären Punct hat.

- 3. Die in (1.) und (2.) angegebenen Eigenschaften finden gleicherweise statt, wenn die gegebene Curve  $C^n$  durch beliebige n Gerade vertreten wird. Seien z. B. drei Gerade gegeben, so haben die durch einen beliebigen Punct p gehenden Geraden oder Transversalen zu je 6 und 6 gleiche Producte, und insbesondere giebt es drei Transversalen, deren Producte relative Minima sind. Welche weitere Beziehung haben diese drei Transversalen unter sich und zu den drei gegebenen Geraden? und welche Relation haben jede der erstgenannten sechs Transversalen unter sich?
- 4. Ist die gegebene Curve nur ein Kegelschnitt, so verhalten sich die Producte (hier Rechtecke) der Abschnitte der durch irgend einen und denselben Punct p gehenden Transversalen wie die Quadrate der den Transversalen parallelen Durchmesser des Kegelschnittes. Demzufolge verhalten sich die aus dem Puncte p an den Kegelschnitt gelegten Tangenten wie die ihnen parallelen Durchmesser. Die Transversalen haben im Allgemeinen zu je vier gleiche Producte; diejenigen zwei Transversalen insbesondere, welche den Axen des Kegelschnittes parallel sind, enthalten die Minima des Productes. Diese Eigenschaften gestalten sich jedoch nach der Art des Kegelschnittes verschieden und zwar, wie folgt.
- a. Ist der Kegelschnitt Ellipse, so haben die Transversalen m zu je zwei gleiche Producte. Die der kleinen Axe parallele Transversale enthält das Minimum, während die der grossen Axe parallele das Maximum des Productes enthält. Je zwei Transversalen, welche gleiche Producte enthalten, bilden mit jeder Axe gleiche Winkel, oder die der Axen parallelen Transversalen hälften die Winkel zwischen jedem solchen

Paar, so dass also alle diese Paare leicht zu finden sind. Jedes Paar bildet in der Ellipse zwei Sehnen (reell oder ideell); die durch die Mitten dieser Sehnen gehende Gerade hat constante Richtung, d. h. alle solche Geraden sind parallel. Die vier Schnittpuncte jedes Paares mit der Ellipse liegen in einem Kreise; welchen Ort haben die Mittelpuncte aller dieser Kreise? und welche Enveloppe haben die letzteren?

b. Ist hingegen der Kegelschnitt Hyperbel, so haben von den Transversalen je vier gleiche Producte. In der That sind auch die Durchmesser der Hyperbel zu je vier gleich gross, wofern man die imaginären Durchmesser auch als reell annimmt, oder die conjugirte Hyperbel mit in Betracht zieht. Ein mit den conjugirten Hyperbeln concentrischer Kreis schneidet dieselben in den Endpuncten von je vier gleichen Durchmessern. Demgemäss ordnen sich nun auch jede vier Transversalen, welche gleiche Producte enthalten, in zwei Paare, wovon das eine den zwei reellen und das andere den zwei imaginären Durchmessern parallel ist; zudem sind die beiden Paare darin verschieden, dass bei dem einen die Schnittpuncte mit der Hyperbel auf gleicher, dagegen beim anderen auf entgegengesetzten Seiten des Punctes p liegen; die Paare wechseln jedoch diese Eigenschaft, jenachdem der Punct p innerhalb oder ausserhalb der gegebenen Hyperbel liegt. Jedes Paar bildet mit jeder Axe der Hyperbel gleiche Winkel, oder die den Axen parallelen Transversalen hälften die Winkel zwischen jedem Paar und enthalten die beiden Minima des Productes. Die Geraden, welche beziehlich durch die Mitten der in den einzelnen Paaren liegenden zwei Sehnen gehen, sind sämmtlich parallel. Die vier Schnittpuncte jedes Paares mit der Hyperbel liegen in einem Kreis. Welches ist der Ort der Mittelpuncte dieser Kreise? und welche Enveloppe haben die letzteren? - Ist die Hyperbel gleichseitig. so ist von den je zwei zusammengehörigen Paaren, welche gleiche Producte enthalten, jede Transversale des einen Paares zu einer des anderen Paares rechtwinklig; oder jede zwei zu einander rechtwinkligen Durchmesser der gleichseitigen Hyperbel sind gleich gross. Daher der folgende bekannte Satz: "Zieht man aus einem beliebigen Punct p zwei zu einander rechtwinklige Transversalen durch eine gleichseitige Hyperbel, so enthalten dieselben allemal gleiche Producte." Die Schnittpuncte solcher zwei Transversalen haben verschiedene Lage gegen den Punct p und liegen nicht in einem Kreise; dagegen ist jeder der Höhenschnitt des durch die drei übrigen bestimmten Dreiecks, u. s. w.

Durch Umkehrung ergiebt sich unter anderem folgendes:

Wird ein beliebiger Kegelschnitt von einem Kreise in vier Puncten a, b, c, d geschnitten, die ein vollständiges Viereck bestimmen, so sind von den drei Paar Strahlen, welche die Winkel zwischen den

drei Paar Gegenseiten (ab und cd, ac und bd, ad und bc) des Vierecks hälften, drei und drei parallel, und zwar den Axen des Kegelschnittes parallel. Bleibt der Kegelschnitt und eine Seite des Vierecks, etwa ab, fest, während der Kreis sich ändert, so bewegt sich die Gegenseite, cd, sich selbst parallel; u. s. w.

Ist einem vollständigen Viereck ein Kreis umschrieben, so sind von den Strahlen, welche die Winkel zwischen dessen drei Paar Gegenseiten hälften, drei und drei parallel, und mit denselben sind auch die Axen aller dem Viereck umschriebenen Kegelschnitte parallel.

5. Werden aus einem beliebigen Puncte p Transversalen durch einen gegebenen Kegelschnitt gezogen und über den Sehnen, als Durchmessern, Kreise beschrieben, so haben diese Kreise in Bezug auf irgend einen anderen bestimmten Punct q gleiche Potenzen, so dass jeder einen bestimmten anderen Kreis, der diesen Punct q zum Mittelpunct hat, entweder rechtwinklig oder im Durchmesser schneidet.

Der Punct q wird durch irgend drei der genannten Kreise gefunden; nebstdem wird seine Lage auch, wie folgt, bestimmt. Nimmt man die Polare des Punctes p in Bezug auf den Kegelschnitt und errichtet in ihrer Mitte, d. i. in dem Puncte, in welchem sie von dem ihr conjugirten Durchmesser getroffen wird, die zu ihr Senkrechte, so geht diese durch den Punct q. Und wählt man unter den genannten Sehnen zwei solche, welche mit einer Axe des Kegelschnittes gleiche Winkel bilden, legt durch ihr Mitten eine Gerade und fällt auf letztere aus dem Puncte p das Perpendikel, so geht auch dieses durch den Punct q. - Ist der Kegelschnit Hyperbel, und nimmt man die den Asymptoten parallelen Transversalen etwa pa und pb, errichtet auf denselben in ihren Schnittpuncten a, b mit der Hyperbel Perpendikel, so treffen sich diese im Puncte q. Also: Zieht man aus irgend einem Puncte p zwei Geraden pa, pb den Asymptoten der Hyperbel parallel und errichtet in ihren Schnittpuncten a, b mit der Hyperbel Perpendikel auf denselben, st treffen sich diese mit der auf die Polare des Punctes p in deret Mitte errichteten Senkrechten in einem Puncte q. Ist der Kegelschnitt Parabel und errichtet man auf der der Axe parallelen Transversie pa, in ihrem Schnittpunct, a, mit der Parabel die Senkrechte, so gell dieselbe durch den Punct q. - Besteht der Kegelschnitt aus zwei Geraden S und T, die einander in einem Puncte r schneiden, und nimmt man die ihnen parallelen Transversalen pt und ps, nämlich pt + 8 ml ps + T, errichtet auf denselben in ihren Schnittpuncten t und s mit det ihnen nicht parallelen Geraden Perpendikel, so schneiden sich diese II fraglichen Puncte q. Hierbei ist also der Punct q zugleich der Höber schnitt des Dreiecks rst.

Jedem Puncte p in der Ebene eines gegebenen Kegelschnittes entspricht also auf die angegebene Weise irgend ein bestimmter anderer Punct q; aber der letztere entspricht in gleichem Sinne vier verschiedenen Puncten p, welche die Ecken eines Parallelogramms sind, dessen Seiten den Asymptoten des Kegelschnittes parallel laufen.

Wenn der Punct p sich in einer Geraden bewegt, während der Kegelschnitt fest bleibt, welche Curve durchläuft dann der ihm entsprechende Punct q? In dem besonderen Falle, wo der Kegelschnitt aus zwei Geraden besteht, durchläuft der Punct q eine Hyperbel, deren Asymptoten beziehlich auf den Geraden senkrecht stehen.

# II.

- 1. Sind in gleicher Ebene irgend zwei Curven, die eine vom  $p^{\text{ten}}$ , die andere vom  $q^{\text{ten}}$  Grad, in fester Lage gegeben, und bewegen sich die Endpuncte einer constanten Strecke ab einer Geraden S beziehlich in denselben, so umhüllt die Gerade eine Curve  $4pq^{\text{ter}}$  Classe, welche die im Unendlichen liegende Gerade  $G_{\infty}$  zur 2pq-fachen Tangente hat.
- 2. Bewegen sich die beiden Endpuncte der constanten Strecke ab in einer festen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades,  $C^n$ , so umhüllt die Gerade S eine Curve  $2n(n-1)^{\text{ter}}$  Classe, welche die gegebene Curve in jedem ihrer im Unendlichen liegenden n Puncte vierpunctig berührt, und welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur n(n-1)-fachen Tangente hat. Demzufolge giebt es in der gegebenen Curve nach jeder bestimmten Richtung nur je n(n-1) Sehnen von irgend einer gegebenen Länge ab. Die Mitten solcher n(n-1) gleichen und parallelen Sehnen liegen allemal in irgend einer Curve  $(n-1)^{\text{ten}}$  Grades, und in gleichen Curven liegen auch die nach gleicher Seite hin liegenden Endpuncte der Sehnen.
- 3. Ist die gegebene Curve vom vierten Grad,  $C^4$ , so umhüllt die constante Sehne ab, oder ihre Gerade S, eine Curve vierundzwanzigster Classe. Beide Curven haben  $12\times24=288$  gemeinschaftliche Tangenten, wovon 16 auf die vier Asymptoten der gegebenen Curve fallen, d. h. jede Asymptote zählt für vier gemeinschaftliche Tangenten; von den 272 übrigen soll jede durch  $S_1$  bezeichnet werden. Berührt eine der letzteren die gegebene Curve etwa im Puncte  $\alpha$  und schneidet sie in den Puncten  $\beta$  und  $\gamma$ , so liegt die constante Sehne entweder zwischen diesen Schnittpuncten, oder zwischen einem derselben und dem Berührungspunct, also entweder ist  $\beta\gamma = ab$ , oder es ist  $\alpha\beta$  oder  $\alpha\gamma = ab$ . Im letzteren Falle berühren sich die Curven im Puncte  $\alpha$  und dann zählt  $S_1$  für zwei gemeinschaftliche Tangenten. Bezeichnet man die Zahl der Fälle, wo

wo  $\alpha\beta$  oder  $\alpha\gamma = ab$ , durch x und die Zahl der Fälle, wo  $\beta\gamma = ab$ , durch y, so ist 2x+y = 272.

Die Zahlen æ und y zu finden.

4. Bewegt sich die constante Sehne ab in einer festen Curve dritten Grades,  $C^3$ , so umhüllt sie eine Curve zwölfter Classe, welche mit jener  $6\times12=72$  gemeinschaftliche Tangenten hat, wovon 12 auf die drei Asymptoten der Curve  $C^3$  fallen, und daneben noch 60 gemeinschaftliche Tangenten  $S_1$  bleiben. Jede von diesen berührt die angegebene Curve in einem Puncte  $\alpha$  und schneidet sie in einem anderen Puncte  $\beta$ , und es is  $\alpha\beta=ab$ ; aber dabei berühren sich die beiden Curven im Puncte  $\alpha$ , with dass also  $S_1$  für zwei gemeinschaftliche Tangenten zählt, und folglich mu 30 solche  $S_2$ , stattfinden,  $S_3$ , h.

Eine beliebige Curve dritten Grades hat im Allgemeines je 30 solche Tangenten, welche vom Berührungspunct a bis zum Schnittpunct β genommen irgend eine gegebene Länge ab haben.

Betrachtet man bei derselben gegebenen Curve dritten Grades zwei Ortscurven zugleich, welche zwei verschiedenen Sehnen ab und  $a_ib_i$  entsprechen, so ergiebt sich der folgende Satz:

In einer beliebigen Curve dritten Grades sind je 60 Transversalen S möglich, welche dieselbe in solchen drei Punctes α, β, γ schneiden, dass die Strecken αβ, αγ beziehlich die gegebenen Längen αb, α,b, haben.

Bei wie vielen von diesen 60 Transversalen liegen die Puncte β IIII γ auf gleicher und bei wie vielen auf entgegengesetzter Seite von Puncte α?

5. Bewegt sich eine constante Sehne ab in einem festen Kegelschnitts so umhüllt sie eine Curve vierter Classe. Durch jeden Punct p in der Ebene des Kegelschnittes gehen also im Allgemeinen je vier Sehnen wir irgend einer gegebenen Länge.

Die Mitten solcher vier gleichen Sehnen liegen allemalit einem Kreise, und wenn die Sehne ihre Grösse ändert, währen der Punct p fest bleibt, so haben alle zugehörigen Kreise den nämlichen Mittelpunct q.

Gleiten die Endpuncte der constanten Sehne ab beziehlich auf zwisich schneidenden festen Geraden S und T, so umhüllt dieselbe ein Curve vierter Classe, welche einer bestimmten Hypocycloide perallel ist. Hierin ist die einst berühmte Aufgabe inbegriffen, nämlick

"Wenn in einer Ebene zwei sich schneidende Geraden S, T und Ebene Punet p gegeben sind, durch letzteren eine Transversale so zu ziehet dass sie zwischen den Geraden eine Strecke von gegebener Länge ab hat

Für jede Länge der Strecke giebt es im Allgemeinen vier Lösungen, und die Mitten der vier Strecken liegen in einem Kreise, und alle Kreise, die entstehen, wenn die Länge sich ändert, aber der Punct p fest bleibt, haben einen und denselben Mittelpunct q.

Der hier betrachtete Punct q ist übrigens der nämliche wie der oben (I. 5.) gleichbenannte Punct und wird also nach den daselbst angegebenen verschiedenen Arten gefunden.

#### III.

1. Jeder Punct p in der Ebene eines beliebigen gegebenen Dreiecks ABC ist zugleich der Mittelpunct eines dem Dreieck umschriebenen Kegelschnittes  $P^2$  und eines demselben eingeschriebenen Kegelschnittes  $P^2$ . Die Kegelschnitte sind jedesmal von gleicher Art, entweder beide Ellipsen, oder beide Hyperbeln, oder beide Parabeln.

"Sollen die beiden Kegelschnitte gleichen Inhalt haben, oder sollen die Producte ihrer Halbaxen gleich sein, so besteht der Ort ihres gemeinsamen Mittelpunctes p aus zwei verschiedenen Curven dritten Grades  $P^2$  und  $P^3$ ."

"Die eine dieser Curven,  $P^2$ , ist in der Art speciell, dass ihre drei Asymptoten sich in einem Puncte und zwar im Schwerpunct des Dreiecks schneiden, und dass dieselben zugleich Wendetangenten (Wendeasymptoten) und zudem den Seiten des Dreiecks parallel sind. Die drei hyperbelartigen Zweige der Curve liegen in den drei Räumen über den Seiten des Dreiecks und berühren die respectiven Seiten in ihren Mitten. Für jeden Punct p in dieser Curve sind die zugehörigen Kegelschnitte Hyperbeln."

"Die andere Curve,  $P_1^s$ , besteht aus zwei getrennten Theilen, der eine ist ein sogenanntes Oval und der andere hat drei hyperbelartige Zweige; das Oval liegt innerhalb des Dreiecks und berührt dessen Seiten in ihren Mitten; der andere Theil hat die Seiten des dem gegebenen Dreieck parallel umschriebenen Dreiecks zu Asymptoten und seine drei Zweige liegen in den Scheitelwinkeln dieses Dreiecks. Für jeden Punct p in diesem dreizweigigen Theil sind die Kegelschnitte Ellipsen, dagegen für jeden Punct des Ovals sind dieselben Hyperbeln."

Das Oval liegt ganz innerhalb derjenigen Ellipse, welche mit ihm die Seiten des gegebenen Dreiecks ABC ebenfalls in ihren Mitten  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  berührt. Die drei Segmente des Ovals über den Sehnen  $A_1B_1$ ,  $A_1C_1$ ,  $B_1C_1$  sind gleich gross, ebenso wie die Segmente der Ellipse; aber wie

sen? oder wie gross ist die Fläche

wo αβ oder y, so ist

panct p, wenn die beiden Kegelschnitte P. den? (Besteht der Ort aus vier Geraden und

Die Z

6

Gr: Grante Grante P gis

green process process

Wenn swei Kegelschnitte  $P^2$  und  $P^2$ , den nämlichen Mittelpunt i wenn möglicherweise nur dann ein Dreieck dem einen eingeschriebe haben seigleich dem anderen umschrieben sein (1.), wenn dieselben gleich und seigleich dem anderen umschrieben sein (freis) sein. Sobald abe undere eine Ellipse (oder er kann auch ein Kreis) sein. Sobald abe undere eine Dreieck ABC etwa dem Kegelschnitt  $P^2$  eingeschrieben un ingend ein Dreieck ABC etwa dem Kegelschnitt  $P^2$  eingeschrieben und zugleich dem Kegelschnitt  $P^2$  umschrieben ist, so findet alsdann nach Poz sugschrieben und zugleich dem  $P^2$  umschrieben sind. Nehmen wir an, die Kegelschnitte befinden sich in diesem Falle und bezeichnen wir ihre Halb axen beziehlich durch a und b, a, und b, sowie ferner jeden Kreis, der einem der Dreiecke umschrieben ist, durch  $K^2$ , seinen Mittelpunct durch m und seinen Radius durch r, so hat man unter anderen folgende Sätze

a. Werden aus dem Mittelpuncte p auf die Seiten jeder genannten Dreiecke ABC Perpendikel α, β, γ gefällt, sändern sich zwar die vier Grössen α, β, γ und r von einen Dreieck zum anderen, aber ihr Product bleibt constant, und zwar ist es stets dem halben Product der Halbaxen beide Kegelschnitte gleich, also

$$r\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}aba_1b_1$$
.

Und fällt man aus dem Puncte p auf die Seiten der jeniget Dreiecke  $A_1B_1C_1$ , welche die Mitten der Seiten der Dreiecke ABC zu Ecken haben, Lothe  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , so geben auch diese Lethe mit dem zugehörigen Radius r ein constantes Product, nimlich es ist

$$ra_1\beta_1\gamma_1 = \frac{1}{4}a_1^2b_1^2;$$

und somit haben die Producte der Perpendikel aus p auf die Seiten der zusammengehörigen Dreiecke ABC und A<sub>1</sub>B<sub>1</sub>C<sub>1</sub> collstantes Verhältniss zu einander, nämlich

$$\frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha_1\beta_1\gamma_1}=\frac{2ab}{a_1b_1}$$

b. Ist der den Dreiecken ABC umschriebene Kegelschnitt  $I^a$  in besondere ein Kreis und somit der andere,  $P^a$ , eine Ellipse, so ist de

dius des ersteren der Summe oder dem Unterschied der Halbaxen der tateren gleich, also

$$a = b = r = a, \pm b,$$

nd so ist das Product der aus dem Mittelpunct p auf die Seiten jedes weiecks ABC gefällten Perpendikel constant, nämlich

$$\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}ra_1b_1 = \frac{1}{2}(a_1 \pm b_1)a_1b_1.$$

lso: Beschreibt man aus dem Mittelpuncte p einer gegebenen llipse  $P_1^2$  mit der Summe oder dem Unterschied ihrer Halbzen einen Kreis  $P_1^2$ , so giebt es eine Schaar Dreiecke, welche em Kreis eingeschrieben und zugleich der Ellipse umchrieben sind, und sodann ist das Product der aus dem littelpunct auf die Seiten jedes Dreiecks gefällten drei Perendikel gleich dem halben Product aus den Halbaxen der llipse in deren Summe oder Unterschied. Im Falle, wo der latius  $\alpha = a_1 - b_1$  genommen wird, werden die Dreiecke imaginär, wenn icht  $\alpha > b_1$  oder  $a_1 > 2b_1$  ist. Ferner ist auch das Product der laten dem Puncte p auf die Seiten der vorgenannten Dreiecke  $a_1 - b_2$  gefällten Lothe  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_5$ ,  $a_4$ ,  $a_5$ 

$$\alpha_1\beta_1\gamma_1=\frac{a_1^2b_1^2}{4(a_1\pm b_1)};$$

ad für je zwei zusammengehörige Dreiecke ABC und  $A_1B_1C_1$  at man demnach

$$\alpha\beta\gamma\alpha_1\beta_1\gamma_1=\frac{1}{8}a_1^3b_1^3$$

ad

$$\frac{\alpha\beta\gamma}{a_1\beta_1\gamma_1}=\frac{2(a_1\pm b_1)^2}{a_1b_1}.$$

Die den Dreiecken ABC umschriebenen Kreise sind gleich, d ihre Mittelpuncte stehen gleich weit vom Puncte p ab; snso hat der Höhenschnitt jedes Dreiecks ABC constanten stand vom Puncte p und ebenso sein Schwerpunct; u. s. w.

c. Ist hingegen der den Dreiecken ABC eingeschriebene Kegelnitt  $P_1^s$  ein Kreis und also der andere,  $P^2$ , eine Ellipse, so ist der dius von jenem die erste Proportionale zu den beiden Halbba der letzteren und deren Summe oder Unterschied, also

$$a_1 = b_1 = \frac{ab}{a+b},$$

l so sind die den Dreiecken umschriebenen Kreise K<sup>3</sup> alle ich, also r constant, und zwar

$$r = \frac{ab}{2a_1} = \frac{1}{2}(a \pm b);$$

th ist der Abstand der Mittelpuncte m dieser Kreise vom

verhalten sich jene Segmente zu diesen? oder wie gross ist die des ganzen Ovals?

Welchen Ort hat der Punct p, wenn die beiden Kegelschni P; einander ähnlich sein sollen? (Besteht der Ort aus vier Gerad einer Curve vierten Grades?)

Wie viele Puncte p giebt es, wenn beide Kegelschnitte irgend gegebenen Kegelschnitte ähnlich sein sollen? Giebt es im Allge weniger als 16 Lösungen?

- 2. Wenn zwei Kegelschnitte  $P^2$  und  $P_1^*$  den nämlichen Mittel haben, so kann möglicherweise nur dann ein Dreieck dem einen eingese und zugleich dem anderen umschrieben sein (1.), wenn dieselben artig sind; ist also insbesondere einer derselben ein Kreis, so mandere eine Ellipse (oder er kann auch ein Kreis) sein. Sobairgend ein Dreieck ABC etwa dem Kegelschnitt  $P^2$  eingeschrieb zugleich dem Kegelschnitt  $P^2$ , umschrieben ist, so findet alsdann nachelet's Satz allemal eine Schaar solcher Dreiecke statt, die alle dem geschrieben und zugleich dem  $P_1^*$  umschrieben sind. Nehmen wir Kegelschnitte befinden sich in diesem Falle und bezeichnen wir ihr axen beziehlich durch a und b,  $a_1$  und  $b_1$ , sowie ferner jeden Kreinem der Dreiecke umschrieben ist, durch  $K^2$ , seinen Mittelpunct m und seinen Radius durch r, so hat man unter anderen folgende
- a. Werden aus dem Mittelpuncte p auf die Seiten der genannten Dreiecke ABC Perpendikel α, β, γ gefälländern sich zwar die vier Grössen α, β, γ und r von e Dreieck zum anderen, aber ihr Product bleibt constant, zwar ist es stets dem halben Product der Halbaxen be Kegelschnitte gleich, also

$$r\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}aba_1b_1$$
.

Und fällt man aus dem Puncte p auf die Seiten der Jener Dreiecke  $A_1B_1C_1$ , welche die Mitten der Seiten der Dreie ABC zu Ecken haben, Lothe  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , so geben auch diese Lemit dem zugehörigen Radius r ein constantes Product, alich es ist

$$r\alpha_1\beta_1\gamma_1 = \frac{1}{4}a_1^2b_1^2;$$

und somit haben die Producte der Perpendikel aus pauf Seiten der zusammengehörigen Dreiecke ABC und A<sub>1</sub>B<sub>1</sub>C<sub>1</sub>c stantes Verhältniss zu einander, nämlich

$$\frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha_1\beta_1\gamma_1}=\frac{2ab}{a_1b_1}$$
.

b. Ist der den Dreiecken ABC umschriebene Kegelschnitt  $P^{i,j}$  besondere ein Kreis und somit der andere,  $P_1^2$ , eine Ellipse, so ist

Radius des ersteren der Summe oder dem Unterschied der Halbaxen der letzteren gleich, also

$$a = b = r = a, \pm b,$$

und so ist das Product der aus dem Mittelpunct p auf die Seiten jedes Dreiecks ABC gefällten Perpendikel constant, nämlich

$$\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}ra_1b_1 = \frac{1}{2}(a_1 \pm b_1)a_1b_1.$$

Also: Beschreibt man aus dem Mittelpuncte p einer gegebenen Ellipse  $P_1^a$  mit der Summe oder dem Unterschied ihrer Halbaxen einen Kreis  $P^a$ , so giebt es eine Schaar Dreiecke, welche dem Kreis eingeschrieben und zugleich der Ellipse umschrieben sind, und sodann ist das Product der aus dem Mittelpunct auf die Seiten jedes Dreiecks gefällten drei Perpendikel gleich dem halben Product aus den Halbaxen der Ellipse in deren Summe oder Unterschied. Im Falle, wo der Radius  $\alpha = a_1 - b_1$  genommen wird, werden die Dreiecke imaginär, wenn nicht  $\alpha > b_1$  oder  $a_1 > 2b_1$  ist. Ferner ist auch das Product der aus dem Puncte p auf die Seiten der vorgenannten Dreiecke  $A_1B_1C_1$  gefällten Lothe  $a_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  constant, nämlich

$$\alpha_1\beta_1\gamma_1=\frac{a_1^2b_1^2}{4(a_1\pm b_1)};$$

und für je zwei zusammengehörige Dreiecke ABC und  $A_1B_1C_1$  hat man demnach

$$\alpha\beta\gamma\alpha_1\beta_1\gamma_1=\frac{1}{8}a_1^3b_1^3$$

und

$$\frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha_1\beta_1\gamma_1}=\frac{2(a_1\pm b_1)^2}{a_1b_1}.$$

Die den Dreiecken ABC umschriebenen Kreise sind gleich, und ihre Mittelpuncte stehen gleich weit vom Puncte p ab; ebenso hat der Höhenschnitt jedes Dreiecks ABC constanten Abstand vom Puncte p und ebenso sein Schwerpunct; u. s. w.

c. Ist hingegen der den Dreiecken ABC eingeschriebene Kegelschnitt  $P_1^a$  ein Kreis und also der andere,  $P_2^a$ , eine Ellipse, so ist der Radius von jenem die erste Proportionale zu den beiden Halbaxen der letzteren und deren Summe oder Unterschied, also

$$a_{\scriptscriptstyle 1} = b_{\scriptscriptstyle 1} = \frac{ab}{a \pm b},$$

und so sind die den Dreiecken umschriebenen Kreise K<sup>3</sup> alle gleich, also r constant, und zwar

$$r = \frac{ab}{2a} = \frac{1}{2}(a \pm b);$$

auch ist der Abstand der Mittelpuncte m dieser Kreise vom

Mittelpuncte p constant, nämlich wenn man mp = d setzt, so ist

$$d^2 = r^2 \pm 2ra_1 = r^2 \pm ab;$$

endlich ist auch das Product der drei Lothe  $\alpha_i$ ,  $\beta_i$ ,  $\gamma_i$  constant, welche aus dem Mittelpuncte p auf die Seiten derjenigen Dreiecke  $A_iB_iC_i$  gefällt werden, welche den Dreiecken ABC parallel eingeschrieben sind, und zwar ist

$$\alpha_1\beta_1\gamma_1 = \frac{a_1^5}{2ab} = \frac{a^4b^4}{2(a\pm b)^5}$$

und die Mittelpuncte der den Dreiecken  $A_1B_1C_1$  umschriebenen Kreise stehen gleich weit vom Puncte p ab; ebenso haben die Höhenschnitte der Dreiecke ABC gleichen Abstand vom Puncte p, desgleichen ihre Schwerpuncte.

Durch  $d^2-r^2$  oder  $r^2-d^2$  wird die Potenz des Punctes p in Bezug auf jeden der Kreise  $K^2$  ausgedrückt, jenachdem p ausser- oder innerhalb  $K^2$  liegt, und wird beziehlich die aus p an den Kreis gelegte Tangente oder die durch p gehende halbe kleinste Sehne desselben durch t bezeichnet, so drückt auch  $t^2$  dieselbe Potenz aus. Da nun nach Vorstehendem

$$ab = \pm (d^2 - r^2),$$

so ist also auch das Rechteck unter den Halbaxen der Ellipse P<sup>1</sup> derselben Potenz gleich; zudem sind diese Halbaxen einzeln

$$a=d+r$$
, und  $b=\pm(d-r)$ .

Sollen die Inhalte der Ellipse  $P^2$  und des Kreises  $P_1^2$  ein gegebenes Verhältniss zu einander haben, so wird die Form der Ellipse näher bestimmt, sowie auch das Verhältniss der Kreise  $P_1^2$  und  $K^2$  zu einander und auch umgekehrt. Soll z. B. die Ellipse  $P^2$  mit dem Kreise  $P_i^2$  gleichen Inhalt haben, so ist

$$a:b=3+\sqrt{5}:2$$
, und  $a_1=2r$ ,

und alle Kreise  $K^2$  schneiden den Kreis  $P^2$  rechtwinklig. Soll die Ellips  $P^2$  doppelt so gross als der Kreis  $P^2$  sein, so ist

$$a = b(2+\sqrt{3})$$
, und  $a_1 = r$ ,

also alle Kreise  $K^2$  sind dem Kreise  $P_1^2$  gleich. Diese Fälle kommen meh her noch in Betracht.

d. Sollen der Ellipse  $P^2$  und dem mit ihr concentrisches Kreise  $P_1^2$  nicht allein die vorgenannte Schaar Dreiecke ABl beziehlich eingeschrieben und umschrieben sein, sondern soll zugleich noch eine andere Schaar Dreiecke umgekehrt den Kreise  $P_1^2$  eingeschrieben und der Ellipse  $P^2$  umschriebes sein, so müssen sich die Axen der Ellipse wie  $3+\sqrt{5}$  zu 2 vet-

halten, und ihr Inhalt muss dem des Kreises gleich sein, oder der Radius des letzteren muss die mittlere Proportionale zu den Halbaxen der ersteren sein, also muss

$$a:b=3+\sqrt{5}:2$$
, und  $a_1^2=ab$ ,

oder

$$a_1 = \frac{1}{2}a(-1+\sqrt{5}) = \frac{1}{2}b(1+\sqrt{5}) = a - b$$

sein, und alsdann ist  $a_1 = 2r$ , und alle Kreise  $K^2$  schneiden den Kreis  $P_1^2$  rechtwinklig.

e. Sieht man bei der obigen Betrachtung (c.) den Kreis  $P_1^*$  und einen der Kreise  $K^*$  als gegeben an, so ist nicht nur das dort betrachtete eine Dreieck ABC dem ersten um- und dem anderen eingeschrieben, sondern es findet eine neue Schaar solcher Dreiecke statt, welche gleicherweise dem Kreise  $P_1^*$  um- und dem Kreise  $K^*$  eingeschrieben sind. Oder allgemein:

Befinden sich zwei gegebene Kreise  $K^2$  und  $P_1^2$  in solcher Lage, dass zwischen ihren Radien, r und  $a_1$ , und dem Abstande, d, ihrer Mittelpuncte, m und p, von einander die Gleichung

$$d^2 = r^2 \pm 2ra,$$

besteht, so findet eine Schaar Dreiecke ABC statt, welche dem Kreise  $K^2$  eingeschrieben und zugleich dem Kreise  $P^2$  umschrieben sind. Und dann folgt ferner:

Die Schaar Ellipsen  $P^2$ , welche den Dreiecken ABC respective umschrieben sind und mit dem Kreise  $P^2$  den Mittelpunct p gemein haben, sind alle gleich (congruent), ihre Halbaxen sind d+r und  $\pm(d-r)$ , so dass das Rechteck unter denselben der Potenz  $t^2$  des Punctes p in Bezug auf den Kreis  $K^2$  gleich ist, oder dass derjenige Kreis um den Punct p, welcher von dem Kreise  $K^2$  entweder rechtwinklig oder im Durchmesser geschnitten wird, mit den Ellipsen gleichen Inhalt hat.

Zieht man aus dem Mittelpuncte p des eingeschriebenen Kreises  $P_1^2$  Strahlen nach den Ecken jedes Dreiecks ABC und errichtet auf denselben im Puncte p Lothe, so treffen diese die den Ecken gegenüberliegenden Seiten in solchen drei Puncten, welche in einer Geraden H liegen: diese Gerade ist für alle Dreiecke eine und dieselbe; sie steht auf der Axe pm senkrecht, ihr Abstand vom Puncte p ist gleich  $(r^2-a_1^2-d^2):2d$ , und ihr Abstand von der Linie der gleichen Potenzen der Kreise  $K^2$  und  $P_1^2$  ist gleich  $a_1^2:2d$ . — Schneidet ein durch p gehender Strahl den Kreis  $K^2$  in zwei Puncten, so sind

sie Ecken zweier verschiedenen Dreiecke ABC, und die i gegenüberliegenden Seiten treffen einander allemal auf selben genannten Geraden H. Nämlich jeder Punct des Kreis ist Ecke eines Dreiecks ABC; liegt er aber innerhalb des Kreis (falls dieser jenen schneidet), so sind die anliegenden Seiten nebs beiden anderen Ecken imaginär, und nur die ihm gegenüberstehende ist auch reell.

Der Ort der Höhenschnitte der Schaar, Dreiecke ABe ein Kreis, dessen Mittelpunct, q, in der Axe mp liegt, et ist der Ort ihrer Schwerpuncte ein Kreis, dessen Mittelpe s, in der Axe liegt; die vier Puncte m, s, p, q liegen monisch, und zwar im bestimmten Verhältniss

$$ms:sp:mq:qp = 2:1:6:3.$$

Die Seiten jedes Dreiecks ABC berühren den Kreis  $P_1^a$  in je Puncten  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0$ ; die Schaar Dreiecke  $A_0B_0C_0$  haben den Höschnitt gemein, und derselbe liegt in der Axe mp.

Schneiden die gegebenen Kreise einander rechtwinklig muss  $a_1 = 2r$  sein, und dann haben die genannten Ellipser dem Kreise  $P_1^*$  gleichen Inhalt.

Sind insbesondere die Kreise gleich, so ist der Absihrer Mittelpuncte von einander, d, der Seite des glseitigen Dreiecks gleich, welches einem derselben eischrieben ist, und alsdann haben die Ellipsen gerade dop so grossen Inhalt als jeder Kreis. — Dieser Fall zeichnet sich dadurch aus, dass er der einzig mögliche ist, wo zu den gegebenen Kreisen zwei verschiedene Schaaren Dreiecke hören; nämlich hierbei giebt es eine zweite Schaar Dreiecke, w dem Kreise  $K^2$  um- und dem Kreise  $P_1^2$  eingeschrieben sind.

f. Sind  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$ ,  $\mathfrak{c}$  die Seiten und  $\Delta$  der Inhalt eines beliebigen I ecks ABC, ist r der Radius des ihm umschriebenen Kreises  $K^2$ , sin  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  die Mittelpuncte und  $\mathfrak{r}$ ,  $\mathfrak{r}_1$ ,  $\mathfrak{r}_2$ ,  $\mathfrak{r}_3$  die Radien der ihm ei schriebenen Kreise, sind ferner a und b,  $a_1$  und  $b_1$ ,  $a_2$  und  $b_2$ ,  $a_3$  und die Halbaxen der mit diesen Kreisen concentrischen und dem Drei umschriebenen vier Ellipsen, und sind endlich  $t^2$ ,  $t_1^2$ ,  $t_2^2$ ,  $t_3^2$  die Poteni der Puncte p,  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  in Bezug auf den Kreis  $K^2$ , so ist

$$aba_1b_1a_2b_2a_3b_3=t^2t_1^2t_2^3t_3^2=16r^4\mathsf{rr}_1\mathsf{r}_2\mathsf{r}_2=r^2\mathfrak{a}^2\,\mathfrak{b}^2\mathfrak{c}^2=16r^4\mathfrak{I}^2$$

g. Wenn ein convexes Viereck einem Kreise eingeschrieben und zuglöte einem Kreise umschrieben ist, so wird jede Seite desselben dutch ihren Berührungspunct mit dem letzteren Kreise so getheilt dass sich die Abschnitte wie die ihnen anliegenden Seites

verhalten. Sind  $\alpha$  und  $\alpha_1$ ,  $\beta$  und  $\beta_1$ ,  $\gamma$  und  $\gamma_1$ ,  $\delta$  und  $\delta_1$  die Abschnitte der Seiten a, b, c, d nach ihrer Folge, so ist  $\alpha\gamma = \alpha_1\gamma_1 = \beta\delta = \beta_1\delta_1 = r^2$ , wo r der Radius des eingeschriebenen Kreises ist. — Bleiben die Seiten des Vierecks constant und eine derselben in ihrer Lage fest, während das Viereck verschoben wird, so ändert sich der eingeschriebene Kreis und sein Mittelpunct durchläuft einen neuen Kreis, dessen Mittel-

punct in der festen Seite liegt, und dessen Radius  $\frac{\sqrt{abcd}}{a+c}$  ist. Dieser neue Kreis behält also dieselbe Grösse, mag von den vier Seiten fest bleiben, welche man will.

h. Welche Eigenschaft müssen zwei Kegelschnitte im Allgemeinen haben, damit jedem solche Dreiecke umschrieben werden können, welche zugleich dem anderen eingeschrieben sind? — Ist die Aufgabe auch für Vierecke, Fünfecke etc. möglich?

Können zwei Kegelschnitte so beschaffen sein, dass dem einen Dreiecke umschrieben, welche dem anderen eingeschrieben, und zugleich diesem Vierecke umschrieben, welche jenem eingeschrieben sind?

3. Unter den gesammten Kegelschnitten, welche einem gegebenen Dreieck umschrieben sind, giebt es je eine Schaar von Kegelschnitten, die unter sich ähnlich, oder die irgend einem gegebenen Kegelschnitte ähnlich sind.

Die Mittelpuncte .jeder Schaar unter sich ähnlicher und dem gegebenen Dreieck umschriebener Kegelschnitte liegen in einer Curve vierten Grades, welche die Mitten der Dreiecksseiten zu Doppelpuncten hat, und die Schaar Kegelschnitte umhüllen eine andere Curve vierten Grades, welche die Ecken des Dreiecks zu Doppelpuncten und nur vier Doppeltangenten hat. — In solcher Kegelschnittschaar giebt es keine zwei, welche ähnlichliegend sind.

Welches ist der Ort der Brennpuncte von solcher Kegelschnittschaar, und welche Curve wird von ihren Axen umhüllt?

Ist der gegebene Kegelschnitt, dem die Schaar ähnlich sein soll, sehr specieller Art, wie Kreis, gleichseitige Hyperbel oder Parabel, so modificiren sich die beiden genannten Curven vierten Grades wesentlich.

4. Jede Schaar unter sich ähnlicher und einem gegebenen Dreieck ABC eingeschriebener Kegelschnitte hat ihre Mittelpuncte in irgend einer Curve vierten Grades. Sind die Kegelschnitte ähnliche Ellipsen, so besteht die Ortscurve ihrer Mittelpuncte aus vier getrennten Theilen, und zwar aus vier Ovalen. Sind dieselben Parabeln, so besteht die Ortscurve aus vier Geraden, nämlich aus  $G_x$  und den drei Seiten des

dem gegebenen Dreieck parallel eingeschriebenen Dreiseits

A, B, C, ...

Welche Curve wird von solcher Schaar Kegelschnitte umhüllt? In welcher Curve liegen ihre Brennpuncte, und welche Curve wird von ihren Axen umhüllt?

Die Glieder solcher Schaar Kegelschnitte sind zu vier und vier ähnlich liegend, d. h. es giebt im Allgemeinen je vier dem gegebenen Dreieck eingeschriebene Kegelschnitte, welche irgend einem gegebenen Kegelschnitte ähnlich und mit ihm ähnlichliegend sind.

Sind die vier Kegelschnitte Ellipsen, so sind ihre Mittelpuncte allemal die Ecken eines vollständigen Vierecks, dessen drei Paar Gegenseiten sich in den Ecken des gegebenen Dreiecks schneiden. Und umgekehrt: schneiden sich die Gegenseiten eines vollständigen Vierecks in den Ecken des gegebenen Dreiecks und liegt eine Ecke desselben innerhalb desjenigen Dreiecks, welches diesem parallel eingeschrieben ist, so sind seine Ecken die Mittelpuncte von vier Ellipsen genannter Art. — Ist eine Ecke des Vierecks gegeben, so sind die drei anderen bestimmt und leicht zu finden; denn die Gegenseiten sind zu den Dreiecksseiten, welche ihrem Schnittpuncte anliegen, zugeordnet harmonisch.

Das Product der Halbaxen solcher vier Ellipsen, die dem gegebenen Dreieck eingeschrieben und ähnlich und ähnlichliegend sind, ist constant und zwar der vierten Potenz der Dreiecksfläche gleich. Oder sind r,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  die Radien derjenigen vier Kreise, welche mit den Ellipsen gleichen Inhalt haben, so ist rr,  $r_4$ ,  $r_5$ .

Jede Seite des Dreiecks, wie etwa AB, wird von den Ellipsen in vier Puncten  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{D}$  berührt, wovon zwei, etwa  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{C}$ , zwischen A und B, dagegen die zwei anderen  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{D}$  beziehlich jenseits A und B liegen; ihre Abstände von den Ecken A und B sind, in gewisser Ordnung genommen, paarweise gleich, nämlich es ist

$$A\mathfrak{A} = B\mathfrak{D}$$
 and  $A\mathfrak{D} = B\mathfrak{A}$ ,  $A\mathfrak{B} = B\mathfrak{C}$  and  $A\mathfrak{C} = B\mathfrak{B}$ .

Bezeichnet man diese Abstände durch a, b, c, b und die aus det Mittelpuncten der Ellipsen auf die Seite AB gefällten Perpendikel durch c,  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$ , so ist das Product dieser acht Grössen constant und zwar der vierten Potenz der Dreiecksfläche gleich, also

$$\mathfrak{abcd}cc_1c_2c_3=\triangle^4.$$

Denkt man sich diejenigen vier Ellipsen, welche mit det vorigen die Ecken desselben Vierecks zu Mittelpuncten haben aber dem Dreieck umschrieben sind, und ferner diejenige Ellipse, welche durch die Mitten der sechs Seiten des Vierecks (und durch die Ecken des Dreiecks) geht, so ist das Product der Halbaxen der vier ersteren, dividirt durch das Product der Quadrate der Halbaxen der letzteren, constant und zwar gleich  $16\Delta^2$ .

Die vorstehenden Sätze, die einfachheitshalber nur für die Ellipsen ausgesprochen sind, gelten analogerweise auch für Hyperbeln.

Seien  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  die Mitten der Seiten des gegebenen Dreiecks ABC. Fällt man aus den Ecken irgend eines vollständigen Vierecks, dessen Gegenseiten sich in den Ecken des Dreiecks ABC schneiden, auf die Seiten desselben die Perpendikel a,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ; b,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_2$ ; c,  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  und ebenso auf die Seiten des Dreiecks  $A_1B_1C_1$  die Perpendikel a,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ; b,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ ; c,  $c_3$ ,  $c_4$ ,  $c_5$ ,  $c_6$ ,  $c_7$ ,  $c_8$ ,  $c_8$ ,  $c_8$ ,  $c_8$ ,  $c_8$ ,  $c_8$ ,  $c_9$ ,

$$\frac{\frac{(aa_1a_2a_3bb_1b_3cc_1c_2c_3)^2}{aa_1a_2a_3\beta\beta_1\beta_2\beta_3\gamma\gamma_1\gamma_2\gamma_3}}{\frac{(a+a_1+a_2+a_3)^4(b+b_1+b_2+b_3)^4(c+c_1+c_2+c_3)^4}{(a+a_1+a_2+a_3)^2(\beta+\beta_1+\beta_2+\beta_3)^2(\gamma+\gamma_1+\gamma_2+\gamma_3)^2}$$

$$= \frac{a_0^4b_0^4c_0^4}{a_0^2\beta_0^2\gamma_0^2} \cdot \frac{a_1^4b_1^4c_1^4}{r_0^6},$$

wo  $a_0$ ,  $b_0$ ,  $c_0$  und  $a_0$ ,  $\beta_0$ ,  $\gamma_0$  die Perpendikel aus dem Schwerpuncte der vier Ecken des Vierecks auf die Seiten der beiden Dreiecke sind, r der Radius des dem Dreieck ABC umschriebenen Kreises und a, b, c dessen Seiten. Die Vorzeichen in den Klammern werden nach Umständen bestimmt.

5. Die Mittelpuncte aller gleichseitigen Hyperbeln, welche einem gegebenen Dreieck ABC eingeschrieben sind, liegen in einem Kreise, welcher den Höhenschnitt des Dreiecks zum Mittelpunct hat, und welcher der äussere Potenzkreis der beiden Kreise ABC und  $A_1B_1C_1$  ist.

So viel mir bekannt, ist dieser Satz neu, nur habe ich ihn schon vor zwölf Jahren gefunden. Es ist auffallend, dass derselbe so lange verborgen bleiben konnte, trotzdem dass der analoge Satz über die dem Dreieck umschriebenen gleichseitigen Hyperbeln längst allgemein bekannt war.

Einem spitzwinkligen Dreieck kann keine (reelle) gleichseitige Hyperbel eingeschrieben sein.

6. Die Axen aller einem gegebenen Dreieck eingeschriebenen Parabeln umhüllen eine specielle Curve dritter Classe

und vierten Grades, welche die Gerade  $G_x$  zur ideellen Doppeltangente und drei Rückkehrpuncte hat; nämlich die Curve ist eine bestimmte dreispitzige oder dreibogige Hypocycloide; ihre drei Rückkehrtangenten treffen sich im Mittelpuncte des dem Dreieck umschriebenen Kreises unter gleichen Winkeln, = 120°, und sind gleich lang, und zwar dem dreifachen Radius des Kreises gleich; die drei Rückkehrpuncte liegen daher in einem mit dem letzteren concentrischen Kreise; derselbe ist die Basis der Hypocycloide, und der sie erzeugende rollende Kreis ist gerade dem erstgenannten Kreise gleich. — Die weiteren merkwürdigen Eigenschaften dieser Cycloide sind bereits in einem früheren Aufsatze (Borchardt's Journal Bd. 53)\*) angegeben.

7. Wenn in einer Ebene irgend zwei Dreiecke ABC und ABC gegeben sind, so ist jeder Punct p der Ebene zugleich der Mittelpunct von zwei Kegelschnitten  $P^2$  und  $P_1^2$ , die dem ersten, und von zwei Kegelschnitten  $\mathfrak{P}^2$  und  $\mathfrak{P}_1^2$ , die dem anderen Dreieck beziehlich um- und eingeschrieben sind.

Sollen entweder die beiden Kegelschnitte

 $P^2$  und  $\mathfrak{P}^2$ , oder  $P^3$  und  $\mathfrak{P}^3$ , oder  $P^2$  und  $\mathfrak{P}^3$  gleichen Inhalt oder gleiches Axenproduct haben, so ist der Ort des Punctes p beziehlich eine Curve neunten, dritten, sechsten Grades.

Soll eines derselben drei Paare ein gegebenes Axenproduct haben, so ist die Zahl der Lösungen beziehlich 36, 9, 18.

Welches ist der Ort des Punctes p, wenn die Kegelschnitte eines der nämlichen drei Paare ähnlich sein sollen?

Und wie gross ist die Zahl der Lösungen, wenn die Kegelschnitte eines der drei Paare ähnlich und ähnlichliegend sein sollen?

- 8. Einem beliebigen Viereck ABCD sind eine einfache Schaar oder ein Büschel Kegelschnitte,  $B(P^2)$ , umschrieben, deren Mittelpuncte in irgend einem bestimmten anderen Kegelschnitte  $M^2$  liegen. Die Form des Vierecks bedingt zum Theil die Art der Kegelschnitte  $P^2$ , sowie des Kegelschnittes  $M^2$ , nämlich wie folgt.
- $1^{\circ}$ . Ist das Viereck convex, schneiden sich zwei Paar Gegenseiten desselben in ihren Verlängerungen, so ist der Kegelschnitt  $M^2$  Hyperbel und die Kegelschnitte  $B(P^2)$  bestehen aus einer Gruppe Hyperbeln und einer Gruppe Ellipsen und aus zwei Parabeln; die Mittelpuncte der Hyperbeln liegen in dem einen und die Mittelpuncte der Ellipsen liegen in dem anderen Zweige der Hyperbel  $M^2$ ; die dre

<sup>\*)</sup> Conf. Bd. II, S. 639 d. Ausg.

Schnittpuncte der drei Paar Gegenseiten des Vierecks liegen also immer im gleichen Zweige der Hyperbel  $M^2$ , nämlich im erstgenannten. Unter der Gruppe Hyperbeln ist allemal eine, aber nur eine gleichseitig.

- 2°. Ist das Viereck so beschaffen, dass der Schnittpunct jedes Paares Gegenseiten in der Verlängerung bloss einer Seite liegt, oder dass von den vier Puncten A, B, C, D einer innerhalb des durch die drei übrigen bestimmten Dreiecks liegt, so ist die Mittelpunctscurve  $M^*$  Ellipse, und dann sind die Kegelschnitte  $B(P^*)$  sämmtlich Hyperbeln, von denen im Allgemeinen wieder nur eine gleichseitig ist; sind insbesondere zwei derselben gleichseitig, so sind es auch alle übrigen, und alsdann sind alle Paare von Gegenseiten des Vierecks zu einander rechtwinklig, und auch umgekehrt.
- 3°. Liegt insbesondere einer der vier Eckpuncte des Vierecks im Unendlichen, so ist  $M^2$  Parabel und  $B(P^2)$  besteht aus Hyperbeln und einer einzigen Parabel; von den ersteren ist wieder nur eine gleichseitig. Liegen zwei der vier Puncte im Unendlichen, so besteht  $B(P^2)$  aus ähnlichen und ähnlichliegenden Hyperbeln, deren Mittelpuncte in einer Geraden liegen. Sind zwei der vier Puncte imaginär, etwa C und D, so ist  $M^2$  entweder Ellipse oder Hyperbel, jenachdem die ideelle Sckante CD zwischen den Puncten A und B durchgeht oder nicht, und dem entsprechend besteht dann  $B(P^2)$  nur aus Hyperbeln, oder aus einer Gruppe Hyperbeln, einer Gruppe Ellipsen und zwei Parabeln. Sind alle vier Puncte imaginär, so ist  $M^2$  Hyperbel und  $B(P^2)$  enthält eine Gruppe Hyperbeln, eine Gruppe Ellipsen und zwei Parabeln. Zur obigen ersten Form des Vierecks (1°.) gehören auch noch die zwei besonderen Fälle, wo ein Paar Seiten und wo zwei Paar Seiten unter sich parallel sind, und wobei  $M^2$  in zwei Gerade zerfällt.

Beachtet man der Kürze halber bloss die beiden ersten Formen (1°. und 2°.), so sind folgende Angaben zu machen.

a. Die dem Viereck umschriebenen Kegelschnitte sind paarweise einander ähnlich (aber keine zwei sind ähnlich und ähnlichliegend). Es giebt unter denselben zwei einzelne, welche keinem anderen ähnlich sind; der eine derselben ist die gleichseitige Hyperbel, und der andere ist beim Viereck (1°.) diejenige Ellipse, welche dem Kreise am nächsten kommt, und beim Viereck (2°.) diejenige Hyperbel, welche am meisten von der gleichseitigen abweicht. Die Geraden, welche durch die Mittelpuncte der sich ähnlichen Paare gelegt werden, sind sämmtlich parallel, und mit ihnen sind auch die in den Mittelpuncten der zwei einzelnen Kegelschnitte an die Mittelpuncte der beiden einzelnen Kegelschnitte sind somit die Endpuncte eines Durcheinzelnen Kegelschnitte sind somit die Endpuncte eines Durch-

messers des Kegelschnittes  $M^2$ . Da nun der Mittelpunct des Kegelschnittes  $M^2$ , sowie der Mittelpunct der genannten gleichseitigen Hyperbel leicht zu finden ist, so gelangt man also auch leicht zum Mittelpunct der am meisten von der gleichseitigen abweichenden Hyperbel oder der dem Kreise am nächsten kommenden Ellipse. Diese Ellipse war schon früher der Gegenstand einer von Gergonne gestellten Frage, welche ich im zweiten Bande des Crelle'schen Journals, pag.  $64^*$ ) beantwortet habe. Durch die dortigen und gegenwärtigen Angaben wird die Lage dieser Ellipse vollkommen bestimmt.

b. Von den dem Viereck umschriebenen Kegelschnitten haben im Allgemeinen je sechs gleichen Inhalt oder gleiches Axenproduct. Es giebt unter denselben drei solche, deren Axenproducte relative Maxima oder Minima sind. Nämlich beim Viereck (1°.) giebt es eine Ellipse, deren Inhalt ein Minimum ist, und zwei Hyperbeln, deren Axenproducte relative Maxima sind; und beim Viereck (2°.) giebt es drei Hyperbeln, deren Axenproducte Maxima sind. — Die Mittelpuncte dieser drei ausgezeichneten Kegelschnitte zu finden. Welches ist ihr Schwerpunct? Und welches ist ihr Schwerpunct, wenn ihnen Gewichte beigelegt werden, die sich verhalten wie die zugehörigen Axenproducte?

Unter der Schaar einem beliebigen Dreieck umschriebener gleichseitiger Hyperbeln giebt es drei, deren Axen Maxima

sind. Welche Lage haben ihre Mittelpuncte?

- 9. Einem beliebigen vollständigen Vierseit  $\mathfrak{ABCD}$  ist eine einfache Schaar Kegelschnitte,  $B(\mathfrak{P}^2)$ , eingeschrieben; die Mittelpuncte derselben liegen in einer Geraden  $\mathfrak{M}$ , welche durch die Mitten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  der drei Diagonalen des Vierseits geht. Der im Unendlichen liegende Punct der Geraden  $\mathfrak{M}$  heisse  $\delta$ . Die Kegelschnitte ordnen sich nach der Lage ihrer Mittelpuncte in zwei Gruppen Ellipsen und in zwei Gruppen Hyperbeln. Die Strecken  $\alpha\beta$  und  $\gamma\delta$  der Geraden  $\mathfrak{M}$  enthalten beziehlich die Mittelpuncte der beiden Gruppen Ellipsen, und in den Strecken  $\beta\gamma$  und  $\delta\alpha$  liegen die Mittelpuncte der beiden Gruppen Hyperbeln. Die Grenzpuncte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  sind als die Mittelpuncte von vier Parabeln  $\mathfrak{M}$ -zusehen.
- a. Die dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte sind im Allgemeinen zu je vier einander ähnlich, und jede vier ähnliche gehören paarweise den beiden betreffenden Gruppen an. so dass man also auch sagen kann, die Kegelschnitte jeder Gruppe, für sich betrachtet, seien paarweise ähnlich. In jeder Gruppe giebt es einen einzelnen Kegelschnitt, welcher keinem

<sup>\*)</sup> Conf. Bd. I, S. 121 d. Ausg.

anderen derselben Gruppe ähnlich ist, sein Mittelpunct liegt zwischen den Mittelpuncten jedes Paares und sein Axenverhältniss, b:a, ist ein Maximum. In jeder Gruppe Ellipsen befindet sich also eine solche, welche unter allen dem Kreise am nächsten kommt (oder insbesondere selbst ein Kreis ist), und in jeder Gruppe Hyperbeln giebt es eine, deren Axenverhältniss ein Maximum oder ein Minimum ist. — Diese vier besonderen Kegelschnitte zu finden oder die Lage ihrer Mittelpuncte anzugeben.

Unter den gesammten Kegelschnitten  $B(\mathfrak{P}^2)$  giebt es im Allgemeinen keine zwei, welche ähnlich und ähnlichliegend sind; wenn es aber insbesondere ein solches Paar giebt, so sind alsdann alle übrigen auch paarweise ähnlich und ähnlichliegend; nämlich von den genannten je vier ähnlichen Kegelschnitten, die paarweise zweien gleichartigen Gruppen angehören, ist alsdann jeder von der einen Gruppe einem von der anderen Gruppe ähnlich liegend. Dieser besondere Fall findet statt, wenn zwei Diagonalen des Vierseits parallel sind.

Jedes Paar conjugirter Durchmesser eines der Kegelschnitte  $B(\Re^2)$  ist im Allgemeinen mit einem Paar conjugirter Durchmesser irgend eines der übrigen parallel; daher haben also die Kegelschnitte auch paarweise parallele Axen. Jeder der Kegelschnitte hat aber ein besonderes Paar conjugirter Durchmesser, welches mit keinem Paar conjugirter Durchmesser irgend eines der übrigen parallel ist, und es giebt im Allgemeinen zwei Kegelschnitte, deren Axen dieses besondere Paar sind. — Beim genannten Falle, wo zwei Diagonalen des Vierseits parallel sind, hat jeder Kegelschnitt ein Paar conjugirter Durchmesser, wovon der eine diesen Diagonalen und der andere der dritten Diagonale parallel ist.

b. Die dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte haben zu je drei gleichen Inhalt oder gleiches Axenproduct; es giebt unter denselben zwei, eine Ellipse und eine Hyperbel, welchen ein Maximum des Axenproductes zukommt; auf welche Weise die Mittelpuncte dieser zwei Kegelschnitte gefunden werden, habe ich schon 1844 in einem ins Italienische übersetzten Aufsatze angegeben (s. Bd. 30 d. Crelle'schen Journals, pag. 97)\*).

Unter der Schaar von Parabeln, welche einem gegebenen Dreiseit eingeschrieben sind, befinden sich drei, deren Para-

<sup>\*)</sup> Conf. Bd. II. S. 327 d. Ausg.

meter Maxima sind. Welche Lage haben diese drei Parabeln welche Lage haben ihre Axen oder ihre Brennpuncte?

- 10. a. Sind in gleicher Ebene zwei beliebige Vie ABCD und  $A_1B_1C_1D_1$  gegeben, so giebt es in den ihner schriebenen Kegelschnittbüscheln  $B(P^2)$  und  $B(P^2)$  im A meinen nur ein Paar,  $P^2$  und  $P^2$ , welche ähnlich und ährliegend sind; giebt es im besonderen Falle zwei solche I so sind dann alle übrigen Glieder der beiden Büschel paarweise ähnlich und ähnlichliegend, und alsdann sind die beiden Mittelpunctscurven  $M^2$  und  $M^2$  (8.) ähnlich ähnlichliegend; und umgekehrt, sobald diese letzteren lich und ähnlichliegend sind, ist auch jedes Glied des Büschels mit irgend einem Gliede des anderen Büs ähnlich und ähnlichliegend, aber dabei brauchen die Vie selbst einander nicht ähnlich zu sein.
- b. Sind in einer Ebene zwei beliebige Vierseite ABC M,B, C,D, gegeben, so giebt es in den ihnen beziehlich e schriebenen Kegelschnittschaaren B(P2) und B(P2) im A meinen vier Paare \$2 und \$2, welche unter sich ähnlich ähnlichliegend sind. Sind im besonderen Falle fünf ! ähnlich und ähnlichliegend, so ist jedes Glied der Schaar mit irgend einem Gliede der anderen Schaar äh und ähnlichliegend, und dann sind auch die drei Diago und die durch ihre Mitten gehende Gerade M (9.) des Vierseits beziehlich denen des anderen Vierseits par und umgekehrt, sind die Diagonalen und die Gerade und  $M_1$  beider Vierseite beziehlich parallel, so sind die K schnitte  $B(\mathfrak{P}^2)$  und  $B(\mathfrak{P}^2)$  paarweise ähnlich und ähn liegend. Müssen bei diesem besonderen Falle die Vierseite ein ähnlich sein?
- c. Sind in gleicher Ebene ein Viereck ABCD und ein V seit  $\mathfrak{ABCD}$  gegeben, so giebt es zwei Paar unter sich ähni und ähnlichliegende Kegelschnitte,  $P^2$  und  $\mathfrak{P}^2$ , welche selben beziehlich um- und eingeschrieben sind.

# IV.

1. Durch fünf gegebene Elemente oder durch fünf Bedingungen im Allgemeinen ein Kegelschnitt bestimmt, nämlich entweder absolute mehr oder weniger vieldeutig bestimmt. Bestehen die fünf Elemente aus Puncten und Tangenten des Kegelschnittes, so sind die Lösungen kanntlich nicht zahlreich und geometrisch construirbar. Wählt man i

unter die gegebenen Elemente auch Normalen des Kegelschnittes, so werden die Lösungen schwieriger und ihre Zahl vermehrt sich mit der Zahl der Normalen, so dass sie bis 102 ansteigt. Setzt man die Zahlen der gegebenen Puncte, Tangenten, Normalen beziehlich unter die Buchstaben P, T, N und die Zahl der Lösungen unter L, so hat man für die 21 Fälle, welche mit diesen dreierlei Elementen möglich sind, folgende Tabelle:

|            | $\boldsymbol{P}$ | $m{T}$ | N | $oldsymbol{L}$ |
|------------|------------------|--------|---|----------------|
| 1.         | 5                | •      | • | 1              |
| 2.         | •                | 5      | • | 1              |
| 3.         | 4                | 1      | • | 2              |
| <b>4</b> . | 1                | 4      | • | 2              |
| 5.         | 3                | 2      | • | 4              |
| 6.         | 2                | 3      | • | 4              |
| 7.         | 4                | •      | 1 | 3              |
| 8.         | •                | 4      | 1 | 3              |
| 9.         | 3                | 1      | 1 | 6              |
| 10.        | 1                | 3      | 1 | 6              |
| 11.        | <b>2</b>         | 2      | 1 | 8              |
| 12.        | 3                | •      | 2 | 9              |
| 13.        | •                | 3      | 2 | 9              |
| 14.        | 2.               | 1      | 2 | 14             |
| <b>15.</b> | 1                | 2      | 2 | 14             |
| 16.        | 2                | •      | 3 | 23             |
| 17.        | •                | 2      | 3 | 23             |
| 18.        | 1                | 1.     | 3 | 28             |
| 19.        | 1                | •      | 4 | 51             |
| 20.        | •                | 1      | 4 | 51             |
| 21.        | •                | •      | 5 | 102.           |

- 2. Werden die Ecken A, B, C, D einer gleichseitigen, an der Spitze rechtwinkligen, dreiseitigen Pyramide nach irgend einer Richtung auf eine beliebige Ebene projicirt, so ist die Frage, welche Relation zwischen den gegenseitigen Abständen der Projectionen  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$  stattfinde?
- 3. Das Viereck zu bilden, dessen vier Seiten nebst der Geraden, welche die Mitten des einen Paares Gegenseiten verbindet, der Grösse nach gegeben sind. Ebenso, wenn die vier Seiten und die Gerade, welche die Mitten der Diagonalen verbindet, gegeben sind.
- 4. Wenn in einer Ebene drei Geraden A, B, C in fester Lage gegeben sind, so soll eine vierte D so gezogen werden, dass die beiden

Dreiseite ACD und BCD gleichen gegebenen Inhalt haben. — Diese Aufgabe ist geometrisch lösbar; die Zahl der reellen Lösungen ist grösser oder kleiner, jenachdem der gegebene Inhalt sich zum Inhalte des gegebenen Dreiseits ABC verhält. Giebt es im günstigsten Falle sechs reelle Lösungen?

5. Sind in einer Ebene vier beliebige Geraden A, B, C, D in fester Lage gegeben, so soll eine solche fünfte E gefunden werden, dass die drei Dreiseite EDC, EDB, EDA gleichen Inhalt haben. — Werden die gegebenen Geraden verwechselt, so findet die Aufgabe vierfach statt, aber

jedesmal giebt es nur eine Lösung.

Nachlass.

# ietrische Betrachtungen und Lehrsätze.

Borchardt's Journal Band LXVI. S. 237-266.

len hinterlassenen Manuscripten Steiner's mitgetheilt von C. F. Geiser.)

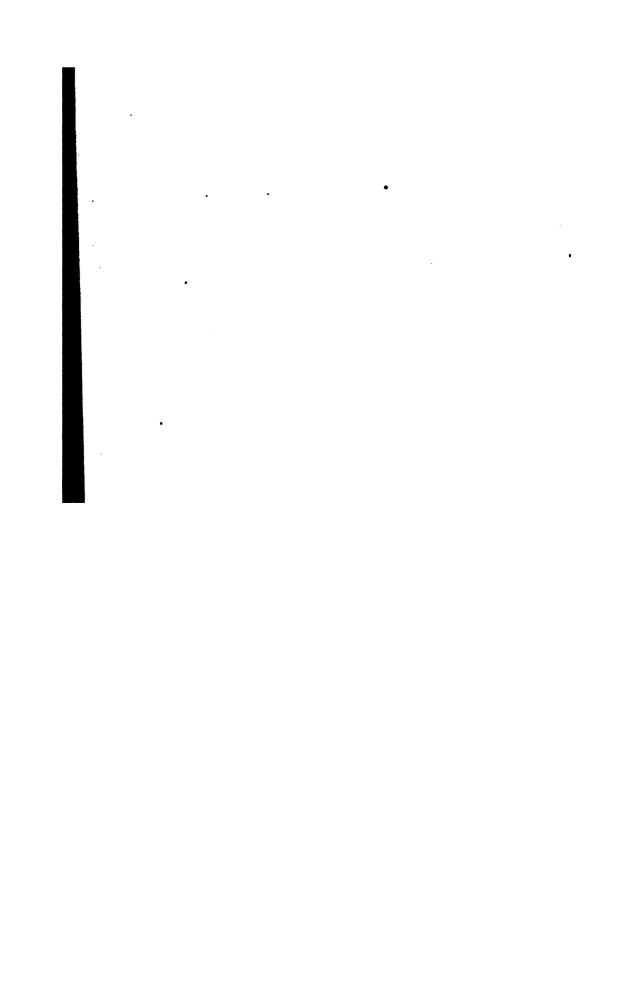

# Geometrische Betrachtungen und Lehrsätze.

Gehen in einer Ebene drei beliebige begrenzte Gerade aa, b\u03B, c\u03B durch den nämlichen Punct m und ist dieser die Mitte jener Geraden, so schneiden sich sowohl die vier Kreise abc, aβγ, bγα, caβ in irgend einem Puncte d, als auch die vier Kreise  $\alpha\beta\gamma$ ,  $\alpha bc$ ,  $\beta ca$ ,  $\gamma ab$  in irgend einem Puncte  $\delta$ . Die Gerade  $d\delta$  geht durch den Punct m und wird in ihm gehälftet; ferner liegen die acht Endpuncte der vier Geraden in irgend einem Kegelschnitte  $m^2$ , welcher die Geraden zu Durchmessern und m zum Mittelpuncte hat. Zieht man umgekehrt in einem Kegelschnitte m² drei beliebige Durchmesser  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  und legt durch je drei Endpuncte verschiedener Durchmesser Kreise, so schneiden sich einerseits die Kreise abc,  $a\beta\gamma$ ,  $b\gamma\alpha$ ,  $c\alpha\beta$  in einem Puncte d, und andererseits die vier Kreise  $\alpha\beta\gamma$ , abc, \beta ca, \gamma ab in einem Puncte \delta. Beide Puncte liegen auf dem Kegelschnitte und sind Endpuncte eines Durchmessers desselben. Durch je drei gegebene Durchmesser ist also nicht nur der Kegelschnitt, sondern es ist auf diese Weise allemal noch ein vierter, ihnen zugehöriger Durchmesser bestimmt, und zwar ist von solchen vier Durchmessern jeder von den anderen dreien in der angegebenen Weise abhängig. Aus diesem Satze lassen sich nachstehende Folgerungen ziehen:

Werden in einem gegebenen Kegelschnitte irgend ein Punct c und zwei beliebige Durchmesser  $a\alpha$  und  $b\beta$  angenommen, so schneiden sich die zwei Kreise abc und  $a\beta c$  allemal in irgend einem neuen Puncte d des Kegelschnittes. Lässt man nun die Durchmesser zusammenfallen, so folgt ferner: Beschreibt man zwei Kreise, welche durch den nämlichen Punct c des Kegelschnittes gehen und diesen nebstdem in den Endpuncten a und a irgend eines Durchmessers beziehlich berühren, so liegt auch der zweite Schnittpunct d der Kreise auf dem Kegelschnitte, und umgekehrt, legt man an zwei gegebene Kreise irgend ein Paar paralleler Tangenten, an jeden eine, so giebt es immer einen Kegelschnitt, welcher die Kreise

mit den Tangenten in den nämlichen Puncten a und  $\alpha$  berührt, und zudem durch die beiden Schnittpuncte c und d der Kreise geht;  $a\alpha$  ist einer seiner Durchmesser. Aus dem vorigen Satze zieht man leicht durch Umkehrung:

Sind zwei gleiche parallele Gerade ab und  $\alpha\beta$  gegeben, und legt man durch ihre Endpuncte beziehlich irgend zwei Kreise, so liegen deren zwei Schnittpuncte c und d mit den Endpuncten der Geraden in einem und demselben Kegelschnitte. Oder: Zieht man in zwei gegebenen Kreisen zwei parallele gleiche Sehnen, in jedem eine, so liegen ihre Endpuncte mit den zwei gemeinschaftlichen Puncten der Kreise in irgend einem Kegelschnitte.

Betrachtet man in Ansehung der drei Geraden oder Durchmesser az, bβ, cγ etwa die zwei Kreise abc und αβγ und lässt die Durchmesser bβ und cy dem festen Durchmesser aa so nahe rücken, dass die Endpuncte b und c als mit a, sowie β und γ als mit α vereinigt anzusehen sind, so osculirt der erste Kreis den Kegelschnitt in a, der andere Kreis berührt ihn in α, und beide Kreise müssen sich immer, ausser in α noch in irgend einem anderen Puncte d des Kegelschnittes treffen. Da der zweite Kreis durch die Bedingung, dass er durch a gehen und den Kegelschnitt in a berühren soll, bestimmt ist, so ergiebt sich folgende einfache Construction des Krümmungskreises des Kegelschnittes m² in einem gegebenen Puncte a: durch den Punct a ziehe man den Durchmesser az, lege durch seine Endpuncte einen Kreis, welcher den gegebenen Kegelschnitt m2 in z berührt und ihn noch in irgend einem neuen Puncte d schneidet, durch diesen Punct denjenigen Kreis, welcher m2 in a berührt, so ist dies der gesuchte Krümmungskreis. Durch Umkehrung hat man ferner: Schneiden sich zwei gegebene Kreise in zwei Puncten a, d, und legt man in a an den einen Kreis die Tangente, und an den anderen Kreis eine parallele Tangente, deren Berührungspunct α heissen soll, so giebt es allemal einen Kegelschnitt, welcher den ersten Kreis in a osculirt, den zweiten Kreis in a berührt und zudem durch den zweiten Schnittpunct der Kreise geht: auch hat derselbe die Gerade az zum Durchmesser. Da zwei Tangenten an den zweiten Kreis möglich sind, welche der genannten Tangente des ersten Kreises parallel sind, so entsprechen ihnen auch zwei Kegelschnitte, welche einander in a osculiren und nebstdem noch in d schneiden.

### II.

Werden die drei Durchmesser  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  insbesondere so angenommen, dass ihre gemeinsame Mitte m zugleich der Schwerpunct des Dreiecks abc ist, so ist der Kegelschnitt  $m^2$  nothwendig eine Ellipse, und das Dreieck gehört zu den ihr eingeschriebenen Dreiecken von grösstem Inhalt, so

dass also die Tangenten der Ellipse in den Ecken des Dreiecks den resp. Gegenseiten parallel sind; zugleich sind also auch die Tangenten der Ellipse in den anderen Endpuncten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  der Durchmesser beziehlich den Seiten bc, ca, ab parallel. Der Kreis abc schneidet die Ellipse noch in irgend einem vierten Puncte d. Nach einem Satze von Poncelet hat jeder durch die Endpuncte der Sehne ad gehende Kreis mit der Ellipse eine Sehne gemein, welche der Sehne bc parallel ist; und somit auch umgekehrt: die Endpuncte jeder mit bc parallelen Sehne der Ellipse liegen mit den zwei festen Puncten a und d in einem Kreise. Da nun die Tangente im Puncte  $\alpha$  der Sehne bc parallel ist, so berührt der durch a, d und a gelegte Kreis die Ellipse in a und demzufolge geht der die Ellipse in a osculirende Kreis durch den Punct d. Gleicherweise folgt, dass die Krümmungskreise der Ellipse in b und c ebenfalls durch den nämlichen Punct gehen. Also:

Die drei Krümmungskreise der Ellipse in den Ecken eines ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks abc schneiden dieselbe in einem und demselben Puncte d der Ellipse, welcher allemal mit den drei Ecken zusammen in einem Kreise liegt. Und umgekehrt: durch jeden Punct d der Ellipse gehen je drei Krümmungskreise derselben, welche sie in den Ecken eines ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks osculiren, und zwar liegen diese Ecken mit jenem Puncte allemal in einem Kreise. Diesem Satze kann man noch folgendes hinzufügen: In Bezug auf jeden Punct der Ellipse giebt es je drei solche Durchmesser derselben,  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$ , welche von dem Puncte aus unter Winkeln gesehen werden, die beziehlich denen gleich sind, welche die Durchmesser mit den ihnen conjugirten Durchmessern bilden. Die nämlichen drei Durchmesser entsprechen in gleichem Sinne zugleich auch dem Puncte 8, dem anderen Endpunct des durch d gehenden Ellipsendurchmessers, und ihre Endpuncte, in gehöriger Ordnung genommen, sind allemal die Ecken zweier grössten Dreiecke abc, αβγ in der Ellipse, deren umschriebene Kreise beziehlich durch die Puncte d, δ gehen. Nämlich das Dreieck αβγ hat mit dem ersten, abc, den Punct m zugleich zum Schwerpunct, und alles, was vom Dreiecke abc und dem ihm entsprechenden Puncte d gesagt worden, gilt gleicherweise vom Dreieck αβγ und dem Puncte δ.

# III.

Da die Tangenten der Ellipse  $m^2$  in den Ecken jedes ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks abc den resp. Gegenseiten parallel sind, so sind die Normalen in den Ecken zugleich die Höhen des Dreiecks und treffen sich deshalb in einem Puncte p. Die durch diesen Punct gehende vierte Normale der Ellipse hat gerade den vorhin genannten Punct  $\delta$  zum Fusspunct, was übrigens schon Joachimsthal bemerkt hat. Wie ferner bekannt,

liegen die Fusspuncte aller vier Normalen  $abc\delta$  sammt dem Puncte p und dem Mittelpuncte m der Ellipse in einer gleichseitigen Hyperbel, etwa  $h^2$ , deren Asymptoten den Ellipsenaxen X, Y parallel sind. Dazu kommt nun noch, dass die Hyperbel den Ellipsenhalbmesser  $m\delta$  zum Durchmesser hat, so dass ihr Mittelpunct h in seiner Mitte liegt. In diesem Betracht

ergiebt sich, alles zusammengefasst, folgendes:

Die je drei Normalen der Ellipse m2 in den Ecken jedes ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks abc treffen sich in einem Puncte p, und die durch diesen Punct gehende vierte Normale hat denjenigen Punct 6 zum Fusspuncte, welcher mit den Ecken des Gegendreiecks αβγ in einem Kreise liegt, oder dessen Gegenpunct d mit abc in einem Kreise liegt. Durch die fünf Puncte abcop und durch den Mittelpunct m der Ellipse geht eine gleichseitige Hyperbel h2, deren Asymptoten allemal den Ellipsenaxen X, Y parallel sind, und welche den Ellipsenhalbmesser mo zum Durchmesser, also ihren Mittelpunct h in dessen Mitte hat. Die allen grössten Dreiecken auf diese Weise entsprechenden gleichseitigen Hyperbeln haben demnach zum Ort ihrer Mittelpuncte eine zweite Ellipse, etwa m. welche der gegebenen m2 ähnlich, mit ihr ähnlich liegend und concentrisch ist und halb so grosse Dimensionen hat als dieselbe; auch sind sämmtliche grössten Dreiecke abc dieser zweiten Ellipse umschrieben, und zwar sind sie die kleinsten ihr umschriebenen Dreiecke, indem die Seiten derselben in ihren Mitten berührt werden, so dass also m, zugleich der Ort der Mitten der Seiten aller grössten Dreiecke in m2 ist; und umgekehrt:

Zieht man durch die Mitte h irgend eines Halbmessers  $m\delta$  der gegebenen Ellipse  $m^2$  zwei ihren Axen parallele Gerade und denkt sich die gleichseitige Hyperbel  $h^2$ , welche dieselben zu Asymptoten und jenen Halbmesser zum Durchmesser hat, so schneidet sie die Ellipse ausser im Puncte  $\delta$  allemal noch in den Ecken abc eines derselben eingeschriebenen grössten Dreiecks. Hieraus ist ersichtlich, auf welche Weise zu jedem gegebenen Puncte  $\delta$  oder d das demselben im obigen Sinne zugehörige Dreieck abc bestimmt und zu finden ist.

Jeder Punct x in der gegebenen Ellipse  $m^2$  ist einerseits Ecke eines einzigen grössten Dreiecks, und andererseits ist er je einmal  $\delta$  oder d im obigen Sinne genommen, d. h. er ist der vierte Fusspunct  $\delta$  zu den Ecken abc eines bestimmten grössten Dreiecks und er liegt (als d) mit den Ecken eines bestimmten anderen grössten Dreiecks in einem Kreise. Die Normale der Ellipse im Puncte x schneidet in der That den Ort der Höhenpuncte der Dreiecke abc, welcher eine Ellipse  $(m_2)$  ist, in zwei Puncten p, welche den zwei verschiedenen Umständen  $x = \delta$  und x = d beziehlich entsprechen.

Die der Ellipse  $m^2$  eingeschriebenen grössten Dreiecke sind zu vier und vier einander congruent. Die Mittelpuncte der vier solchen Dreiecken

ntsprechenden gleichseitigen Hyperbeln sind die Ecken eines der Ellipse  $n_i^2$  eingeschriebenen Rechtecks, dessen Seiten auf den Asymptoten der vier Hyperbeln liegen. Wenn insbesondere eine Ecke des Dreiecks abc in einen Axenscheitel der Ellipse  $m^2$  fällt, so fallen die vier Dreiecke paarweise tusammen, so dass nur zwei gleiche Gegendreiecke stattfinden, und dabei geht die dem einen oder dem anderen derselben zugehörige gleichseitige Hyperbel in zwei Gerade, ihre Asymptoten, über.

Anmerkung. Man vergleiche mit den Sätzen dieses und des vorigen Paragraphen: Crelle's Journal Band 30, "Lehrsätze und Aufgaben" No. 6 (Band II dieser Ausgabe S. 343); Band 32, "Sätze über Curven zweiter und dritter Ordnung" No. 1 (Band II dieser Ausgabe S. 375) und Band 49, "Ueber algebraische Curven und Flächen" I, 3 (Band II dieser Ausgabe S. 624).

#### IV.

So weit die obigen Sätze die gleichseitige Hyperbel betreffen, lassen sich aus ihnen folgende, etwas allgemeinere ableiten:

Der durch die Endpuncte irgend eines Halbmessers etwa me der gegebenen Ellipse m<sup>2</sup> und durch die Ecken irgend eines derselben eingeschriebenen grössten Dreiecks abc bestimmte Kegelschnitt ist jedesmal sine solche Hyperbel, deren Asymptoten je einem Paar conjugirter Durchmesser der Ellipse parallel sind, und welche allemal jenen Halbmesser sum Durchmesser und somit dessen Mitte h zum Mittelpunct hat. bindet man in diesem Sinne nach einander alle grössten Dreiecke mit demselben Halbmesser me, so entsteht eine Schaar concentrischer Hyperbeln, die me zum gemeinsamen Durchmesser haben, und deren Asymptoten respective den gesammten Paaren conjugirter Durchmesser der Ellipse parallel sind. Und werden alle Halbmesser mit demselben Dreieck abc verbunden, so entsteht ein Büschel von Hyperbeln, welche die vier Puncte **sbem** gemein haben, und deren Mittelpuncte in der Ellipse  $m_1^2$  liegen, mit **leren conjugirten** Durchmessern ihre Asymptoten beziehlich parallel sind. **Umgekehrt:** Zieht man durch die Mitte h eines beliebigen Halbmessers me der gegebenen Ellipse mit irgend einem Paar conjugirter Durchmesser derselben zwei Gerade parallel und sieht dieselben als Asymptoten einer durch die Endpuncte des Halbmessers gehenden Hyperbel an, so schneidet dieselbe die Ellipse ausser im Puncte e allemal noch in den Ecken eines ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks abc; werden die Asymptoten nach sinander allen Paaren conjugirter Durchmesser parallel angenommen, so erhält man alle grössten Dreiecke, jedes einmal, aber nur einmal.

Alle durch die Ecken und den Schwerpunct m eines beliebigen gegebenen Dreiecks gehenden Kegelschnitte sind Hyperbeln; ihre Mittelpuncte liegen in derjenigen Ellipse  $m_1^2$ , welche durch die Mitten der drei

Seiten geht und den Schwerpunct zum Mittelpunct hat, und ihre Asymptoten sind einzeln den verschiedenen Paaren conjugirter Durchmesser dieser Ellipse parallel.

# V.

Für den besonderen Fall, wo die gegebene Ellipse m<sup>2</sup> in einen Kreis übergeht, wobei alle grössten Dreiecke gleichseitig und congruent sind, modificiren sich einige der vorstehenden Sätze.

Ein gegebener Kreis m² wird von jeder gleichseitigen Hyperbel h², welche irgend einen Radius me desselben zum Durchmesser hat, allemal in den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks abc geschnitten; oder: die Ecken jedes dem Kreise eingeschriebenen gleichseitigen Dreiecks liegen mit den Endpuncten me jedes beliebigen Radius desselben in einer gleichseitigen Hyperbel, welche den Radius zum Durchmesser hat. Und umgekehrt: zieht man in einer gegebenen gleichseitigen Hyperbel irgend einen Durchmesser me und beschreibt mit demselben um einen seiner Endpuncte m einen Kreis m², so schneidet dieser die Hyperbel ausser im Puncte e allemal noch in den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks, welches den Punct m zum Schwerpunct hat.

Von den drei Ecken jedes der gleichseitigen Hyperbel eingeschriebenen gleichseitigen Dreiecks liegen immer zwei mit dem Schwerpuhot m im nämlichen Hyperbelzweig, und die dritte Ecke und der Punct e liegen im anderen Zweig.

Jeder in der gegebenen Hyperbel beliebig gewählte Punct x ist:

- Der Schwerpunct von nur einem einzigen eingeschriebenen gleichseitigen Dreieck;
- ist er nur einmal Punct e, d. h. er liegt mit den Ecken nur eines einzigen solchen Dreiecks in einem Kreise.

Dagegen ist er

3) Ecke von drei verschiedenen solchen Dreiecken, und zwar liegt bei dem einen Dreieck der Schwerpunct m (und noch eine andere Ecke) mit ihm im nämlichen Zweige, wogegen bei den beiden anderen Dreicken der Punct e mit ihm im gleichen Zweige der Hyperbel liegt.

Die drei Dreiecke des letzten Falls sind elementar zu bestimment nämlich ihre Schwerpuncte m liegen mit dem anderen Endpunct  $x_i$  des durch x gehenden Hyperbeldurchmessers zusammen in einem Kreise, dessen Mittelpunct  $\mu$  in diesem Durchmesser  $xx_i$  so liegt, dass  $x_i\mu = \frac{1}{2}x_ix$ . Daraus ist leicht zu sehen, dass die beiden letzten Dreiecke imaginär werden, wenn der Punkt x in einem bestimmt begrenzten Bogen des einen oder des anderen Hyperbelzweiges liegt; diese Bogen werden durch die Scheitel gehälftet und für ihre Endpuncte berührt der genannte Hülfskreis  $\mu^x$  den zugehörigen Hyperbelzweig.

### VI.

Hält man rücksichtlich der anfänglich betrachteten Geraden oder Durchmesser  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  etwa die drei Endpuncte abc in ihrer Lage fest, während der Mittelpunct m sich immer weiter, und zuletzt ins Unendliche entfernt, wobei zugleich auch die drei anderen Endpuncte aby der Durchmesser ins Unendliche fallen, die Durchmesser parallel werden und der Kegelschnitt m<sup>2</sup> in eine Parabel übergeht, so bleibt noch von den dortigen vier Kreisen abc, aβγ, bγα, caβ nur der erste als eigentlicher Kreis bestehen, wogegen jeder der drei anderen in zwei Gerade zerfällt, wovon die eine ganz im Unendlichen liegt, die andere aber durch den ihr zugehörigen der Puncte abc geht, und zwar schneiden sich diese drei Geraden mit dem Kreise abc zusammen in einem Puncte d der Parabel. Die drei Geraden ad, bd, cd als Repräsentanten der drei Kreise haben die Eigenschaft (und sind dadurch bestimmt), dass sie die Durchmesser unter gleichen Winkeln schneiden wie die ihnen beziehlich gegenüberliegenden Seiten des Dreiecks abc, d. h. dass die Gerade ad und die Seite bc mit jedem Durchmesser ein gleichschenkliges Dreieck bilden, dessen Grundlinie im letzteren liegt, ebenso bd und ac, cd und ab. Daher ist von den zwei Strahlen, welche die Winkel zwischen jeder Geraden und ihrer Gegenseite hälften, der eine zu den Durchmessern senkrecht, und der andere denselben parallel. Daraus ergeben sich folgende Sätze:

Nimmt man in einer gegebenen Parabel irgend ein Dreieck abc an, und zieht durch dessen Ecken drei Gerade ad, bd, cd so, dass sie und die resp. Gegenseiten bc, ac, ab mit den Parabeldurchmessern gleiche Gegenwinkel bilden, so treffen sich die drei Geraden jedesmal in irgend einem Puncte d der Parabel, durch welchen zugleich auch der dem Dreiecke abc umschriebene Kreis geht. Durch Umkehrung folgt:

Liegen die Ecken eines vollständigen Vierecks abcd in einem Kreise, so sind von den drei festen Paaren von Strahlen, welche die Winkel zwischen den drei Paar Gegenseiten hälften, drei und drei parallel, und zwar sind sie beziehlich den Axen (oder Durchmessern) der dem Viereck nuschriebenen beiden Parabeln parallel, so dass also diese Axen zu einander senkrecht sind wie jedes Strahlenpaar. Ferner findet noch ein bemerkenswerther Umstand statt, dass die beiden Parabelaxen einander im Schwerpunct der vier Ecken des Vierecks schneiden; oder: der Schwerpunct der je vier Puncte, welche eine gegebene Parabel mit irgend einem Kreise gemein hat, fällt immer in die Parabelaxe. Auch wenn von den vier Puncten zwei, oder alle vier imaginär sind, besteht der Satz gleicherweise; der Schwerpunct bleibt reell und ist geometrisch zu bestimmen. Insbesondare folgt daraus:

Osculirt ein Kreis die Parabel im Puncte a und schneidet sie nächst-

dem im Puncte b, so wird die Sehne ab von der Parabelaxe stets im ersten Viertelspuncte e von a aus geschnitten, so dass  $ae = \frac{1}{3}eb$  ist; oder:

Zieht man von einem beliebigen Puncte a der Parabel diejenige Sehne ab, welche die Axe unter gleichem Winkel schneidet wie die zugehörige Tangente, so ist die Sehne allemal viermal so lang als die bis an die Axe genommene Tangente, oder, so wird die Sehne von der Axe im ersten Viertelspuncte geschnitten. Es folgt weiter:

Befindet sich unter den Gliedern eines Kegelschnittbüschels ein Kreis, mögen übrigens von den Grundpuncten des Büschels alle vier, oder nur zwei, oder gar keiner reell sein, so sind die Axen sämmtlicher Kegelschnitte in zwei Abtheilungen parallel, und zwar beziehlich den Axen der zwei zum Büschel gehörigen Parabeln parallel; und die Mittelpuncte aller Kegelschnitte liegen in einer gleichseitigen Hyperbel, welche die Axen der beiden Parabeln zu Asymptoten hat. Sind alle vier Grundpuncte reell, so sind die drei Paar Gegenseiten des durch sie bestimmten Vierecks als specielle Glieder des Büschels anzuschen, sowie die ihre Winkel hälftenden Strahlen als ihre Axen, was mit dem Vorstehenden stimmt; die Gegenseiten heissen conjugirte gemeinschaftliche Sehnen der Kegelschnitte; sind zwei oder vier Grundpuncte imaginär, so bleibt immer ein Paar conjugirter Sehnen reell.

Sind ab und cd ein Paar conjugirter gemeinschaftlicher Sehnen eines Kreises und irgend eines anderen Kegelschnittes, so bilden sie mit jeder Axe des letzteren ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Grundlinie in der Axe liegt; und denkt man sich den ganzen Kreisbüschel, welcher mit dem Kegelschnitt die erste Sehne ab gemein hat, so müssen demzufolge alle zweiten Sehnen cd unter sich parallel sein, was der oben citirte Satz von Poncelet ist. Wenn insbesondere ab Tangente des Kegelschnitts ist, diesen etwa in a berührt, so ist es danach leicht, unter den Kreisen denjenigen zu bestimmen, welcher den Kegelschnitt in a osculirt; nämlich man zieht aus a diejenige Sehne ad, welche die eine oder die andere Axe des Kegelschnitts unter gleichem Winkel schneidet wie die Tangente, so liegt ihr anderer Endpunct d im verlangten Kreise.

#### VII.

Die bisherige Betrachtung ist nur ein interessanter specieller Fall einer allgemeinen Auffassung, welche hier kurz angedeutet werden mag. Nämlich zunächst bleiben alle Sätze unverändert, wenn die Kreise durch ingend welche ähnliche und ähnlich gelegene Kegelschnitte ersetzt werden. Sodam ist auch dies nur ein specieller Fall der folgenden Betrachtung:

Zieht man in einer Ebene durch einen Punct  $\mathfrak{m}$  drei Gerade az, h;  $e\gamma$  beliebig, schneidet dieselben mit einer vierten Geraden M beziehlich is

den Puncten abe und bestimmt sodann ihre Endpuncte a und a, b und  $\beta$ , c und  $\gamma$  so, dass die je vier Puncte amaa, bm $\beta$ b, cm $\gamma$ c harmonisch sind, (gleichviel ob m oder a zwischen a und a etc. liege) so liegen die sechs Endpuncte allemal in irgend einem Kegelschnitte  $abca\beta\gamma = m^2$ , in Bezug auf welchen der Punct m und die Gerade M sich als Pol und Polare entsprechen. Und ferner: Wählt man auf der Geraden M ein Paar Puncte r und s beliebig, jedoch beide reell oder beide imaginär, so schneiden sich sowohl die vier Kegelschnitte rsabc,  $rsab\gamma$ ,  $rsb\gamma a$ ,  $rsca\beta$  in einem Puncte d als auch die vier Kegelschnitte  $rsab\gamma$ , rsabc,  $rs\beta ca$ ,  $rs\gamma ab$  in einem Puncte d, und beide Puncte liegen im vorgenannten Kegelschnitt d0 und die durch sie gelegte Gerade d0 geht durch den Punct d1 und wird von der Geraden d2 in einem Puncte d3 so geschnitten, dass dmd6 vier harmonische Puncte sind. Und umgekehrt:

Sind in einer Ebene ein Kegelschnitt  $m^2$  und irgend zwei Puncte r und s gegeben, und zieht man durch den Pol m der durch die Puncte gehonden Geraden rs drei beliebige Sehnen  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  des Kegelschnitts, legt sodann durch je drei Endpuncte verschiedener Sehnen und durch die zwei gegebenen Puncte einen Kegelschnitt, was im Ganzen acht Kegelschnitte giebt, so schneiden sich dieselben zu vier und vier in zwei Puncten d und  $\delta$ , welche im gegebenen Kegelschnitte liegen und zwar die Endpuncte einer vierten durch denselben Pol m gehenden Sehne sind. Von solchen vier Sehnen ist jede gleicherweise durch die anderen drei bestimmt.

Dieser Satz lässt sich noch mehrfach umkehren und anders aussprechen, und gewährt wie der beschränktere in I. zahlreiche Folgerungen.

Beachtet man z. B. von den acht Kegelschnitten nur die beiden  $rsabc = A^2$  und  $rsca\beta = B^2$ , und lässt den Endpunct c sich ändern, während die Sehnen aa,  $b\beta$  sowie die gegebenen Elemente fest bleiben, so kann man sagen: Gehen zwei Kegelschnitte  $A^2$ ,  $B^2$  beziehlich durch rsab,  $rsa\beta$  und zudem beide noch durch irgend einen Punct c des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$ , so liegt auch ihr vierter Schnittpunct d stets in diesem Kegelschnitt. Oder: Jeder durch rsab gehende Kegelschnitt  $A^2$  schneidet den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$  in zwei solchen Puncten c und d, welche mit den vier Puncten  $rsa\beta$  in irgend einem Kegelschnitt  $B^2$  liegen. Da aber vermöge der erwähnten harmonischen Eigenschaft die Sehnen ab und  $a\beta$  sowohl als  $a\beta$  und  $b\alpha$  sich auf der Geraden M (=rs) schneiden, etwa beziehlich in den Puncten p und q, so kann man auch sagen:

Sind a und a, b und  $\beta$ , p und q die drei Paar Gegenecken irgend eines gegebenen vollständigen Vierseits, und nimmt man in einer der drei Diagonalen, etwa in pq zwei Puncte rs willkürlich an, so haben die drei Vierecke rsab,  $rsa\beta$ ,  $aba\beta$ , sowie auch die drei Vierecke  $rsa\beta$ , rsba,  $aba\beta$  die Eigenschaft, dass jede zwei Kegelschnitte, die je zweien derselben beziehlich umschrieben sind, sich in zwei solchen neuen Puncten c und d

schneiden, durch welche allemal auch ein dem dritten Viereck umschriebener Kegelschnitt geht; oder dass jede drei den Vierecken resp. umschriebene und durch irgend einen gegebenen Punct c gehende Kegelschnitte immer noch einen bestimmten anderen Punct d gemein haben. Oder, was im Grunde dasselbe ist: Ist ein beliebiges Dreieck amb gegeben, und bestimmt man in zwei Seiten desselben, etwa in ma und mb, in jeder irgend ein Paar zu ihren Endpuncten zugeordnete harmonische Puncte, resp. a,  $\alpha$  und b,  $\beta$ , und nimmt in der dritten Seite ab ein Paar Puncte rs willkürlich an, so haben die zweimal drei Vierecke rsab, rsa $\beta$ , aba $\beta$  und rsa $\beta$ , rsb $\alpha$ , aba $\beta$  die nämliche genannte Eigenschaft.

Wenn vorhin, wo der Kegelschnitt m² gegeben, die Sehne bβ der

Sehne aa unendlich nahe rückt, so folgt:

Gehen zwei Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  durch die gegebenen Puncte r und s, sowie durch irgend einen Punct c des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$ , und berühren sie diesen beziehlich in den Endpuncten a,  $\alpha$  irgend einer durch den Pol m der Geraden rs gehenden Sehne  $a\alpha$ , so fällt ihr vierter Schnittpunct d stets in den gegebenen Kegelschnitt. Da die Tangenten in den Berührungspuncten a,  $\alpha$  sich in irgend einem Puncte p auf der gegebenen Geraden rs treffen, so folgt umgekehrt:

Sind zwei beliebige Kegelschnitte  $A^2$ ,  $B^2$  gegeben, und legt man aus irgend einem Puncte p eine ihrer gemeinschaftlichen Sehnen, etwa m, an jeden eine Tangente, die sie beziehlich in den Puncten  $\alpha$  und  $\alpha$  berühren, so giebt es allemal einen dritten Kegelschnitt  $m^2$ , welcher sie in denselben Puncten berührt und zudem durch ihre anderen beiden gemeinschaftlichen

Puncte c und d geht.

Wenn im obigen Falle die drei durch den Pol m gehenden Sehnen aα, bβ, cγ des gegebenen Kegelschnittes m² einander unendlich nahe rücken, so dass die Endpuncte b und c als mit  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  als mit  $\alpha$  vereint anzusehen, so wird der Kegelschnitt m2 von dem Kegelschnitte A2 osculirt. und vom Kegelschnitte B2 in a berührt und in a geschnitten, und nebstdem gehen alle Kegelschnitte noch durch einen und denselben Punct de Hieraus ergiebt sich die Lösung der Aufgabe: Sind ein Kegelschnitt m2 in demselben irgend ein Punct a und nebstdem zwei beliebige Puncte f. s gegeben, so soll derjenige Kegelschnitt A2 gefunden werden, welcher durch die drei Puncte geht und im ersten Puncte den gegebenen Kegelschnitt osculirt. Nämlich man construirt zuerst den der Geraden is il Bezug auf den Kegelschnitt entsprechenden Pol m, zieht durch ihn auf dem gegebenen Puncte a die Sehne aa, legt sodann durch rsaa denjenige Kegelschnitt  $B^2$ , welcher den gegebenen in  $\alpha$  berührt, so wird er ihn noch in irgend einem anderen Puncte d schneiden; endlich legt man durch und rsa denjenigen Kegelschnitt, welcher den gegebenen in a berührt, osculirt er ihn daselbst und ist der verlangte Kegelschnitt A2. (Der Pund

d kann übrigens noch einfacher gefunden werden, indem man die Geraden ra, sa zieht, die den Kegelschnitt  $m^2$  zum zweiten Male etwa in e, f schneiden, ferner die Gerade ef, die der Geraden rs etwa in q begegnet, so trifft die Gerade qa den Kegelschnitt  $m^2$  im Punct d.)

Irgend drei Puncte a, b, c des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$  und die Tangenten A, B, C in denselben bestimmen ein Paar zusammengehörige eingeschriebene und umschriebene Dreiecke abc und  $a_1b_1c_1$  (= Dreiseit ABC), deren einander gegenüberstehende Seiten ab und C (=  $a_1b_1$ ) ac und B, bc und A sich in drei Puncten u, v, w einer Geraden M schneiden, und durch deren entsprechende Ecken c und  $c_1$ , b und  $b_1$ , a und  $a_1$  drei sich in einem Puncte m treffende Geraden U, V, W gehen, welche beziehlich die Polaren jener Puncte sind, sowie auch m der Pol der Geraden M ist. Die drei Geraden schneiden den Kegelschnitt zum zweiten M in drei Puncten  $\gamma$ ,  $\beta$ ,  $\alpha$ , welche m it den zugehörigen Tangenten gleicherweise ein Paar zusammengehörige Dreiecke  $\alpha\beta\gamma$ ,  $\alpha_1\beta_1\gamma_1$  bestimmen, deren entsprechende Seiten sich in denselben Puncten u, v, w auf der Geraden M schneiden, und deren entsprechende Ecken in den nämlichen durch den Punct m gehenden drei Geraden U, V, W liegen.

Auf diese Weise gehört also zu jedem dem Kegelschnitt  $m^3$  eingeschriebenen Dreieck abc ein bestimmter Pol m nebst dessen Polaren M, aber nicht umgekehrt, denn sind m und M gegeben, so gehören sie in diesem Sinne nicht allein zu dem einen Dreieck abc und seinem Gegendreieck  $a\beta\gamma$  (nebst den zugehörigen umschriebenen Dreiecken  $a_1b_1c_1$ ,  $a_1\beta_1\gamma_1$ ), sondern sie gehören zugleich zu unendlich vielen solchen Dreieckspaaren, welche insgesammt folgende Eigenschaften haben:

Zu jedem Pol m und zu seiner Polaren M rücksichtlich des gegebenen Kegelschnittes m² gehören im angegebenen Sinne eine Schaar dem Kegelschnitte eingeschriebener Dreiecke abc, jeder Punct des Kegelschnittes ist Ecke eines solchen Dreiecks, aber nur eines einzigen. Die sämmtlichen Dreiecke sind zugleich einem bestimmten anderen Kegelschnitte  $m_1^2$  umschrieben, welcher den gegebenen in zwei auf der Geraden M liegenden Puncten berührt, so dass diese Gerade die (reelle oder ideelle) Berührungssehne beider Kegelschnitte ist. Liegt der Pol m innerhalb des gegebenen Kegelschnittes, so sind die Berührungspuncte imaginär, also M die ideelle Berührungssehne der Kegelschnitte, aber in diesem Falle sind alle Theile jedes Dreiecks reell; liegt hingegen der Pol m ausserhalb der Kegelschnitte, so berühren sich diese reell, und M schneidet sie in beiden Berührungspuncten, aber alsdann ist von jedem Dreieck nur eine Ecke und deren Gegenseite reell, dagegen die anderen Ecken und Seiten imaginär. (Hieraus folgt noch für die Hyperbel, dass bei den ihr eingeschriebenen Dreiecken vom grössten Inhalt gleicherweise nur je eine Ecke und deren Gegenseite reell, dagegen die zwei anderen Ecken und Seiten imaginär sind. Die

reellen Seiten berühren sämmtlich eine zweite Hyperbel, welche die gegebene umschliesst, mit ihr die Asymptoten gemein, aber nur halb so grosse Axen als dieselbe hat.) Die Seiten jedes Dreiecks ab, ac, bc werden von dem zweiten Kegelschnitt  $m_1^*$  in denjenigen Puncten  $u_1$ ,  $v_1$ ,  $w_1$  berührt, in welchen sie von den correspondirenden Geraden U, V, W geschnitten werden, so dass also der Berührungspunct jeder Seite und ihr Schnitt mit der Geraden M zu ihren Endpuncten zugeordnet harmonisch sind, d. h.  $uau_1b$ ,  $vav_1c$ ,  $wbw_1c$  sind je vier harmonische Puncte; oder die Berührungspuncte sind auch in den Geraden U, V, W harmonisch bestimmt, nämlich werden diese von der Geraden M in c, b, a geschnitten, so sind abc zugehörigen umschriebenen Dreiecke  $a_1b_1c_1$  sind insgesammt einem dritten Kegelschnitt  $m_2^*$  eingeschrieben, welcher sich mit den beiden ersten in den nämlichen zwei Puncten auf der Geraden M berührt.

Nach diesen Angaben ist nunmehr dasjenige Dreieck abc, welches einen gegebenen Punct, etwa a zur Ecke hat, leicht zu finden. Nämlich man legt in a an den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$  die Tangente A, construirt zu ihrem Schnittpuncte w mit der gegebenen Geraden M die Polare W, welche durch den Pol m geht, den Kegelschnitt zum zweiten Male in a und die Gerade M in a schneidet, sucht sodann zu den drei Puncten ama den vierten, a zugeordneten harmonischen Punct  $w_1$ , so schneidet die Gerade  $ww_1$  den Kegelschnitt in den beiden anderen Ecken bc des verlangten Dreiecks.

### VIII.

Wählt man in der gegebenen Geraden M zwei Puncte r, s beliebig, so bestimmen sie mit den Ecken jedes der genannten Dreiecke abc je einen Kegelschnitt  $(D^2)$ , welcher den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$  noch in einem vierten Puncte d schneidet, und sodann giebt es allemal drei Kegelschnitte  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$ , welche sämmtlich durch die drei Puncte rsd gehen und einzeln den gegebenen Kegelschnitt in den Ecken des Dreiecks abc osculiren. Oder: Fixirt man eines der genannten Dreiecke abc nebst irgend einem vierten Puncte d des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$ , so schneiden die drei Kegelschnittbüschel  $B(A^2)$ ,  $B(B^2)$ ,  $B(C^2)$ , welche durch d gehen und den gegebenen Kegelschnitt beziehlich in a, b, c osculiren, die gegebene Gerade M im nämlichen Punctsystem (Involution), d, d, durch die Puncte r und s, in welchen je ein Glied des einen Büschels die Gerade M schneidet, geht auch je ein Glied der beiden anderen Büschel, und im gleichen Punctsystem wird die Gerade M ferner auch von dem durch alle vier Puncte abcd gehenden vierten Kegelschnittbüschel  $B(D^2)$  geschnitten.

Und umgekehrt:

Sind irgend ein Kegelschnitt m2, in demselben irgend ein Punct d.

und nebstdem zwei willkürliche Puncte r, s gegeben, so giebt es im Allgemeinen drei reelle Kegelschnitte  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$ , welche durch die drei Puncte gehen und den gegebenen Kegelschnitt einzeln in drei Puncten a, b, c osculiren, und zwar liegen diese drei Puncte allemal mit den gegebenen in einem Kegelschnitte  $D^2$ ; ferner sind die drei Osculationspuncte die Ecken eines dem gegebenen Kegelschnitte eingeschriebenen solchen Dreiecks abc, welches die durch die Puncte rs gehende Gerade M zur zugehörigen Polaren hat, so dass seine Seiten und die Tangenten in den Gegenecken sich auf dieser Geraden schneiden. Bleiben die Puncte rs fest, während der Punct d den gegebenen Kegelschnitt m² durchläuft, so entsteht eine Schaar Dreiecke abc, welche sämmtlich die Gerade M zur Polaren haben und welche alle einem neuen Kegelschnitt m; umschrieben sind, der den gegebenen Kegelschnitt in zwei auf der Geraden Mliegenden Puncten berührt. Dabei entspricht also jedem Punct d ein bestimmtes Dreieck abc und auch umgekehrt. Aendern aber die Puncte r, s ihre Lage auf der festen Geraden M (wobei die Schaar der Dreiecke unverändert bleibt), so entspricht im Allgemeinen jedem Puncte d ein anderes Dreieck abc als zuvor; bleibt insbesondere einem Puncte d dasselbe Dreieck entsprechend, so findet dasselbe für alle statt, und zwar tritt dieser Fall dann ein, wenn das neue Punctenpaar mit dem ersten zu dem Punctsystem gehört, in welchem die Gerade M von dem Kegelschnittbüschel  $B(D^2)$  der durch irgend einen Punct d und die Ecken des ihm zuvor entsprechenden Dreiecks abc geht, geschnitten wird.

Sind die Puncte r, s und d gegeben, so ist das entsprechende Dreieck abc, in dessen Ecken der gegebene Kegelschnitt m² von den genannten drei Kegelschnitten  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$  osculirt wird, wie folgt, zu bestimmen: Durch den Pol m der Geraden M(=rs) ziehe man die Gerade dm, die den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$  zum zweiten Male in  $\delta$  und die Gerade M in b schneidet, und nehme auf ihr den Punct h so an, dass bmhd vier harmonische Puncte sind (dieser Punct h liegt allemal in dem oben erwähnten Kegelschnitte  $m_i^2$ ). Ferner suche man auf der Geraden M dasjenige Paar Puncte x und y, welche einerseits zu den Puncten r, s zugeordnet harmonisch (also rasy harmonisch) und andererseits zugleich conjugirte Pole in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt sind (so dass die Polare X von x durch y, und die Polare Y von y durch x geht), und ziehe sodann die Geraden hx und hy; so giebt es einen Kegelschnitt  $h^2$ , welcher diese Geraden in den Puncten z und y berührt, zudem durch die Puncte m und 8 geht, und welcher den gegebenen Kegelschnitt ausser in δ in den Ecken des gesuchten Dreiecks abc schneidet. — Beachtet man in der Geraden M alle Paare conjugirter Pole x und y in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt m² und zieht durch jedes Paar aus demselben Puncte h die Geraden hx und hy, denen je ein Kegelschnitt h2 entspricht,

so entsteht eine Schaar Kegelschnitte  $h^2$ , welche die Puncte m,  $\delta$  gemein haben, und welche den gegebenen Kegelschnitt einzeln in den Ecken der vorgenannten Dreiecke schneiden. U. s. w.

### IX.

Schliesslich ist zu bemerken, dass auch die vorstehende Betrachtung selbst nur ein specieller Fall einer allgemeinen ist, wobei statt des Kegelschnittes und der Geraden eine Curve dritten Grades mit einem Doppelpuncte zu Grunde gelegt wird.

Einer Curve dritten Grades  $m^3$ , welche einen Doppelpunct d hat, sind unendlich viele vollständige Vierseite eingeschrieben, jede beliebige Gerade ist Seite eines solchen Vierseits, aber nur eines einzigen. Wir wollen jedes solche Vierseit durch  $S^4$ , seine drei Paar Gegenecken durch a und a, b und  $\beta$ , c und  $\gamma$  bezeichnen und annehmen, es liegen die drei Ecken abc,  $a\beta\gamma$ ,  $ba\gamma$ ,  $ca\beta$  in je einer Seite; alsdann enthält das Vierseit die vier Dreiecke  $a\beta\gamma$ , abc,  $\beta ca$ ,  $\gamma ab$ . In den drei Ecken jedes solchen Dreiecks wird die Curve von irgend einem Kegelschnitte berührt; und umgekehrt, jeder der Curve eingeschriebene Kegelschnitt berührt sie in den Ecken eines solchen Dreiecks, und das zugehörige Vierseit  $S^4$  ist dadurch bestimmt. Die zwei Tangenten der Curve in einem Paar Gegenecken je eines Vierseits treffen sich in irgend einem dritten Puncte der Curve; umgekehrt gehen durch jeden Punct der Curve nur je zwei Tangenten, welche sie anderwärts berühren, aber die beiden Berührungspuncte sind Gegenecken von unendlichen vielen Vierseiten  $S^4$ .

Wählt man in der gegebenen Curve m3 zwei Puncte r, s beliebig, legt durch sie und beziehlich die Ecken der vier Dreiecke αβγ, αbc, βας, yab irgend eines eingeschriebenen Vierseits S4 vier Kegelschnitte, so treffen sich diese allemal in einem Puncte & der gegebenen Curve, und zwar bleibt dieser Punct für alle Vierseite der nämliche; und legt man ferner durch die Puncte r, s und durch den Doppelpunct d der Curve und beziehlich durch die drei Paar Gegenecken a und α, b und β, c und γ je eines eingeschriebenen Vierseits S<sup>4</sup> drei Kegelschnitte drsaa, drsbβ, drscγ, so schnelden sich diese in irgend einem (nicht in der Curve liegenden) Puncte Me der gleichfalls für alle Vierseite derselbe bleibt, oder legt man durch die drei festen Puncte r, s und d und beziehlich durch je zwei solche Puncte der Curve, deren zugehörige Tangenten sich in einem dritten Puncte der selben schneiden, je einen Kegelschnitt, so schneiden sich diese Kegel schnitte insgesammt in einem vierten Puncte m. Die den angenommenen Puncten r und s solchergestalt entsprechenden zwei Puncte 6 und m liegu allemal mit dem Doppelpunct d in einer Geraden, welche von der Geraden rs im vierten harmonischen Puncte u geschnitten wird, nämlich so. das

dm $\delta\mu$  harmonisch liegen. Legt man aus dem Punct r die beiden Tangenten, etwa rr und rr,, an die Curve, und zieht aus demselben die Strahlen rd und rm, so sind rd, rr, rm, rr, vier harmonische Strahlen; gleicherweise sind die Tangenten so und so, und die Strahlen sd, sm aus dem Puncte s zugeordnet harmonisch. Danach sind also die Strahlen rm und sm durch die jedesmaligen drei übrigen zu finden, und durch sie findet man den Punct m; sodann wird durch die drei Puncte d, µ und m auch der Punct 8 gefunden, als vierter, d zugeordneter harmonischer Punct; oder δ ist der einzige Schnittpunct der Geraden dm mit der Curve ausser d. Ferner ist der Punct & auch dadurch bestimmt, dass die Curve von einem Kegelschnitte in r, s und 8 berührt wird, oder wenn t der dritte Schnitt der Geraden rs mit der Curve ist, dass die Tangenten in t und  $\delta$  die Curve im nämlichen Puncte schneiden. Sind r, r, und o, o, die Berührungspuncte der aus r und s an die Curve gelegten Tangenten, so haben die Kegelschnitte drsrr, und drsoo, den Punct m zu ihrem vierten Schnittpunct. Hat man auf die eine oder andere Art den zu den gegebenen Puncten r, s gehörigen Punct m gefunden, so kann man umgekehrt sagen: Jeder durch die vier Puncte d, r, s, m gehende Kegelschnitt schneidet die Curve m<sup>3</sup> noch in je zwei solchen Puncten, deren zugehörige Tangenten sich in irgend einem dritten Puncte der Curve treffen.

Wird nebst den Puncten r, s noch ein beliebiger dritter Punct t in der gegebenen Curve m³ angenommen, so giebt es im Allgemeinen drei reelle Kegelschnitte, welche durch die drei Puncte gehen und die Curve in irgend drei anderen Puncten, etwa a, b, c, beziehlich osculiren, und zwar liegen diese drei Puncte allemal mit r, s, t zusammen in irgend einem Kegelschnitte. Legt man durch den Doppelpunct d und durch zwei der drei angenommenen Puncte r, s and t, etwa durch r and s, das Paar Kegelschnitte  $A^2$  and  $A_a^2$ , wovon der erste durch bc geht, und der andere die Curve  $m^2$  in aberührt, so berühren sich dieselben im Puncte d; und legt man ebenso durch die drei festen Puncte drs die zwei Paar Kegelschnitte  $B^2$  und  $B_0^2$ ,  $C^2$  and  $C^2$ , wovon  $B^2$  and  $C^2$  beziehlich durch die Puncte a and c, a and b gehen und  $B_0^2$ ,  $C_0^2$  die Curve beziehlich in b, c berühren, so berühren sich dieselben gleichfalls im Puncte d. Bleiben die Puncte r, s fest, während der Punct t die Curve m<sup>3</sup> durchläuft, so ändern sich gleichzeitig die drei Osculationspuncte a, b, c, sowie auch die eben genannten drei Kegelschnitte  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$ , aber alle diese Kegelschnitte umhüllen insgesammt eine neue Curve dritten Grades  $m_1^3$ , welche mit der gegebenen die Puncte rund s, sowie den Doppelpunct d und in diesem die beiden Tangenten gemein hat. Der Berührungspunct jedes dieser umhüllenden Kegelschnitte mit der Curve m<sup>3</sup> ist durch harmonische Eigenschaften bestimmt und zu

Anmerkung. In der bereits citirten Abhandlung im 32. Bande des

Curven dritten Grades sich die hier angegebenen Sätze gestalten. Hierher gehört anch noch, wie man leicht erkennt, folgender Satz: Sind ein vollständiges Vierseit S<sup>4</sup> und irgend zwei Puncte r, s in einer Ebene beliebig gegeben, so schneiden sich die vier Kegelschnitte rsaβγ, rsabc, rsβca, rsγab allemal in irgend einem Puncte δ, und jede durchdie acht Puncte rsabczβγ gelegte Curve dritten Grades geht gleichfalls durch den Punct δ. Ein specieller Fall hiervon findet sich in Gergonne's Annalen Bd. 19 (Band I dieser Ausgabe S. 221, 1°.): Die den vier Dreiecken αβγ, αbc, βac, γab umschriebenen Kreise schneiden sich in einem Puncte δ.

#### X.

Wenn auch die am Anfange der vorhergehenden Betrachtung stehenden elementaren Sätze durch Polarisiren sich nicht in solche andere umwandeln lassen, bei welchen den dortigen acht Kreisen wiederum Kreise entsprechen, so finden gleichwohl gewisse entgegenstehende Sätze statt, bei denen zwar die Kreise in viel grösserer Anzahl vorkommen, aber aus denen sich rücksichtlich des zu Grunde gelegten Kegelschnittes analoge Folgerungen ziehen lassen, wie dort. Der hier an die Spitze zu stellende Elementarsatz ist folgender:

Sind in einer Ebene drei Paar parallele Gerade, A und M. B und B. C und & gegeben, wovon jedes Paar, für sich betrachtet, von einem und demselben Puncte m gleichweit absteht, so berühren alle sechs Geraden irgend einen Kegelschnitt m2, welcher den Punct m zum Mittelpunct hat. Fasst man zunächst die vier Dreiseite ABC, ABC, BCA, CAB ins Auge, und bezeichnet jeden der vier Kreise, welche dem ersten eingeschrieben sind, durch K2, ebenso jeden der vier Kreise, welche den übrigen Dreiseiten eingeschrieben sind, durch  $K_1^2$ ,  $K_2^2$ ,  $K_3^2$ , so hat jeder der vier Kreise K2 mit dem Kegelschnitte m2 ausser A, B, C noch eine vierte Tangente D gemein, und sodann berührt diese Tangente allemal zugleich noch je einen der vier Kreise aus jeder der drei übrigen Gruppen K1, K2, K2, so dass also von den vier Gruppen von Kreisen im Ganzen vier mal vier, aus jeder Gruppe je einer, eine gemeinschaftliche Tangente D haben. welche zugleich auch den Kegelschnitt m2 berührt. Gleicherweise habet die den vier Dreiseiten ABC, ABC, BCA, CAB eingeschriebenen Gruppet von je vier Kreisen, zu vier und vier, je aus jeder Gruppe einer, eine gemeinschaftliche Tangente D, die zugleich auch den Kegelschnitt m' be rührt. Jeder der vier Tangenten D entspricht eine der vier Tangenten Die der Art, dass sie parallel sind, und gleich weit vom Puncte m abstehen

Um hierbei diejenigen Kreise anzugeben, welche sich in der Hinsicht entsprechen, dass sie eine Tangente D (oder  $\mathfrak{D}$ ) gemein haben, dienet folgende Merkmale:

<sup>\*)</sup> Band II dieser Ausgabe S, 375.

Die einem Dreiseit eingeschriebenen vier Kreise unterscheiden sich in einen inneren und drei äussere, und die letzteren unterscheiden sich näher dadurch, dass jeder unter einer bestimmten Seite liegt.

Fixirt man nun irgend zwei der erstgenannten vier Dreiseite, etwa ABC und ABC, welche die Gerade A gemein haben, so entspricht in jedem derselben der unter der Seite A liegende Kreis dem inneren Kreis im anderen Dreiseit, und sodann entsprechen sich die übrigen Kreise verwechselt, d. h. dem Kreise unter B entspricht der Kreis unter C, und der unter C entspricht dem unter B. Diese Regel gilt gleicherweise für je zwei zusammengehörige Dreiseite.

Oder: bezeichnet man für einen Augenblick bloss den inneren Kreis im Dreiseit ABC durch  $K^2$ , dagegen die unter den Seiten A, B, C liegenden Kreise beziehlich durch  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$ , ferner ebenso den inneren Kreis im Dreiseit ABC durch  $K_1^2$  und die unter den Seiten A, B, C liegenden durch  $A_1^2$ ,  $B_1^2$ ,  $C_1^2$ , so haben die Kreise  $A^2$  und  $K_1^2$ ,  $K^2$  und  $A_1^2$ ,  $B^2$  und  $C_1^2$ ,  $C^2$  und  $C_1^2$  je eine neue Tangente D mit dem Kegelschnitte  $C_1^2$  gemein. Und wenn man weiter auch die Kreise in den beiden Dreiseiten  $C_1^2$  und  $C_1^2$  gleicherweise durch  $C_1^2$ ,  $C_1^2$ ,  $C_2^2$ ,  $C_2$ 

Dabei haben je zwei sich entsprechende Kreise irgend eine der sechs gegebenen Geraden ABCXBC zur gemeinschaftlichen Tangente, und alsdann ist D allemal die derselben conjugirte gemeinschaftliche Tangente der Kreise, d. h. sie sind entweder die beiden äusseren oder die beiden inneren gemeinschaftlichen Tangenten der letzteren. Daher kann man im Einzelnen auch sagen:

Haben zwei Dreiseite ABC und ABC die Gerade A gemein und sind ihre übrigen Seiten beziehlich parallel, also die Dreiseite ähnlich, und legt man an jedes der vier Kreispaare  $K^2$  und  $A_1^2$ ,  $A^2$  und  $K_1^2$ ,  $B^2$  und  $C_1^2$ ,  $C^2$  und  $B_1^2$ , wovon jedes A zur gemeinschaftlichen Tangente hat, die dieser Tangente conjugirte gemeinschaftliche Tangente D, was vier verschiedene Gerade D giebt, so berühren diese vier Gerade und die Seiten beider Dreiseite zusammen irgend einen Kegelschnitt  $m^2$ , dessen Mittelpunct m in derjenigen Geraden liegt, welche die Gegenecken der Seite A in beiden Dreiseiten verbindet.

### XI.

Die Folgerungen aus diesem Satze sind noch zahlreicher als diejenigen aus dem Satze in I., es mögen aber von denselben nur wenige hier Platz finden.

Sieht man den Kegelschnitt m<sup>2</sup> als gegeben an, bezeichnet die Be8teiner's Werke. II. 45

rührungspuncte der sechs Tangenten ANBBCE durch aubßer und fasst etwa die beiden Dreiseite ABC und BME ins Auge, deren Ecken beziehlich  $a_ib_ic_i$  und  $b_2a_i\gamma_i$  heissen sollen, so sind zunächst folgende zwei Grenzfälle zu betrachten:

- Bleiben die Tangenten A, B fest, also auch die ihnen parallelen M. B. während die Tangente C sich A nähert, bis sie auf dieselbe fällt, und gleichzeitig auch & auf A, so reduciren sich die Kreise K2, B2 beide auf die Ecke c, ebenso K, B, auf die Ecke γ, und die Kreise A, C berühren beide die Tangente A nebst dem Kegelschnitte m2 im Puncte a, und ebenso berühren die Kreise A., C. die Tangente A und den Kegelschnitt im Puncte a. In diesem Falle sind aber die auf einander liegenden Seiten A und C, A und C nicht mehr zu unterscheiden, also auch nicht die unter ihnen liegenden Kreise A2 und C2, M2 und C2; indessen sind die letzteren dadurch zu erkennen, dass jenachdem die beiden Berührungspuncte a, a auf gleichen oder auf entgegengesetzten Seiten der Tangente B liegen, dann auch die sich entsprechenden Kreise A<sup>2</sup> und C. C2 und A3 beziehlich auf gleicher oder auf entgegengesetzter Seite in Rücksicht der parallelen Tangenten A, A liegen; und zwar findet das Eine oder das Andere statt, jenachdem der Kegelschnitt Ellipse oder Hyperbel ist.
- 2) Bleiben dagegen die Tangenten A, C fest, also auch A, C, während die Tangente B sich der A nähert, bis sie mit ihr zusammenfällt, so reducirt sich jeder der Kreise  $K^2$ ,  $C^2$  auf die Ecke  $b_1$ , und die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  berühren beide die Tangente A und den Kegelschnitt im Puncte a; zugleich werden andererseits die Kreise  $B_2^2$ ,  $A_2^2$  unendlich gross, und die Kreise  $A^2$ ,  $A_2^2$  und  $A_2^2$  dadurch bestimmt, dass sie in Bezug auf die sich kreuzenden Geraden A und  $A_2^2$  u

Also auch umgekehrt:

1°) Legt man an einen gegebenen Kegelschnitt  $m^2$  irgend zwei parallele Tangenten A,  $\mathfrak{A}$ , sowie eine beliebige dritte Tangente B, berühren ihn die ersteren in den Puncten a und  $\alpha$ , und beschreibt man diejenigen vier Kreise,  $A^1$  und  $C^2$ ,  $\mathfrak{A}^2$  und  $\mathfrak{S}^2$ , wovon die zwei ersten die A im Puncte a, die zwei anderen die  $\mathfrak{A}$  im Puncte  $\alpha$ , und zudem alle vier die B berühren, so hat bei gehöriger Annahme jedes der beiden Kreispaare  $A^2$  und  $\mathfrak{S}^2$ ,  $C^2$  und  $\mathfrak{A}^2$  mit dem

Kegelschnitte eine neue Tangente D gemein, wofern jedes Paar, in Rücksicht der parallelen Tangenten A und A entweder gleichliegend oder ungleichliegend ist, jenachdem die Puncte a und a beziehlich auf gleichen oder auf verschiedenen Seiten der Tangente B liegen. — Oder: Sind zwei parallele Gerade A und  $\mathfrak{A}$ , in jeder irgend ein Punct a und  $\alpha$ , sowie eine sie schneidende beliebige dritte Gerade B gegeben, und beschreibt man diejenigen vier Kreise, von denen zwei die A im Puncte a, die zwei anderen die A im Puncte α und zudem alle vier die Gerade B berühren, und legt sodann, jenachdem die Puncte a,  $\alpha$  auf gleicher oder auf verschiedenen Seiten von B liegen, beziehlich an je zwei auf gleicher oder auf ungleichen Seiten der Parallelen A, A liegende, nicht zusammengehörige Kreise die der B conjugirte gemeinschaftliche Tangente D, was zwei D giebt, so giebt es allemal irgend einen Kegelschnitt  $m^2$ , welcher A und **A** in den gegebenen Puncten a und  $\alpha$ , und nebstdem auch B sowie die beiden D berührt. — Oder: Legt man an zwei gegebene Kreise (etwa  $A^2$ ,  $\mathfrak{C}_{\bullet}^2$ ) ein Paar conjugirte gemeinschaftliche Tangenten B und D, sowie irgend ein Paar parallele Tangenten A und A, an jeden eine, die sie in den Puncten a und a berühren, so giebt es jedesmal einen Kegelschnitt, welcher die Kreise in diesen Puncten a, a und nebstdem auch die beiden gemeinschaftlichen Tangenten berührt.

2°) Ist einem gegebenen Kegelschnitte irgend ein Parallelogramm ACMC umschrieben, ist a der Berührungspunct der Seite A, und beschreibt man diejenigen zwei Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , welche A im Puncte a und zudem auch C berühren, sowie ferner diejenigen zwei Kreise  $K_1^2$  und  $\mathbb{C}_2^2$ , welche die drei Seiten AMC berühren, so hat jedes der beiden Kreispaare  $A^2$  und  $\mathbb{C}_2^2$ ,  $B^2$  und  $K_2^2$  mit dem Kegelschnitte eine neue Tangente D gemein, wofern nämlich diese Paare rücksichtlich der sich kreuzenden Geraden A und C, M und M in einander entsprechenden oder nicht entsprechenden Winkeln liegen, M in einander der Kegelschnitt beziehlich Ellipse oder Hyperbel ist. — Auch dieser Satz kann noch auf zwei Arten umgekehrt werden, wie der vorige.

### XII.

Lässt man nun weiter im ersten Falle (1) oder 1°)) die Tangente B der festen Tangente A sich nähern, bis sie mit ihr zusammenfällt, so reducirt sich auch noch einer der Kreise  $A^2$  oder  $C^2$ , etwa  $C^2$  auf den Punct a, wogegen der andere  $A^2$  den Kegelschnitt in diesem Puncte osculirt; zugleich wird der dem Kreise  $C^2$  entsprechende Kreis  $\mathfrak{A}^2$  unendlich gross, nämlich er zerfällt in die Geraden  $\mathfrak{A}$  und  $G_{\infty}$ , während der Kreis  $\mathfrak{C}^2$  immerhin, wie zuvor, die Tangente  $\mathfrak{A}$  sammt dem Kegelschnitt im Puncte  $\alpha$  berührt; dabei behalten die Kreise  $A^2$  und  $\mathfrak{C}^2$  mit dem Kegel-

schnitte die vorgenannte Tangente D gemein. Daraus ergiebt sich also ein dem obigen analoges Verfahren, den Krümmungskreis des Kegelschnittes in irgend einem gegebenen Puncte a desselben zu finden. Nämlich: man lege im gegebenen Punct a und im anderen Endpunct a des durch ihn gehenden Durchmessers Tangenten A, A an den Kegelschnitt, beschreibe hierauf den Kreis, welcher die Tangente A im Puncte a und zugleich auch die Tangente a berührt, so hat derselbe noch irgend eine vierte Tangente a mit dem Kegelschnitte gemein, und beschreibe sodann denjenigen Kreis, welcher die Tangente a und nebstdem die Gerade a im Puncte a berührt, so osculirt er hier den Kegelschnitt und ist der verlangte Krümmungskreis.

Und umgekehrt: Sind A und D zwei conjugirte gemeinschaftliche Tangenten zweier gegebenen Kreise  $A^2$  und  $\mathfrak{A}^2$ , berührt A den ersten Kreis in a, und legt man an den zweiten Kreis die mit A parallele Tangente, welche ihn in  $\alpha$  berührt, und beschreibt sodann den Kegelschnitt, welcher die Kreise in den genannten Puncten a,  $\alpha$  und zudem auch noch die Gerade D berührt, so osculirt derselbe den Kreis  $A^2$  im Puncte a. Der Kegelschnitt ist Ellipse oder Hyperbel, jenachdem A und D äussere oder innere gemeinschaftliche Tangenten der Kreise sind.

### х Ш.

Einem beliebigen Kegelschnitte können insbesondere solche Dreiecke umschrieben sein, deren Seiten von ihm und von drei dem Dreieck eingeschriebenen Kreisen in den nämlichen Puncten berührt werden. Und ist umgekehrt ein beliebiges Dreiseit gegeben, so giebt es vier ihm eingeschriebene Kegelschnitte, welche seine Seiten mit je drei der ihm eingeschriebenen vier Kreise in den gleichen Puncten berühren. Behalten wir die vorige Bezeichnung der vier Kreise, die einem beliebigen Dreiseit ABC eingeschrieben sind, in gleichem Sinne rücksichtlich ihrer Lage bei und nehmen an,

und zwar ist von diesen vier Kegelschnitten, wie schon durch ihre Bezeichnung angedeutet, der erste Ellipse und die drei anderen sind Hy

serbeln. Die Ellipse liegt innerhalb des Dreiseits; von jeder Hyperbel iegt ein Zweig in einem Scheitelwinkel des Dreiseits und berührt dessen Schenkel, also die Verlängerungen der betreffenden beiden Seiten, der antere Zweig liegt unter der jedesmaligen dritten Seite und berührt sie. Um die je drei Puncte, in welchen die Seiten von einem der vier Kegelschnitte berührt werden, leicht und sicher zu erkennen, dient folgendes Merkmal:

Die vier Puncte, in welchen jede Seite berührt wird, liegen paarweise zleich weit von ihrer Mitte ab. Sind  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Mitten der Seiten A, B, C, so ist

$$ak = aa$$
 und  $ab = ac$ ;  $\beta k_1 = \beta b_1$  und  $\beta a_1 = \beta c_1$ ;  $\gamma k_2 = \gamma c_2$  und  $\gamma a_2 = \gamma b_2$ .

Geht man nun von den drei Berührungspuncten eines der Kreise aus, md nimmt diejenigen Puncte, welche mit ihnen gleich weit von den Mitten abstehen, so hat man die drei Berührungspuncte eines der vier Kegelschnitte, so dass also in dieser Hinsicht jedem Kreis ein bestimmter Kegelschnitt entspricht, und zwar entsprechen sich

$$K^2$$
 und  $E^2$ ,  $A^2$  und  $H^2$ ,  $B^2$  und  $H_1^2$ ,  $C^2$  und  $H_2^2$ .

Aus dieser gegenseitigen Lage der Berührungspuncte, verbunden mit lem Umstande, dass die in den Mitten α, β, γ auf die Seiten errichteten Lothe sich im Mittelpunct N des dem Dreiseite umschriebenen Kreises Nº treffen, folgt zugleich, dass auch die Normalen jedes Kegelschnittes in lessen drei Berührungspuncten sich in einem Puncte treffen müssen, welcher **illemal** mit dem Mittelpuncte des entsprechenden Kreises und mit dem Puncte N in einer Geraden liegt, und zwar jene beiden gleich weit von liesem abstehend. Werden die Mittelpuncte der Kreise  $K^2$ ,  $A^3$ ,  $B^2$ ,  $C^2$ turch  $K_0$ ,  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0$  und die Treffpuncte der je drei Normalen der **Kegelschnitte**  $E^2$ ,  $H^2$ ,  $H^2$ ,  $H^2$  durch  $\Re_0$ ,  $\Re_0$ ,  $\Re_0$ ,  $\Im_0$ ,  $\Im_0$  bezeichnet, so gehen also die vier Geraden  $K_0 \Re_0$ ,  $A_0 \Re_0$ ,  $B_0 \Re_0$ ,  $C_0 \Re_0$  durch den Punct **N, und jede** wird durch ihn gehälftet. Somit sind die Vierecke  $K_0A_0B_0C_0$ and Roll Bo G gleich und haben N zum Symmetralpunct. Da jede der 12 Normalen zugleich auch zu je einem Kreise normal ist, so gehen sie m drei durch die Mittelpuncte der Kreise, oder mit einem Worte: die Normalen fallen auf die 12 Geraden, welche die einander nicht entprechenden Ecken der Vierecke paarweise verbinden. Diese 12 Geraden ind alle gleich lang, daher ist jede Ecke des einen Vierecks der Mittelunct des Kreises, welcher durch die drei ihr nicht entsprechenden Ecken es anderen Vierecks geht, und die auf diese Weise bestimmten 8 Kreise nd gleich, und zwar ist ihr Radius dem Durchmesser des Kreises N<sup>2</sup> eich.

Man bezeichne die Ecken des gegebenen Dreiseits ABC durch abc,

nämlich so, dass die gleichnamigen Seiten und Ecken einander gegenüberliegen. Die drei Paar Strahlen, welche die inneren und äusseren Winkel des Dreiecks hälften, und wovon jedes Paar sich rechtwinklig schneidet, sind die drei Paar Gegenseiten des vollständigen Vierecks A. B. C. K. dessen Ecken die Mittelpuncte der vier dem Dreieck eingeschriebenen Kreise sind. Die Strahlen bilden zu drei und drei vier Dreiecke A, B, C, A, B, K, C, A, K, B, C, K, die alle dem Dreieck abe umschrieben sind, und wovon jedes die Ecken des letzteren zu Fusspuncten seiner Höhen, sowie die jedesmalige vierte Ecke des Vierecks, beziehlich Ko, Co, Bo, Ao zum Höhenschnitt hat. Jedem der vier Dreiecke kann demnach ein Kegelschnitt eingeschrieben werden, welcher seine Seiten in den Puncten abc berührt, und dessen Normalen in diesen Puncten auf die Höhen des jedesmaligen Dreiecks fallen. Wir wollen diese Kegelschnitte, die zugleich alle dem Dreieck abe umschrieben sind, beziehlich mit &, \$5, \$6, \$6, \$6, bezeichnen; sie sind der Bezeichnung gemäss eine Ellipse und drei Hyperbeln und entsprechen nach der Reihe den obigen Kegelschnitten E2, H2, H2, H1, ZIInächst in der Hinsicht, dass die beiderseitigen Treffpuncte der je drei Normalen einander entsprechende Ecken der sich gleichen Vierecke K. A. B. C. und K. M. B. C. sind; so z. B. treffen sich die Normalen von & in K. und die von E2 in Ra.

### XIV.

Aus allen diesen Angaben folgt: das Dreieck abc (= Dreiseit ABC) hat in Bezug auf die ihm eingeschriebene Ellipse E2 die Eigenschaft, dass die Normale der Ellipse im Berührungspuncte jeder Seite mit den beiden Strahlen, welche die der Seite anliegenden Aussenwinkel des Dreiecks hälften, in einem Puncte zusammentrifft (resp. in  $A_o$ ,  $B_o$ ,  $C_o$ ), so dass also das Dreieck zufolge eines früher publicirten Satzes unter allen der Ellipse umschriebenen Dreiecken zu denen gehört, deren Umfang ein Minimum ist. Und in Bezug auf die ihm umschriebene Ellipse & hat das Dreicck die Eigenschaft, dass die Normalen derselben in seinen Ecken seine Winkel hälften, so dass es daher unter allen dieser Ellipse eingeschriebenen Dreiecken zu denjenigen gehört, deren Umfang ein Maximum ist. Aus ähnlichen Gründen folgt, dass das Dreieck abe unter allen der Hyperbel umschriebenen Dreiecken zu denjenigen gehört, bei welchen die Differenz der Summe zweier Seiten B+C und der dritten Seite A ein Maximum ist, und dass dasselbe unter allen der Hyperbel 5 eingeschriebenen Dreiecken zu denen gehört, bei denen dieselbe Differenz ein Minimum ist. Gleiche Beziehung hat das Dreieck sowohl zu den Hyperbeln  $H_{*}^{2}$  und  $\mathfrak{H}_{*}^{3}$ , sowie zu den Hyperbeln  $H_2^2$  und  $\mathfrak{H}_2^2$ , bei denen beziehlich die Differenzen A+C-B und A+B-C in Betracht kommen. Nämlich die Differenz wird so bestimmt: Jede der drei eingeschriebenen Hyperbeln H. H.

berührt je zwei der Seiten des Dreiecks in ihren Verlängerungen und dritte zwischen ihren Endpuncten, die Summe jener weniger dieser ist zu beachtende Differenz. Und bei jeder der drei umschriebenen Hyrbeln \$\oplus^2\$, \$\oplus^2\$, \$\oplus^2\$, \$\oplus^2\$, \$\oplus^2\$ geht der eine Zweig durch zwei Ecken des Dreiecks, d der andere Zweig durch die dritte Ecke; die zwischen jenen zwei ken liegende Seite, von der Summe der beiden anderen Seiten abgezogen, bt die fragliche Differenz.

Wenn nun aber das Dreieck abe, als der Ellipse  $E^2$  umschrieben, sinsten Umfang, als der Ellipse  $\mathfrak{E}^*$  eingeschrieben, grössten Umfang hat, müssen die Ellipsen nothwendig confocal sein, und es giebt eine Schaar eiecke, die ihnen gleicherweise beziehlich um- und eingeschrieben sind, d welche mit dem gegebenen Dreieck gleichen Umfang haben, der rückhtlich der ersten Ellipse ein Minimum, rücksichtlich der zweiten hingen ein Maximum ist. Aus gleichen Gründen muss jedes der drei Paar verbeln  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$  confocal sein, und es giebt eksichtlich jedes Paares eine Schaar Dreiecke, die ihnen in gleicher Art e das gegebene um- und eingeschrieben sind, und deren Seiten, in entrechender Ordnung verbunden, dieselbe Differenz geben, wie die Seiten gegebenen Dreiecks, und wo diese Differenz in Betracht der ersten verbel ein Maximum, dagegen in Betracht der zweiten ein Minimum ist.

### XV.

Die wesentlichsten Resultate, welche aus dieser Betrachtung hervorhen, sind in etwas veränderter Ordnung folgende:

1) Ist ein beliebiges Dreieck abc oder Dreiseit ABC gegeben, so gieb es emal vier Paare confocaler Kegelschnitte, wovon der eine dem Dreieck einschrieben und der andere umschrieben ist; das eine Paar besteht aus Elsen,  $E^2$  und  $\mathfrak{E}^2$ , die drei anderen Paare aus Hyperbeln,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ . Rücksichtlich jedes Paares giebt es eine Schaar Dreike, zu denen das gegebene jedesmal mitgehört, welche demselben zugleich 1- und eingeschrieben sind; bei dem Paar Ellipsen haben alle Dreiecke sichen Umfang, und zwar ist derselbe in Bezug auf die eingeschriebene Else  $E^2$  ein Minimum und in Bezug auf die umschriebene  $\mathfrak{E}^2$  ein Maximum, i jedem Paar Hyperbeln haben alle Dreiecke gleiche Differenz zwischen  $\mathfrak{E}^2$  summe zweier Seiten und der dritten Seite, und zwar ist diese Diffeze in Betracht der eingeschriebenen Hyperbel ein Maximum und in Bericht der umschriebenen ein Minimum.

- Die vier eingeschriebenen Kegelschnitte E<sup>2</sup>, H<sup>2</sup>, H<sup>3</sup>, H<sup>3</sup>, berühren die Seiten des Dreiecks abc mit den ihm eingeschriebenen vier Kreisen K<sup>2</sup>, A<sup>2</sup>, B<sup>2</sup>, C<sup>2</sup> in den gleichen zwölf Puncten. Die drei Normalen jedes der vier Kegelschnitte in seinen drei Berührungspuncten treffen sich in einem Puncte, beziehlich in Ro, Ao, Bo, Co; alle zwölf Normalen, anders combinirt, treffen sich auch zu drei und drei in den Mittelpuncten Ko, Ao, Bo, Co der vier Kreise und zwischen den beiderseitigen Treffpuncten sind alle zwölf Normalen gleich lang; daher ist jeder der letzteren vier Puncte der Mittelpunct eines neuen Kreises, welcher durch je drei der ersteren vier Puncte geht, sowie jeder von diesen Mittelpunct eines Kreises ist, welcher durch je drei von jenen geht, und diese acht Kreise sind gleich. Zudem sind auch die Vierecke K. A. B. C. und R. M. B. C. gleich und haben den Mittelpunct N des dem gegebenen Dreiecke umschriebenen Kreises Nº zum Symmetralpuncte, so dass die ihre entsprechenden Ecken verbindenden vier Geraden K, R, A, M, B, B, C, C, durch diesen Punct N gehen und durch ihn gehälftet werden; die drei Paar Gegenseiten jedes der beiden Vierecke schneiden einander rechtwinklig, die des ersten schneiden sich in den Ecken des gegebenen Dreiecks abc, die des anderen in den Ecken eines gleichen Dreiecks a, b, c,, das mit jenem in Bezug auf den Punct N symmetrisch liegt; ferner schneidet jede der sechs Seiten des einen Vierecks je eine Seite des anderen rechtwinklig, und der Schnittpunct b und die sechs Ecken der beiden Dreiecke abc und a, b, c, liegen zusammen im Kreise Nº, dessen Durchmesser dem Radius der genannten acht gleichen Kreise gleich ist.
- 3) Die vier umschriebenen Kegelschnitte  $\mathfrak{E}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$  haben in den Ecken des Dreiecks abc die drei Paar Strahlen, welche die Winkel derselben hälften, zu Tangenten und Normalen, so dass jede zwei Kegelschnitte sich in je einer Ecke berühren und in den beiden anderen Ecken rechtwinklig schneiden. Die drei Normalen jedes der vier Kegelschnitte treffen sich in einem Puncte, beziehlich in den Mittelpuncten  $K_0$ ,  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0$  der dem Dreieck eingeschriebenen vier Kreise; oder die drei Normalen eines jeden treffen sich in einem dieser vier Puncte, und jede Normale trifft mit den Tangenten in den beiden anderen Ecken in je einem der drei übrigen Puncte zusammen.
- 4) Werden für jedes der vier Paare confocaler Kegelschnitte in 1) die Halbaxen des dem Dreieck eingeschriebenen Kegelschnitts mit  $\alpha$ ,  $\beta$ , die des umschriebenen mit  $\alpha$ , b und die Excentricität mit e bezeichnet,  $\infty$  hat man für die Ellipsen  $E^2$  und  $\mathfrak{E}^2$  folgende zwei Gleichungen:

$$a^{2}-b^{2} = \alpha^{2}-\beta^{2} = e^{2}$$
 und  $\frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} = 1$ ,

durch welche jede der beiden Ellipsen bestimmt wird, wenn die andere gegeben ist. Für den constanten Umfang u der Schaar Dreiecke, welche

zu den Ellipsen gehören, findet man

$$u = 2\frac{b+\beta}{a-\alpha}\sqrt{a^2-\alpha^2} = 2\frac{a+\alpha}{b-\beta}\sqrt{b^2-\beta^2}.$$

Unter diesen Dreiecken hat dasjenige den grössten Inhalt, welches eine Ecke im Scheitel der grossen Axe der Ellipse & hat, hingegen dasjenige den kleinsten Inhalt, von welchem eine Ecke im Scheitel der kleinen Axe liegt, und zwar ist das

$$\text{Maximum} = \frac{b}{a}(a+a)\sqrt{a^2-a^2} = \frac{a+a}{a-a}\beta\sqrt{a^2-a^2}$$

und das

$$Minimum = \frac{a}{b}(b+\beta)\sqrt{b^2-\beta^2} = \frac{b+\beta}{b-\beta} \alpha \sqrt{b^2-\beta^2}.$$

Für jedes der drei Paare confocaler Hyperbeln hat man die zwei Gleichungen

$$a^{2}+b^{2}=a^{3}+\beta^{2}=e^{2}$$
 und  $\frac{a}{a}-\frac{\beta}{b}=1$ ,

und für die constante Differenz d rücksichtlich der Seiten der zugehörigen Schaar Dreiecke hat man

$$d = 2\frac{b-\beta}{\alpha-a}\sqrt{\alpha^2-a^3} = 2\frac{\alpha+a}{\beta+b}\sqrt{b^2-\beta^2}.$$

5) Von den beiden gleichen Vierecken  $K_0A_0B_0C_0$  und  $\Re_0\mathfrak{A}_0\mathfrak{B}_0\mathfrak{C}_0$  (in 2)) soll noch eine Eigenschaft erwähnt werden:

Je zwei sich entsprechende Ecken beider Vierecke sind die Brennpuncte eines Kegelschnittes, der den beiden Dreiecken eingeschrieben ist, welche durch die beiderseitigen übrigen drei Ecken der Vierecke bestimmt werden; die Hauptaxe des Kegelschnittes ist allemal ein Durchmesser des Kreises  $N^2$ , so dass alle vier Kegelschnitte mit diesem Kreise concentrisch sind, und jeder von ihm in den Scheiteln seiner Hauptaxe berührt wird. Nämlich die Ecken  $K_0$  und  $\Re_0$  sind die Brennpuncte einer Ellipse, welche den Dreiecken  $A_0B_0C_0$  und  $\Re_0$ 0 eingeschrieben ist, dagegen sind die Eckenpaare  $A_0$  und  $\Re_0$ 0,  $B_0$ 0 und  $\Re_0$ 0,  $C_0$ 0 und  $R_0$ 0 die Brennpuncte dreier Hyperbeln, welche resp. den betreffenden je zwei Dreiecken eingeschrieben sind.

Lässt man eine Ecke des anfänglich gegebenen Dreiecks abc, etwa a sich in's Unendliche entfernen, während die Seite A und ihre Endpuncte  $\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{c}$  fest bleiben, so werden die Seiten B und C parallel, und von den eingeschriebenen vier Kreisen bleiben nur zwei,  $K^2$  und  $A^2$ , und ebenso von den vier Paaren confocaler Kegelschnitte nur zwei Paar, nämlich  $E^2$  und  $\mathfrak{G}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$  übrig, und zwar sind beide Paare in Parabeln übergegangen. Und noch mehr: die eingeschriebenen Parabeln  $E^2$ ,  $H^2$  haben sich auf ihre Axen reducirt; die beiden umschriebenen Parabeln  $\mathfrak{G}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$  schneiden sich in den Ecken  $\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{c}$  rechtwinklig, sie sind gleich, ihre

Axen sind parallel, und zwar den Seiten B und C parallel, aber si verkehrt, erstrecken sich nach entgegengesetzten Seiten hin, ihre Bren liegen beziehlich in den Berührungspuncten a, k der Seite A i Kreisen  $A^2$  und  $K^2$ , und ihre Leitlinien gehen durch die Mittelpunct Kreise.

Also: Bei\_allen einer gegebenen Parabel eingeschriebenen D von grösstem Umfange geht die eine Seite A durch den Brennpt Parabel und die beiden anderen Seiten B und C sind der Axe par Einer eigentlichen, nicht auf ihre Axe reducirten Parabel kann kein umschrieben sein, dessen Umfang ein Minimum ist.

Bemerkung. Sind zwei ungleichartige Kegelschnitte confe kann niemals ein Dreieck dem einen um- und zugleich dem ande geschrieben sein. Hingegen sind Vierecke auf diese Weise möglic

Sind eine Ellipse  $E^2$  und eine Hyperbel  $\mathfrak{H}^2$  confocal, sind  $\alpha$  und  $\beta$  beziehlich ihre Halbaxen und e ihre Excentricität, so da

$$a^2-b^2=a^2+\beta^2=e^2$$

und sollen Vierecke der Ellipse umschrieben werden können, wel gleich der Hyperbel eingeschrieben sind, so muss zwischen den A: gende fernere Relation statthaben:

 $\frac{a}{b} = \frac{\alpha^2}{\beta^2} \quad \text{and} \quad \frac{a^2}{\alpha^2} - \frac{b^2}{\beta^2} = 1,$ 

 $\alpha^2 = a(a-b), \quad \beta^2 = b(a-b)$ 

oder

$$a^2 = \frac{\alpha^4}{\alpha^2 - \beta^2}, \quad b^2 = \frac{\beta^4}{\alpha^2 - \beta^2}.$$

Sollen dagegen die Vierecke der Ellipse eingeschrieben und der Hy umschrieben sein, so muss sein

 $a^2 = c(e+\beta); \quad b^2 = c\beta,$ 

oder

$$\alpha^2 = \frac{a^2}{e^2} (e^2 - b^2), \quad \beta = \frac{b^2}{e}.$$

In beiden Fällen findet eine Schaar Vierecke statt; im ersten sind dieselben convex, im anderen überschlagen. Im ersten Falle is Differenz d zwischen den Summen der Gegenseiten jedes Vierecks com und zwar ist dieselbe in Bezug auf den einen Kegelschnitt ein Maxi und in Bezug auf den anderen ein Minimum. Im anderen Falle is Umfang der Vierecke constant, und auch rücksichtlich des einen Kennittes ein Maximum und rücksichtlich des anderen ein Minimum. jene Differenz und diesen Umfang hat man

$$d = 4(a-b)$$

und

$$u = 4(e+\beta).$$

### XVI.

Gleichwie im ersten Theile der vorliegenden Entwicklungen die anfängliche Betrachtung später allgemeiner aufgefasst wurde, so können auch hier die unter X.—XIII. enthaltenen Sätze verallgemeinert werden; auch lassen sich aus den beiderseitigen Sätzen durch Polarisation viele neue ableiten. Aus der grossen Anzahl von Sätzen, zu denen man auf diese Weise gelangen kann, sollen hier nur folgende hervorgehoben werden.

Werden einem gegebenen Kegelschnitte  $m^2$  irgend drei Winkel  $A\mathfrak{A}$ , BB, CC umschrieben, deren Scheitel in einer gegebenen Geraden M liegen, und werden in dieser Geraden zwei beliebige Puncte r, s gewählt, so giebt es vier Gruppen von je vier Kegelschnitten, welche beziehlich den vier Dreiseiten ABC, ABC, BCA, CAB eingeschrieben sind und sämmtlich durch die beiden Puncte r und s gehen, und von diesen Kegelschnitten haben vier mal vier, je aus jeder Gruppe einer, mit dem gegebenen Kegelschnitte  $m^2$  zusammen irgend eine Tangente D gemein. Ebenso giebt es vier Gruppen von je vier Kegelschnitten, welche den vier Dreiseiten ABC, **ABC**, **BAC**, **CAB** eingeschrieben und sämmtlich durch die beiden Puncte r, s gehen, und von denen vier mal vier mit dem Kegelschnitte m² zusammen eine Tangente b gemein haben. Die vier Tangenten b entsprechen nach bestimmter Ordnung den vier Tangenten D, und die sich entsprechenden schneiden einander auf der Geraden M. Ferner giebt es zu jeder der acht Gruppen von vier Kegelschnitten, welche beziehlich den genannten acht Dreiseiten eingeschrieben sind, allemal noch einen solchen fünften Kegelschnitt, welcher alle vier Glieder der Gruppe berührt und gleichfalls durch die Puncte r, s geht.

Ist m der Pol der Geraden M in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$ , und zieht man durch denselben irgend zwei Gerade R und S, so haben die vier Kegelschnitte, welche beide Gerade berühren und beziehlich den vier Dreiseiten ABC, ABC, BCA, CAB eingeschrieben sind, mit dem gegebenen Kegelschnitte zusammen eine Tangente D gemein, und gleicherweise haben die vier Kegelschnitte, welche dieselben Geraden berühren und beziehlich den vorgenannten anderen vier Dreiseiten eingeschrieben sind, mit dem Kegelschnitte  $m^2$  zusammen eine Tangente D gemein, und beide Tangenten D und D schneiden sich auf der Geraden D.

Gehen drei Sehnen,  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$  durch irgend einen Punct m, und zieht man durch diesen Punct zwei beliebige Gerade R und S, so giebt es vier Gruppen von je vier Kegelschnitten, welche beziehlich den vier Dreiecken abc,  $a\beta\gamma$ ,  $b\gamma\alpha$ ,  $c\alpha\beta$  umschrieben und sämmtlich dem Winkel RS eingeschrieben sind, und von diesen Kegelschnitten haben vier mal vier, je aus jeder Gruppe einer, mit dem gegebenen Kegelschnitte zusammen einen Punct d gemein; ebenso giebt es

vier Gruppen von je vier Kegelschnitten, welche den vier Dreiecker abe,  $\beta ca$ ,  $\gamma ab$  umschrieben und sämmtlich dem Winkel RS eingesch sind, und von denen vier mal vier mit dem Kegelschnitte  $m^2$  zusar einen Punct  $\delta$  gemein haben; jeder der vier letzteren Puncte  $\delta$  ents einem der vier ersteren Puncte d derart, dass die sie verbindende d durch den Punct d geht. Auch giebt es zu jeder der acht Gruppe vier Kegelschnitten, die demselben Dreieck umschrieben sind, einen so fünften Kegelschnitt, welcher alle vier Glieder der Gruppe berührt gleichfalls dem Winkel RS eingeschrieben ist.

## Construction der durch neun gegebene Puncte gehenden Fläche zweiten Grades.

Borchardt's Journal Band LXVIII. S. 191-192.

(Nach hinterlassenen Manuscripten Steiner's dargestellt von C. F. Geiser.)



# Construction der durch neun gegebene Puncte gehenden Fläche zweiten Grades.

Die Aufgabe, eine Fläche zweiten Grades durch neun im Raume beliebig gegebene Puncte zu legen, ist bekanntlich durch die Herren Hesse (Bd. 24 des Crelle'schen Journals), Seydewitz (Bd. 9 des Grunert'schen Archivs) und Schröter (Bd. 62 des Borchardt'schen Journals) gelöst worden. In den hinterlassenen Manuscripten Steiner's ist nun ein mit kurzen Notizen verschenes Quartblatt vorhanden, welches zeigt, dass Steiner bereits im Jahre 1836 zwei verschiedene Constructionen dieser Fläche gefunden hatte, die er aber nicht veröffentlichte, weil die zugehörigen Beweise nicht vollständig und einfach genug und die Constructionen nicht linear waren. Während, wie es scheint, die von Steiner als zweite dieser Lösungen bezeichnete Construction nicht auf die nöthige Einfachheit gebracht werden kann und sich deshalb zur Veröffentlichung nicht eignet, ist es gelungen, mit einigen Abänderungen und Vervollständigungen die erste derselben in eine Form zu bringen, welche, trotzdem die gesuchte Fläche nicht linear hergestellt wird, doch mit so geringen Mitteln zum Ziele führt, als man überhaupt bei der complicirten Aufgabe erwarten darf. Ihrer Darstellung ist die nachfolgende kurze Mittheilung gewidmet.

Wenn den neun gegebenen Puncten in einer beliebigen Reihenfolge die Zahlen (1) bis (9) zugefügt werden, so lege man zuerst die Ebenen (123), (456), (789), die man resp. mit I, II, III bezeichne; ihr gemeinschaftlicher Durchschnittspunct heisse S. Die Schnittgeraden von II und III, III und I, I und II, welche A, B, C heissen sollen, stehen nun zu der gesuchten Fläche  $f_2$  in der nachstehenden Beziehung: Jede der Ebenen I, II, III hat mit  $f_2$  einen Kegelschnitt gemein, und für diese Kegelschnitte, zu je zweien genommen, sind die Geraden A, B, C gemeinschaftliche (reelle oder ideelle) Sehnen; kann man umgekehrt durch die Puncte 123,

456, 789 drei Kegelschnitte legen, für welche A, B, C gemeinschaftliche

Sehnen sind, so liegen diese drei Kegelschnitte auf f.

Man betrachte zunächst nur die Puncte (1) bis (8). Die Gerade (23) trifft B und C resp. in Puncten b und c, von denen c mit (4), (5) und (6) einen Kegelschnittbüschel bestimmt. Ein willkürlicher Kegelschnitt desselben schneidet auf C ausser c einen Punct c' aus, ferner ergiebt dieser Kegelschnitt (456cc') auf A zwei Puncte a und a', welche mit (7), (8) und b einen neuen Kegelschnitt in der Ebene III bestimmen, der die Gerade B ausser in b noch in einem Puncte b' schneidet. Der Punct b' ist durch den Punct c' bestimmt; wenn c' auf der Geraden C sich bewegt, so durchläuft b' die Gerade B, und da zu jedem c' stets ein, aber nur ein b' gehört, und umgekehrt, so sind B und C hinsichtlich der Puncte b' und c' projectivisch. Aber b' und c' gehen gleichzeitig durch S, d. h. B und C sind zugleich perspectivisch, und alle Verbindungsgeraden entsprechender b' und c' laufen durch einen und denselben in der Ebene I gelegenen Punct M. Fassen-wir jetzt die Geraden (23) und (M1) als Kegelschnitt  $K_1$  auf, der ganz in der Ebene I liegt, und welcher einen bestimmten Punct c' auf C ergiebt, so erhält man in der angegebenen Weise zu diesem einen Kegelschnitt K, in der Ebene II und einen Kegelschnitt K, in der Ebene III. Diese drei Kegelschnitte haben die Geraden A, B, C zu gemeinschaftlichen Sehnen, und gehören demzufolge einer Fläche zweiten Grades F, an, welche durch die Puncte (1) bis (8) geht.

Wiederholt man dieses ganze Verfahren, indem man statt von der Geraden (23) nun von der Geraden (31) ausgeht, so erhält man in den Ebenen I, II, III drei neue Kegelschnitte  $K'_1$ ,  $K'_2$ ,  $K'_3$ , die wieder auf einer Fläche F, liegen, welche die Puncte (1) bis (8) enthält. Die Flächen  $F_a$  und  $F_a$  schneiden sich in einer durch die Puncte (1) bis (8) gehenden Raumcurve, durch welche unendlich viele Flächen zweiten Grades geheu, unter denen sich auch  $f_2$  befindet, welche die Puncte (1) bis (9) enthält. Diese Schnittcurve hat mit jeder der Ebenen I, II, III vier Puncte gemein. welche resp. die Durchschnitte von  $K_1$  und  $K_1$ ,  $K_2$  und  $K_2$ ,  $K_3$  und  $K_3$ sind. Schneiden sich nun K, und K', ausser in (7) und (8) noch in 7 und γ', so gehört der Kegelschnitt (78γγ'9) der gesuchten Fläche f, an. von welcher natürlich sofort noch zwei andere Kegelschnitte zu finden sind Damit darf die gestellte Aufgabe als gelöst betrachtet werden, und es ist nur noch hinzuzufügen, dass diese Lösung zugleich die Construction der jenigen Raumeurve vierten Grades ergiebt, welche der Durchschnitt zwelle Flächen zweiten Grades ist und durch acht gegebene Puncte im Raume gehl

# Zwei specielle Flächen vierter Ordnung.

Nach mündlichen Mittheilungen Steiner's.



## Zwei specielle Flächen vierter Ordnung.

I.

"Zieht man durch einen festen Punct (A) einer gegebenen Fläche zweiter Ordnung ( $F_0^2$ ) irgend drei Gerade, welche drei conjugirten Durchmessern einer anderen Fläche ( $F^2$ ) zweiter Ordnung parallel sind, und legt durch die drei Puncte, in denen diese Geraden die erste Fläche ausser dem Puncte A schneiden, eine Ebene, so geht dieselbe stets durch einen Punct P, dessen Lage durch die beiden Flächen und den auf der ersten angenommenen Punct völlig bestimmt ist, und welcher der Pol von  $F^2$  in Beziehung auf die Fläche  $F_0^2$  und den Punct A heissen möge."

Dieser synthetisch leicht zu beweisende Satz führt zur geometrischen Erzeugung einer merkwürdigen Fläche vierter Ordnung.

Man betrachte, nachdem eine Fläche  $F_0^2$  und in derselben ein Punct A beliebig angenommen worden, die Gesammtheit derjenigen Flächen  $F^2$ , die durch sieben feste Puncte gehen, und denke sich zu jeder von ihnen den Pol P in Beziehung auf  $F_0^2$  und A construirt; der Ort des Punctes P ist dann eine Fläche vierter Ordnung, welche die charakteristische Eigenschaft besitzt, dass sie von jeder ihrer Tangential-Ebenen in einem Kegelschnittpaare geschnitten wird.

Untersucht man nämlich zunächst eine Schaar solcher Flächen  $F^2$ , welche eine gemeinschaftliche Schnittlinie haben, so ergiebt sich, dass der Ort ihrer Pole ein Kegelschnitt ist.

Nun lassen sich aber die Flächen  $F^2$ , die durch sieben gegebene Puncte gehen, den Puncten einer Ebene  $\mathfrak{C}_0$  in der Art zuordnen, dass je drei Puncten der letzteren, die in einer geraden Linie liegen, drei Flächen mit einer gemeinschaftlichen Schnittlinie entsprechen. Dann entspricht jedem Puncte der Ebene  $\mathfrak{C}_0$  auch ein Punct P, jeder ihrer Geraden

1G\*

ein Kegelschnitt, und jedem in ihr enthaltenen Strahlbüschel die definirte Fläche, welche also unendlich viele Schaaren von Kegelschnitten enthält oder — was dasselbe besagt — auf unendlich viele Arten durch Bewegung eines veränderlichen Kegelschnittes erzeugt werden kann.

Fasst man ferner diejenigen Puncte dieser Fläche, welche sie mit irgend einer Ebene & gemeinsam hat, in's Auge, so lässt sich zeigen, dass die denselben entsprechenden Puncte in & eine Curve zweiter Ordnung bilden, woraus sich ergiebt, dass die definirte Fläche von jeder Geraden in vier Puncten geschnitten wird, also von der vierten Ordnung ist.

In dem Falle, wo & einen der angegebenen, die Fläche erzeugenden Kegelschnitte enthält, ist die genannte Curve zweiter Ordnung in & ein System zweier geraden Linien, und es besteht demgemäss der Durchschnitt von & und der Fläche aus zwei Kegelschnitten. Diese Kegelschnitte haben vier gemeinsame Puncte; in einem derselben berührt & die Fläche, und die drei anderen liegen in drei festen Geraden, welche Doppelpunctslinien der Fläche sind und sich in einem dreifachen Puncte derselben schneiden.

Endlich ergiebt sich noch leicht, dass die in Rede stehende Fläche von der dritten Classe ist.

### II. Aufgabe.

Unter den Tangenten-Kegeln einer Fläche zweiter Ordnung giebt es stets Rotationskegel; der Ort ihrer Scheitel ist bekanntlich eine Linie.

Dem Rotationskegel, welcher von allen Ebenen, die einer von seinen Haupt-Diametralebenen parallel sind, in Kreisen geschnitten wird, steht in ähnlicher Weise, wie die gleichseitige Hyperbel dem Kreise, gegenüber ein besonderer Kegel zweiter Ordnung, welcher von allen Ebenen, die einer von seinen Haupt-Diametralebenen parallel sind, in gleichseitigen Hyperbelt geschnitten wird. Unter den Tangential-Kegeln einer Fläche zweiter Ordnung giebt es stets auch Kegel dieser Art; der Ort ihrer Scheitel ist aller eine Fläche, und zwar im Allgemeinen eine Fläche vierter Ordnung. Wie wird dieselbe geometrisch construirt?

Anmerkungen und Zusätze zu den Abhandlungen des zweiten Bandes.



### Anmerkungen und Zusätze

zu den Abhandlungen des zweiten Bandes.

Ein neuer Satz über die Primzahlen.

- 1) S. 12, Z. 7. Hier ist eingeschaltet: "vom Zeichen abgesehen".
- 2) S. 16, Z. 24. Im Original steht

$$\sum \frac{(2+x)^{-(2+y)}}{(2+x)^{-(2+y)}-1}$$
 statt  $\sum \frac{(2+x)^{-(2+y)}}{(2+x)^{2+y}-1}$ 

infache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniskate.

Es musste gesetzt werden

- 3) S. 21, Z. 23 ME statt MC,
- 4) S. 21, letzte Z. d+c statt d+b,
- 5) S. 22, Z. 13  $h^2 < c^2$  statt  $h^2 > c^2$ .

Aufgaben und Lehrsätze. (S. 27.)

6) Die Aufgaben (2, 3) sind in der Abhandlung No. 12, die Aufgaben (4, 5, 6, 7) Ber Abhandlung No. 16 dieses Bandes erledigt.

Aufgaben und Lehrsätze. (S. 35.)

7) .Der Beweis der Lehrsätze (6, 7, 8) findet sich in den späteren Abhandzen über Maximum und Minimum (No. 16 und 17 dieses Bandes).

Aufgaben und Lehrsätze. (S. 43.)

8) Auch in Betreff dieser Sätze und Aufgaben ist auf die in (7) genannten andlungen zu verweisen.

Der auf S. 44 gegebenen, auf das Dreieck sich beziehenden Tabelle hat Steiner = analoge, handschriftlich erhaltene und von Herrn Geiser mir mitgetheilte Tae für das ebene Viereck hinzugefügt:

"Im ebenen Viereck ABCD (Taf. XXIII Fig. 1) seien 1, 2, 3, 4 die Seitenlängen, (12), (23), (34), (41) die von ihnen eingeschlossenen Winkel; man frågt nach den Bedingungen, unter denen der Flächeninhalt zu einem Maximum wird, wenn gegeben sind:

```
Lösung: (12)+(34)=(23)+(41)
 1) 1, 2, 3, 4,
                                       (12)=(23)=(34)=(41); 1=2=3=4
 2) 1+2+3+4
 3) (12), (23), (34); [(41)])
                                     1+3=2+4
      und 1+2+3+4
                                 \begin{array}{ll} \text{,,} & (12) = (41), (23) = (34); \ 2 = 3 = 4 \\ \text{,,} & 1 = 2, \ 3 = 4; \ (23) = (34) = (41) \\ \text{,,} & 2 = 3, \ (23) = (34) \end{array}
 4) 1, 2+3+4
 5) (12), 1+2+3+4
 6) 1, (41), 2+3+4
                                     (12)+\frac{1}{2}(34)=\frac{\pi}{2}
 7) 1, 2, (34), 3+4
 8) 1, 3, (12), 2+4
                                       (34) = \angle ACB + \angle CAD^*
 9) 1, 4, (12), 2+3
                                        (12) = (41), 2 = 4
10) 1, (12)+(41), 2+3+4,,
                                        (34) = (23) = 2(12), 2 = 3.4
11) (14), 2+3+4
```

Zu Aufgabe (7) in vorstehender Tabelle findet sich noch folgendes Beiblatt: "Die Rechnung gehörig angewandt ergieht folgende Auflösung. Damit ein Viereck (Taf. XXIII, Fig. 2) mit  $a, b, s = x + y, \alpha, \varphi$  möglich sei, muss  $\varphi$  zwischen zwei Grenzen  $\varphi_i$  und  $\varphi_j$  eingeschlossen sein, d. h. es muss  $\varphi_i < \varphi < \varphi_j$  sein. Was diese von  $a, b, s, \alpha$  abhängigen Grenzen  $\varphi_i$  und  $\varphi_j$  betrifft, so ergeben sich dieselben ebenso leicht durch Rechnung als durch constructive Betrachtungen, weshalb ich mich bei der Bestimmung derselben nicht aufhalte.

Dies vorausgesetzt, kommt bei der Maximumsfrage alles darauf an, ob  $\frac{\pi}{2}$ unter  $\varphi_1$ , zwischen  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$ , oder über  $\varphi_2$  liegt.

Im ersten Falle findet das Maximum statt für  $\varphi = \varphi_1$ .

,, zweiten ,, ,, ,, ,, 
$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}$$
.

,, dritten ,, ,, ,, ,,  $\varphi = \varphi_2$ .

,, dritten ,, ,, ,, ,, 
$$\varphi = \varphi_{3}$$
.

Nimmt man z. B.  $s=2a,\ a=b,\ \alpha=\frac{\pi}{2}$ , so ist  $\varphi_1=\frac{\pi}{2}$ ,  $\varphi_2=\pi$ . und

da 
$$\frac{\pi}{2}-\frac{\alpha}{2}=\frac{\pi}{4}$$
 unter  $\varphi_1$  liegt, so findet das Maximum für  $\varphi=\varphi_1=\frac{\pi}{2}$  statt.

Für den auf Seite 45, No. 7 in der Klammer als bekannt angeführten, das ebene Dreieck betreffenden Satz hat Steiner gelegentlich folgenden directen Beweis mitgetheilt:

"Man klappe das Dreieck ABC um die Seite BC, so dass es zu  $A_iBC$ wird, im Weitern  $A_1BC$  um  $CA_1$ , so dass  $A_1B_1C$  entsteht, und fahre mit dem Umklappen in cyklischer Reihenfolge fort, bis noch die Dreiecke  $A_1B_1C_1,\ A_1B_1C_2$  $A_{2}B_{2}C_{1},\ A_{2}B_{2}C_{2}$  zum Vorschein kommen, von denen je zwei auf einander folgende eine Seite gemein haben und in Bezug auf dieselbe symmetrisch liegen. Das Dreieck αβγ der Höhenfusspuncte gelangt bei diesem Umklappen successive in die Positionen  $\alpha\beta_1\gamma_1$ ,  $\alpha_1\beta_1\gamma_2$ ,  $\alpha_2\beta_2\gamma_2$ ,  $\alpha_2\beta_3\gamma_3$ ,  $\alpha_3\beta_2\gamma_4$ ,  $\alpha_4\beta_4\gamma_4$ , und zwar liegen die Puncte  $\alpha\beta_1\gamma_2$   $\alpha_2\beta_3\gamma_4$   $\alpha_4$  in einer Geraden, so dass die Strecke  $\alpha\ldots\alpha_4$  gleich dem deposition

<sup>\*)</sup> Man denke sich in der Figur die Diagonale AC gezogen.

pelten Umfange des Dreiecks  $\alpha\beta\gamma$  ist. Wenn nun abc irgend ein anderes, dem Dreieck ABC eingeschriebenes Dreieck ist, das bei den auf einander folgenden Umklappungen successive die Lagen  $ab_1c_1$ ,  $a_1b_1c_2$ ,  $a_2b_2c_3$ ,  $a_2b_3c_3$ ,  $a_3b_3c_4$ ,  $a_4b_4c_4$  annimmt, so ist die aus geradlinigen Strecken zusammengesetzte gebrochene Linie  $ab_1c_2a_2b_3c_4a_4$  dem doppelten Umfange von abc gleich. Da aber BC und  $B_2C_2$  parallel und die Strecken  $a\alpha + a_4\alpha_4$  einander gleich sind, so ist der doppelte Umfang von  $\alpha \beta \gamma$  der Geraden  $aa_4$  gleich und demzufolge kleiner als der Zug  $ab_1c_2a_3b_3c_4a_4$ , oder kleiner als der doppelte Umfang von abc."

Maximum und Minimum des Bogens einer beliebigen Curve im Verhältniss zur Abscisse oder Ordinate.

Hier musste gesetzt werden:

S. 55, Z. 10 spitz statt stumpf,

S. 57, Z. 9 v. u.  $s_1$  statt  $s_2$ S. 57, Z. 2 v. u.  $s_2$  statt  $s_3$ , S. 57, Z. 1 v. u.  $C \mathfrak{C}_1 : s_2$  statt  $C \mathfrak{C} : s_3$ .

### Aufgaben und Lehrsätze. (S. 65.)

10) In Betreff dieser Aufgaben und Lehrsätze ist auf die Abhandlung No. 12 d. B. zu verweisen, in der sie grösstentheils erledigt werden.

S. 71. Die unter No. 13 gegebenen Sätze enthalten wesentliche Unrichtig-Vgl. die Schlussbemerkung.

S. 73, Z. 18 ist in dem Ausdruck von T

$$+x(2a-x)(\pi-2\alpha)$$
 statt  $-x(2a-x)(\pi-2\alpha)$ 

gesetzt.

Einfache Beweise der isoperimetrischen Hauptsätze.

S. 80, Z. 2 ist Inhalt statt Umfang,

S. 80, Z. 3  $\triangle BAD = \triangle BCD$  statt BA + AD = BC + CDgesetzt worden, welche Veränderungen von Steiner selbst herrühren.

### Ueber den Punct der kleinsten Entfernung.

11) Zu dieser Abhandlung findet sich in den hinterlassenen Papieren Steiner's die folgende Notiz:

"Um die Eigenschaften des Punctes M, dessen Abstände a, b, c von drei gegebenen Puncten A, B, C zusammen ein Minimum sind, zu erforschen, hat man das gleichseitige Dreieck zu betrachten.

Es sei (Taf. XXIII Fig. 3) ABC ein gleichseitiges Dreieck. Aus einem beliebigen innerhalb desselben liegenden Puncte M fälle man Perpendikel MA = a, MB = b, MC = c auf die Seiten, so ist bekanntlich die Summe dieser Perpendikel constant, jener Punct M mag sein, welcher er will, so dass also, wenn aus irgend einem anderen Puncte N die Perpendikel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  gefällt werden, immer

$$a+b+c=\alpha+\beta+\gamma$$

Zieht man nun aus N nach den Fusspuncten A, B, C der ersten Perpendikel die Strahlen  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , so sind diese beziehlich grösser als die Perpendikel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , daher ist auch stets

$$a+b+c < a_1+b_1+c_1$$
.

Daraus wird geschlossen: Sieht man die Puncte A, B, C als gegeben an,

so ist M ihr Punct kleinster Entfernung, d. h. so ist die Summe der Entfernungen des Punctes M von jenen drei festen Puncten kleiner als die Summe der Abstände jedes anderen Punctes N von denselben.

Da die Strahlen abc auf den Seiten des gleichseitigen Dreiecks ABC senk-

recht stehen, so bilden sie miteinander gleiche Winkel, so dass

$$\angle (ab) = (bc) = (ca) = \frac{4}{3}R = \frac{2}{3}\pi.$$

Und da der Punct M innerhalb des Dreiecks ABC liegt, so ist also jeder Winkel des letzteren kleiner als  $\frac{4}{3}R$ . Aus allem folgt der nachstehende Satz:

Der Punct kleinster Entfernung M von drei gegebenen Puncten A, B, C, den Ecken eines Dreiecks, von dessen Winkeln jeder kleiner als  $\frac{4}{3}R$  ist, hat die Eigenschaft, dass die aus ihm nach den drei Puncten gezogenen Strahlen a, b, c mit einander gleiche Winkel bilden, so dass jeder  $\frac{4}{3}R$  ist. Und umgekehrt:

Laufen aus einem Puncte M drei Strahlen a, b, c, die mit einander gleiche Winkel, jeder  ${}^4_3R$ , bilden, und nimmt man in diesen Strahlen drei beliebige Puncte A, B, C an, so ist jener Punct M allemal Punct

kleinster Entfernung von diesen drei Puncten.

Der Beweis folgt indirect aus der vorangehenden Betrachtung, durch Herstellung des gleichseitigen Dreiecks  $\mathfrak{ABG}$ . Auch ist für den ersten Theil des Satzes der Punct M leicht zu construiren. Beschreibt man über den Seiten des gegebenen Dreiecks ABC Kreisbogen, deren Peripheriewinkel über den resp. Seiten

=  $\frac{4}{3}R$  sind, so schneiden sich dieselben im Puncte M.

Ist insbesondere ein Winkel des gegebenen Dreiecks ABC, etwa Winkel A,  $=\frac{4}{3}R$ , so fällt der Punct M mit dessen Scheitel A zusammen, was auch noch aus der vorstehenden Betrachtung folgt, wenn nämlich der Punct M in der Seite BC des gleichseitigen Dreiecks ABC angenommen wird. — Wie aber gestellte sich der Satz, wenn ein Winkel des durch die drei gegebenen Puncte A, B, C bestimmten Dreiecks grösser ist als  $\frac{4}{3}R$ ? Auch in diesem Falle ist der Scheitel des stumpfen Winkels zugleich der Punct kleinster Entfernung. Indessen ist der Charakter des Minimums nicht mehr im strengen Sinne vorhanden. Da dieser Fall meines Wissens sich nirgends gehörig erörtert findet, so mögen hier noch einze Bemerkungen folgen, die zu seiner Erläuterung beitragen werden.

Wird in Rücksicht der obigen Betrachtung der Punct M ausserhalb des gleichseitigen Dreiecks  $\mathfrak{ABC}$ , z. B. über der Seite  $\mathfrak{AB}$  angenommen und wird für diesen Fall der Punct durch  $M_2$ , werden ferner die aus ihm auf die Seiten des Dreiecks gefällten Perpendikel durch  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  und deren Fusspuncte durch  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$  bezeichnet, so hat man

$$a_2 + b_2 - c_2 = a + b + c.$$

Dass unter diesen Umständen  $M_2$  nicht Punct kleinster Entfernung von der drei Fusspuncten  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$  sein kann, fällt in die Augen. Ebensowenig bat er die Eigenschaft, dass die Differenz  $a_2 + b_2 - c_2$  seiner Abstände von jenen Puncke ein Minimum ist, was man nach der Analogie leicht vermuthen möchte. In desen Falle hat aber das Dreieck  $A_aB_aC_a$  einen Winkel  $C_a$ , welcher grösser als  ${}^4R_1$  ist

Falle hat aber das Dreieck  $A_2B_2C_2$  einen Winkel  $C_2$ , welcher grösser als  $\frac{1}{3}R$  is Wird ferner der Punct  $M_2$  in einem der drei Winkelräume ausserhalb de

gleichseitigen Dreiecks ABC, etwa im Raume C, angenommen, so ist

$$c_{2}-a_{2}-b_{2}=a+b+c,$$

und der Punct  $M_2$  hat die Eigenschaft, dass die Differenz  $c_2 - a_2 - b_2$  ein Minmownst, wenn man die Fusspuncte  $A_2B_2C_2$  als gegeben annimmt. Dabei schneiden die Strahlen  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  einander ebenfalls unter gleichen Winkeln von  $\frac{4}{3}R$  oder  $\frac{3}{4}R$ ; dw Dreieck  $A_2B_2C_2$  aber ist spitzwinklig und namentlich ist dessen Winkel  $C_2 < \frac{3}{4}R$ 

Zur Verallgemeinerung des gefundenen Resultates dient der

Hülfssatz. Fällt man aus irgend einem Puncte P in der Fläche eines beliebigen, aber gleichseitigen Vielecks auf dessen Seiten Lothe, so ist die Summe der letzteren constant, wo man auch jenen Punct annehmen mag; sie ist gleich dem Inhalte des Vielecks, dividirt durch eine Seite desselben.

Man zieht aus ihm die

Folgerungen: 1) Der Punct P ist in Beziehung auf die Fusspuncte der aus ihm gefällten Perpendikel der Punct der kleinsten Entfernungen von diesen letzteren. Denn für jeden anderen Punct  $P_1$  ist die Summe der Lothe gleich gross, mithin die Summe der Schrägen von  $P_1$  nach den ersten Fusspuncten grösser, weil jede Schräge als Hypotenuse grösser ist als das zugehörige Loth aus  $P_1$ .

2) Da ferner die Winkel, welche die Seiten des Vielecks mit einer beliebigen Geraden G bilden, so beschaffen sind, dass die Summen ihrer Sinus sowohl als der Cosinus gleich 0 ist, so findet dasselbe für die Winkel statt, welche die Gerade G mit den Lothen aus P bildet. Es gilt also der Satz:

Sind in einer Ebene n Puncte gegeben, so ist der Punct der kleinsten Entfernung von ihnen so beschaffen, dass die Strahlen, welche ihn mit jenen n Puncten verbinden, mit jeder beliebigen Geraden solche Winkel bilden, von welchen die Summen sowohl der Sinus als der Cosinus = 0 ist.

Der Satz kann auf den Raum ausgedehnt werden (wobei Polyeder mit Seitenflächen gleichen Inhalts auftreten), desgleichen auf die Kugelfläche, und ausserdem ist es möglich, ihn von einer scheinbaren Beschränkung der Gültigkeit zu befreien."

Vom Krümmungsschwerpunct ebener Curven.

$$\frac{1}{4}(U_1 + U_2 + \cdots + U_n)$$
 statt  $U_1 + U_2 + \cdots + U_n$ 

stehen.

S. 137 Z. 2 ist

$$+s^2$$
 statt  $-s^2$ 

gesetzt worden.

Ueber Maximum und Minimum u.s.w. Erste Abhandlung.

### 13) S. 187 Anmerkung.

Diese Anmerkung findet sich ebenfalls in der im Liouville'schen Journal veröffentlichten französischen Uebersetzung der Steiner'schen Abhandlung, fehlt aber in der späteren Reproduction derselben im Crelle'schen Journal, die vielmehr an ihrer Stelle die folgende Notiz enthält, durch welche das Historische über den Hülfsatz (9.) des §. 8 richtig gestellt wird:

"Voyez le Tome II, p. 45 du Journal de Mr. Crelle\*). — L'histoire de ce théorème présente une singularité assez remarquable. Du à Lexell, ce théorème n'a été généralement connu que par les Eléments de géométrie de Legendre qui, tout en l'attribuant à Lexell ne le donne que d'une manière incomplète et paraît avoir été suivi par tous les auteurs qui en ont parlé après lui. Ayant été conduit dans le mémoire cité à reconnaître, que le petit cercle, lieu des sommets de tous les triangles équivalents construits sur la même base, passe toujours par les deux points diamétralement opposés aux extrémités

<sup>\*)</sup> Band I, S. 101 dieser Ausgabe.

de la base, je devais donc croire que ce complément indispensable pour les applications que j'avais en vue, n'était pas connu, et je sus confirmé dans cette erreur par tous ceux qui s'occupèrent plus tard du même sujet. Ce n'est que récemment que Mr. Liouville, qui avait rendu compte du présent mémoire à l'académie des sciences de Paris, ayant eu l'idée de recourir au mémoire original de Lexell (Acta Petropolitana, 1781, l, p. 112) a reconnu que la proposition dont il s'agit y est énoncée d'une manière complète, et démontrée de deux manières différentes. On ne saurait deviner ce qui a pu porter Legendre à mutiler le théorème donné par Lexell et l'on doit être d'autant plus surpris que cette circonstance soit restée si longtemps inapperçue, que la même proposition a fait le sujet d'un mémoire d'Euler (Nova acta Tom. X.) où elle se trouve démontrée d'une manière très élégante et purement géométrique. J'ajouterai que la démonstration donnée par cet illustre géomètre a beaucoup d'analogie avec celle que j'ai indiquée lors de la première publication du présent mémoire dans le Journal de Mr. Liouville et qui est sondée sur des considérations qui appartiennent à la géométrie à trois dimensions."

14) S. 203, Z. 18 v. u. Wenn der Inhalt kleiner wird als die Kreissläche, deren Umfang gleich dem gegebenen Bogen ist, so giebt es nur noch ein spitzwinkliges Segment, wonach die Bemerkung (1) etwas zu modificiren ist.

### Ueber Maximum und Minimum u. s. w. Zweite Abhandlung.

15) S. 249, IV, 2. Statt "kleinsten Inhalt" steht sowohl in Steiner's Manuscript als in der französischen Uebersetzung "grössten Inhalt". Dies beruht aber auf einem Irrthum, indem ein Dreieck unter den im Satze angegebenen Bedingungen einen beliebig grossen Inhalt haben kann.

Es seien a,b,c die Seiten des Dreiecks,  $\gamma$  der gegebene, der Seite c gegebüberliegende Winkel desselben, und d der gegebene Werth der Differenz (a+b)-c. Dann ist

$$c^{2} = a^{2} + b^{2} - 2ab\cos\gamma = (a+b)^{2} - 4ab\cos^{2}\frac{\gamma}{2} = (c+d)^{2} - 4ab\cos^{2}\frac{\gamma}{2}.$$

$$4ab = \frac{(c+d)^{2} - c^{2}}{\cos^{2}\frac{\gamma}{2}} = \frac{(2c+d)d}{\cos^{2}\frac{\gamma}{2}},$$

$$a+b=c+d, \quad (a-b)^{2} = \frac{c^{2} - (c+d)^{2}\sin^{2}\frac{\gamma}{2}}{\cos^{2}\frac{\gamma}{2}}.$$

Hiernach muss

$$c \equiv (c+d)\sin{rac{\gamma}{2}}$$
 , also  $c \geq rac{d\sin{rac{\gamma}{2}}}{1-\sin{rac{\gamma}{2}}}$ 

sein. Der kleinste Werth, den c annehmen kann, ist also derjenige, für den as einander gleich werden; und da der Inhalt des Dreiecks gleich  $\frac{1}{2}ab\sin\gamma$  ist, so sieht man aus dem Ausdruck von ab, dass diesem kleinsten Werthe von c auch der kleinste

halt des Dreiecks entspricht, und dass ein Maximum dieses Inhalts gar nicht stattdet.

Setzt man in dem Ausdrucke von  $c^2$ 

$$c = a+b-d$$

ergiebt sich

$$4ab\cos^2\frac{\gamma}{2}-2d(a+b)+d^2=0$$
,

er, wenn

$$k = \frac{1}{2} \frac{d}{\cos^2 \frac{\gamma}{2}}, \quad l = \frac{1}{2} \frac{d \sin^2 \frac{\gamma}{2}}{\cos^2 \frac{\gamma}{2}}$$

setzt wird,

$$(a-k)(b-k)=l^2.$$

Unter den dieser Relation genügenden Werthsystemen a, b giebt es nun zwei, denen a = b ist, nämlich

$$a = k + l, b = k + l$$

d

$$a = k - l, b = k - l,$$

bei zu beachten, dass k>l ist. Hat man nun gefunden, dass unter den in de stehenden Dreiecken das gleichschenklige den kleinsten Werth von c, also ch den kleinsten Werth von a+b giebt, so kann man zu dem Schlusse verleitet rden, dass die den Winkel  $\gamma$  einschliessenden Seiten des genannten Dreiecks rich (k-l) seien. Es ist aber

$$ab = a\left(k + \frac{l^2}{a - k}\right) = l^2 + ka + \frac{l^2k}{a - k};$$

erste Ableitung dieses Ausdruckes von ab verschwindet für a=k-l, und zweite ist für denselben Werth von a negativ, der Werth von ab also für =l-k, b=l-k ein Maximum. Daraus würde dann folgen, dass für das eieck, in welchem a=k-l, b=k-l, nicht nur die dritte Seite ein Minimum, sondern zugleich der Inhalt ein Maximum sei, wie im Steiner'schen Texte ht. Der Widerspruch zwischen diesem Resultat und dem vorher festgestellten irt sich dadurch auf, dass die beiden Gleichungen

$$a+b-c = d,$$

$$c2 = a2+b2-2ab\cos\gamma,$$

enn man a = k - l, b = k - l nimmt, nur dann mit einander zu vereinigen sind, enn man der Grösse c einen negativen Werth giebt. Denn es ist

$$2(k-l) = \frac{d\left(1-\sin\frac{\gamma}{2}\right)}{\cos^2\frac{\gamma}{2}},$$

id daher

$$c = a + b - d = -\frac{d\left(1 - \sin\frac{\gamma}{2}\right)\sin\frac{\gamma}{2}}{\cos^2\frac{\gamma}{2}},$$

durch welchen Werth von c zugleich die zweite der vorstehenden Gleichungen befriedigt wird. Das Dreieck, in welchem a=k-l, b=k-l, genügt also nicht der Bedingung, dass die Differenz zwischen der Summe der Seiten a, b und der dritten Seite des Dreiecks gleich d sein soll.

Möglicherweise ist Steiner durch den angegebenen oder einen ähnlichen fehler-

haften Schluss zu der falschen Aussage seines Satzes verleitet worden.

Uebrigens findet sich diese Aussage bereits an einer früheren Stelle, S. 44 d. B. in der Tabelle unter Nr. 19, so dass sie in der That auf einem wirklichen Versehen zu beruhen scheint.

16) S. 253, Z. 20 v. o. Hier hatte Steiner im Manuscript einen Satz (III.) stehen, der folgendermaassen lautet.

"III. Ist ferner insbesondere  $C=2\pi$ , so fallen die Seiten CA und CT auf

einander und der Satz heisst:

Sind alle Seiten a, b, c... eines Vielecks gegeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn alle Ecken von einem Puncte C gleichweit abstehen, d. h. wenn es einem Kreise eingeschrieben ist."

Steiner hat nachträglich diesen Satz, obwohl er richtig ist, gestrichen, mit der Bemerkung: "Dies folgt, streng genommen, nicht, denn A und T brauchen nicht auf einander zu fallen." Mir scheint gleichwohl Steiner's Schlussweise wohl begründet zu sein.

17) S. 253, Z. 6 v. u. Hier steht in Steiner's Manuscript noch der von ihm aus demselben Grunde, wie der vorstehende, gestrichene Satz:

III. Ist der Umfang s eines m-Ecks gegeben, so ist der Inhalt ein Maximum, wenn es gleichseitig und einem Kreise eingeschrieben, d. h. wenn es regelmässig ist." Dagegen ist

18) S. 254, Z. 16 v. o. der hieraus abgeleitete Satz (8, III.) stehen geblieben,

zu dem sich die folgende Randbemerkung Steiner's findet:

"Da die vorigen Sätze gestrichen sind, so fehlt diesem der Grund. Man hilft sich aber durch den Satz (L), indem gezeigt wird, dass keine Linie L=s die Schenkel von C verbinden und so grossen Inhalt begrenzen kann wie der Kreisbogen. Oder, wird in L ein Punct P angenommen, so muss immer

$$CP = CA - CT$$

sein. Dann folgt der Satz (II.) und weiter der Satz (III.)."

19) S. 254, Z. 8 v. u. An dieser Stelle findet sich in Steiner's Manuscript

die später hinzugefügte Randbemerkung:

"Auf diese Weise scheint sich der Hauptsatz durch den Fundamentalsatz vom rechtwinkligen Dreieck allein ableiten zu lassen, wofern zunächst aus ihm der Satz über das Viereck, dessen Seiten gegeben sind, abgeleitet wird." (Dabei wird in Betreff des Beweises des letzteren Satzes auf R. Simson verwiesen.)

20) S. 277, Z. 2 v. o. Hier hat Steiner seinem Manuscript die folgende (vom 16. Juli 1847 datirte) Bemerkung hinzugefügt:

"Heute erscheint mir diese Darstellung schlecht. Der Satz, dass die Seitenfläche S jedes schiefen Prismas gleich  $\alpha\beta.P$  ist, ist wichtig, muss hervorgehoben und unterstrichen werden. Der Beweis ist, wie ich jetzt einsehe, so zu führen

Sei die Säule auf A senkrecht. Aus den Mitten der Seiten (b) von B seien Perpendikel gefällt auf A, oder auf die Seiten (a) von A. Dann ist die Seitenfläche

$$S = \Sigma(pa).$$

Nun ist  $\alpha$  der Schwerpunct der Mitten von  $\alpha$  mit Gewichten  $\alpha$ . Daher ist die aus  $\alpha$  mit den Geraden p parallel gezogene Gerade  $\alpha$   $\beta$ , multiplicirt mit der Summe aller  $\alpha$ , d. h. mit P, gleich  $\Sigma(p\alpha)$  gleich S, oder

$$\alpha\beta \cdot \Sigma(a) = \Sigma(pa).$$

Mag sich daher B um den festen Punct  $\beta$  drehen, wie es will, so bleibt S constant. Und wird B auf einen Augenblick senkrecht zu der Säule angenommen und A um  $\alpha$  gedreht, so bleibt S wieder constant, daher auch wenn A und B beide schief sind."

21) S. 305. Zu der die No. 72 begleitenden Note findet sich in Steiner's Nachlass die folgende Ausführung:

"Zu diesen Ausnahmen gehören z. B., wie ich bereits an einem andern Orte angegeben habe"), folgende zwei: 1) wenn von den drei Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  zwei rechte sind, und 2) wenn der eine gleich  $\frac{\pi}{2}$  und jeder der übrigen gleich  $\frac{\pi}{3}$  ist. Ausser diesen zwei Fällen hat nun Herr Stud. Clausius noch zwei andere gefunden und zugleich gezeigt, dass weiter keine anderen möglich sind. Seine Fälle sind: 3) wenn die Winkel  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$ , und 4) wenn sie  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{5}$  betragen.

In diesen vier Fällen ist die Zahl der Symmetralebenen und ihre Beziehung zu einander folgende:

- 1) Es seien von den drei Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  zwei rechte, etwa  $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$  und der dritte  $\gamma$  beliebig. Ist dann 1)  $\gamma$  mit  $\pi$  commensurabel,  $\gamma:\pi=1:m$ , so finden im Ganzen m+1 Symmetralebenen statt, nämlich Z und ausserdem m, die durch die Gerade z gehen. Und ist 2)  $\gamma$  mit  $\pi$  incommensurabel, so ist jede durch z gehende Ebene eine Symmetralebene, so dass z eine Symmetralaxe ist und Z noch eine besondere Symmetralebene. Im Falle 1) ist der Körper in seiner einfachsten Gestalt ein regelmässiges m-seitiges Prisma oder eine regelmässige symmetrische m-seitige Doppelpyramide, und im Falle 2) ein gerader Cylinder oder ein gerader symmetrischer Doppelkegel.
- 2) Wenn die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  beziehlich  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{3}$  sind, so hat der Körper im Ganzen 6 Symmetralebenen, die sich zusammen in einem Puncte C und einzeln zu zweien in 3 Geraden  $G_2$  unter Winkeln  $\frac{\pi}{2}$ , und zu dreien in
- 4 Geraden  $G_3$  unter Winkeln  $\frac{\pi}{3}$  schneiden. Die einfachste Gestalt des Körpers ist ein regelmässiges Tetraëder. Denkt man sich um den gemeinschaftlichen Punct  $G_3$  der sechs Symmetralebenen eine Kugelfläche beschrieben, so wird diese von jener in 24 gleiche Dreiecke zerlegt, deren jedes die gegebenen Winkel  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{3}$  hat; um 6 Puncte  $P_2$  liegen um jeden 4, und um 8 Puncte  $P_2$  liegen um jeden 6 Dreiecke; die Puncte rühren beziehlich von den 3 Geraden  $G_3$  und den 4 Geraden  $G_4$  her.
- 3) Wenn die Winkel  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$  sind, hat der Körper im Ganzen 9 Symmetralebenen, die sich zu 2 in 6 Geraden  $G_3$ , zu 3 in 4 Geraden  $G_3$  und

<sup>\*)</sup> Einfache Beweise der isoperimetrischen Lehrsätze (S. 91 dieses Bandes).

zu 4 in 3 Geraden  $G_4$  schneiden. Die einfachsten Formen des Körpers sind der Würfel und das regelmässige Oktaeder Die um den Durchschnittspunct G der Ebenen beschriebene Kugelfläche wird von denselben in 48 gleiche Dreiecke getheilt, welche die gegebenen Winkel haben. Sie bilden ein Netz von 26 Puncten; um 12 derselben liegen um jeden 4 Dreiecke, um 8 um jeden 6, und um 6 um jeden 8 Dreiecke.

4) Wenn die Winkel  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{5}$  sind, so hat der Körper im Ganzen 15 Symmetralehenen, die sich zu 2 in 15 Geraden  $A_2$ , zu 3 in 10 Geraden  $A_4$  und zu 5 in 6 Geraden  $A_5$  schneiden. In seiner einfachsten Form kann der Körper ein regelmässiges Dodekaeder oder ein Ikosaeder sein. Die Kugelfläche C wird von den 15 Symmetralehenen in 120 gleiche Dreiecke mit den gegebenen Winkeln zerschnitten, die ein Netz von 62 Puncten bilden, welche von den Geraden  $G_2$ ,  $G_4$ ,  $G_5$  herrühren; nämlich um 30 Puncte  $P_2$  liegen die Dreiecke zu 4, um 20 Puncte  $P_3$  zu 6, und um 12 Puncte  $P_5$  zu 10.

Ueber die drei Systeme (2), (3) und (4) sind ferner folgende Eigenschaften anzugeben:

System 2. Wird hier irgend ein Punct a angenommen, so entsprechen ihm zunächst vermöge der 6 Symmetralebenen 6 Puncte; diesen wieder, vermöge derselben Ebenen, 18 Puncte (mit Einschluss von a), so dass also im Ganzen 24 Puncte a in Betracht kommen, welche in Rücksicht der sechs Ebenen einander entsprechen. Die 24 Puncte haben solche Lage:

lpha) dass sie in einer Kugelstäche C liegen und zwar homologe Puncte in den

oben genannten 24 Dreiecken sind;

 $\beta$ ) dass 8-mal 6 in einer Ebene liegen; die 8 Ebenen bilden ein regelmässiges Oktaeder und zerfallen in zwei Abtheilungen von 4 und 4. Die 4 Ebenen jeder Abtheilung enthalten zusammen alle 24 Puncte und bilden ein reguläres Tetraeder. Ferner liegen die Puncte zu 4 und 4 in 6 Ebenen, und diese bilden einen Würfel; die durch je 4 der Puncte bestimmten Vierecke sind Rechtecke; diese 6 und die vorigen 8 Ebenen begrenzen einen Körper, der die 24 Puncte zu Ecken hat, und dessen Flächen 6 Rechtecke und 8 Sechsecke sind. Die 8 Sechseckebenen sind paarweise zu den 4 Geraden  $G_3$  senkrecht und somit unter sich parallel, die 6 Rechteckebenen sind paarweise zu den 3 Geraden  $G_2$  senkrecht und mithin ebenfalls unter sich parallel.

Eine Ebene schneidet das ganze Symmetralsystem in einem vollständigen Viereck. Die Ecken desselben  $(P_3)$  stammen von den 4 Axen  $A_3$ , und die Durchschnittspuncte der Gegenseiten  $(P_2)$  von den drei Axen  $G_3$  her. Die Ebene wird durch die Seiten des Vierecks in 18 Theile getheilt, wovon 6 begrenzt sind. Die 24 Puncte  $\alpha$  liegen in 12 durch C gehenden Strahlen, diese tressen die Ebene in 12 Puncten  $\alpha$ ; in jedem der 6 begrenzten Theile liegt einer, und die andern sallen in 6 der 18 unbegrenzten Theile. Die 12 Puncte  $\alpha$  haben bestimmte harmonische Abhängigkeit von einander in Rücksicht der 6 Seiten des Vierecks, so dass mit dem einen die 11 anderen gegeben sind; die Construction ergiebt sich z. B. mittelst der 6 Puncte  $\beta$ , in welchen die Ebene von den 6 Strahlen b geschnitten wird, die in C auf den 6 Symmetralebenen senkrecht stehen. Diese sechs Strahlen sind den Kanten des regelmässigen Tetraeders, welches durch das System bestimmt wird, parallel; sie liegen also zu 3 in 4 Ebenen (sind deren Durchschnitte) und schneiden sich unter Winkeln

 $\frac{\pi}{3}$  und ausserdem noch paarweise unter Winkeln  $\frac{\pi}{2}$ . Im Ferneren sind die Strahlen b identisch mit den Kantenaxen des Würfels und des Oktaeders, auch sind sie die

Polarliuien der 6 Symmetralebenen, auf denen sie senkrecht stehen; ebenso sind die 6 Puncte  $\beta$  (oder das vollständige Vierseit, dessen Ecken sie sind) die Pole der Seiten des vorgenannten Vierecks. Die 4 Ebenen, in welchen die 6 Strahlen b zu 3 liegen, stehen auf den obigen 4 Axen oder Geraden  $G_2$  senkrecht; letztere sind beim Würfel die Eckaxen und beim Tetraeder die Flächenaxen; die 3 Geraden  $G_2$  sind beziehlich das Umgekehrte.

System 3. Eine Kugel um C wird hier in 48 gleiche Dreiecke mit den gegebenen Winkeln  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$  getheilt; um 6 Puncte  $P_4$  liegen die Dreiecke zu 8, um 8 Puncte  $P_2$  zu 6 und um 12 Puncte  $P_2$  zu 4; diese Puncte kommen von den Geraden  $G_2$ ,  $G_3$ ,  $G_4$  her. Jeder angenommene Punct a gehört zu einem System von 48 Puncten, welche einander in Bezug auf die 9 Symmetralebenen entsprechen, allemal in einer Kugelfläche liegen und homologe Puncte in den 48 Dreiecken sind. Gemäss den 26 Puncten  $P_4$ ,  $P_3$ ,  $P_2$  liegen von den 48 Puncten a: a) 6-mal 8, a0 8-mal 6 und a0 12-mal 4 in einer Ebene. Die 6 Ebenen a1 bilden einen Würfel, die 8 Ebenen a2 bilden mit den a3 einen 14-Flächner, begrenzt von 6 Quadraten und 8 regelmässigen Dreiecken, die a4 mit den a5 einen 18-Flächner (6 Quadrate und 12 Sechsecke), die a6 mit den a7 einen 20-Flächner (6 Achtecke, 8 Sechsecke und 12 Vierecke). Damit hat man 7 verschiedene Polyeder erhalten.

Die Ebenen ( $\beta$ ) und ( $\gamma$ ) können abwechselnd und nur zur Hälfte genommen werden (Hemiedrie). 4 Ebenen ( $\beta_1$ ) bilden das Tetraeder, 6 Ebenen ( $\gamma_1$ ) das Hexaeder; die 4 Ebenen ( $\beta_1$ ) mit den 6 Ebenen ( $\alpha$ ) eine vorkommende Krystallgestalt, ebenso ( $\gamma_1$ ) mit ( $\alpha$ ); ( $\gamma_1$ ) mit ( $\beta_1$ ); ( $\beta_1$ ), ( $\gamma_1$ ) und ( $\alpha$ ); ( $\beta_1$ ) mit ( $\gamma_1$ ); ( $\beta_1$ ) mit ( $\gamma_1$ ); ( $\beta_1$ ) mit ( $\gamma_1$ ) mit ( $\gamma_1$ ); ( $\gamma_1$ ) mit ( $\gamma_1$ ) mit ( $\gamma_1$ ) und ( $\gamma_1$ ); ( $\gamma_1$ ) mit ( $\gamma_1$ ) und ( $\gamma_1$ ).

Die 9 Symmetralebenen zerfallen in 2 Abtheilungen von 3 Ebenen  $\gamma_1$  und

**Die 9** Symmetralebenen zerfallen in 2 Abtheilungen von 3 Ebenen A und 6 Ebenen B. Wird insbesondere der Punct a in einer Ebene A angenommen, so entstehen nur 24 Puncte a; gemäss den Puncten  $P_4$ ,  $P_2$  liegen 6-mal 4 und 8-mal 6 in einer Ebene a oder  $\beta$ ; diese Ebenen bilden einen Körper, begrenzt von 6 Quadraten a und 8 Sechsecken  $\beta$ . Wird  $\alpha$  in einer Ebene B angenommen, so kann es auf zwei Arten geschehen: zwischen  $P_3$  und  $P_2$  oder zwischen  $P_3$  und  $P_4$ ; in beiden Fällen giebt es 24 Puncte a. Im ersten Falle liegen 6-mal 8 in einer Ebene a und 8-mal 3 in  $\beta$ , die 12 Ebenen  $\gamma$  verschwinden wie vorhin. Im zweiten Falle liegen 6-mal 4 in  $\alpha$ , 8-mal 3 in  $\beta$  und 12-mal 4 in  $\gamma$ . Fällt endlich a in  $P_2$ , so giebt es nur 12 Puncte a, und sie liegen 6-mal 4 in  $\alpha$  und 8-mal 3 in  $\beta$ ; diese 6+8 Ebenen  $\alpha$ ,  $\beta$  bilden einen Körper, der ein enteckter Würfel oder ein entecktes Oktaeder ist.

Die unter den 48 sphärischen Dreiecken liegenden ebenen Dreiecke bilden den 48-Flächner (Hexakisoktaeder). An jeder Kante  $P_3P_4$  liegen zwei Dreiecke, die zwei Puncte  $P_2$  zu Spitzen haben; lässt man die beiden  $P_2$  sich gleichmässig heben, bis die Dreiecke in einer Ebene liegen, so bilden sie ein gleichschenkliges Viereck  $P_2P_2P_4P_2$ ; die kleineren Schenkel liegen an  $P_3$ , die grösseren an  $P_4$ . Dedurch entsteht ein Krystall mit 6, 8 und 12 Ecken  $P_4$ ,  $P_2$  und  $P_2$  und mit 24 Flächen  $p_3$ , welche gleichschenklige Vierecke sind; er ist nicht mehr einer Kugel eingeschrieben, wohl aber umschrieben. Das System der 24 Grenzflächen  $p_3$ , mit den früheren combinirt, giebt verschiedene vorkommende Krystallformen.

Lässt man ferner je zwei Dreiecke, die an eine Kante  $P_2\,P_4$  stossen, in eine Ebene fallen (in ein Dreieck übergehen), so kommen die Ecken  $P_2$  in Kanten zu

liegen und verschwinden, so dass der Krystall 6+8 Ecken und 24 Dreiecke als Flächen hat (Tetrakishexaeder). Fallen je zwei Dreiecke an den Kanten  $P_{_2}P_{_2}$  in eine Ebene (in ein Dreieck), so verschwinden wieder die Ecken  $P_{_2}$  und es entsteht das Triakisoktaeder mit 6 sechskantigen und 8 dreikantigen Ecken und 24 dreieckigen Flächen. — Fixirt man von den 8 dreikantigen Ecken 4 abwechselnde und hält ihre 12 Flächen fest, so werden diese gleichschenklige Vierecke, und der Krystall ist das Trapezoiddodekaeder mit 14 Ecken (4 und 4 dreikantige und 6 vierkantige).

System 4. In diesem System sind von den 15 Axen  $G_2$  5-mal 3 zu einander senkrecht. Nämlich die Kanten des Dodekaeders stehen sich paarweise gegenüber und sind parallel; dabei giebt es 5-mal 3 Paare, die zu einander rechtwinklig sind, und ebenso die ihnen zugehörigen 3 Axen  $G_2$ . Also lassen sich dem Dodekaeder 5 Oktaeder einschreiben, deren Ecken in den Mitten der Kanten liegen.

An jeder Kante K des Dodekaeders liegen 4 Flächen; zwei haben sie zu Seiten. Die der Kante zunächst liegenden Ecken oder Diagonalen in den 4 Flächen bilden ein Quadrat; die 6 Quadrate der 3 Paar zugeordneten Kanten bilden einen Würfel. Folglich lassen sich dem Dodekaeder 5 Würfel einschreiben, deren Ecken in den seinigen liegen; und folglich bilden die 10 Diagonalen des Dodekaeders 5-mal die

4 Diagonalen des Würfels.

Jede der 6 Axen  $G_{\scriptscriptstyle 5}$  steht auf zwei gegenüberliegenden parallelen Flächen senkrecht; die Mittelebene zwischen den letzteren geht durch die Mitten von 5 Paar Gegenkanten, also durch 5 Axen  $G_2$ , auf denen somit jene Axe  $G_5$  senkrecht steht. Also liegen die 15  $G_2$  zu 5 in 6 Ehenen und sind senkrecht zu den 6 Axen  $G_5$ . (Da das regelmässige 5-Eck keinen eigentlichen Mittelpunct hat, so sind auch die G, keine eigentlichen Axen. - Sollte hierin vielleicht der Grund liegen, warum das Dodekaeder und Ikosaeder keine Krystallformen sind?!). - Wird das ganze System von Ebenen und Axen als Büschel von einer Ebene geschnitten, so geben die genannten 6 Ebenen 6 Gerade, die sich in 15 Puncten  $P_2$  schneiden, welche den 15 Geraden  $G_2$  entsprechen. In Bezug auf ein elliptisches Involutionsnetz sind von diesen 15 Puncten P, 5-mal 3 einander polar zugeordnet, so wie die 15 Strahlen  $G_2$ . Die 6 Axen  $G_5$  geben 6 Puncte  $P_5$ , welche die Pole jener 6 Geraden sind. In jedem elliptischen Involutionsnetz muss es demnach unendlich viele solcher geschlossenen Systeme von 5-mal 3 zugeordneten Puncten geben, wovon jedes mit dem Dodekaeder oder Ikosaeder übereinstimmt, resp. seine Natur andeutet und die gegenseitige Lage seiner Axen angiebt. Daher sind auch durch je drei zugeordnete Puncte die 4-mal drei übrigen bestimmt, oder es finden nur zwei verschiedene Systeme statt, was man am Dodekaeder leicht anschauen kann, indem die Kanten den Axen  $G_{2}$  parallel sind. Die Kante im Endpuncte einer Axe kann also in der That nur zweierlei Richtung haben, die der einen oder anderen zugeordneten Aus parallel sein muss. (Wie sind aber die 4-mal drei übrigen Puncte zu finden? -

Ueber einige stereometrische Sätze.

22) S. 316, Gl. (14) muss es heissen  $H_{\gamma}$  statt  $\frac{2}{3}H_{\gamma}$ . S. 317, Z. 3 v. o. muss der Formel für k noch hinzugefügt werden  $+\frac{2}{3}H_{\gamma}$ .

#### Geometrische Lehrsätze.

23) S. 371, Z. 7 v. o. Nach Hesse (Crelle's Journal, XXVI, S. 175) here von den 27 Puncten P nicht 108-mal drei, sondern nur 81-mal drei in einer geraden Linie.

Sätze über Curven zweiter und dritter Ordnung.

24) S. 377, Z. 12 v. o. Die Gruppirung der 9 Osculationspuncte, 3R+6J, ist keine andere wie der neun Wendepuncte einer Curve dritter Ordnung; die vier Systeme  $K_1$  entsprechen den syzygetischen Dreiecken, und von diesen hat bekanntlich eines drei, eines nur eine, und die beiden anderen gar keine reellen Seiten. Hiernach würden die Steiner'schen Behauptungen einer Berichtigung bedürfen. Dasselbe gilt von den S. 380 unter (III) stehenden Sätzen, sowie von der Behauptung, dass der Schlusssatz (2) auch umgekehrt gelte.

Elementare Lösung einer geometrischen Aufgabe u. s. w.

- 25) S. 417, Z. 8 v. u. Die hier angegebene Zahl (7776) von Kegelschnitten, welche fünf gegebene Kegelschnitte berühren, ist nicht richtig, da uneigentliche Lösungen mitgezählt sind; sie ist vielmehr 3264. (Vgl. Clebsch-Lindemann, Vorlesungen über analyt. Geometrie, Band 1, S. 403.)
  - Zu dieser Abhandlung findet sich in Steiner's Nachlass der folgende Zusatz:

"§. II, 7,  $\alpha$ . Mit diesem Satze stehen die nachfolgenden Aufgaben im Zu-sammenhange.

1) Der Winkel  $\alpha$  an der Spitze eines Dreiecks (Taf. XXIII Fig. 4) ist in fester Lage gegeben und ein Punct  $\alpha$  in der Grundlinie bc; letztere so zu bestimmen, dass der Umfang ein Minimum wird.

Lösung: Die Halbirungslinien der Winkel b und c und das Perpendikel in  $\alpha$  auf bc müssen sich in einem Puncte A treffen.

- 2) Um ein gegebenes Dreieck  $\alpha\beta\gamma$  ein anderes abc vom kleinsten Umfange zu beschreiben.
- 3) Ist ein beliebiges Dreieck abc gegeben, so giebt es ein bestimmtes anderes  $\alpha\beta\gamma$ , dem es umschrieben ist, so dass es unter allen demselben umschriebenen den kleinsten Umfang hat, und dieses Dreieck  $\alpha\beta\gamma$  ist leicht zu finden.
- 4) Wenn die Grundlinie bc eines Dreiecks abc (Taf. XXIII Fig. 5) in einer festen Geraden G, die Spitze in einer festen Geraden H liegen und die Schenkel ab und ac resp. durch zwei feste Puncte  $\gamma$  und  $\beta$  gehen sollen, unter welchen Bedingungen ist dann der Umfang ein Minimum?

Lösung: Die Halbirungsstrahlen der Aussenwinkel bei a und b müssen sich mit dem Perpendikel in  $\gamma$  auf ab in einem und demselben Puncte treffen; ebenso verhält es sich für die andere Seite ac. Denn dadurch ist auch in der Grundlinie bc ein Punct  $\alpha$  bestimmt, so dass abc als dem  $\alpha\beta\gamma$  umschrieben überhaupt den kleinsten Umfang hat. — (Die Lösung ist allerdings nicht allgemein, weil durch Annahme von G, H und  $\beta$  der Punct  $\gamma$  schon bestimmt wird.)"

# Aufgaben und Lehrsätze.

26) S. 442, Z. 3. Hier heisst es in Steiner's Manuscript: "Fielen nur in jeden Wendepunct 8 der gedachten Puncte, so blieben noch 132 eigentliche Lösungen übrig; fallen aber 9 oder 10 in jeden, so finden nur 108 oder 84 eigentliche Lösungen statt."

Neue Bestimmungsarten der Curven zweiter Ordnung.

27) S. 454, Z. 3 v. o. Auch hier wären die beiden Fälle zu unterscheiden gewesen. Im ersten Falle wird l bestimmt durch die Proportion

$$l:AB = \beta:\gamma$$

während man im anderen Falle

$$l:AB = \gamma:\alpha$$

hat.

S. 461, §. 6. Die Formeln für A, A, , A, sind nicht richtig; sie müssen 1

$$\lambda^{2} = \frac{b}{2ab}(2abb - aa^{2} + bb^{2} - bd^{2}).$$

$$\lambda^{2}_{1} = \frac{b}{2ab}(2abb - aa^{2} + bb^{2} - bd^{2}).$$

$$\lambda^{2}_{2} = \frac{a}{2bb}(2abb - aa^{2} + bb^{2} - bd^{2}).$$

S. 464 (Nr. 3). Diese Proportion muss heissen

$$\alpha^2:\beta^2=yB:yA,$$

wonach auch die übrigen zu berichtigen sind.

S. 466 Z. 6 v. u. Der Kreis  $B_y^2$  ist gar nicht reell, da er von allen Ge die durch A gehen, in imaginären (Brenn-) Puncten geschnitten wird.

Allgemeine Betrachtungen über einander doppelt berührende Kegelschnitte.

28) S. 473, Z. 5 v. u. Gegen das hier Gesagte ist zu bemerken, da ausserhalb  $X_1$  liegende Punct m nicht Pol von  $X_1$  in Bezug auf X sein weil  $X_1$  Tangente von  $X^2$  ist (vgl. S. 472, II, 2). Aus ähnlichen Gründen auch der Satz auf

S. 475, Z. 19 v. u. nicht richtig sein.

S. 481, Nr. (2). Auch hier giebt es wie in 3) nur vier Lösungen, man in beiden Fällen die degenerirenden Kegelschnitte nicht mitzählt.

### Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven.

29) S. 495, Formel (3). Hier musste

$$3g(g-2)$$
 statt  $3g(g-1)$ 

gesetzt werden.

Ueber algebraische Curven, die einen Mittelpunct haben.

30) S. 504, Z. 11 v. u. Hier ist

$$\nu(\nu+1)-1$$
 statt  $\nu(\nu+1)$ 

gesetzt wörden, sowie

S. 505, Z. 13 v. o.

$$\frac{1}{2}m(m+4)$$
 statt  $\frac{1}{2}m(m+2)$ 

und

$$\frac{1}{2}[m(m+4)-1]$$
 statt  $\frac{1}{2}[m(m+2)+1]$ .

(Die unrichtigen Formeln scheinen auf einem blossen Schreibfehler zu beruhen, di Ausdrücke in den Zeilen 16 und 17 auf S. 505 sind wieder richtig.)

$$\Re$$
 statt  $R$ 

gesetzt.

S. 537, Z. 15 v. o. musste

$$J^{\circ}$$
 in  $J^{\circ}$ 

geändert werden.

S. 557, Z. 10 v. u. Hier ist gesetzt worden: welche die Basis in a (statt in P) berührt.

Ueber die Doppeltangenten der Curve vierten Grades.

31) S. 610, VII. Da durch 20 Puncte stets eine Curve fünften Grades gelegt werden kann, so ist der hier aufgestellte Satz nichtssagend. Dasselbe gilt von den Sätzen (VIII, IX) auf S. 611.

## Zwei specielle Flächen vierter Ordnung.

32) Die unter (l.) besprochene Fläche ist diejenige, welche man gegenwärtig die "Steiner'sche Fläche" zu nennen gewohnt ist. Steiner hatte sich mit derselben besonders während seines Aufenthalts in Rom (1844) beschäftigt, und pflegte deshalb von ihr als seiner "Römersläche" zu reden, hat aber niemals etwas darüber veröffentlicht. Es waren ihm nämlich Zweisel darüber geblieben, ob die Fläche, wie er durch Betrachtungen, die ihm selbst nicht genügten, gefunden hatte, wirklich vom vierten, und nicht etwa vom sechsten Grade sei. Möglicherweise nämlich, meinte er, könne der Durchschnitt der Fläche mit jeder ihrer Tangentialebenen aus zwei reellen und einem beständig imaginär bleibenden Kegelschnitt bestehen, so dass die Fläche, wie er sich ausdrückte, von einem "Gespenst" begleitet wäre. Dass er über diesen Punct mit den ihm gewohnten Betrachtungsweisen nicht in's Klare zu kommen vermochte, verdross ihn so sehr, dass er lange Zeit sich nicht entschliessen konnte, einem Analytiker die Sache zur Prüfung vorzulegen. Erst etwa ein Jahr vor seinem Tode sprach er mit mir über seine Fläche und ersuchte mich, was er darüber gefunden, analytisch zu verificiren. Dies war nicht schwierig. Sind

$$\varphi_1 = 0$$
,  $\varphi_2 = 0$ ,  $\varphi_3 = 0$ 

die Gleichungen dreier Flächen zweiter Ordnung, die durch sieben gegebene Puncte gehen, in gewöhnlichen Coordinaten, so hat jede andere, durch dieselben Puncte gehende Fläche gleicher Ordnung die Gleichung

$$\lambda \varphi_1 + \mu \varphi_2 + \nu \varphi_3 = 0$$

wo  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  veränderliche Parameter bedeuten. Nach dem Satze, von welchen Steiner ausgeht — der übrigens schon früher von O. Hesse (Crelle's Journal Band 18, Seite 110) gefunden und analytisch bewiesen worden war — gehört nun zu jeder solchen Fläche in Beziehung auf eine gegebenen Fläche  $F_0^2$  und einen auf dieser angenommenen festen Punct A ein Pol; für die Coordinaten (x, y, z) desselben ergeben sich Ausdrücke von der Form

$$x = \frac{F_{1}(\dot{\lambda}, \mu, \nu)}{F(\lambda, \mu, \nu)}, \quad y = \frac{F_{2}(\lambda, \dot{\mu}, \nu)}{F(\lambda, \mu, \nu)}, \quad z = \frac{F_{3}(\lambda, \mu, \nu)}{F(\lambda, \mu, \nu)}.$$

wo F,  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  ganze und homogene Functionen zweiten Grades von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  bedeuten, und es lassen sich dann aus diesen Ausdrücken die im Text angegebenen Eigenschaften der *Steiner*'schen Fläche mit Leichtigkeit ableiten.

Steiner hat von dem, was ich damals für ihn aufschrieb, keinen Gebrauch gemacht. Als aber nicht lange nachher mein Freund Kummer bei einer Untersuchung "über Flächen vierten Grades, auf welchen Schaaren von Kegelschnitten liegen" die in Rede stehende merkwürdige Fläche ebenfalls entdeckt hatte, theilte ich ihm mit, was ich von Steiner darüber erfahren. Hierauf sich beziehend hat Herr Kummer, als er (am 16. Juli 1863) die genannte Abhandlung in der Akademie las, die Fläche als eine von Steiner entdeckte bezeichnet, wodurch ich ver-

anlasst wurde, was ich von Steiner's auf dieselbe sich beziehenden Untersuch wusste, noch in derselben Akademie-Sitzung vollständig mitzutheilen. Seitdem sich die Geometer vielfach mit der Steiner'schen Fläche beschäftigt, ausser, Kunamentlich Schröter, Cremona, Clebsch. Die kurze Notiz, welche ich übe selbe in diese Ausgabe der Steiner'schen Werke aufnehmen zu müssen gehabe, stimmt im Wesentlichen mit der in dem Monatsbericht der Berliner Ak vom Jahre 1863 (S. 337) von mir gegebenen überein; die geringen Abweichaben ihren Grund darin, dass ich damals aus der Erinnerung referirte, jetz mich genau an die erwähnte, für Steiner gemachte Aufzeichnung halten is

Die unter (II.) mitgetheilte Aufgabe wurde mir von Steiner bei Gelegenhei von ihm unternommenen Untersuchung über confocale Flächen zweiten Grade gelegt (1860). Indem ich die Gleichung der definirten Fläche herleitete, far dass sie in dem Falle, wo sie wirklich vom vierten Grade ist, nämlich, we gegebene Fläche zweiten Grades einen Mittelpunct hat, ohne eine Kegelflässein, mit Hülfe einer zweiten Fläche desselben Grades, die zu der gegebe naher Beziehung steht, ebenso geometrisch construirt werden kann wie die Frsche Wellenfläche durch Vermittelung eines Ellipsoides. Hat die gegebene zweiten Grades keinen Mittelpunct, oder ist sie eine Kegelfläche, so ist die von Stefinirte Fläche von niedrigerem als dem vierten Grade.

Um alle Fälle zu umfassen, werde die Gleichung der gegebenen Fläche zogen auf ein orthogonales Axensystem, in der Form

$$F = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2A_1x + 2B_1y + 2C_1z + D = 0$$

angenommen. Setzt man dann

$$G = (B+C)(Ax^{2}+2A_{1}x)+(C+A)(By^{2}+2B_{1}y)+(A+B)(Cz^{2}+2A_{1}x)+(A+B+C)D-A_{1}^{2}-B_{1}^{2}-C_{1}^{2},$$

$$H = BC(Ax^{2}+2A_{1}x)+CA(By^{2}+2B_{1}y)+AB(Cz^{2}+2C_{1}z)$$

$$+(BC+CA+AB)D-(B+C)A_{1}^{2}-(C+A)B_{1}^{2}-(A+B)C$$

$$K = ABCD - BCA^2 - CAB^2 - ABC^2$$
;

so ist die Gleichung der gesuchten Fläche:

$$GH - KF = 0.$$

In dem angegebenen allgemeinen Falle kann man

$$A_1 = B_1 = C_1 = 0, \quad D = -1$$

annehmen; setzt man dann

$$\alpha = \frac{1}{B} + \frac{1}{C}, \quad \beta = \frac{1}{C} + \frac{1}{A}, \quad \gamma = \frac{1}{A} + \frac{1}{B}.$$

so erhält die Gleichung der Fläche die Form:

$$(x^2+y^2+z^2)(\alpha x^2+\beta y^2+\gamma z^2)-\alpha(\beta+\gamma)x^2-\beta(\gamma+\alpha)y^2-\gamma(\alpha+\beta)z^2+\alpha z^2=$$

die Fläche ist also, wenn A, B, C alle drei positiv sind, eine Fresnet sche Welle fläche, und lässt sich auch in den übrigen Fällen in ähnlicher Weise, wie des construiren.

#### Schlussbemerkung.

In den Abhandlungen des vorliegenden zweiten Bandes findet sich eine self Ueberfülle ohne Beweis ausgesprochener Sätze, dass bei der Revision, wem desel nicht eine unverhältnissmässig lange Zeit in Anspruch nehmen sollte, von vorabett auf eine eingehende Prüfung ihrer Richtigkeit verzichtet werden musste. Namenlicht

gilt dies in Betreff der auf die allgemeine Theorie der algebraischen Curven und Flächen sich beziehenden Untersuchungen, von deren Ergebnissen O. Hesse gesagt mat, dass sie gleich den Fermat'schen Sätzen für die Mit- und Nachwelt Räthsel eien. Aber selbst in den am sorgfältigsten ausgearbeiteten Abhandlungen, von denen ch die auf den Krümmungsschwerpunct ebener Curven sich beziehende und die iber das Maximum und Minimum handelnden hervorhebe, haben sich an zahlreichen ktellen gegen einzelne Sätze Bedenken geltend gemacht, die in den vorstehenden immerkungen, wenn aus denselben nicht ein ausführlicher Commentar werden sollte. icht alle zur Sprache gebracht werden konnten. Der Leser möge z. B. aus der fote (15) ersehen, welche Erörterungen ein Irrthum bei einem sehr einfachen Satze, venn derselbe vollständig aufgeklärt werden sollte, nöthig machte. Ebenso hatten mir die auf S. 71 unter Nr. 13 gegebenen Sätze, welche die wesentlichsten Irrthümer sthalten, zu einer Note Veranlassung gegeben, die ich zurückgelegt habe, weil araus ein kleiner Aufsatz über Fusspunctencurven geworden war. Welche Arbeit ber die Revision der in diesem Bande enthaltenen Abhandlungen trotz der angebenen Beschränkung gemacht hat, möge man daraus entnehmen, dass allein die m Herrn Kiepert mir zugestellten Notizen 34 Folio-Seiten umfassen. Von den smerkten Ungenauigkeiten beruhten die meisten allerdings auf blossem Versehen, ler waren nur stylistische, und sind deshalb die gemachten Aenderungen in den amerkungen nicht angegeben worden, was vielmehr, wie im ersten Bande, nur s geschehen ist, wo eine Vergleichung des ursprünglichen Textes mit dem Neudruck n Grund der Aenderung nicht sofort würde erkennen lassen. Konnte ein bemerkter rthum — wie z. B. der in Note 23) bezeichnete — durch Hinweisung auf eine spätere rbeit eines anderen Geometers berichtigt werden, so ist dies geschehen.

W.

### Nachträgliche Berichtigungen zum ersten Bande.

S. 11, VIII. Hier müsste es heissen:

Desteht aus drei Curven zweiten Grades" statt "ist eine ebene Curve zweiten Grades". Trauf hat schon Magnus (Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus der analytischen Cometrie des Raumes, S. 332 aufmerksam gemacht.

S. 14, Z. 5. Es ist zu lesen

S. 271 statt 270.

- S. 103, Z. 6 ist fälschlich (nach Legendre) Nova acta Petropolitana statt Acta tropol. 1781, I, S. 112 citirt worden, wie bereits Baltzer (Elemente der Mathematik, fünftes Buch, Sphärik) angemerkt hat.
- S. 128, 10. Lehrsatz. Hier hätte auf S. 454 verwiesen werden müssen, wegen der von Steiner unter (78) angegebenen Correctur des Satzes.
  - S. 527, Anmerkung 25) ist zu lesen

musste statt muss.



...







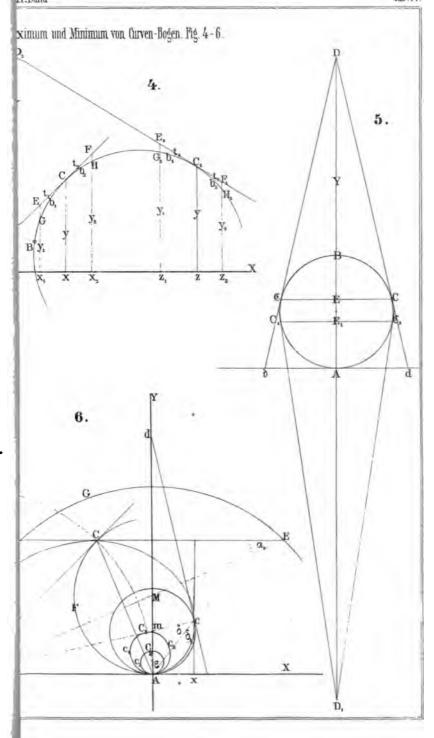





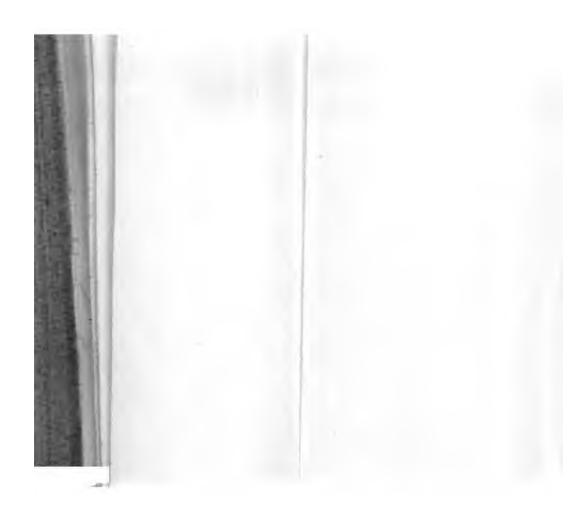

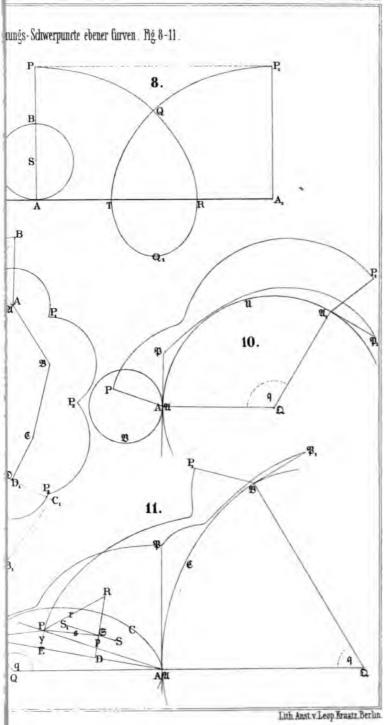



一日 一日本 から かみのできる 日本のの

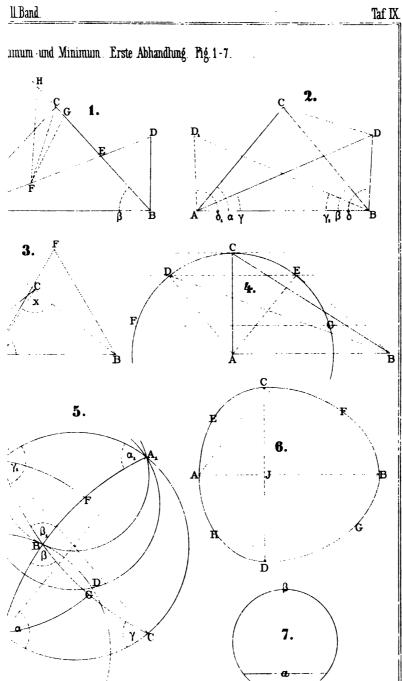





..

und Minimum. Erste Abhandhung. Pig. 8-12.





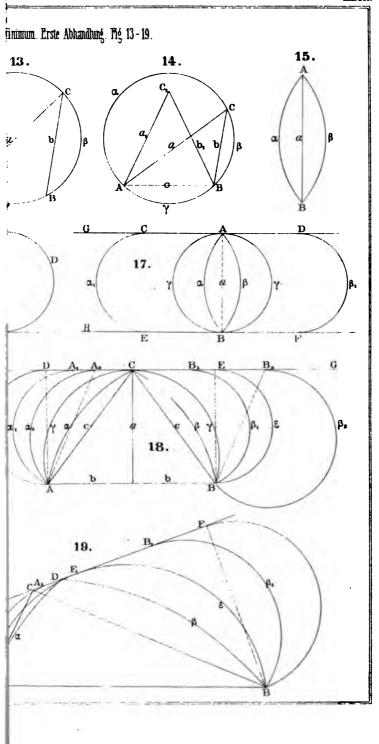





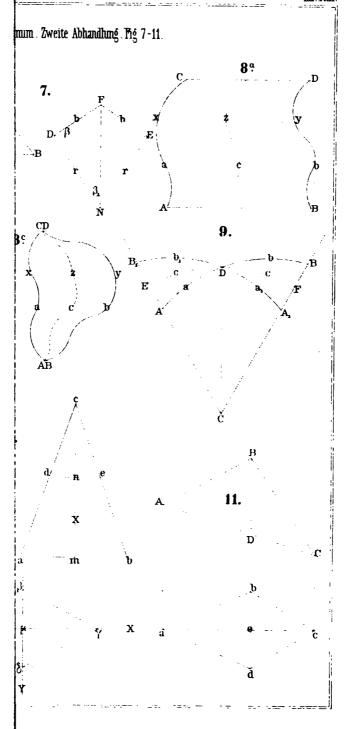

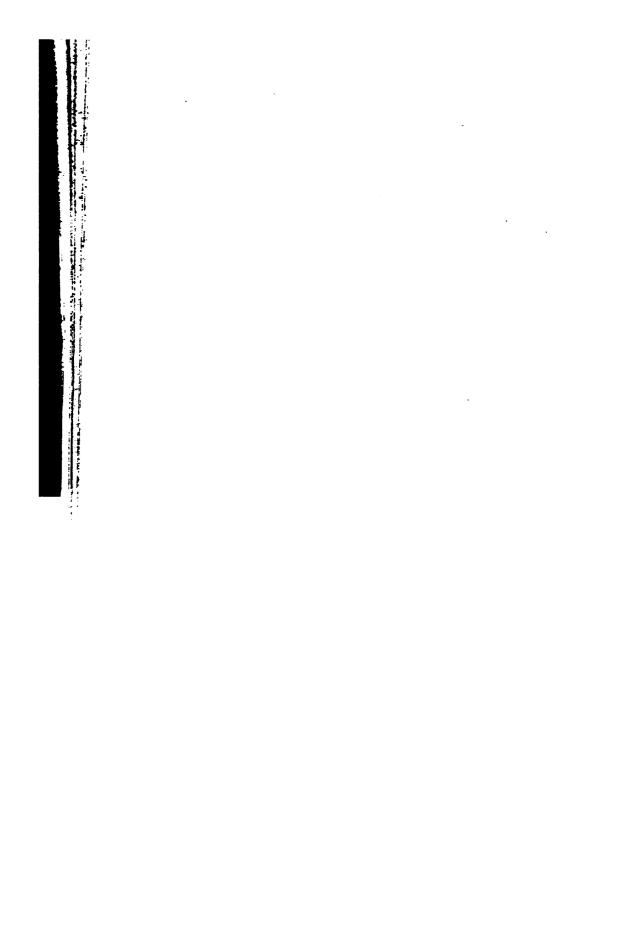



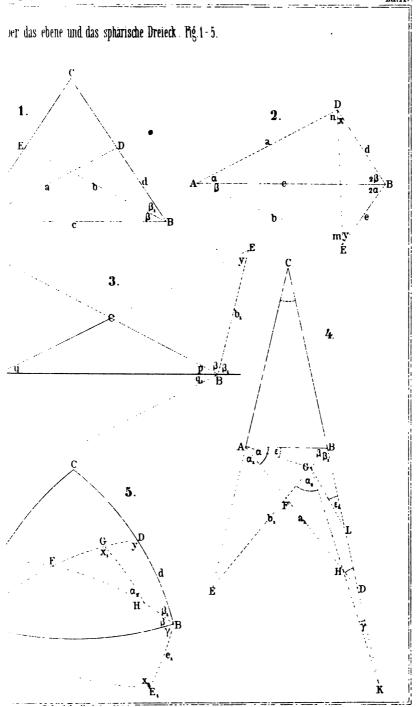



.

.

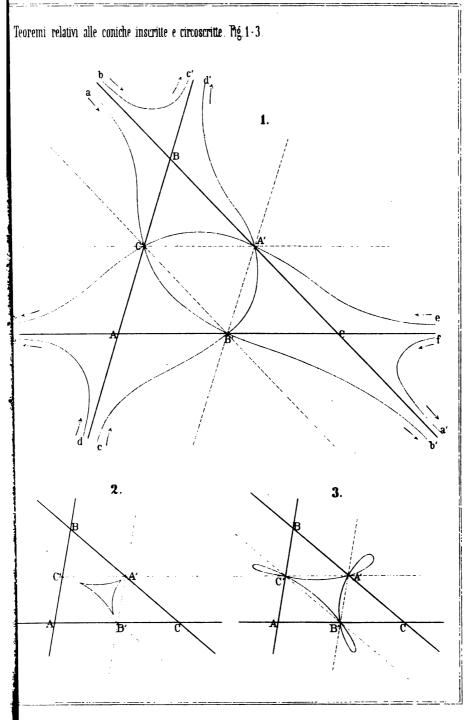

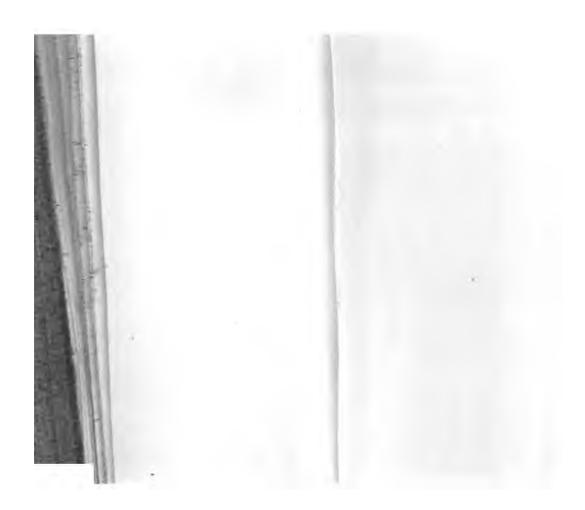

ni relativi alle coniche inscritte e circoscritte. Pig. 1-3.

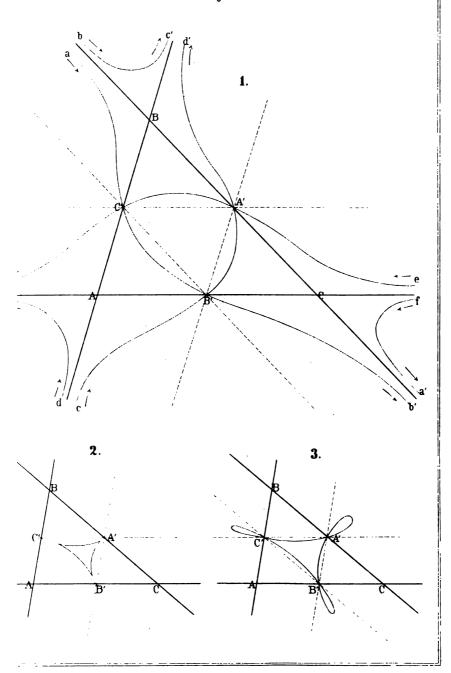

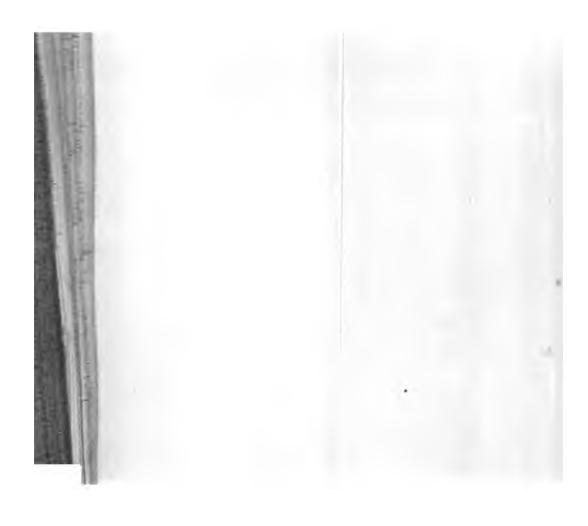

## n Kreise umschriebene Viereck. Ing 1.

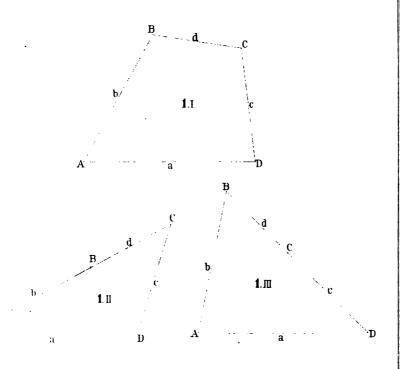

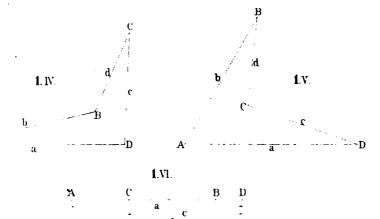

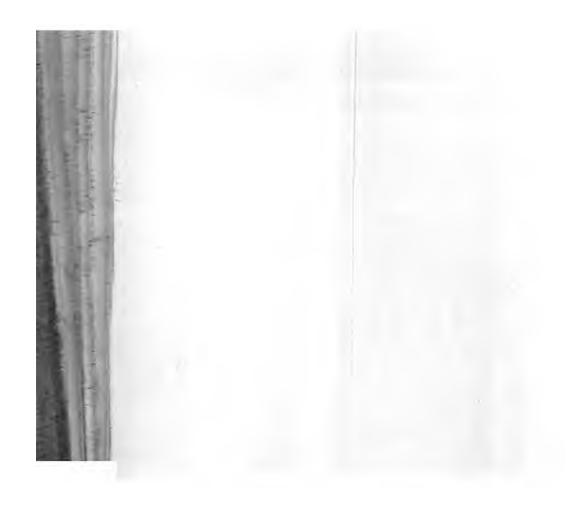

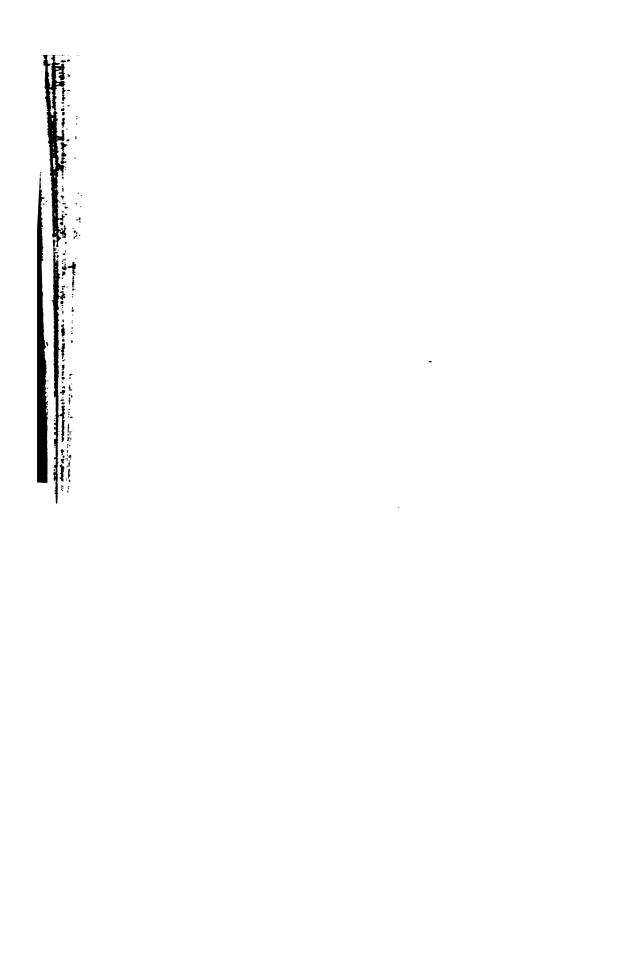



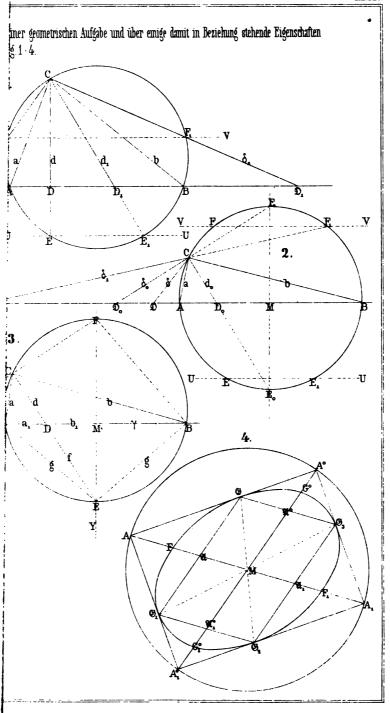



.



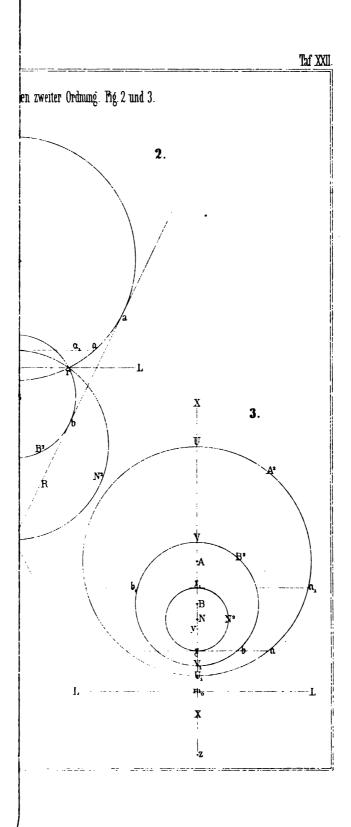



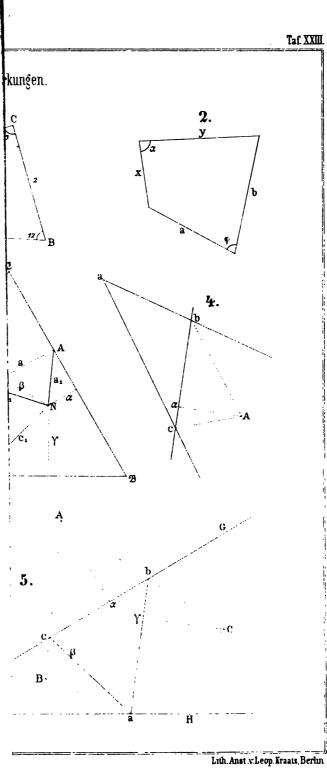

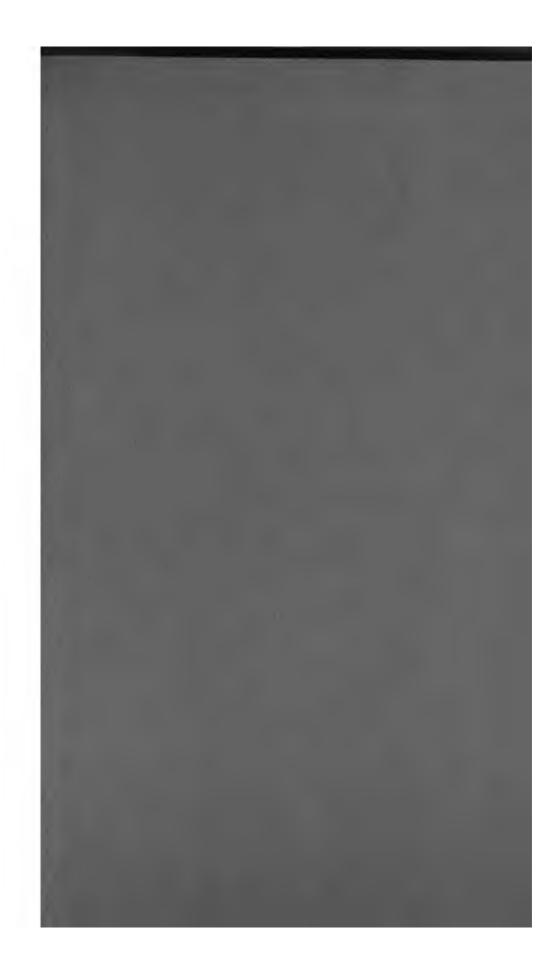

Verlag von G. Reimer in Berlin,

Grundztige

einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grössen.

Festschrift

20

Herrn Ernst Eduard Kummer's

fünfzigjährigem Doctor-Jubiläum, 10. September 1881,

You

L. Kronecker.

Angefügt ist eine neue Ausgabe der am 10. Sept. 1945 erschieneuen Inaugural-Dissertationt De waitstibus complexia.

Preist 6 Mark.

Handbuch der Kugelfunctionen, Theorie und Anwendungen,

TOD

Dr. E. Heine,

ordentlichem Professor der Mathematik an der vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg.

In zwei Bänden.

Zweite umgesrbeitete und vermehrte Auflage.

Erster Band:

Theorie der Kugelfunctionen und der verwandten Functionen.

Preis: 8 Mark.

Zweiter Band:

Anwendung der Kugelfunctionen und der verwandten Functionen.
Preis: 6 Mark.

## Journal

für die

## reine und angewandte Mathematik.

In zwanglosen Heften.

Herausgegeben

von

L. Kronecker und K. Weierstrass.

Mit thätiger Beförderung hoher Königlich-Preussischer Behörden.

Fortsetzung des von

A. L. Crelle (1826 bis 1856) und C. W. Borchardt (1856 bis 1880) herausgegebenen Journals.

Preis des Bandes (4 Hefte) 12 Mark.

. · • 

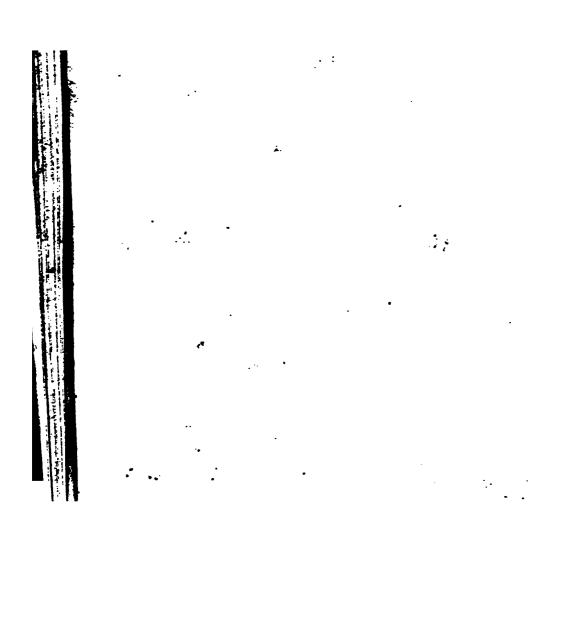

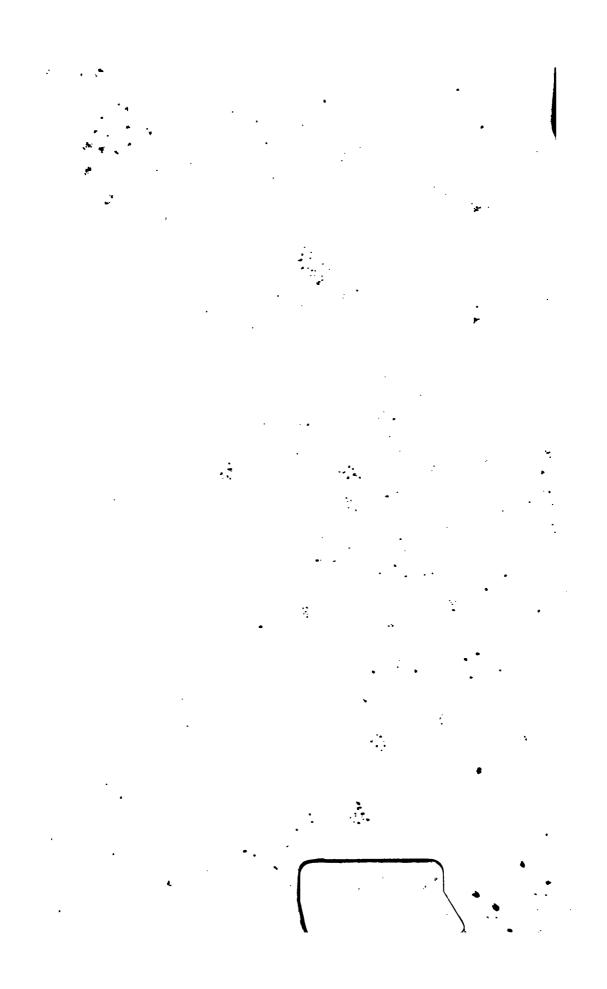

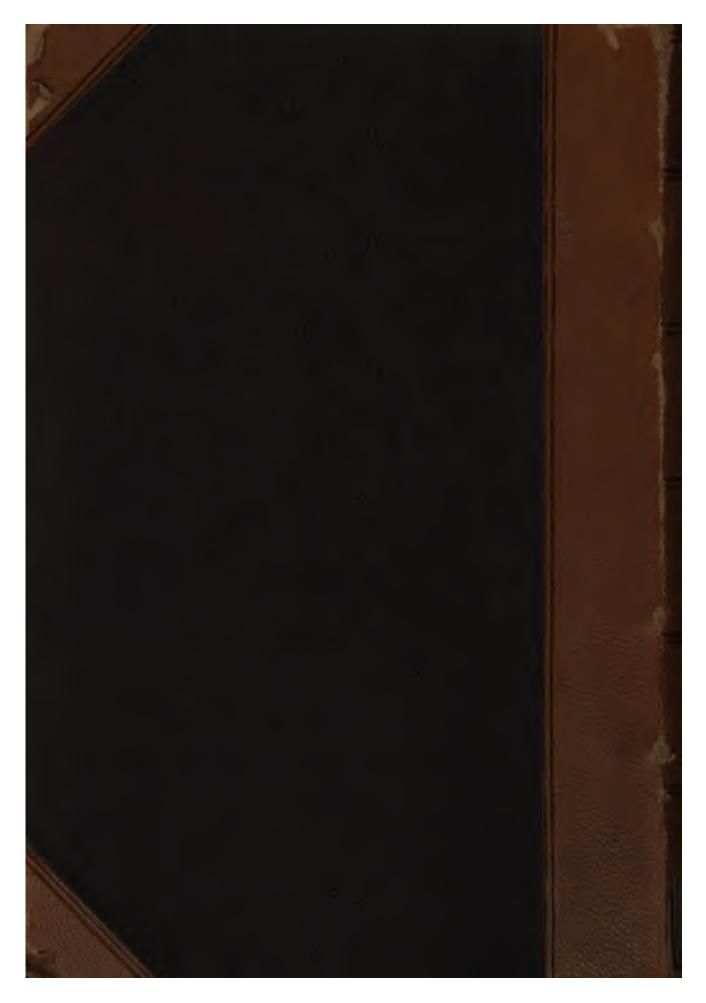